



Ex Bibliotheca majori Coll. Rom. Societ. Jesu



L E S

## **Œ** U V R E S

POETIQUES

DU

### P LE MOYNE



A. PARIS, Chez Louis Billaine, au second pilier de la Grand' Salle du Palais, à la Palme & au grand Cesar.

M. DC. LXXI.

AVEC PRIVILEGE DU ROT.



A MONSEIGNEUR

# SEGUIER, CHANCELIER DE FRANCE



ON SEIGNEVR;



Ce qu'on a dit des Graces, se peut dire encore des Muses leurs Allièes, & leurs Compagnes perpetuelles. Elles sont jalouses de leurs anciennes babitudes se vont avecque plaist, où elles ont une soit appris d'aller. Les miennes surent s favorablement recuës chez vous, MONSEIGNEUR, des la premiere soit qu'elles y parurent, & vous leur avez sait tohjours depuis ce temps-là

un accueil si obligeant, qu'en l'humeur où vos bontez les ont mises, je ne pourrois les mener ailleurs, sans leur faire violence; & Sans me brouiller avec elles. Et puis, MONSEIGNEUR,où iroient-elles, pour estre plus honorablement, & avecque plus de dignité? pour se faire voir avec plus de lustre, & en plus grand jour ? Les Noms Souverains jettent-ils plus loin leur lumiere ? ont-ils plus d'éclat à communiquer, que n'ena le vostre? N'avezvous pas efte donne à ce Siecle, pour faire aussi-bien l'honneur des Lettres, qui le polissent, que celuy des Loix qui le gouvernent? Et l'Hostel Seguier n'est-il pas aujourd'buy dans Paris , ce que le Falais d'Auguste estoit autrefois à Rome? Tous les Sçavaus de quelque profession qu'ils soient, y ont leur rang, selon le rang de leur merite: & il n'en est pas là comme en d'autres lieux, où la fantaisse, & l'illusion font valoir beaucoup, ce qui vaut peu : & l'ignorance mesme quelquesois, prend l'or de Chimie pour sin or, & le verre pour diamant. Et qui seroit l'Imposteur si babile, qui pourroit en faire accroire, à un bomme éclaire d'un Esprit qui luy est comme vn miroir lumineux de son fond ; & plus lumineux encore de la politesse, que l'étude & la doctrine luy ont données

Ie ne sçay, MONSEIGNEUR, si vostre modestie assez souvent injuricuse à vostre reputation, me permettra de le dire. Il est bon pourtant que la Posserité l'entende, soin que ceux qui vous suivont, saisant leur principale assaire de l'emulation de vostre gloire, saisent autant d'honneur à leur Siecle, que vous en saites à celuy-y. On a veu sur le Siege que vous occupez, des Ministres grands en Iurisprudeure et en Politique: mais soit par le desaut de leur maissante, ou par celuy de leur education, hors de leur surisprudeure inculte, et de leur grossiere Politique.

que, ils estoient aussi ignorans, & aussi rudes, que des Ministres du Divan. Vous avez fait, MONSEIGNEUR, plus que ces gens-là ne pouvoient faire: & plus encore que d'autres n'ont fait, qui estoient plus bonnestes gens , & plus grands Ministres que ceux-là. Non seulement vous avez rétabli l'alliance qui estoit du temps de la Republique regnante, entre la Science des Loix, & la Science des Arts; entre la fine Litterature, & la baute Politique : Vous nous en avez fait voir une toute nouvelle, & semblable en quelque chose, à celle que destroit Platon entre la Philosophie & la Royaute: & nous avez montre, ce que nos Peres n'ont jamais veu, une Magistrature plus éclatante par la doctrine & par l'eloquence du Magistrat, que par sa Pourpre; un Ministere embelli & cultive par les Muses : Ie dis par ces Muses douces & fortes, agreables & puissantes, qui regnent sur les Esprits, & qui les gouvernent par la souveraineté de la parole: Et en cela, MONSEIGNEUR, on peut dire, que vous faites une des plus belles & des plus glorieuses parties de ce Regne; & que le feu Roy a laisse en vous , au Roy son Fils , un instrument de regner, qui a manque à la grandeur, & à la puissance de ses Peres. Les Capitaines & les Generaux qui sont comme les bras des Princes , & les instrumens de leurs Victoires , leur ont moins manque qu'à Princes du Monde : mais ce n'est pas avecque ces bras, & par ces instrumens que les Princes regnent. C'est par la langue, qui est l'organe du Gouvernement; c'est par la parole, qui est l'interprete de l'Autorité, & l'expression de l'empire. Et il est vray, MONSEIGNEUR, que tous ceux qui vous ont out porter les paroles du Roy à ses Sujets, demeurent d'accord, que la Royaute ne s'expliqua jamais plus souverainement, ni en termes plus majestueux & plus dignes d'elle. Ils

on accueil si obligeant, qu'en l'humeur où vos bontez les ont mises, je ne pourrois les mener ailleurs, sans leur faire violence; & sans me brouilter avec elles. Et puis, Monseigneur, où iroient-elles, pour estre plus bonorablement, & avecque plus de dignite? pour se faire voir avec plus de lustre, & en plus grand jour ? Les Noms Souverains jettent-ils plus loin leur lumiere ? ont-ils plus d'éclat à communiquer, que n'en a le vostre? N'avezvous pas este donne à ce Siecle, pour faire aussi-bien l'honneur des Lettres, qui le polissent, que celuy des Loix qui le gouvernent? Et l'Hosel Seguier n'est-il pas aujourd'buy dans Paris, ce que le Falais d'Auguste estoit autrefois à Rome ? Tous les Sçavaus de quelque profession qu'ils soient, y ont leur rang, seton le rang de leur merite: & il n'en est pas là comme en d'autres lieux, où la fantaisse, & l'illusion font valoir beaucoup, ce qui vaut peu : & l'ignorance mesme quelques ou, prend l'or de Chimie pour sin or, & le verre pour diamant. Et qui seroit l'Imposteur si babile, qui pourroit en faire accroire, à un homme éclaire d'un Esprit qui luy est comme un miroir lumineux de son fond ; & plus lumineux encore de la politesse, que l'etude & la doctrine luy ont donnée?

Ie ne sçay, MONSEIGNEUR, si vostre modestic assez souvent injuricuse à vostre reputation, me permettra de le dire. Il est bon pour ant, que la Posserité l'entende, assin que ceux qui vous suivrout, saisant leur principale affaire de l'emulation de vostre gloire, sassent auxant d'honneur à leur Siecle, que vous en saites à celuy-y. On a veu sur le siege que vous occupez, des Ministres grands en surisprudence è en Politique: mais soit par le desaut de leur maissante, ou par celuy de leur education, hars de leur strisprudence insulte, & de leur grossiere Political.

que , ils estoient aussi ignorans , & aussi rudes , que des Ministres du Divan. Vous avez fait, MONSEIGNEUR, plus que ces gens-là ne pouvoient faire: & plus encore que d'autres n'ont fait, qui estoient plus bonnestes gens , & plus grands Ministres que ceux-là. Non seulement vous avez rétabli l'alliance qui estoit du temps de la Republique regnante, entre la Science des Loix, & la Science des Arts; entre la fine Litterature, & la baute Politique : Vous nous en avez fait voir une toute nouvelle, & semblable en quelque chose, à celle que destroit Platon entre la Philosophie & la Royaute: & nous avez montre, ce que nos Peres n'ont jamais veu, vne Magistrature plus eclatante par la doctrine & par l'eloquence du Magistrat, que par sa Pourpre ; un Ministere embelli & cultive par les Muses : Ie dis par ces Muses douces & fortes, agreables & puissantes, qui regnent sur les Esprits, & qui les gouvernent par la souveraineté de la parole: Et en cela, MONSEIGNEUR, on peut dire, que vous faites une des plus belles & des plus glorieuses parties de ce Regne; & que le feu Roy a laisse en vous , au Roy son Fils , vn instrument de regner, qui a manque à la grandeur, & à la puissance de ses Peres. Les Capitaines & les Generaux qui sont comme les bras des Princes , & les instrumens de leurs Victoires , leur ont moins manque qu'à Princes du Monde : mais ce n'est pas avecque ces bras, & par ces instrumens que les Princes regnent. C'est par la langue, qui est l'organe du Gouvernement; c'est par la parole , qui est l'interprete de l'Autorité , & l'expression de l'empire. Et il est vray, MONSEIGNEUR, que tous ceux qui vous ont out porter les paroles du Roy à ses Sujets, demeurent d'accord, que la Royaute ne s'expliqua jamais plus souverainement, ni en termes plus majestueux & plus dignes d'elle. Ils

avonent bien , que l'épée du Prince , & sa Puissance representée par son épée , ont quelque chose de bien éclatant en la main d'un Connestable. Mais ils reconosisent aussi, que son autorité , son conseil , ses commandemens , éclatent tout autrement en vostre bouche ; & que les chaisses de cet eloquent Gaulois , qui tiroit après luy les Peuples liez par l'oreille , quelque precieuses qu'elles fussent , avoient moins de sorce que vos paroles ; soit que vous en serviez le Roy, ou l'Etat; soit que vous les prestiez à la Religion, ou à la Lustice.

Mais ce n'est pas seulement dans les Sujets, qui sont de vostre Ministere, que vous regnez sur les Esprits, par la superiorite du vostre, & par la force de vostre eloquence. Vous estes toujours leur Maistre & les gouvernez comme il vous plaist, en quelque region du Pars des Lettres, où l'occasion, & vostre matiere vous portent. Dans la Theologie mesme, ou les Esprits du premier Ordre sont contraints de ployer les aisles, & de s'en voiler, vous avez fait voir plus d'vne fois, qu'il n'essoit rien de st obscur, qui ne s'éclaireist, rien de st épineux, qui ne fleurist sous vos lumieres. Et toutes les fois, que la Religion & l'Eglise ont eu besoin de vostre appuy, vostre science echauffée de vofire zele, & vostre zele eclaire de vostre science, les ont soutenuës d'une maniere qui a donne de l'etonnement aux Docleurs : & leur a fait avouër, que ce n'est pas la Chaire qui fait les Maistres; & que vostre bon sens vous en a plus appris, qu'ils n'en ont appris de leurs Livres.

Cest donc justement, MONSEIGNEUR, & sur vn droit bien reconnu, qu'on vous attribué aujourd'huy l'Empire des Lettres: & que les Muses de toute condition, & de toute langue, se sont fait un Temple de vostre Hosel. Les miennes se croiroient

profanes, & craindroient d'estre accusées de Schisme, si elles portoient autre part leur devotion. Le les ay toutes rassembles ici, asin qu'elles vinssent en corps, vous presenter leurs ostrandes. Si vous n'y voyez rien de riche, ni de magnisque; aussi n'y verrez-vous rien de vil, ni de mercenaire. & vous ne donterez-point de la sincerité de leur culte, si vous considerez, que laissant à d'autres les Altres, sons lesquels se sont les insuences dorées, elles se tournent voisquement vers vos Etoiles, sans autre pretension, que d'estre éclairées de leurs lumieres. Avec cela, Monseisseur, elles ses seront plus illustres, que si elles estoient couvertes de toutes les parures, qui pourroient leur venir de la Fortune: & n.u.s n'aurons rien à luy demander, ni elles, ni moy, tant que vous leur ferez l'bonneur de leur conserver vostre estime; & que vous me ferez la grace, de me croire plus que personne,

MONSEIGNEVR,

Vostre tres-bumble, & tres-obeissant serviceur 18 Morni, de la Compagnie de Jisus.

| ****      | ****  | *******    | ****   | SEEE |
|-----------|-------|------------|--------|------|
| 安安安安 安安安安 | 88883 | 多名名名名名名名名名 | 学学学学学学 | 文学学学 |

#### TABLE

#### DES POESIES CONTENUES EN CE VOLUME.

| DISSERTATION de Poinse Herrique. S. LOVIS, en LA SAINTE COVRONNE RECONQUISE. Poinc Heroique en 18. Livres. pag. 1 | LIVR<br>T A Nymphe du D |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                   | VOYE. LETTR             |

#### MORALES ET POETIQUES.

ANDREAS AND THE PERSON AND PERSONS ASSESSED.

LIVRE PREMIER. E Solvil Politique. Au Roy. Later L. 157 Le Speculatif , A Monfeigneur le Cardinal Antoine Barberin, Lavres 11. Avis de la France, A Monseigneur le Prince, estant encoce Duc d'Auguren, l'ao 1647. L attra 111. 216 Au mefme. Lettra IV. 238
Aun des Mufes. A Monfeigneur le Prince de Conty.

LETTRE V. Au nielme, Later VI.

241 Carte de Paris , A Monfeigneur le Chancelier. Latina ıbıd. Le Minifire fant reproche, A Monfeigneur le President de Bailleal , Sur-Intendant des Finances , & Chancelier de

la Reine Regente, Lavras VIII. Le Palais de la Fortune, A Monseigneur le Premier Prefident. LETTRE IX. 256 Dela Vie Champeifre. A Monfeigneus le Duc d'Eltrée, Ma-telinal de France. Levina X. 273 La Theatre du Sage, A Monfeigneur le Prefident de de-mes. Levina XI. 278

De la paix du Sare, A Monfieur de Montmor, Confeiller du Roy en fes Confeils, & Maitire des Requeites de fon Hoftel. 1.27782 XII. 287 Gatette du Parnaffe, A Monfeigneur le Duc de S. Aignan.

LETTRE XIII. 190 Plaifance , on les Diversifemens de l'Antonne, A Monfergneur le Duc de Montautier. Latta A XIV. 193 Avis Chrestien , A Monsieur le Marquis de Leuville. L # T-

Ten Poitique , A Monficut Des Yveteurs , Confeiller d'E-ISC. LATTRE XVI. 199

#### LIVRE SECOND. MIROIN fidelle , A Madame la Comteffe de la Saze. Confelation à Eudoxe. LETTRE 11. De la Cour, A Madame la Duchelle de Schomberg. La r-TRE 111. 111

Carte de la Cour. LETTRE IV. Secret de longue vie , A Madame la Marquise de Leuville. v. LETTRE L'Hyper, A Meidemonfelles de Richelieu. LETTRE VI. Guirlande immertelle , A Mademoifelle d'Agenois. Lu 1-340

TRE VII. Do La vraye Foy, A Mesdemoiselles de Haucour. L s T T & R VIII. 331

Du Ten, LETTE ! IX. A Madame d'Oradour. Avis falutaire, A vne illuftte Captive. Lattra X

E TROISIEME. unube . A la Princeffe Adelaïde de Sa-341 La Seine à la Menfe. LETTRE 11 341 Le Tage à la Seine. Lattas III. 145 Les Mules à trois Graces, Lay TRE IV. Le Sommeil à la plus noble des Mufes. LETTRE V. 350

#### YMNES,

ET ELOGES POETIQUES. A Sageffe divine. HYMNE 1. 355 La Sageffe divine. HYMNE 11. L'Ameur divis. HTMN: 11. 161 La Femme forte. O D z 1. 364 La Fenmeferie. Ons 11 366 Ode Panegyrique pour la Reine. 369 Hymne de la Pudeur, A Madame de Pootchafteau. 374 La France guerie. O DE 1. 375 La France guerie. Ons 11.

#### L'Hydre defaite. Ode pour le fen Roy, après la prife de la Rochelle. TAPISSERIES.

PEINTURES POETIQUES. PEINTHRES DES PASSIONS. PROMETHEE, oule Fee. 401 L'Ifte de Pareré. 405 Les Fideles Monte 409 Lass dechirée. 411

Annibal. 415 Andrewede. 419 Allean 421 La Gallerie des Ferames faries. 426 Cabinet de Peintures, 411

#### DIVERSITEZ,

JEUX POETIQUES. Louis le Tufte A Louis le jupe. Vranie, on Pafforale ibid. L'Ifte du Plaifir. 439 Divers Sonnets. 449 L'Hyver Buriefene. 443 Eleeie. ibid. Alexanorphofes. 444 Teftament & Orphie. 446 Plaintes & Afort de Sapho. 447 448 Enigme. Jen fur l'imposture de la Mode. 449 ibid. Autres Sannets. Devifes. 410

380



## POEME HEROIC



PRES trois editions de mon SAINT Louls, je le donne plus correct en celle-cy, qu'on ne l'a veu dans les precedentes. Mais pour le donner plus correct, je ne pense pas le donner parfait. Il y auroit de la presomption à le promettre : & de l'imprudence à s'y attendre. La perfection, je dis la consommée, & la derniere perfection, n'est pas des Ouvrages de cette étendue & de cette force. Un Chasteau de carte se fait en jouant, & s'acheve en moins d'une heure. Le Louvre n'est pas encore achevé depuis tant d'an-nées qu'il est commencé: Et si nous en croyons les Disciples de Vittuve, Fontaine-Bleau ne s'est pas acheve sans beaucoup de fautes.

Le Poème Heroique n'est pas vn jeu d'esprit, inventé pout l'amusement du Peuple. On ne jouë pas Le régine rérotspie è les pas up us que que, invexez pous : anuerment ou réque. «un les pous pas voce cant de penne, in à fignands frais se les yeux du Peuple n'aiment pas les Spocheels, oil il y a tant de l'impri julière, de cirir de conduite à oblever. Si nous en considerons la fin, qui eld d'infruiteles Grands, de d'ap - maré prendre aux Rois l'Art de regner, c'ell le plus noble et le plus important de tous les Ouverges de l'Elprit. Trans. Si nous en estimators le travail & les façons, c'elt le plus forte & le plus élevé, le plus difficile & le plus ingenieux: & au delà, il n'y a rien de plus tiche, ni de plus fublime à découvrir. On ne peut avoir vne trop grande capacité pour l'entreprendre , ni vne trop longue vie pour l'acheveft. Toutes les Sciences y doivent entrer en extraits adoucis & purifiez : & l'Art de faire lemblables extraits , est vne Chimie connue de peu de personnes. Les hautes Idées & les Images magnifiques, qui sont des Patrons qu'on ne trouve pas en toure sorre d'atteliers, y doivent servir de Modeles. L'Esprit Heroïque, qui est le plus fort, & le plus élevé de tous les Espries, doit estre comme l'Appareilleur & l'Intendant de la besogne : Et sut le tout, il y faut

vn fonds d'années, qui pourroit fuffire à la conqueste d'vn grand Royaume.

" Ce feroit donc en vouloir trop, fi l'on vouloit que les Entrepreneurs d'une fi longue & fi laborieufe fa- Le Prime brique, futfent infailhbles, Julques ici perfonne n'y a mis la main, qui n'ait eu befoin qu'on luy pardon-parfaire il naft beaucoup de chofes. Homere a bien eu la gloire d'y avoir travaillé fans Directeur & fans Modele a mais ou ne domeure pas d'accord, qu'il ait fait sans faute, ce qu'il a fait sans Modele: Et Horace qui l'estime cant d'ailleurs, luy reproche de s'endormit quelquefois sur son ouvrage. Virgile a copié les plus beaux endrores d'Homere: & quoy qu'en die Castelvetro, le Copiste est plus correct & plus juste que l'Inventeur. Il faut avouër neanmoins, que s'il eust voulu l'estre davantage, il n'eust pas eu besoin de justifications: Et les Grammaitiens, pour le venger de la peine qu'il leut donne, ne le mettroient pas li fouvent à la torture. Que dirai-je du Godefroy de Torquato Tallo: C'est vn Heros de la fotce des anciens Grecs, & des vieux Romains. Ce Heros neanmoins n'est pas sans reproche. L'Academie de Florence qui s'est origée en Souveraine delà les Monts, entreprit de luy faire son procés du vivant du Poète. La cause fut celebre : & il se feroit vne juste Bibliotheque des écritutes qui nous en sont demeurées.

En verité , il n'est plus si honreux de faillir , après de si beaux exemples : on peux estre homme sans rougir, avec de li grands Hommes : & quo ye puissent dire les Admirateurs des Anciens , & les Flateurs des Mo-dernes , les exemples de ces grands Hommes nous sont bien voir , que le Poète parfait est encore à naistre, s

auffi-bien que le Prince partait, & le parfait Capitaine. Mais auffi il en faut demeuter là, & fur tout , il fe faut garder de perdre le respect, & de passer jusques à l'infolence des Homeromaftiges. Ainfi nommoit-on certains Extravagans, qui le vantoient de donner les étrivieres au premiet Homme de la Grece. Il n'est pas en danger d'estre si maltraité parmi nous: il n'y

vient questatement: &n'y di vesque de Perfonens qui connodifient son mitrie. Le dangery est bien plus grand post Vingies, de quand per mé roughens de l'honnes qui suly sen fair en plen riberers, par le Servine Maistre des Ross, &parle Peuple Prince des Nations, quand pe pente aux applaudifiemens que son Ente recreat sinomentre à la Cour d'Angulle, qui entle parle de préficuelle, jusque est aux Reclui de Villares, judque est anni le Courrer de l'emmers de chambre ; l'ovece que j'à pair des pagement que font aujour-form aufine de l'emmers de chambre ; l'ovece que j'à pair de pa speciment que font aujour-form aufin mit influent des gevents de l'emme de chambre ; l'ovece que j'à pair de le pagement que font aujour-form aufin mit influent des gevins de Hernes, et que l'emme de sincer Dividée. Que l'èvene te que

Le traitement fair à Homete & à Virgile, pouvoix confoler le Taffe quand il vivoir. & encore aujourd'huyil devroir confoler nos Modermes, s'uls ne reçoiveme pas du Public, couet la pilité qui leur et d'aû. Il leur faux dire, que les Ditéples ne font pas de meilleure condition, ni n'one droir à vn meilleur traitement que leurs Maifters. Le qu'il n'y arnen d'extrange, qu'on ne les sit pas refogéciez, en vn Pais, où la li-

cence va jusques à mettre en chansons les disgraces de l'Etat, & la déroute des Armées.

Mais il finer vouert auffi, qu'il entit élle plus équisable d'en paper, romme one fits les Sages, lefquels var per éconce de la hardiefié de l'enterprié, on locol le coirage des Eurepreneurs, Se leur on Est igrace de de l'attent. Au moins ne devois on par y avoir égand, parmi rant de bellet chofes, qui pouvoient atrefler la veuei & vin li grand nombre de Pierres hoat, qui beilliter dans ce Ouvrage, méronic bien

qu'on ne mist pas en compte deux ou rrois Diamans du Temple.

Horace le plus difficile devous les Circiques, avois brien certe indulgence. Le les petites raches ne le dégoutloures pois des baux Ouvriges. Nous ferois mult fonde, de voolur fraites pardéfuls plus ; de ce fevoir ten p, pour des Provincians Translipins, comme on parlos à Rome de fon temps, fi nous chlons plus faciles à déposite, que le loudeiles Courtifia d'Aught (Code; que le Solicit fon accordé que de parties de la comme de la comme de la comme de la compartie en taille pas d'être le Prétri de Parla l'argeliare de d'entre la plus administre de trous les Comparties en taille pas d'être le Prétri de Parla la regularité de d'elisa, el la landéfie de Precencion ; la tréctif des un metaurs, la tratté des membles; & megrificoir coux cola, pour vue virce obfeute, pout vu carreau de markec terni, pour vue piece de parquerages and journe de la comme de la comme

Les Malions Bourgeoriers de dampaleure que de la proprete de de Toubre : l'éclat de le leure y fercioire tour de leur lapeu, injériement décaudait, et on les accufrient cours moints, de massin mérague de de pro-digalité. Il n'en el pas ain die de celles des Roiss : elles wediene de la foiendeme de de la montance, de la lement de de l'emplement, elles venient de monergapes en Dousse, de de centrete de Colomonis et de lois en lement de de l'emplement, elles venient de monergapes en Dousse, de de centrete de l'emplement, elles venient de la monergape en de l'emplement de l

sife, on ne s'écrie pas pour cela courre? Archicelle: & l'on n'a pas plus mauvaile opinion de la fuffiliance.
Le Poème Heroique el lu méditée de ceute grandeur & de cotte forme : il y faur garder les méfines cegles, qui fegardeur en la functure de pois grande Palais. Ele Le Chefu ignocam de ces tegles, qui fans
avoir egard au Magnifique, au Bublime, au Merveilleux que demande l'Heroique, y chercheroir le loil
du Madriga, lou de Mignard de l'Edlegie, fronts' à pour pets, commen ficas au Sales & dans les Calettes du

Louvre, il cherchoit la politesse & le lustre d'un Cabinet de la Chine.

On I'a dit il y a long-tempe, & on le dox redire fouvers, afin de le faire entender. Il faut efte Poète, pour efte bon Juge de Poètes. Re dis Rotea a fine dat Annien, qui (avaionem l'étendue, il hore & le meirie de ce nom-lì : & qui reuffere au garde d'en faire il bon marché, que font aujourd'hny cetx qui le donners pour mechanien. Pour temoin, a firest un cerefluire à vour quelque notion de l'Art perioque, & d'en (avoir les vaulimens, afin de pager avec connoillance de cusfe : & de fe garde de missiment periferou nombre les sportans, qui partie de Poètens, comme les fourba patrieonte de L'utilique.

Pour cela, javois offe confaillé de mettre à l'entrée de ce Poumevo Traisé de la Poéte Heroique. Et l'on m'avoir fait acetoire, qu'vne Preface de cette mairete fetoir vn Vethbule affez conforme à l'Édifice. On apitioté à cela, que la trance ayant veu dépuis peus, jusque à quattre Poèmes de cette ribrique, dont elle navoir point eu de Modelle avant extemps, il elloit a propos, de luy en appendent au moins en gros l'Architechtre. Édu jus mettre en mai quelques regles faciles, fuit léquelles elle publi query avec cetti-

tude, de l'attifice & du merite de cette forte d'Ouvrages.

Si /opposis à cela, que nothe Pere Mambaun in m'avoit rien latifs à faire far extre mairen, qu'il avoir ou d'entrie, no retrové ; et qui rift pend de la Postique d'Aufort, qui l'avoit édatie à de l'orionité ce qui r'en el conferré : de que nous avoin en épiré de en éfineré dans foi Livre, tous ce que l'alte qu'il en l'entre d'entre de l'avoit de l'entre d'entre de la conferré : de que nous avoin en épiré de en éfineré dans la Livre, tous ce que l'alte d'entre d'entre d'entre de l'entre d'entre d'entre d'entre de l'entre d'entre d'entre

- constitutate

Perfiudé par certaions, apuidée à l'obligation que j'avoit d'influtire le Public, du fiuje tité de la forme de mon Potens, j'un amerapres l'arra, où jai main endregé les prunciples regide de la Perité Herbique. \*
Il n'ell past flong qu'il doive ennayer, m'i grou qu'il puille eftre a charge: & j'ofe eroire, que le foin que jui par long qu'il doive ennayer, m'i grou qu'il puille eftre à charge: & j'ofe eroire, que le foin que puille par le qu'il puille eftre à charge: & j'ofe eroire, qu'e le foin que per la perit par le propriée de l'orige en de production à la reductire de l'Orige et de l'autre qu'e l'arra de l'arra de

La Sainre Couronne d'Epines reconquile sur les Sarrasins, est le Sujer que j'ai chosis pour estre l'A- p-ripir la Rion de ce Poème. Je n'en pouvois chosit un plus Chrestien ni plus Heroique; à s'il ne reslois aux Muses tenne. Françoises, que celuy-là de certe marque; les Muses Iraliennes ayant déja pris la Conquelle de la Sainte

Croix, &celle du Saint Sepulere.

Let Admiraceurs de l'Antiquiet, foit de la Fabileuffe, foit de l'Hilbrique, nous battent prepuellement les orelles, des L'Onaquelle de l'Irofia d'Or, de de la guerre entreptie pour vous Helene. Ce feroir vu blafspeme en premier chré, de comparer la Couvonne de I russ C MAIST, foit avec une ration fabileufe, foi avec une l'emme impudique à la la penfel men chet you west, j'ausois igne d'appechender un challement pain requereux, que cédiry de ce Profine, qui voulut mettre dans fon Caburne, Il Pennuer de Notite Segue moute l'aussi en destance, pu'al hoppofre qu'en le profit de la comme de l'aussi de l'aussi de Common de l'aussi de destance, pu'al hoppofre qu'en beau, de plus noble de depuis herologie, dans la Religion foui laguelle nous vivons, que n'aveiren dans la faullé Religion des Grees, le guerces entrepties pouis l'otion d'Ute pour Helion d'ute pour l'entre dans

Le Hero Eurepreneur de la Conquetté et l'Sarist Louis, en qui noues Verusi Herologies ont en Da Anne leur plus huire dévasion. Sa Pincé luy adont etta gramulies Sinus & la Valeurie luy a pas donné va monider ang paris le Haros, loinville qui parté de chiefs veues, luy rende cet trinoignage, que de foncemps, il n'y avoir pas un meilleur Homme d'armet en our le Monde. On a die Hercille, que root Herale qu'il elbus, il no pouvoir tenir courtedux & ce s'aint, qu'in et pas augré des Libertine de des

Athées, a renu plus d'une fois, contre des troupes entieres,

A la Journeé de Taille-bouge, qu'il gagas fur les Anglois, e dans encore fort jeune, il fir quelque chofed plus que cell House, dout l'Huitoire Romaine parlei fhaux, e me trentes m'agnifiques. Il dois unt tout fest lut vu Pout l'esfout de Ennemis, les Taillerance qu'il est de les arreller, en anrendant que certospen failler en out-de de battille, jus donna le giud en cette nemotable lourince. En Egypte, il noiser prifonnie. Il fe dépages tout foul de dis Barbares de plus puillant de l'armée, qui de concert fondirent first jus répois de le cette onde le perdué. Et gaund il finit soborie 1 Damatere, on le vid emporté d'une impastence heroique, fauer de fonvailleu danial Mer 1 & malgré la foute & l'effort de le man, de le boutier fue le bas, alle s'et cette, au trevres de syopes, de fonvaire grele table et l'indirent par la contra le contra de la contra del contra de la contra de

Qu'il me foir permis en céc endroir, de demander, s'il feitra quelque chofe qui reffemble à cela, dans les Annales des Preux, qui forr formez fur les regles de Machavel; dans l'Hilloire de Impire & des Libernin, des Rodomons & des Sectipans de ce Sectet Leurs provellés de Gladiateurs, leurs exploits du Bois de Boulogne, leurs combast de la Plaine de Cirenelle, le peuven-uis compares à la moindre altion de ce vruy Breu, faire à la voed de l'Europe Cheffichenne, & de l'Afrique Sarafine, alfemblées en

armes

Cei proves & ces seemples de la valour de Saint Louis, se fom point (ei lous de lour place. Les Chevaliers appendion par il, que les Versus Chriffiennes de les Militaries ne fone pas di aut effents, bit, qu'on ne les paufé autément reconcilier à qu'entre le Devo de le Breve, il n'y a point d'oppoirton del pare des contra, indécontraret de le part du famera. L'alt mérine, (il lou pla trecheus), fou le partie de la partie de la partie de la part de famera. L'alt mérine, (il lou pla trecheus), fou le partie de la Patie.

Je ne peuvois donc choist vn Heros plus accompli que celuy-là. & d'ailleurs le choir que Jen ai fair, d'h norrable à la France, qui l'a étevé, à not Rois, qui font nez de luy a la Maifon Royale, qui eft de fa Race, à la Nobleffe, qui l'a pour Parron & pour modéle; à coure la Nation, à lasquelle Dieu l'a donné pour Prorecleurs à voure l'Églife, qui l'a receu au rang des Saints qu'elle revere. Ez j'ai et al. mon Point qui prote fononne, pourroit eitre comme vun Temple, ai do nimage & fes Reliques fenoient

c ıj

toûjours exposées; où les merveilles de sa vie setoient chantées à tous les Siecles; où ses Vertus seroient 

preschées à tous les Princes; où sa Memoire recevroit le culte & l'encens de tous les Peuples.

Qu'on oppofe tutt que l'on voude a, qu'il n'apsatée heureux. La Formanene fur jamais Foudraire de la Vette ; clien et jamais l'ougget, l'Dalleuts, il n'e fit à useum Tratté, par legeel la Vette foi in jamais obligée à la grantie des évenientess : cl. il ne fe di epour, que pretionne entrant à lon fevrice, luy artécnaude euronie du foccée de le cert proint. Les Houseux le fort de la médiable. Owrages : elle fe con-Delicats, les l'Éfenimes de les Lufches. La Vetero ne l'entelle pour de fendableic Owrages : elle fe con-Delicats, les l'Éfenimes de les Lufches. La Vetero ne l'entelle pour de fendableic Owrages : elle fe con-Delicats, les l'Éfenimes de les Lufches. La Vetero ne l'entelle pour de fendableic Owrages : elle fe con-Delicats, les l'Éfenimes de les Lufches. La Vetero ne l'entelle pour de fendableic Ourages : elle fec entelle pour de fendableic de l'avent de l'ave

Que l'on me nomme vin Hetot de reputation, qui n'at januar été malfucreux; qui n'aix cien fourfere n'avie ou à la mort. On a dir que Samfion febre l'Hercuel des Hebecus, & peut dire, que Samfion valoir plus d'Hercules, que Caton ne valoir de Soctates, au calcul de Tercullen, qui comprou vin Caton pour fix cens Socrates. Ceprofiant y cut-il januari vin Malheuteux comprable à Jamfion tonda, aveu-

glé, arraché à vn moulin, ectafé fous les tuines d'vn Temple?

Que d'aira-je de David, qui fur Hecos des in enfances qui égorges des ours, & démembra des linos de soul par mente Campego par la déziu en Geaux, & de par la décourse d'un Admete Na-el pas en les malheurs & fes adverfares comme les autres Fa les Macchèes, qui etionen bend'autres Braves, & d'autres Hors, que es Pinneres Gresa, qui niône trouvel de le feur d'un lancée fu la cuillé, après des entreprisés & des valboires, qui n'ont trouvé de creance que fur la reillé, après des centremfies & des valboires, qui n'ont trouvé de creance que fur la figh va l'utilibroire. Lonsièque, n'one il par tous finn malheurenfement;

Difors done qu'il elt ordinaire aux Heros d'eltre malheureux: Difors encore d'avantage, & nous dirons la vertici fans eltre bien malheureux, on ne peut eltre qu'un Heros fort mediorer. Li Vertun Heros roique ne le deploye qu'en de grands combats; & contre de gands adverfaires: & les perits ennems iny font à pou près, ce que peut s'chiens l'ora aux lions; & ce que les mouches font aux aigles. Toutes fes aktons font externé et le horizontes i se apprendigate méme veuleur eltre hat du & perilleux; &

affez fouvent elle ne fait que des effais, où l'on croit qu'elle faffe des efforts.

On ét compte donc de le perinder, que le propre l'ur des Heros four da batte de de maffacres te la Paucherons abstance de pols gardactorys, de les bouchers donc plus domaffacresque les Heros. On fe trome pe crocte de le perinder, que les Beltes effroyables, de la homes artes, foient det ennemné égant à leur force. Le leur, qui et la plus informable de ousce le Beltes, peur effete défait par vanueuchemos. A des beletes, des torleaux, des ouslars d'autses, our effinyé des Armiers, de les our mities en déouser. Cet contre est ennemne la pu'al a belien de tour foir courage; qu'il le frait des ployer tout Éforce, re été quand it el aux prites avec cux, qu'il merite que Deux à vanue pour le tegardes; que les Puiffances du Cel lus yaphaludiffents, cup les L'Autses de consonne.

Mon He'on n'et donc pu de precondition, pour n'avoir pas efté heuvers à le le informace qui by one életé de fecondiscolation, à de movertie munteres de coussone, ne font pas qu'il en lois monisproper au Poème Heroique. Et puis, qu'importe au Poère, que son Heroa ait en quelque manapours, que pouveilse Entiels, que cous let vans en le 19, your par pet fact pouchés, que la fortenne se lous qu'elle petud épacée de loi, pouvreu que l'emergrié, quet elle foir de la Faibe, qu'i reutifiée et, que la concisionab de le disp, pouvreu que l'emergrié, quet elle foir de la Faibe, qu'i reutifiée et, que la concisionab d'impare, qu'il ne manapou par s'unno Poème, no pois que le cauter, qui me cellent à cpiquez.

Critiques, qu'il ne manque pas à mon Poème, non plus que les autres, qui me tellent à expliques.

Tous eeux qui on quelque notion de l'Art Poèteque, (gavene que l'Adhon qui dots fetvir de fujet à vin

Poème de labrique reguliere, demande principalement fix conditions, donne le Poète ne peut, eftre dispense.

quelque licence qu'il prenne, & quelque privilege qu'on luy donne.

\*\*\* Il lar que l'Achon foir virse outenie pour virse, fur la foy de la Tedition ou de l'Hilloire. Il faut que l'Achon foir virse outenie pour virse, fur la foy de la Tedition ou de l'Hilloire. Il faut que permiere foire per la forte de la commandation de la

Le premier foun du Pécre feta de ballir furva fundi frime de folde; fur var venire prife de l'Hildoire, de l'action du Pécre i i fran fera pas de la tradition du Pécre i i fran fera pas moints lorerazeur du Poème. Le Sculpreur qui ne fait affebrapae, ni le marbre, ne laife par d'efter l'Auceur de Jasanés d'Africhieche qui ne fait pas l'iterro du l'ablant, ne laife pas d'efter de l'acceur de Jasanés d'Africhieche qui ne fait pas l'iterro du l'ablant, ne laife pas d'efter de l'acceur de Jasanés d'Africhieche qui ne fait pas l'iterro du l'ablant, ne laife pas d'efter de l'acceur de la Jasanés d'Africhieche qui ne fait pas l'iterro de l'acceur de la Jasanés de l'Africhieche qui ne fait pas l'acceur de la Jasanés de l'Africhieche qui ne fait pas l'acceur de la Jasanés de l'Africhieche qui ne fait pas l'acceur de l'a

voit toute la gloire de l'Edifice.

Que le Poète done se garde de bastir en l'air, comme le Pulcy, le Boyardo, l'Arioste, & quelques autres, de nos voitins. Semblables Entrepreneurs n'ont fait que des Fabriques de nues, habitées par des Phantofmes de nués: & felon Lactance, qui effoit vn Philosophe Courtifan, qui avoit des Empereurs pour Disciples, & par consequent ne devoit pas ignorer les Regles du Poeme, qui est la leçon des Empereurs, &la Philosophie de la Cour, comme celuy-là n'est pas Poete, qui ne scant tien feindre, celuy-là austi n'est que Charlatan, qui feint toutes ehofes.

Si l'Action n'est vraye, quelle vraisemblance aura la Fable fondée sur la fausseté de l'Action? Et si la vraisemblance manque à la Fable, quelle ereance trouvera-e-elle en l'Esprit des Sages? Quelle enulation exeitera-t-elle dans l'Ame des Grands? Qui admirera vn affemblage de Grotefques? Qui se mettra en peipe de courir aprés des Chimeres? Il n'y a que les Enfans & les Idiots qui regardent avec econnement les figures qui se sont de la rencontre des nués: ceux qui sçavent que ce ne sont que des vapeurs tumultuaires

& fortuites, ne levent pas sculement la teste pour y prendre garde.

Il importe qu'on suit averti en cet endroit, que la verité necessaire à la fondation du Poëme, n'est pas de 201 goult. ces veritez autentiques, que la ereance commune a recoués: elle est encore moins de ces veritez superiou-hylein se res, que la Foy divinca établics. Ces veritez immuables & immobiles, qui ne laiflent point de licu à la joirt un Fable, ne sont pas propres à la structure du Poeme, qui doit estre fabuleule : & par consequent, l'Ecriture Piene. Sainte n'est pas vn fonds, où il faille chereher des marieres à faire vne pareille Fabrique.

Ce n'est pas qu'il y ait vn fonds plus riche que seluy-là, ni plus fertile en rares materiaux. Mais ce sont des materiaux sacrez : il est défendu de les toucher du marteau : il n'est pas permis d'en faire aueune sigure. Et si Saint Jean a dit, que celuy-là seroit esfacé du Livre de vie, qui auroit la temerité de diminuer, ou d'augmenter son Apocalypse d'un seul arricles quelle seroit la fin de celuy , qui entreprendroit de faire

ync Fable, d'une verité revelée de Dieu, & confirmée par sa parole?

De repartir à cela, que fans toucher à la substance des actions revelces, on pontroit feindre dans les circonstances, dont il n'y a point de revelation : c'est dire, qu'avec dessein & de sens rassis, on pourroit attacher le Menfonge à la Verité venue du Ciel, marquée avec le doigt de Dieu, dictée de son Saiot Esprit. Et cela, que fetois-ce autre chofe, que de confondre la lumiere avec les renebress que de joundre en vn mesmo Édifice des pierres protines écles pierres lúmees que de remener Moyfe & Gedeon en Egypte, que de peindre I e 1818 C un 1878 C Office d'un mesme trata & sir vn messifice total.

Ce n'est pas encore, qu'il ne foit permis aux Muses sainces, de travailler pour le Sanctuaire, & de con-tribuer du leur, à l'embellissement de l'Arche. Mais elles se doivent souvenir du respect que demande le Sanctuaire : elles n'y doivent rien introduire de profane : & fur toutes chofes , elles fe duvent garder de changer la forme de l'Arche. De l'Or, des Pierreries, de la Brodesie, de la Pourpre, tant qu'il leur plaira d'enfournir; tout cela y ferareceu, y auta son rang & la place : Mais point d'Images taillées, point de Fi-

gures faites à fantaifie : les Cherubins y fuffifent , & ils n'en fouffriroient point d'autres.

Expliquons-nous en termes moins figurez, & disons qu'il est permis aux Muses Chrestiennes, de tra-vailler sur de saints Sujets: de tiret des Livres Saerez, des matieres d'Hymnes, de Cantiques, de Paraphrases: d'ecrire mesme en Vers les Actions des Heros du Peuple de Dieu. Neanmoins elles doivent tel-lement orner leur matière, qu'elles ne luy fassent puint changer de forme. Elles peuvent parer Godeon, Josus, David, de toutes les richesses de la Versification : mais il leur est défendu de faire vn Josué, vn Gedeon, un David sur leurs Idées. Et au jugement des Maistres, ces compositions qui n'auroient rien de la Puche, que le Vers, ne seroient pas des Poemes; s'il ne plaifoit aux Maistres de faire largesse du nom de Poeme; comme ils font, quand ils le donne or graruitement à la Pharfalie de Lucaio, aux Georgiques de

Virgile, & aux Livres qui Oppien a faits de la Chaffe & de la Pefche.

On ne peut niet, que l'Achon que s'ai choifie, n'ait toute la verité necessaire à la fondation du Poème,

estant fondée comme elle est, sur l'Histoire & sur la Tradition.

L'Histoire qui parle encore affez haut de la vaillance de Saint Louïs, nous apprend qu'il porta ses atmes jusques en Egypte : qu'il prit Damiette sur les Sarrasins : qu'il les desit en deux batailles : & qu'en la feconde, il ferendit maifire de leur Camp & de leurs Machines. Que peut-on defirer davantage i La Tra-dition qui elt vue Hilipite fan écritare, nous a appris que nos Eglifes furent enrichies de fainers Reliques qu'il rapporta de fon voyage d'Egypte: Elle nous la Est favour de plus , que ce fut luy qui acquit Is Sainer Couronne à la France : & la mig dans la Chapelle de son Palais, pour estre à l'Etat vn gage de la protection du Ciel, & vnc Source de graces perpetuelles.

Que s'il s'eleve ici quelque Critique qui m'opposo, que ectre acquisition ne s'est pas faite par voye de conqueste: jerépondrai au Critique, qu'ayant la vertice en la substance de la chose, comme nous l'avons, il sustit que nous ayons la viaisemblance en la maniere: & que la forme du Puëme, & la sin de la Poësie,

n'en demandent pas davantage.

Et puis, le Critique ignorcroit-il, que le Parnasse est un Païs libre ? Pourroit-il alleguer quelque nouveau Droit, etter quelque nouvelle Ordonnance, qui casse ses privileges: & qui veuille que l'Inquistion

y foit établie : Examinera-t-on les Poemes à la rigueur du Syllogisme ? Ne setont-ils receus qu'au poids, & fur les mesures de la Logique? Et si la Logique elle-mesme qui est faiseuse d'Argumens, & qui est toujours en queste de la pure, de l'exacte, de la ponctuelle Vetité, peut impunément, & fans violet l'austerité de ses regles, de deux Propositions vraisemblables, & reduites à la forme du Syllogisme, en titer vne troisième, qu'elle garantira hautement, & qui seta teceue sur sa eaution: Pourquoy la Poesse qui n'est que faiscuse de Fables, & qui a moins d'égard à la Verité qu'à la Vraisemblance , n'autoit-elle pas le pouvoir de joindre ensemble deux choses qui sont vrayes, & ne sont pas incompatibles ? Et pourquoy ne pourra-t-elle pas de ces deux choses assemblées, en composer une troisième, qui ait autaut d'apparence de venté, qu'en demande la fondation du Poeme?

L'Iliade, l'Odyffee, l'Encide ne font passibien fondées: & si elles estoient examinées à la rigneur de l'Histoire, je ne pense pas qu'on trouvast en leurs fondemens toute la fermeté qu'on me demande. Cependant il ne s'est point élevé de Critique, qui ait fait vn procés aux Entrepreneurs de ces riches Edifices; & les ait obligez à la garantie de leur besogne. On ne s'est point encore avise, de prendre les Poètes à ferment: & quand on exige d'eux quelque verité, on ne pretend pas que ee soit vne verité, sur laquelle

ils puissent lever la main devant vn Juge.

Il y a bien plus, & je ne feindrai point de le dire : cet affemblage de deux chofes vrayes, retinies en la composition d'une troisseme vraisemblable, est plus rare, plus ingenieux, & a plus d'artifice, qu'une verité toute simple. & sans sacon de la part du Poète. Et les Expers avoueront, que le Beau Poétique y est plus juste & plus correct, y est mieux destine selon les regles, & plus heurcusement executé selon l'intention d'Aristote, qui veut que l'on s'éleve du Particulier à l'Universel, & qu'on laisse la Verste desectueuse, pour la Vraisemblance qui est parfaite.

Il ne suffit pas à la Regularité du Poème, que l'Action soit vraye; comme il ne suffit pas à la persection du corps, que la matiere en foit teelle. Il faut que cette vraye Action foit vne & entiere, afin qu'il n'y ait tien de double ni d'amphibie, tien d'estropié ni d'imparfait en la Fable. Toute Beaute, soit naturelle, soit arrificielle, demande les mesmes conditions : & en cela, il est du Poëme, comme de tous les Corps, qui ne peuvent estre beaux & reguliers, que par l'vnité de leur matiere complete & assortie de toutes ses

pieces Je fuis obligé d'avertir eneore ici, qu'on se garde du mauvais exemple de l'Arioste, qui nous a donné va Monftre, compose de divers eorps attachez les vns aux autres. Quelque rares que soient les Monftres, & quelque divertiffement que l'on y prenne, ee sont toujours des débauches & des pechez : ils étonnent plus qu'ils ne plaisent :ils scandalizent plûtost qu'ils n'edifient. Et tout ce qu'on peut dire pour exeuser l'Arioste, c'eft qu'il a failli volontairement & par deffein: qu'il a cru que c'eftoit le nombre, & non pas le choix, qui faifoit la reputation : & qu'il luy feroit plus gloricux, que fa Poeffe fust chantée dans les Hales, que si elle n'estoit leue que dans le Palais. Et que Piccolomini & Castelvetto ne dient point, que cette voité d'Action est plus de conscil que de precepte. J'avoue avec eux, qu'elle sert infiniment à faire paroistre l'esprit & le jugement du Poète. Mais qu'ils avouent aufhavec Ariftote, qu'elle eft necessaire à l'vniformité, & à la perfection du Poëme. Si nous le confiderons comme vn Corps, de quelle nature fera ee Corps, où il y aura plus d'une matiere? De quelle espece sera la fotme de ce Corpr, qui sera soutenue de plus d'un Sujer? Si nous le considerons comme un Edisce; de quel ordre sera cet Edisce basti sur deux Plans? Il faudra done que la Fable se multiplie avec l'action. Et quel monstre sera le Poème compose de cette double, ou de cette triple Fable? Sera-ce vn affemblage de deux Palais adoffez l'un contre l'autre? Sera-ce vn corps triple, pareil à celuy du Geryon, ou à celuy de la Chimere?

Je ne voy pas que de ce costé-là, il y ait tien à dire à l'action de mon Poème : & je pense poovoir fans rien hazarder, en garaneir l'vnite; eftant affuré qu'elle eft fans division, sans discontinuité, & sans ruptute: & qu'il n'y entre rien qui eu separe les parties, rien qui les détache de leur corps, & les mette hors de leur

afficte. Dayaneage, ellen'est pas moins entiere, qu'elle est vne, parce qu'elle ne manque d'aucune piece. Et pour m'expliquer par les termes dont Ariftote interprete cette Regle, elle a vn commencement, qui ne prefitppole rien devant luy : elle a vne fin, qui ne laiffe tien à defiter après elle : & vn milieu, qui eft l'entredeux & la liaifon de l'vn & de l'autre.

La verire, l'unité, & la totalité, font interieures à l'action, & appartiement à sa substance. Le temps & le lieu luy sont exterieurs, & ne la touchene, pour ainsi dire, que par le dehors. Neanmoins de ce colté-là encore, il y a certaines proportions & certaines mejures à garder, dans la diffauce des temps & des lieux, afin que la Poefie faffe ion effer fur l'Imagination & fur l'Esprit, comme la Perspective l'ait le fien sur la wenie

Les Sujets qui sont trop anciens, & que le Temps a démolis, ne paroissant point parmi les ruines de tant de Siecles, sont comme s'ils n'avoient jamais esté : & passent pour inventez & pour fabuléux. Bien davantage, les coûtumes, les façons & les modes de ces premiers temps, encore fauvages, groffieres & mal

olies, offenferoient la veue & blefferoient l'imagination, si elles estoient representées en leur naturel. Et le Poète qui entreprendroit de les reformer fur nos modeles, violetoit toute vraifemblance, romptote toute conformité: & feroit d'aussi bizarres peintures, que ceux qui donnent vn masque à Didon, & vn chapeau avec des plumes à Enée.

Les Sujets qui sont trop modernes, ont d'autres inconveniens. Effant encote tout entiets, & n'ayant oint esté teculez, ni entamez pat le Temps, ils ont cela d'incommode, qu'on les voit de trop prés, & trop a plein : on en connoift trop le particulier : & le Poète par confequent, n'en disposant pas avec vue entiere liberté, la Poèlie y est défiante & rimide, s'y trouve à l'étroit & tefferrée : & tout l'Edifice ne peut avoir octte hauteur & cette étendue, cette magnificence & cette richesse que demande l'Heroique,

L'Action que je reptefente ayant quelque quatre cens cinquante ans d'antiquité, n'est point sujette à tous ces inconveniens: Elle est dans le juste éloignement, où la demande la liberté de la Poésie, & la structure de la Fable: Elle n'est ni fur les yeux, ni hors de la portée des yeux: Et comme elle n'est pas si modetne, que chacun en sçache tout le détail; aussi n'est-elle pas si ancienne qu'on l'ait oubliée. D'ailleurs, la Politelle, la Courtoule, la Generolité, toutes les Vertus, toutes les Sciences amies des Graces estoient déja nées, estoient déja Françoises du temps de Saint Louis. Les Vers, les Devises, les Tournois, ettoient de ja en vsage : & la Chevalerie, comme on parloit de ee temps-là, estoit de ja galante & spirituelle: mais galante fans defordre, & spirituelle fans libertinage.

S'il faut aller bien loin de son Siecle, pour inventer hardiment, & pour feindre avec liberté; il faut aller encore plus loin, pour trouver le Grand, le Magnifique & le Merveilleux, qui font des qualitez effenciclles à l'Heroique. Le Temps afes Perspectives, comme le Lieu ales siennes: mais il y a cette difference, que l'éloignement qui détruit l'apparence des choses, & les reduit au petit pied, dans les Perspectives du

Lieu, les amplific & les augmente au double & au triple, dans les Perspectives du Temps,

Pour ne point nous éloigner des termes de l'Hetosque, la Bataille de Lepante, qui s'est donnée de nô-tre memoire, & le Siege de la Rochelle, qui s'est fair à nostre veuë, valent bien la Baraille Adiaque & le Siege de Troye, que nous ne voyons que dans l'éloignement de l'Histoire & de la Fable. Neanmoins sur le mauvais rapport de noître memoire, & fur les illusions de nostre veux, nous jurctions que l'entreprise de Troye a le double sut celle de la Rochelle: & que la Victoire Actiaque a le triple sur celle de Lepante; & ce ne feta qu'aprés que le Temps aura éloigne de cinq ou fix Siecles, deux Achons fi memorables, qu'elles paroittront de la mesure que demande le Poème Heroique.

Il en est de mesme des grands Hommes, que des grandes Actions. Les Anciens sans doute valent beaucoup: mais sans doute aussi, ce beaucoup a plus de telief & plus de faillie de loin, qu'il n'en autoit de ptés, & l'Antiquité n'est pas le derniet article du merite des Anciens. Celuy là l'entendoit, qui entre les avantages d'Homere, avanttoute chose, mettoit en compte son droit d'aisnesse, & les mille ans qu'il avoit fut luy. Nous en connoissons, qui sans vanité, pourroient dire d'Alexandre & de Cesar, ce que celuy-là disoit d'Homere. Et ce que Seneque a dit de Caton, que son Siecle ne l'avoit pas bien comptis, se peut dite genetalement de tous les grands Hommes. Cette bizarrerie est aussi étrange qu'elle est injuste ; la Raison neanmoins entraisnée par la Coûtume, s'y accommode: & le Poete qui seta averti, que les Heros veulent estre veus de loin, ausli-bien que les Auteurs, se gardera bien de chercher à la veue de son Sicele, le Grand & le Metveilleux de l'Heroique.

Bien davantage, je luy confeillerois de ne se pas moins écarter de son Pais, que de son Siecle: & d'aller pe lieu de cherchet le Grand & le Merveilleux, aussi loin dans la Carre, que dans l'Histoire. L'Experience nous a 14848 appris avant la Philosophie, que l'Accoutumance ofte la force & la pointe aux choses: & que plus l'ordinaire devient ordinaire, & plus il s'approche de l'imperceptible. Les Afpes ne paroifient point hautes

aux Savoyards, ni les Pyrenées à ceux de Biscaye: & les Peuples qui demeurent prés des Cascades du Nil , n'en entendent point le bruit , qui s'entend à plus de vingt lieues de là.

Au contraire, tout ce qui eft rare, tout ce qui vient de loin, passe pour grand: & c'est de l'étranger & de l'incounu, que se fait le Magnifique. Le Scamandre de l'ancienne Troye, à ce que disent ceux qui l'ont veu, n'est gueres plus grand que la Riviere des Gobelins : & ceux qui ne le voyent que dans l'Iliade, sur le bruit que fait son nom, & sur l'ensure des vers d'Homere, le ptendroient pour vn bras de Mer. Qui de nous entend nommer le Mançanarez, qui ne se figure qu'il vaut quatte fois le Rhin, & fix fois le Po! Nous sçawons pourtant, que dans son Pais mesme, il le faut cherchet pour le trouver: à peine a-t-il autant de pouces d'eau qu'il a de fillabes: & on le passe austi viste & austi aisement qu'on le nomme.

Ce que je dis des Rivieres, se doit encore dire des Montagnes, des Villes, des Nations éloignéess il se doit dire de leurs mœuts, de leurs habillemens & de leurs armes. Il est certain que la m choses est plus surprenante : leurs noms entrent autrement dans les oreilles : & les phantosmes qui en demeurent dans l'imagination, sont plus grands, plus augustes, plus magnifiques. Les eaux de l'Araxe, de l'Oronte, de l'Hidaipe, roulent bien avecque plus de pompe dans le Vers, & y font bien vn autre bruit, que celles de la Marne, de la Seine & de la Loire. L'Elprit du Lecteur s'éleve bien d'une autre forte, pour

le Mont Gibel, ou pour le Mont Liban, que pour le Mont Valerien : Et Paris luy-mesme, tout immense que nous le voyons, perd fon immensité, quand il est mis en Poësie, auprès de Memsis ou de Babylooe : rant l'illusion de la Perspective, & la tromperie de l'éloignement ont de force : & tant il est vertable, que le Poète qui cherche le Grand & le Merveilleux, se doir éloigner le plus qu'il peut, de son Pais & de soo Siecle,

Ceux qui font affez riches de leur fonds, pour faire valoir les chofer communes, & donoer de l'éclat aux ordinaires, se peuvent dispenser de ces longs voyages: & se passer du commerce des Etrangers. 1'avoue que je ne suis pas de ces Riches-là: je n'as point de Carrieres, ni de Mines domestiques; les Rivieres qui porrent l'Or, & qui font les Perles, passent bien loin de chez moy: & il a falu que j'allasse chercher

en Egypte, ce que je ne pouvois esperer en France.

Bien m'en a pris de m'estre embarqué. L'Egypte est le plus merveilleux de rous les Païs, & le plus fertile en grandes choses. Le Phare & les Pyramides, le Nil & le Caire, les Magiciens & les Montres, les miracles de l'Art, & les prodiges de la Nature, font originaires de ce Païs-là: Et les feuls noms des Sultans & des Sarralins, templiffent l'oreille de leur fon: la feule montre de leurs armes & de leur équipage furpreud la veue: & met dans l'esprit des images qui l'étonnent.

Pour revenir à l'Action , il est necessaire qu'elle soit louable , afin qu'elle soit chantée ; & qu'on en puisse his del d. faire vn exemple public, fans donner de feandale au Public. Je ne feat s'il n'y aura point de temerite à le dire: je le dirai neanmoins fans rien diminuer des respects que je dois à l'âge, & au metite d'Homere : & ie le dirai avec la défiance de ceux qui propofent leurs doutes & leurs foupcons 1 & non pas avec la refolu-

tion de ceux qui donnent des Decisions, & qui font des Dogmes.

Il me semble que le bon-Homme, pour vier des termes d'Horace, commence à sommeiller dés le Prejude de son lliade. Il s'adresse d'abord assez familierement à la Muse qui l'inspire, & luy commande avec plus de privauté qu'il n'en faudroit à vne Deeffe, de chanter la Colere d'Achille, & les calamitez qu'elle a caufees aux Grocs & à ceux de Troye. Je pourrois douter ici, & je ne douterois pas fans raifon. fi la premiere regle de l'Architecture Poètique nous recommandant avant tourc chofe, de fonder le Poème fur vne Action, la ftructure de l'Ilade, qui est fondée fur vne Passion, est vne structure bien reguliere.

Dira-t-on que la Colere, qui n'est qu'vne Passion dans les Ames du commun, soit vne Action dans les Ames Heroiques? Il faudra donc en dire autant de la Colete des aigles & de celle des lions, qui font entre les Ammaux, ce que les Heros sont entre les Hommes. Et puis, qui ne sçait que les Heros, pour estre de plus grande taille, & pour avoir de plus grandes forces que les autres, ne font pas faits d'yne autre metiere? Le Geant & le Nain font moulez de mesme terre; & la terre du Geant ne s'altere pas autrement, ni

ne s'échauffe d'vn autre feu que celle du Nain.

Dira-t-on que ce n'est pas la colere d'Achille, mais la déroute des Troyens, & la defaite d'Hoftor qui est le fujet de son Poème ? Il y adone de la mauvaise soy dans sa proposition : il ment en vn lieu , où le Poète ne peut mentir aveque merite: il trompe la Deesse qu'il invoque: il impose à toute la Grece qui l'écoute, Er d'ailleurs, de quel viage font dans l'Iliade les dix-neuf livres qui precedent cette Action ? Pourquoy l'Accessoire y est-il si étendu & si au large, & le Capital si resserté & si à l'étroit ! Poutquoy cette défaite d'Flector ne se trouve-e-eile qu'à la fin de tout le Poeme, comme seroit au bout d'vne longue Galerie, vne petite bataille en perspective !

Difons donc pour l'honneur d'i-lomere, qu'il estoit mieux instruit de ses intentions, que ceux qui les luy veulent apprendre : croyons fur la parole, qu'il propose sincerement & de bonne soy : & ne doutons point puisqu'il en prend à témoin la Deesse, que la colere d'Achille qu'il yeut chanter, ne soit le suiet de son

Mais encore quelle colere til en fait luy-mesme le portrait. Une colere pernicieuse, dit-il, vne colere

fatale à l'Atmée des Grees, qui en a fait plus mourir, que la peste & les armes des Ennemis. Je demande fi cette pernicieuse, si cette fatale colere, estoit une chose à chanter, ou à detester ? S'il la

propose pour la donner en exemple, ou pour en donner de l'horreur ! Sil en veux faire vne mariere de lottange ou d'execration publique ! Que diroit-on d'un Castillan, qui chanteroit à Madrid ou à Bruxelles, la colere du Prince d'Orange, & les maux qu'elle a cansez à l'Espagne & à la Flandre? Que ditoit-on. d'vn François, qui chanteroit fur le bord de Seine & à l'ombre des Tuilleries, l'indignation de l'Admiral de Coligni, & les revoltes, les guerres, les ruines qui l'ont fuivie? Ce que feroient ceux-là. Homere l'a fait: & le sujet de son lliade neme semble pas moins scandaleux, son Heros ne me patoist pas de meilleur exemple, que cemx que je viens de dire. Ce n'est pas assez que l'Action soit louable, il faux de plus qu'elle soit heureuse. La dignité du Heros,

of Athies & l'edification du Public demande cela : & il importe extremement , que l'iffue en foit la plus specieuse, & la plus éclarante qu'il se pourra afin qu'elle pique le cœur des Grands: & que l'emulation les porte à de pareilles entreptifes, par le desir , & par l'esperance d'vn pareil succés. On me permetra en cet endroit, de me declarer contre l'Apparence. C'est vne étrange trompeuse que

cette Apparence : elle impose par tout où elle se trouve : & quelques-vns abusez par ses impostures,

avoient crû que l'Action que j'ay mile en œuvre, eftoit defectueuse de ce costé-là. Neantmoins, quoy qu'il air femblé d'abord, à eeux qui ne la voyoient que de loin, il se trouvera à la fin, qu'elle a toute les conditions qu'il faut pour en saire vn grand Modele & vn Patron accompli.

Il y a de la Valeur, & cette Valeur est fanchifiée pat la Pieté: Il y a de la Gloire, & l'Utilité est messée

à cette Gloire: Et soit qu'on en considere le progres, ou la fin , on ne peut tien representer de plus heroique, deplus illustre, ni de plus heureux, qu'vne Action où il y a des batailles gagnées sur la Mer & sur la Terre: vne Ville prise & vn Camp sorcé : deux Armées désaites, & deux Generaux Barbares tuez de la main du Heros, qui se voit après tout cela, couronné de la Sainte Couronne, qui estoit

le Sujet de son entreptife, & qui a esté depuis la gloire & le bonheur de son Royaume.

On en demanderoit trop, si l'onen demandoit davantage à mon Herot. Achille, Ulysie, Enée, Godefroy, n'one past ant cousilé à faire: & leuris Achions, à beaueoup moint que cela, one gustle pour si lustres, & pont heroiques. Il n'importe que la Guerre ne luy air pas esté si heuteuse en toutes choses; ces malheurs n'entrent point dans mon Sujet : ils font posteriours à l'Action sur laquelle j'ay travaillé : ils n'en cotrompent point le fuccés : & pourveu que la fin où je la conduis foit heuteute, tout ce qui vient après cette heureuse fin estant hors de ma besogne, & n'appartenant point à l'Action, ni à la Fable fondée fur l'Action , il n'y a point de loy qui m'oblige à le garantir: & l'on me tiendroit

vne rigueur fans exemple, fi l'on m'en vouloit faire comprable.

Les Poètes ne sont pas garants de toutes les aventures de leurs Heros : ils n'ont point traité pour eux avec la Fortune : & leurs Sauvegardes , ni leurs Franchifes , s'ils en avoient à donner , ne seroient pas respectées du Malheut. C'est assez qu'ils ayent l'adresse d'éloigner les adversirez & les revolutions qui pourroient détruire le succés de l'Entreprise : & qu'ils se souviennent de la regle qui les oblige à la terminet heureusement. Tout le teste qui n'est point de leur sair , n'est point aussi de leur compte : & qui leur en demanderoit raifon, exigeroit plus qu'ils ne doivent. Jusques icy, personne ne s'est avite de demander compre à Homere de la mort d'Achille, qui fut si mallicuteusement rué devant Troyet ni à Virgile de celle d'Enée, qui ne petir pas plus heureusement en Italie : & jusques icy perfeine n'a trouve, que les malheureuses morts de ces Heros tuez en leurs entreprises, fusient des desauts dans l'Iliade & dans l'Eneide.

D'opposer à ces raisons, que la prise de Troye sut un effet de la victoire d'Achille; ce seroir avoir oublie, que la prise de Troye n'entre point dans la composition de l'Iliade : & qu'elle est hors de la veue, & bien loin de l'intention du Poëte i s'il est capable de rendre compte de son intention i & s'il merite qu'on l'en croye sur sa parole. Davantage, ce setoit s'inscrite en saux contre l'Histoite, la quelle impute la prise de Troye à la trahison d'Ence & d'Antenot. Et ce setoit de plus donnet un celebre démenti à la Fable, qui l'attribue à l'affiftance de Minetve, aux rufes d'Ulyffe, & à la prodirieuse fabrique de cette montagne de bois , taillée en cheval , qui mit les Ennemis dans la Ville.

Mais il y auroit bien vne autre ration à dire pour mon Heros, qui ne peut eftre alleguée pour le Gree, ni pour le Troyen. C'est que ses malheurs & ses adversirez estant de son choix, comme se le feins au Livre huitieme, ce ne furent point des malheurs, ni des adversirez qu'on luy doive teptocher : ni qu'on puisse mesme imputet à la Fortune. Ce fistent des occasions volontaires, ce futent des combats techerchez, où la seconde partie de sa Vettu se signala bien autant par la souffrance, que la premiere s'estoit fignalée par le massacre des Infideles. Encore vn mor à l'honneur de ces souffrances, qu'on ne peut affez honorer : ce furent des épines & des piqueures de la Couronne Sainte & douloureuse, que nostre Hetos presera à la Couronne de l'Empereur Frederie, & à celle des Sultans, selon la fiction du Livre huitième : & non seulement sa gloire ne receut point de déchet de ces épines , & ne sur point obseurcie par ces piqueures: elle en receut vn nouvel éclar, & en sur plus propre à estre mise sur la montre du Poëme Herosque. Qui en doutera, s'il considere que les l'rinces ont besoin de leçons & de modeles de Patience, comme tous les autres Hommes 1 & que la Vertu Heroique ne leur est pas moins necessaire pout souffrit avec sermeté, que pour combatre avec courage ? Mais cette raison, quelque forte qu'elle soit, est plus de surerogation que de besoin : & il suffit de dire , que la prison qu'on reproche à mon Heros, estant hors de la structure de mon Poeme, il n'en est pas plus interesse, que l'Iliade l'est de la malheuteuse mort d'Achille, tué par le plus laschede tons les Troyens.

Après avoir expliqué tout ce qui appartient à l'Action , qui est la matiete du Poème ; il faut venit à Delaraite la Fable qui en est la forme : & qui est à l'Action , ce que l'ame est au corps , ce que la figure est au marbre, ce que la fabrique est aux materiaux qui composent l'Edifice. Disons donc, selon la sentence de Platon, d'Aristote & des autres Maistres, que sans la Fable, qui est la propre essence du Poème, Ja plus juite, la plus pompeufe, la plus belle verification ne fait pas vn Poème, comme le plus riche habit du Monde, mis fus vn Manequin ne fait pas vn Homme. Faure de Fable, Lucrece n'est que Philosophie, Lucainn'est que Declamaceur, Silius Italicus n'est qu'Historien : & la Traduction de tous les Poemes Grecs, Latins, Italiens, Espagnols, ne me faifant point createur de Fable, ne me feroit

pas Poète, au moins si l'on en jugeoir par le droit ancien, & sur le texte d'Atistote.

Cette necessité de l'able, afin de ne laisser à l'avenir aucun pretexte aux mauvais Poètes, est fondée Min Laile. fur la nature & fur la fin de la Poéfie. Tous les Mantres enfeignent, que de naissance & par office, elle est faiseuse d'Images & de Figures : mais d'Images qui doivent estre correctes , de Figures qui doivent estre achevées, ann qu'elles puissent estre miles sur la montre, & servit de Patrons en la teformation des mœurs. Ces Images fi achevées , & ees Figures fi cortectes , veulent donc eftre faites fur de parfaits Originaux. Et où veut-on que le Poète les aille chercher ? De quelle Boutique , de quel Cabiner veur-on qu'il les tire ? Tous les Partieuliers tiennent de la Mariere, qui gafte routes les choses où elle entre. L'existence & la Realiré sont par tout corrompues, par le messange des epuditions individuelles : & il ne vient rien au Monde , qui ne s'éloigne en y venant , de la perfection de son Idée. Il est donc necessaire que le Poère qui se veur acquiter de son devoir, s'éleve au dessus des Particuliers: &raille chercher ees Originaux dans l'Universel, où il n'entre rien qui le cortompe. Il faut qu'il laisse là l'Existence qui est gastee : qu'il n'air point d'égard à la Verité qui est mutilée & desectueuse : & qu'il s'attache à la Possibilité qui est toute pure : qu'il étudie, qu'il copie, qu'il represente la Vraisemblance qui est entiete & parfaite.

Cela prefuppose, je demande, si vne composition de choses titées sur l'Universel, & representées sous la seule Vrassemblance, & sous la seule Possibilité, n'est pas toute fabuleuse : n'est pas aussi éloignée de la composition Historique , que l'Universet abstrait & separé de la Matiere , est éloigné des Particuliers , qui se voyent & qui se touchent. Le Poëte est obligé de travailler de cette maniere : On attend de luy vne structure sur ee Plan & de cerre forme : c'est par là qu'il se doit distinguer de l'Historien; & s'il n'a lesailles affez fortes pout s'élever jusques là, s'il n'est affeuré de l'assistance de quelque Esprit familier qui l'y porte; s'il ne peut faire un passans tenit l'Histoire pat la main : qu'il demeure Hiltorien à la bonne heure : qu'il le foit en Rimes , en Melures , en Musique , comme il luy

plaira; mais qu'il ne s'ingere point de ptendre place parmi les Poètes. Attiftote expliquant la nature de la Fable, dit qu'elle est l'assemblage, ou la structute, ou la compo-Sade Salsition des choses feintes. Cela veut dire, que la Fable est une Fabrique artificielle, composée d'évenemens feints & inventez : mais vraisemblables, & fondez sur la verité d'une Action illustre & heroique. De forre que le Poëme est comme un tiche & magnifique Palais; que le fondement de ce Palais est une Action connue & Historique ; & que tout l'Edifice fondé sur cette Action , est une fabrique fabulcufe de l'invention du Poète

La Fable, comme je viens de la décrire, veux estre Une, Vraisemblable, & Merveilleuse, Les tegles du Poème demandent cela : le titre d'Heroïque le promet : & le Poète qui ne s'en acquite pas, foit par libertinage, comme l'Ariofte, foit pat sterilire desprir, comme d'autres, manque à son devoit & à sa promesse. Qu'il y apporte donc du soin: & qu'il tasche sur route chosé, de tenir sa Fable dans la plus juste & la plus exacte vnité, que la peut soussire cette sorte de structure.

Qu'il apprenne done, s'il veut eitre persuade de ce devoit par la raison, que le Poème est vne structure artificielle, composee de differentes parties jointes en vn corps: que comme celle de tous les autres, où il y a de la diversité & de l'affemblage, il se fair de l'harmonie & de la convenance des parties qui le compofent: que l'harmonie & la convenance se sont de l'union : que l'union se termine à l'unité , & par con-fequent que l'unité estant la propre sorme qui fait la beauté du Poème , elle ne luy peut manquer , qu'il ne tienne de la difformité des corps doubles.

Qu'il confidere, s'il veut estre convaincu par les exemples, qu'il n'ya point de eorps arrificiel, qu'il n'y a point de naturel, où cette vnité ne soit religieusement observée; si ee n'est dans quelques productions

monstrueuses, qui sont nées des pechez de l'Art, ou des débauches de la Nature.

En cét endroit, on me doit permettre de erier deroute ma force, qu'on se garde des écueils, qui font vers les costes d'Italie: qu'on ne se laisse point emporter aux mauvais exemples du Pulci, du Boyardo , de l'Ariofte, & des autres semblables Poètes de ce Pays-là. Ils nous ont fait des Monstres en Vers des Corps sans forme, & à plusieurs formes : des Romans messez de l'Heroïque & du Comique : des Centaures demi-hommes & demi-chevaux : des Edifices, où l'on void fut vn mesme Plan, des Palais & des Hales, des Temples & des lieux de débauche. Peut-on voit vne plus hardie, vne plus licencieuse infraction de toutes les tegles de la Poesse, & de tous les devoirs du Poete ? Se peut-on tevolter avec plus d'audace contre la Raison , contre l'Antiquité , contre l'Exemple ? Encore ont-ils des Partifans de leur Pals , qui disent pour leur justification, que leur dessein n'ayant

pas etté de travailler sur le Modele du Poème, l'infraction de ses tegles ne leur peut estre reprochée : qu'ils ont affez fait de garder celle du Roman , qui ne visant qu'au divertissement du Peuple , luy feroit mal passer le temps, avec les scrupules de l'Unité, & les superstitions de la Vraisemblance.

Aprés avoir dit à ces Messieurs de delà les Monts, que de legizimes obligations établies de la Nature, & receués des Sages, ne sont pas des Supersititions, ni des Scrupules: Disons-leur encote, que le Poème

Romanell von Fabrique modorne, mais informe&c apriciosle qu'il ne r'en trouve point de l'un, niel Modele dans Isone Antquire qu'il netre voi voi pas mefinere final veitgé dans les Hillions fabiateles d'Auxargorsa, de Jambleon, d'Achilles Tarms, d'Heliodorne & qu'il reliebre pas comm dans le Monde d'Octopue, avez que les Andané à les aussir Forme carazgrap, un fils branzenge les Centaines de les Octopues, avez que les Andanés à les aussir Forme carazgrap, un fils branzenge les Centaines de les comments avez le que le Andanés à les aussir Forme carazgrap, un fils branzenge les Centaines de les comments de les comment

Concluent Scare reflexion, qui ne fera par instile, & défions à coux qui fet touverous capables de travailler fur l'Heroique, & de contribuer à l'influencion ets Grands; qu'ils inffere aux Hales & la Foere, les l'igures mobilitureufes, & les Enfeignes d'Animunus étranges : qu'ils fe guidens fur tout d'étalet famblables chofes dansile Louvre, & dans le Palais: & qu'ils syent son de ne rien reprefenter en ce leuve-là, qui ne foir juste de compails, qui n'ai toutes le proportions & toutes ès nucleure d'une Gran-

deur reguliere & bien-feante.

Ha'y aura rien Àdefirer en l'Unité de la Fable, fi l'Adhon en est vne: Si le Heron principal est feul & fans Concurrent : Si le Spidodes rientres au Corpu de l'Adhon, par les mouds de Necessitaux & du Vraincentalable. Avantetoutes choies, l'vinité de l'Adhon, par le necessitaux parce que naturellement ven forme une peut maitre de doux Supress vne Amne ne le pour parrager curre deux corps : & on ne fera jumais de doux morteux de damathe feparez, vne figure ban. recupiliret.

Secondement, il fe faut fier à son Heros, & commertre coutes les grandes choses à son courage, à sa conduite, à sa fortune. Carde luy donner des Associez & des Cooperateurs, qui luy soient égaux, qui

conduite, à la fortune. Car de luy donner des Affocies & des Coopérateurs, qui luy foient égaux, qui mettren la main d'aveuv avec luy, d'afforte la meinde de la befogne; c'ell donne plutients elles à var corps : & on n'embella pas vn corps emmultipliant fet telles, on enfait vn Monflre. De recourir à l'Allegotie, pour julisier cette faute, comme a fair le l'allé, e'est faire venir de bien bin & à grands frais, vne Chimere, pour défendée vne autre Chimere.

Le troifieme point necessaire à l'Unité de la Fable, est la juste liaison des Episodes. On appelle ainsi por paysles Actions accessoires & inferères, qui s'erone à la grandure de à la beausé du Poème. Elles ne doivrent declient introp preside act no fout en inval vines & cen desorder. Il se faut fouvenir que ces Actions inferères effanc à l'Action principale, ce que les members sone au coups, & ce que les rameaux sone à l'astre , chare à l'Action principale, ce que les members sone au coups, & ce que les rameaux sone à l'astre , chare la failleme par terschier. Il de sinese l'ambille, au foi l'undertion à chardiné la la la lais-

cilles ne Ladovient pas accabler, elles doivent l'embellir t & fil la moderation n'y ell gardée, bien loin de l'embellir elles fécoulfint. Mais qu'on prenne garde fur roux, que ce foient des membres naturels, & non pardes membres politiches, ni des membres doubles : les van ne fons propres qu'aux Elfropiez, & Les autres ne font que des Monitres. On éviente a ét inconvenient, si ces poces maifent du corps de l'Athon, par tre direc, o anecefaire, ou variaficablels ; de felles vons à la fin de l'Alloin, par vue de-

fcente ou vraifemblable, ou necessaire.

In en (e.g., 6) jet Jodersy dier. 3) il e faur encourager neamonis: 2 wratefield qui n'etl que de bienfeance, ne le doit just empereur far vi devoir qui oblige, Que l'en entende qu'il la eviter comme
écucis li contre-temp, les ancidete de les antentas d'un Figure, qui te donne la liberté de changer
fordre des Soeles, de devenuerle fa Chonologie. Virgie donne la liberto de changer
fordre de Soeles, de devenuerle fa Chonologie. Virgie donne la liberto de changer
fordre de Soeles, de change et le contre de change et l'est faire respect, a l'est mount en fon Exodé, prés
et en le contre-tempe l'est de contre l'est de l'est en de centre l'est per de contre l'est per de l'est entre l'est per avoir de l'est faire per de débuter de la cette l'est per de l'est entre l'est per avoir de l'est per l'est de l'est per de l'est per l'est per l'est de l'est per l'est p

Ces anticipations hardies a écre tomer-temps licencieux, me fone fouvemir d'va Tableaud Gaurchin ols not not vois allé de la paried en l'pare, qui millie l'arti à l'enlevement d'étlench n't d'va usure Tableau da Lorrain, où les Hollandois venus au Siege de Troje avec les Greco, prennend ot tablea au port de Sigée, Semblables fautes, qui s'appelleur bevoire ne Protite; mais à dure vary, ces l'iguetes ne fons gourres plus excafables que ces bevoires, létes mécompets que la plome fait fuit le pairpar, ne fotor par plute demfe, que cercu que le pincaeu fait du tratoie.

Encore vn mot des Epifodes de la peinture, ils nous apprendront à temarquer le faux & le juste en Jaliaison des nostres. Lucien nous a laisse comme vn griffonnement d'un Tableau, qui fut fait des No-

pres d'Alexandre avec Roxane. L'invention en est ingenieuse, spirituelle, & rout-à-fair digne du Sie-ele d'Apelle. Ony voir l'Hymente, Alexandre, Roxane, Epithetion qui fair l'office de Paranymphe : de rour cela apparient à l'Action. Mais ourre cela on y voir de surcroist, & comme par Episode. troupe de peurs Amours, qui se jouent aurour desarmes d'Alexandre. Il ne se pouvoir rien de plus naturel, ni de plus à propos ; puisque les Amours sont les Domestiques de la Beauré, & les Suivans de

Le Raphaël rrouva cetre peinrure affez belle pour la copier; mais il n'a pas esté si regulier de son ehef, dans vn dessein qu'il a fait du Jugement de Paris. Il ne s'est pas contenté d'y donner place aux Deelles qui font jugées, au Berger qui les juge, à Mercure qui luy a apporté la commission : il a voulu que le Temps, que le Soleil, que les Signes du Zodiaque, que routes les Heures y fissent leur personnage. N'en déplaife aux Peintres & aux Curieox; ees pieces inferées , quoi-que les plus correctes du Monde, & les mieux destinées, sont les plus mal situées, & les plus hors d'œuvre: & ils ne me persus deront jamais, que le Temps, que le Soleil, que les Heures foient plus du jugement de Paris, que de

Il en est de mesme quelquesois des Histoites & des Descriptions , qui sont inserées an corps du Poëme: elles fonr belles, mais elles nele font pas en ces lieux-là: elles fonr riches, mais elles font fuperflues,

& la place qu'elles riennent, appartient à d'autres.

pa riai. Le temperament du Vraitembiable & ou merveineus, en la commune le, qui permette de les fe-fentials. Fable Heroique. Il n'ya point de mode ancienne, il n'y en a point de nouvelle, qui permette de les feparer : & il est du grand Poème, comme d'un Palais magnifique, où il faut des parries qui foûtiennene & qui affermiffent 1 & d'aurres parties qui surpreonent & qui éconnent. Le Vraisemblable qui est le fondement de l'opinion , & l'objet de la creance , y doir entrer d'une part, afin d'appuyer les exemples & de leur donner de l'aurorité & de la force : Et le Merveilleux qui est la mariere de l'admiration, y doir entret d'autre part, afin de les relever, de les embellir, & de leur donner ce qui attite l'estime, & ce qui excire l'emulation des Grands, qui ne s'ébranflent que pour les grandes chofes.

Qu'on feache donc que la Poétie Heroïque n'est pas deces Basteleuses, qui n'onr autre chose à faire qu'à divertir les Passans, par des representations étranges, & par des Figures monstrueuses. Il est venitable que son principal employ est de faire des representations & de mouler des Figures. Mais ces represenrarions doivent estre des leçons, qui enseignent en divertissant: Ces Figures doivent estre des Partons, fur lesquels les Spectateurs se puissent former de nouveau; et se faire plus Sages ou plus Braves, plus Patiens ou plus Magnanimes. Les Actions où le Vraisemblable ne se trouve pas, ne scautoiene servir à cet

viage: & personne qui aura la teste saine, ne les sirera jamais en consequence,

Ily a trois manieres de faillir contre eetre regle: La premiere est celle de certains Architectes , qui favor sen- ne baltiffant que fur le faux, ne merrant point en œuvre le Probable, ni le Possible, & prenanttoures leurs inte veal.

me le de Monstres. Semblables Ouvriers font plus propres au divertissement du Peuple, qu'à l'instruction des Grands; & leurs Ouvrages font moins le fair des Cabinets, que des Bouriques. Ajoutons que le Probable & le Possible estant le fondement de l'Esperance & de l'Espulation, il n'y a rien à faire, où il n'y a rien à croire : & qui ne sera pas aussi Visionnaire que Dom Gurchor , ne se proposera jamais de reduire

pareilles Visions à la prarique. La seconde maniere de faillir contre la regle du Vraisemblable, est celle de certains rigoureux ama-

eure teurs de la Verité, mais amateurs pen éclairez & mal instruirs, qui n'ayant pas assez bonne opinion de tout ce qui se trouve dans l'érendue de la Foy humaine, vont cherchet dans les Saintes Eeritures des Heros , & des Actions heroiques à mertre en Poeme. Ils me le pardonneront , fi je leur dis , qu'en cela ils font deux fautes effencielles, l'une contre la forme du Poème , l'autre contre la fin de la Poèfie , & roures les deux, contre le devoir du Poère. La premiere est, que ne voulant pas s'arrester dans l'érendue des choses qui ne sont que de Foy humaine, & passant jusques à la Region de celles qui sont revelces , & de Foy divine, ils laissent dans le pays d'où ils fortent, la vraye matiere dont se font les Fables: & n'en trouvent ni vraye, ni fauffe en celuy où ils entrent : parec qu'en ce pays-là, il n'y a men de faux; & ee qu'il y a de vray, ne se peur mettre en Fable, sans quesque sotre de blaspheme.

La seconde faure qui se fait par ces Amateurs de la pure Veriré, mais mal instruits de la nature du Poème, est qu'allaste chercher des sujets bien au delà des bornes de la Vraisemblance & de la Possibiliré des chofes, ils n'en rapportent rien qui leur puille fervir d'aiguillon à picquer le courage & l'emularion des Grands: & les porter à de semblables entreprises. Et cette seconde faute est contre la fin de la Poesse, comme la premiere, qui ne laisse aucun lieu à la Fable, & contre la forme du Poeme.

Voicy deux Actions les plus veritables, les plus merveilleuses, & les plus mal propres du monde au Poeme Heroique. Gedeon fur commandé d'attaquer le Camp des Madianires: il fit l'entreprise, & l'executa, avec yn

corps de trois cens hommes , atmez de lampes & debouxeilles. Quelles forces & quel armement pour vnecelleentrepnie 5x quel fuccés pour vn tel armement & pour de telles forces : Mais qui fera le General d'Armée qui se formera sur ce Modele, qui laissea les bombes & les canons ; & tra à la Guerra avec

des bouteilles & des lampes ?

Samfon defarmé & Lié de cordes, est arraqué par une Armée de Philistins ; il rompe les cordes , fe faint d'une machoire d'afine, uie mille Philliant decret machoire, & mec le reft en detoute. L'Action el vraye; mais elle et bien nu deix du Vraifemblable: elle s'eft faire, mais en fe faistar, elle n'est par devenue possible. & certe vuillance ne trouvera guerre plus d'imacteurs , que celle du Roland del Arrolte, qui donne des basulles, & decl'atte des Armées dans le ventre d'une Belaur.

Que ce foit donc vne des Maximes capitales de nostre Art, que la Vraisemblance est de plus grand vsage dans le Poème, que la Verisé; se que le Merveilleux, voire le Merveilleux veristable, est inutile à la structure de la Fable, es il n'est pris dans les bornes du Vraisemblable, & du Posible, qui ne s'échaire.

point au delà des raisons humaines, & où les forces humaines se peuvent étendre.

A ces deux manieres de faillir contre le Merveilleux Vraifemblable, il faut ajourer la ttoifiéme, où tombent ceux qui râ-gillent quepar Machine, qui ne font rien où il n'entre de l'enchantemelt ou du miracle, où il n'intervienne des Anges ou des Demons, qui fervent fort villement, foli à ruiner ou à

rérablir vn Parti , foit à détruire ou à terminer vne entreprife.

Qu'iln' sir donc point de Machines, qui faifent ceque l'épée de la lânce pourront faire. Qu'on n'appelle point les Anges, qu'on n'évoque point les Demons, où il ne fandra que de la conduste, que da courage de de la force. Homere pouvoir épaggner 2 foin, Apollon, la speine devenir de fi loin, pour détache la curaifié de Parocle, de peut l'expoier cour mad à la lance d'Hobre, qui le frappe par derrirer. Siece armes éfoieste néchantes, la factile ne felhoi pars de le base H-1820 pouvoir bien donner au front, en

vn temps que les casques effoient encore sans visienes.

In d'y ju c'hi pecker constre enter rejje, quandiy'y fisi defenuter da Ord des Hews Franpois, pour redoubler l'értique Sourtains de Damace. Outre qu'ils claime digs défaiss, it deviourel na unit de redoubler l'ertique Sourtains de Damace. Outre qu'ils claime digs défaiss, it de les gains de la vente de l'Ethiote, à la Viralimbaisce de la glaide. Verigle dans l'éconde de l'Etanée, la figure par le vente de l'Ethiote, à la Viralimbaisce de la glaide. Verigle dans l'éconde de l'Etanée, la vira pout ven partialle machine, lorique Verus voulue peritainer baie de fectoire de Troye, & l'abandonner à la mavaile former, clieby de défidiles years, à ley la troi te le Dienze annes, qui travailler al la taimé et ceut

La Magie peux eftre employée, se contribuer au Merweilleux: mais elle à befoin d'eftre moderée, de îl ne luy faus pas ofufirit demetre la mais à toux, de de memfer descours chofes. Elle devient importune, quand elle (efait voir trop fouvent : & qu'elle affeche d'eithe toùjours fur la Scenc. Et l'on fe doit fouvent, que d'ajustire enchantemens à enchantemens à s'illusions à lilutions à lilutions, commera fait l'ontoite, en c'hej pa faite vu Poème, Ce'eft faite une Rapfonde de Sorttleges, pareille à la Vie d'Apuloé ;

ou à celle du Docteur Fauste.

Cer Maximis generales pecúpposties a pour defendre au pesticulair de mon Doirne; p. diury, s'ans pretende d'autocité provée, mirabilité piece man eause, que ji n'ay astente le but de l'Art, çe n'elle point que je nel'sye ven, ¿Gues priy aye vife. Mais is pluipair de nos adrelles font fautres, & l'alty a point de main qui foct auff juit que a vesez. Man premier foin a nélédectum la Table dans vener. L'es apreneur qui maistire de la fire quant de l'arcompagnée de la proprisson de de l'outer a les contents, a le jointe par nous le Marveilleur au Virifichables.

Quant à ce quiregande l'Illuité, je ne penfe pas qu'il s'y trouve tien qui la tompe, foit du coûté de ARDano, aù illus y paroint de diluccions in die rupuers, pointe de participente, in de piece qui foit boir d'avuver. Ioirda coûté du Hens, à qui je n'ay point donné de Concurrent, ni d'Affocie, qui partage avue just faccés de l'Entreprife; foit de coûté de Epfiédes, pai maifent cous de l'Affocie, comme les membres naifient du corps, & lus y font attacher parle lient du Necessaire ou du Vasifemblable, qui font felon Artiflere, les propose attaches decrete four de partiel.

on rantore, as propies attaches deceste intie de parties,

CATE Unair encherchée is poulheillenne & avec tunt de fonçuelle , ni pasempélide qu'il rientart quodque choé de deux este les rejects de Falle en la lubulure de la monten. Outre que pour diet diverdiée de la forte, elle nête ella forte ella f

voit.

voit.

voit.

voit.

ph. la bible aint divertifiée , se pourra dire Composire , s'il m'elt permis de prefete à la Poéde vn resproduction de l'Architechtre. Elle est done Printerique dans les combans , dans les mors voichne
tes , s'aint les auraire recenemes, qui tenneme d'intégreis s'or qu'il admente de l'Interior cou de
la tenderdie, sine qu'ils prochems de compassion ou de crante. Elle est Monté dans les expersions de
la tenderdie, sine qu'ils prochems de compassion ou de crante. Elle est Monté dans les expersions de
dans d'unit la Bible. Elle est Maure , comme partient les Multies, paure qu'es les Reconsosifiques s'ils
bites & impreveuis , les Revolutions inopinées & surpremaners , qu'ils appellent Peripenes , n'y manquent pass.

De India. Quant à l'ordre qu'il faut coit en la frachure de la Fable, les run le voulent droit & naturel : les demandent artifiete de remerée : « Le pendie, que fam tim ofter à personne, par touveé de quoy donne aux runs de aux autres ce qu'ils famandent. Javoit que l'ordre renvente, a pu ne (say quoy de plus furprenant; il approche davantage du Merveilleux : & la fulpening où il met l'espret, ett accompagnée d'une effecte d'évonnement, qui ne le poet ette que fort agrecable.

Mus agion avoie auff, que la piufjart de ceux qui en four varatele effenciel, pare consosifiera pas la fuelle, ni e, pullevafage. S'at avoiera appris à definique en la étudiace der Postens respoliers. I f.A. clion principale, qui est le bajor de la Fabile, d'avve le gots de l'Entreptife, dont cette Aktion principale ett detache, i la facilitate et gots de l'Entreptife, dont cette Aktion principale et d'estache, par la facilitate de la regle d'Artiforte y el providerifientent observe t de que l'order auturel de l'artificiet y four paires à adocuments, qui la y our cons deux leur pille place, fain fe consumet la Cartificiet y four paires à destourents qui by our cons deux leur pille place, fain fe consumet la Cartificie y four paires à destourents qui by our cons deux leur pille place, fain fe consumet la Cartificie y four parties admittent place plan fe de la faire de la

Bion darantage, & qu'on y perme guele fer ma parole; non neuvera que Saliger, Vidat, & les autres, felon tallar à Acherlet e qu'il souvier fous la main qu'ilus off rist du bruit de du rouble; pour
arrachet e qu'on leux domoir. Qu'eftour-il befoin de tam deparoles, destru de dispute, pour établic
Vouder terrorier l'or mefine ordre condicie differemente, & peri sobu divera profix, el retrorier
d'une par, & doit de l'autre, ilel artificie d'acusente, fain les diversit sacs des choiss ordonnées, &
les fritation difference decenc quille regardon.

L'exemple expliquers copue jeveux dire. L'ordre qu'I-lonnet a rome dans l'Iliade, à l'Égraf de la colecté Achalle, qui elle popue Sujet de Pomen, dit le plus dans de le plus naturel de Monde, pares que le Poère commence la Falbe parla naiflance de cerre colors, de la condus prigues à finn. L'entne oudre, à l'égul de austres parse de la Gomen antenierent squ'et Allon, el Raticide de teuverle, parte que ce parters anteniores a lour pas la place qu'elles dévissoirs avois naturellement, se n'entenen dans le Polés que comme parties acretiente et par Epfode. Controversa l'enteniere orde du sais 100-les, de course de la control code du sais 100-les, de course de la control code du sais 100-les, que l'april s'entenen de la comme de la comme de la comme de la control de la comme d

Quèsqu'il foir de mon obfervacion, ec n'est pas le fait a'm grand ArchineCe, demettre le tot four les unutralles, le discondement fue l'actifice fa joice et de range fi à appros tourse la piece de 12-le disce, & de leux donner manifere à commonde, de vue finanzon fi naturelle, qu'il n'y cerre point de confinion qui trompe la reux, qu'il n'y ap point de dévobrement qui l'office. Si non courie le securie de l'actifice qu'il n'y cerre point de et l'Allen, qui et le Supre de l'abbette ret qu'il n'est de l'actifice qu'il n'est de l'actifice, qu'il chie Supre de la Falle. L'embarra sile trooble qui d'ésquere le plus beller chiefe; n'y entrere pas ficciennes, si al n'y entre pas nomi et depir, qu'and l'Ouvrier can de fon fonds à un extre de l'actifice qu'il n'est en l'actifice de l'actifice qu'il n'est en l'actifice de l'actifice qu'il n'est de l'actifice de l'acti

Dr. Mess. Les Merurs font après la Fable, la partie la plus effencielle du Poème, & la plus importante à la finde la Poème. Altribus qui cht vu aufig grand Multire de Monte, que de Poétique ; y demande quatre conditions. Illes veut bonnes, afinq qui s'en puille faire des Modeles qui infiniturier ; de de Partons qui chifont. Il les veut condomes an fees, à l'age, à la qualité des Perfonnes, afin qu'il n'yair point d'inconquiturie qui tompe les métieres de la Bien-feaster ; point de déflopportion, qui viole la reole du des point de déflopportion, qui viole la reole du

Vasíemblakle; pour de fun accord, qui choque le pagement, à blieft la veaë. Il les veu égales, à l'égrat due Prénome qui font de la crassion du Potte pa pure que l'inéguirée du la marque d'un light changeau, & volage, d'une Anné fiant confillance à fain fermené à le changeaut, se volage de le challes, enforte que nomme sloigne, et l'étaine, que l'inhecitait è et reimble. L'ainai les doits, enforte que l'entre l'aine de l'entre l'entre l'aine que l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre que la Copte doit celiemble à l'Originai s'é l'on ne conooritoir pas dans le Poème, le Pérfonnet que l'on y rouveroit terribles, que l'on y versoit autracquin ne des autoir veue s'aine l'ifficitie.

In en pair pardomer à Vergie, la dispente qui l'est domnée du quarrième article decerte Regle. Elle est de trop gardace confepence pour citte distinuels est felle strue pole bruis pour s'en point pair letr. de le Public d'interest bien aurrement avec la Vertu, feandainte par cere licence, qui vec la Consologie mies des déclorée par fos amandate. Il el certain opte noter française Feyneu, ai la consologie mies de déclorée par fos amandate. Il el certain opte noter française Feyneu, ai la marquies là Chalteér ite l'Hélioire versable nous auppiris, que la Mort loy ayast offe fon Mari, el-lefe tau pour mourir verse.

Cependant Virgile fait de cetre chafte, si severe, & si instexible, non seulement vne évaporée & vne coquetre, mais vne passionnée & vne furieuse, qui tompt toutes ses atraches, & passe pardessus

tous fes devoirs, pour aller où veur son amour.

331 avoir fair Medici innocentre, Helensfielde, Sapho-pudique, toute la Nation des Grammairiens, de fiele en fieles, évileveure course luy & tout les san il évratouverieur gelquir yn, qui le trienoir en Julice: & lay demanderoir reparation pour Hildner, Mais sa moiss n'ausois-on tien a lay demanderoir pour La Morale: & lin's yauroup tout de Grandle à carriant de centre licente. En l'injulitez qu'il a faire à Didon; la Morale et au lin aut traée que l'Hildner, & il doit rendre compte au Public, de course let ausuruifes finiter d'un finance recemble.

Jene (4sy pas comme il pettechte pris maintenant des Dames Chreftiennes : mais je puis affrure, (ant salomnie, que lors qu'il commerça de patouthr à Rome, il ne perfusda pointe aux Dames Romanes, de renouveller l'aufterité des vieilles Salones. Et je ne doute point que les Cefonies, les Agrippines, jest Popées, ne fe curifient obligées à écret guilfe Didono, qu'ils déchargecut d'we partite des

honre.

Que fur Poète Payen doit ethe blafie, d'avoir propofe va maravia exemple, quoi-op il air u la difercion del courri d'un vole audifinanche, que le pouvoire porter lepala testignicals Verhias. Que doi-on dire de Poètes Cherliens, qui ciervera comme fous Pertone ou fous Apaler; comme pour Neron ou pour Helogolabe; comme fis Demon Benerale des maravais feur.; leur donnoit vois caus Modeles, leur dichoi coute leurs parsles, leur infinios l'encoudifient Ne feur ell i point hon-tour d'extre moiss portenent dans la Actignio en Tu Den Verge & amment en Vivege, qu'il a leur de l'urge, qu'il a leur de la comme de l'urge, qu'il a leur de l'apartie, pour leur de l'archient de l'

On dira que le Poème manquetoix d'une partie effencielle, si les Amours luy manquoient. Puisque de l'avis mesmedes Philosophes, la Verru Heroique n'est pas noninstans l'excés de l'Amour, que dans l'excés de la Colete; qu'il y aix donc des Amours, puisque la Festie ne s'eroie pas bonne s'ils n'en elbients,

mais que ce ne soit qu'à ces conditions qu'on les y reçoive.

Premietement, qu'on les renferme dans les Episodes, sans leur permettre pour quoy que ce soit, d'en- gent A-

ret dant Adioaptiosphe: Es qu'on feathe que cet structe di de cerc qui fore d'incirci au l'even, marie de la cerc qui fore d'incirci au l'even, marie de la cerc qui fore principale de la cerc de la cerc que de l'incirci au de locale d'un cette de la cerc de la cer

Secondement, les Amoust agi enterent dans le Poème, doivent effet des Amoust de Heroo & Affecties ik non pas de Amoust de Coppertié de Cooperte. Le vez uit en qu'il ne leur faut rien fouffiring uit de fort & d'élève; jrien que de noble & de magnanime. Qu'ils syent des coleres hardies & des jaloudes entrepresentes que leurs afféctions menfines foiere hauter étécolois ; que leur défréjont meille mais vez de hauter étécolois ; que leur défréjon de leur de le compartié à l'emble des qu'il en défreis de le conse, air une élévation que l'on admire. Loin deces Amoust, let capolette, le froit partifiété à l'embleflet, que le Tuffé donce i la Reaud & 1 fon Armidé. Semblaflets choir le martifié à l'embleflet, que l'affe déboute l'a Reaud & 1 fon Armidé. Semblaflets choir le l'action du l'en de l'armidé à l'emblaflet choir de l'armidé de l'armid

pour les Amours vulgaires, pour les Amours des Colombes; & les Amours Heroïques sont des Amours d'Aigles.

Entroisséme lieu, qu'il n'y ait rien que de bienseant & de modeste, dans les Amours des Reines & des Princesses: qu'on ne leur attribue rien qui tache la Pourpre, rien qui salisse & qui deshonore la Couronne : qu'on se garde d'en faire des Abandonnées & des Coureuses, sous quelque voile qu'elles s'abandonnene, & en quelque habit qu'elles courent. L'Ariofte est en cela injurieux à son Angelique; le Tasse ne l'est gueres moins à son Armide : & la Bienseance qui ne doir jamais quiter les grandes Fortunes, n'est pas bien gardée en leurs Personnes. Enfin pour me servir de la figure des Poères, qui donnent yn flambeau à l'Amour, qu'on se souvienne que l'Amour ne doit jamais entrer chez les Reines & chez les Princesses, qu'avec un flambeau parsumé. Il luypeut estre permis d'y faire du seu; mais qu'on prenne garde que ce ne soit pas vn feu qui faste de la fumée, vn feu qui senre mauvais, & qui noircisse.

Si nous voulions suivre la Cririque, & remonter jusqu'à l'Iliade, peut-estre trouverions-nous que la Regle des Meurs n'y est pas trop religieusement observée. Horace qui prefere les leçons d'Homere à toutes les leçons des Docteurs Stoiques, a remarqué le premier, que dans Troye & hors de Troye; la cotruption est generale. Et afin qu'on ne s'imagine pas que ce n'est que la Soldatesque, qui est ainticottompue; les Rois, dit-il, font cent folies: & les pauvres Grees portent l'encherc de toutes les folies

de leurs Rois.

Je sçay bien de quoy se sont les couleurs dont les Grammaitiens couveent cette tache. Et Horace luymesme semble dire, que dans l'Iliade, Homere a moins travaillé aux exemplaires des Vertus que doivent suivre les Grands, qu'à eeux des Vices dont ils se doivent garder. Mais n'en déplaise aux Grammairiens, & à Horace mesme, qui vaut mieux rout seul, que toute la Narion Grammairienne, vne Galere de Pirates, vne Maifon de Femmes débauchées, vne Retraire de Filoux, font d'étranges Ecoles de Verru: & si dans vne de ces Academics, où les jeunes Sculpteurs vont étudier, il ne se proposoit que des Modeles boiteux, bossus, estropiez, asseurément on n'yapprendroit pas à faire des Figures fort semblables à l'Hercule de Farnese. Qui me convaincroit de fausseté, si je disois qu'Alexandre, qui fut le perpetuel disciple d'Homere, n'eust jamais esté eruel, ni furieux, & ne se fust jamais souillé de la mort de ses Amis, si Achille qu'il s'estoit propose de copier , cust esté representé plus bumain & plus modere dans l'Iliadet

J'avoue qu'en cela j'ay fuivi vne methode bien différente de celle d'Homere : & mon instinct estoit tout feul affez fort pour m'y pouffer , quand mon devoir m'eust permis d'en prendre vne autre. Tous les Poetes fone effenciellement Imitateurs & Artifans de Figures, mais narurellement tous les Poetes imitent selon leur Genie: ils vont au defectueux ou au parfait, selon la portée de leur Esprit: & leurs Figures tiennent du grand ou du petit, font illustres ou obscutes, selon les qualitez du fond où se forment

les Phantofmes aprés lesquels ils travaillent.

Cette inégalité ne se peut mieux expliquer , que par celle qui se trouve entre les Peintres , qui sont Imitateurs, & qui tiennent quelque choie de la Poelie. Il y en a qu'on peut nommer Heroïques , qui n'ont que de belles Idées & de grands Phantofines ; qui ne font rien que de grand & de beau , fur ces Idees & fur ces l'hantolmes, comme il est arrivé au Raphaël & au Guide. Il en est d'autres qui se pourroient dire Peintres Comiques & sous-Comiques, comme le Brahour & le Bamboche, qui n'avoient en la telle que des Drilles & des Gueux, que des Cabarces & des Cuifines. Et il yen a d'vn troiliéme ordre, qui riennent le milieu entre les Herbiques & les Comiques, comme le Caravage & le Valeurin, qui travailloient plus aprés le Vray & le Naturel qui se voyent, que sur le Beau & sur le Parfait, qui veulent eftre cherchez.

Appliquons certe comparation à noître fujet, & disons que l'inégalité des Genies & des Espries est la feule eause de la différence des Poères, comme elle l'est de celle des Peintres. Il y en a qui ne representent que le beau des choses , parce que leur Esprit n'en observe que le beau, & ne leur en forme que de belles Images. Il en est tout au contraire, qui n'en peuverte exprimer que le dissorme, parce qu'outre que leurs mauvais yeux n'ont pas assez de lumiere pour en découvrir le beau, leur Esprit est vn fondobscur & sterile, qui n'éclaire point, qui n'enrichit point ce qu'il reçoit : & les Images des chofes y demourent telles, qu'elles y entrent par la veuë. Celuy qui travaille en Poësse pour l'instruction des Rois & des Princes, se doit gardet de cette basse

maniere d'imirer: il n'est pas moins obligé au Beau & au Genereux des Mœurs, qu'au Vray & au Merveilleux de l'Action: & s'il se souvient du tespect que demandent de si grands Disciples , il se gardera bien de tenir la Methode des Lacedemoniens, qui faisoient venir leurs Valets yvres devant leurs Enns pour leur apprendre à fuir l'Yvrongnerie. Il werû devoir prendre mes melures & faire mes deffeins fur cette regle : & n'ay proposé aucun Mo-

dele , qui ne fust parfait , ou reformé sur l'Idée du parsait. On ne verra donc point iey de Heros avare & cruel comme l'Achille d'Homere: on n'y en verra poiur de timide comme l'Enée de Virgile : point d'infense

d'insense, comme le Roland de l'Arioste : point d'esseminé par les delices, comme le Renaud du Tasse : &

tous ceux qu'on y verra, se trouvetont dans l'exacte regularité de la Morale Heroïque.

Maisi y a de la delindiona faireen cércadious, de îl fe fang parder de confondréerchofes, quiveleme effet feparée. La Marciae fea définiréence somme les conditions ourels les trais à le Vermours Hetorique fe méture fin d'autret. Canons, de forme find autres Regles que le Vermours Ecclédishque. On me des donc par santonte, que juratodisé de Servaire. Canterna, de de Tinoces (organies, que altante que de la companie de l

II ell vrsy que non Heros for Saint à la Coet, & Saint dans l'Armée : Maisfa Coet, mais fon Armée : nétoient par Saintes comme luy. Tous fer Cleft & cous fes Soldars elboient Groifez; mais in les Cheis, ui les Soldars, ne pottonent guere la Crots, qu'en le tura Endeignes de fair leurs armes. Il la svoient leurs Pallians & leurs Viccs ces Seigneurs Croifez; & Doinville cemarque particulièrement, que le Camp ellus in Gorompo, que uqueque dans le Quarrie old Roy, de à crois pau de la Tener, ily avoide els brust de d'e-

bauche

ties, qui font la forme du Poeme.

Ayana reformere e describe, ex à faire nauftre le bon exemple du Sanada, ex la lumiere dus tenebres, comme paule Estraires i ne Eduta par que foliale. Flamou, la Collera, Efmalundo na in o Herox & st. unes Braves; pi cur culle offici à masser de la Verra Henoispe, de Taganillo de la Bravoure & de Si Herox intellibres, de Braver Sanques, venificare dei à bon dur, que des Souches restribute de fr. Mais il fairable conduire de la Vertra de la Marca que de Souches restribute de fr. Mais il fairab la conduire de la Vertra de la partie de la Souches restribute de fr. Mais il value de la Vertra de la Marca de la Souches restribute de frai Mais il value de la Vertra de la Marca de la Souches restribute de frai Mais de la Souches restribute de la Marca de la Souche se de la Vertra de la Marca de la Souche se de

Celle proper feu de l'Axiome, qui dit que le demire effait de la Verus Héroisque fe trouve dant les cercide de Lo Chee de de l'Amour. Il un vertapatier que pour neitre verreuxe de la demiret force, de la plan haux ellevarson, il ne faille qu'eller colete pins's la fareur, ou amoteux piderà la folie. La méptile feuré erange, de prender par la cé ansume. Il voet deur que la Valeur, que de la proper Verus de Hérois, neu garnia plan ions in plan voite, que quand dels à les coller ou l'Amour voi la Colete, qui luy de l'éve, neu garnia plan ions in plan voite, que quand dels à les coller ou l'Amour voi la Colete, qui luy de ce Poème, où l'Amour qui el la proper Effaito des Heron, a passifi posit in la Secte, pout companier encore une fois ce mos de Theatre, qu'il ny faffe quelque, folie de noble de d'illustre; qu'il ne journiffe en matere an Model de quelque Verus, questifine ou benénate un Colet pour l'april de la consideration de la consideration de la colete de la colete de l'allustre; qu'il ne journiffe en matere en Model de quelque Verus, questifine ou benénate un Colete.

La Sentence a la place agries les Menus, una composition du Poème. Es parce que folon la defrirjetion De la tenque na faix Antione, fon propos officen el d'expluque et de erfoudore, d'exagere te de diminunc, d'étomo.

"Noi te de calmer les Pailions, qui fone chofes que la Reberorique s'attribuie, & que l'qu doix apprendre

d'elle, je me dispendere y d'expatier à te patiera pla disclon, qu'a Artibote nomme la deriverier entre les pas-

La Poéfie Heroique demande vne diction route Heroique. La baffe, la vulgaire, la plebée, comme », t. a. parloit fru Malherbe, luy feroit aufi meffearne, que la nare cha Begraune le feroient dans la chambre meter d'une Reine. Toute Poéfie, de quelque fottem qu'elle foir, veut effire elevée, che aller parhait : & fielle \*\*.

n'avoit qu'Anmopr, à Cettrifice, ou à marcher, on ne loy aumit pas donné vn cheval qui a des ailles. Tourse le Mafrice fon nobles, mais de laplashause de des paintifiants Noblédies in le leur faut dune pas épargure les pietreires de les doutres, les clinquant de les présents de la comment le mafrique, les qu'elles le veucleux mentre en labert, à un jour de répositione, quand clies de pour le comment le mafrique, les qu'elles le veucleux mentre en labert, à un jour de répositione. Cet Courrentes qu'on vois fur le passe de la fait, à habilées ne la bomeniment, de courte et de chindre viet de veucleifies, fouiller de bout, pism loin d'effre de leur etoupe, ne feorient pas recevés au dernier tang de leurs Servaner.

House qui connolitiu affet les Mufes, & qui renendoit en Poéfe, dat com cela, quor-qu'il le die en utteretenne, & feun we nauer fauere, & gion en peur faços, dei-l, que ce foine in estabence à les mediers, que ce foir l'arrangement & l'ordre des mons, que ce foir la mettre de la delsion, & la pareté des tremes, qui affect les Potte. Il faut enegleque choic de pais grand de de plus frest, de plus ferre de plus estable qu'en des les plus grand de de plus frest, de plus ferre de plus estable qu'en partie qu'en plus de plus

Ce que je dis des Mules en general, se doit entendre des Françoifes, aussi-bien que des Greeques, que des latiennes. N'étant pas moismosties, ni de pute condition, pour eltre Franço 15, el els n'en doverne pas eltre mois parées , ni plus mal velturs : il ne fectio pas de leur dignate , ni de l'honneur de la Nation, qu'este allassent à pied, pendant que les autres vont dans des chatiots dores.

Ex qu'on ne s'amule point s'ey aux foruyelse de certaine Effetivad pulsa to onhe des Effeits, qui our voulouimenducire en Errane, ed Muffeis, sirvaignes de demanées, éen Mufeis faus resignées de la meter, des Ombieres des Squederse de Mufeis. So on les en col eria, quolité Posite ine froite appard huy diffupende de la figure de la meter de la meter de la meter de la meter de la figure de la

De lo di-

Of frome Polic demande de la hauteur & de la force, de l'omenent & de la pompe; il eff lan doute, que l'Heroique, que il fa plus pued le qui pet de dout, et y de nouve piu de part que les auteur. La Male qui preide ci extre force de Polic et la Reine de touter les Mules : clie ne dout donc pas clie moints angangline, un innium pemperel que feis Suzeria il yamotir rupe de mediance la hanteria par clie moints angangline, qui nium pemperel que feis Suzeria il yamotir rupe de mediance la hanteria hanteria de la comparti de partie de la comparti de partie de la compartie que la compartie partie de la compartie partie de la compartie partie de la compartie partie de la compartie de l

L'Utale, POdyfice, l'Ennée, font daule genre fablume coustes autres Pormes de mefine Brbitayn, ne dovereup saff mominechaudier que cerca-tie. Es paiglier par partilles compositions, de deffini du l'occ te fide trepreferte de grandes Alpions, de grande Hommes, de grandes feutres les regles de la repreferation veuleur, que les pentieses (externe à lauteur de Sarves qu'elle grapefenieur, de que les metres de parties peut de l'estre de l'es

Mais qu'on nes'imagine pas, que noftre Poéfie demande vne grandeur pareille à celle de cerraiues Dames, qui ne font grandes que de la hautteur de leurs pianelles. Ces grandeurs disproportionnées bleffent la veue: & font fujeres à d'étranges chures. En il hau vne patience à toute épreuve, pour fontfrie

semblables inégalirez & pareilles chutes à la Poésse Hetorque.

Cette égaltel necellaire à la bienfeance de fa grandout, a'est pas moins necellaire à la bienfeance de frommens. Qu'onne faile donce pointe de l'atrècie l'elevoire, comme d'une Exposité de Village, que footis paré de chaisfinis de curve de dechaisfinis de curve de l'entailise de requi aunsi une boucle de Derman l'anter: qui amonté le curdiu n'in foure, du tronge fin le pour Cept finabre no boucle de Derman l'anter: qui amonté le curdiu n'in foure, le tronge fin le pour Cept finabre n'in de l'entail de l'e

Il y a neumonias des medioras garder en l'égalité de crete Posfie: é, quandon de qu'elle dois ellre toujours force, cojours belle à to ojours patie; cela fe dois neumetaire aves la plie proportion que de demande la différence des passes. Toures toleté doiveneules grandes en me Heroline, mansfa doirgune doivenapa eller de la pandeur de les juntes. L'oures toleté doiveneules qu'ent ette houtes en Meron mais fet chieven ne doivenapas eller de la force de foi braz. Se quoi-que toutes les parties d'un beau cours doiven de la force de foi braz. Se quoi-que toutes les parties d'un beau cours doiven de la force de la force de foi braz. Se quoi-que toutes les parties d'un beau cours doiven de la force de foi d

Je ne doit pas oubiter ios, que toute four d'agrimens ne lus four pas propres. Les Reines weulent d'autres pantres quest les Regretes à ce qui domentre du lutte cé de la guez è lysine, dérroit l'Ate d'autres parties que les Regretes à ce qui domentre du lutte cé de la guez è lysine, dérroit l'Ate d'autres parties parties l'autres de l'autres d'autres de l'autres l'autres de l'autres l'autres de l'autres l'autres de l'autres natures de leurs et la maisse de l'autres natures de l'autres de l'autres natures de l'autres natures

Après ce que j'ay dit de la matiere & de la forme du Poëme, de son corps & de ses patties, il me tolte à dite vn mot de la cause qui le produit, & de la sin pour laquelle il se doir produire. L'esprit du Poèto est l'Artisa de cette Strukture: Et si l'on me demande, de quel ordre doir estre cet Esprit, je laditay,

comme routes les choses que j'ay dit jusques icy, demeurant dans les termes generaux d'une idée, qui n'est point encore descendue de l'Universel au Particulier, & qui s'est moins approchée de moy, que de personne.

L'Étaire que demande le Dôme Heroisque, doit cithre du premier odrée de Efrits, mais des plus éle, eurés et de plus lumineurs de circ oiler. Anibes a die les griefine en surres termes ; ét on le peus agile qu'entre comprendre dans Anibese, le l'on considere, que plus les images des choises fone partiates, plus elle fone par le degegées des conditions insidvadelles. Ne fisperte de la matrice, plus aufilion perfaires les l'acutes arrequis expervent, ou qui les repositions. Cel par certes feule ration, que la vest de liptu partiate quell'oxi que l'insignation el plus partiate que le veste que l'Interfecté de l'Ange et plus partiate que l'existe productions. Cel l'interfecté de l'Ange et plus partiate que te veste, que l'Interfecté de l'Ange et plus partiate que c'éty de l'Interfecté de l'Ange et plus partie que c'éty de l'Interfecté de l'Ange et plus partie que c'éty de l'Interfecté de l'Ange et plus partie que c'éty de l'Interfecté de l'Ange et plus partie que c'éty de l'Interfecté de l'Ange et plus parties que l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de plus fectures de l'active de l'active de l'active de l'active de plus fectures d'et plus proches de cœue cime, du la lumiere ne fais point d'ombre, & où l'Effrit et fins mattres.

On en ties encore mieux peritaide, s l'on considere, que pour fairoce l'anagen, l'Elipti du Poète dou d'eccouvrie en thouse choie, la pare forme da Bon & do Beru a la pure lede de l'Amande & de Merveilleux. Or ces l'ounes & ces idente four par à la fisperficie des lesfors : elles ne le preferent par à tourelle rode et veuit i finat des year peneraria paue les découvrir de par et cliente & éclaimen l'Inter vi l'Epire qui sir va fond dévoi numinoux qui erre au boin la sumierre de ce l'ou & qui découvre l'autre de l'autre de

Anges. .

In soil besucoup, & je n'n past encore acheré. Après que con insages font formées a parie, su'elles font enfaires, a d'elle soit exchises, qu'elle soit exchiselle, qu'elle soit exchise, qu'elle soit exchise port cels, qu'il houter, données à suit il influire, que l'Épire les a fonnées. It el mecalite port cels, qu'il choidile we dobton noble & magnifiqué, des reprefisions hardie & éclasarens, qui fourte comme de févendes integrate a manier, que l'Épire les aventes de l'exchise l'exchise pour cels, qu'elle pour les despiés qu'elles aventes qu'elles qu'elles

égalent la putelle de les Parons, & la grandeur de les ldées.

Void Féendue & la hauteur de l'Elpiri que demande le Poème Heroïque. Loin d'une befogne fi
vaite & fi élevée, fi pompeule & fi magnifique, l'Elpiri de Stances & d'Epigramme: plus loin encord
l'Elpiri de Chanson & de Madrigal. Les Cololles veulent eftre petrez en d'autres moules que les Pou-

pées : ils se font avecque d'autres outils , & se remuent avecque d'autres machines.

Il y a bien davanzage Platon, Arithoe, & tous les autres Maillers après eux, nous declarent que le n. 1739 bus gand, que le pub he l'Éprice de Mondae, no fiftie seu a Poeme Hersingée, vil et d'accompagné l'amoujéé de l'Él tre qui fair l'emportement & l'Enroudisine. Soit que cit flijes naufic avecque le Poète, & luy mêté interrut su foigné la verienne d'alleurs, ex qu'en Genérie de l'élevit autre avecque le Poète, & luy mêté interrut su foigné la vienne d'autres, ex qu'en Genérie fesperieur le luy donne; nel ét commet le condre la chard du Poète: & la Poétie où il n'entre pas, & ne peux avoir l'élevation & la force qui luy fout devis, pe pour cautre les nouvements de l'extrasploration de la force qui luy fout devis, pe pour cautre les nouvements de les terrasplorat qu'en actend d'elle.

Il eftectain que le Doixe & le Heros, qui font femblables en beuneup de chofe, le font plus particement par cet Efpris, extraique, qui leur est également necessaire. Si le Heros n'estoir quelquefois enporté de circ Espris, il ne froit rien d'Herolque; & il ne passeroi jamais les meséres; a li rivoir jamais su delà des bornes de la Versu commune. Et le Poète foros fans esso est est éche d'un estimation de la Versu commune. Et le Poète foros fans estos étant ellor & sins élevation ; il rivoir annas que errei zerre, il ne feroir oper annapre & fernissine, s'all réslor calbéed àn nesine. Espris,

Ayer tant de puteffe qu'il wous plairs dans les medieres du Vers ; tant d'astronôie que vous voudrez : l'abou su fon des moss, & cen la cadence des tinnes ; tant de chons dans la dichion; tant de prarte dans le fulle qu'on en fjaurout defuer, li l'Encodiatine ne vous éleve, vous feter va Verificateur pois, va pute Ri-militarie ment, y n'Grammairien harmonissen, smaispectione qu'il rettende, pie d'air jamais que vous flyes Poe-Frie.

Horace n'auoig parde del citre: Il ne se contente pas que le Poète air vin bel Espiri: il veux qu'il y ait vu Espiri divin apolité à ce bel Espiri. Piazon ne le dison pas non plus qu'Horace : il enségné que dans les ouvrages des Poètes; il faut mointade travail que d'inflind, moint d'ende que d'extalle. Ecomme s'il voolioi paragre l'en gioire, ou diminuerle ur mente, il asseure, que les choies mervellleuse qui, beut forent de la bouche, sont moiss de leux Espiri, que de Diese qu'els inspirie. Et alleuri, ai die for agrete-

blement, que la Poesse n'ouvre point sa porte à ces sobtes, à ces modestes Pretendans, qui s'y presentent

de leur chef & fans estre menez par les Mnses.

Expliqueray-je Platon & Hotace, pat vne comparaison qui poutra servit de glose à leur texte, & qui reprefentera la difference qu'il y a entre les vrais Poètes, qui ont l'Infpiration & l'Entousiasme, & les autres qui n'ont que l'ésude & le travail ? Ceux-là ressemblent aux Oiseaux de Paradis, qui n'ayant presque que la teste & de longues plumes, sont élevez pat le vent : & vont fort loin & fort haut, pout peu qu'ils s'aident de la vigueut que la Nature leur a donnée. Ceux-cy au contraite, reffemblent à ces Olfeaux pefans & materiels, qui ont de grands pieds & de longues ailles e & ces grands pieds ne leur fevrent qu'à le traisfier le long d'une Ballecourt: ces longues ailles ne font bonnes, qu'à les potter d'yn boutbier à l'autre.

Encore vne comparation, pout achever la glose de Platon & celle d'Horace. Un Poète inspité est comme vn Vaisseau qui a le vent à souhait: il vogue sans effort & sans travail, d'une course aisse & impetueuse: & sa vistesse ne se reconnoist que par la diversité des Costes, des Isses, des Pais qu'il découvre. Un Poète qui n'a que l'Art & l'étude, est comme un Vaisseau qui n'est point porté du vent : il a beau

the bin print & bine (quipe favecept turners to remain qui any point for qui yeth (11) beau fette bin print & bine (quipe), all offer turners print for the print print for the print prin qui n'ont pas d'ailleurs tant de science, ni tant de lumiere, qu'ils ne se puissent méptendre, d'estre plus

tetenus & plus tefervez au jugement qu'ils font des Poètes.

Au moins devroient-ils confideret, que les Poètes agiffant pat transport aussi-bien que les Heros, & parlant d'infotration, comme les Prophetes, ils ne font pas de la mesure des Esprits ordinaires : & sans s'exposer à faire souvent de saux jugemens , on ne les peut juger par le Droir commun , ni par la Coû-tume. Les petits Sages prennent les actions des Hetos, pour des sougues de petsonnes surieuses ou desstorie. Le Peers vages primisent se annois cus retors, pour des titologies no petitories transities on det-Veren Herosque e Veren Soverentes, qu'in chi pas liques la términe de trespe, so il à le conceiune des encluses, que la Mediocrité imposé eux Vernus inferieures. Les Rhenociciens premient les Allegories de les Engines des Prophetres, pour su peut Gollmania, Andies donne la part Prophetre, , il de case de Pro-le Engines des Prophetres, pour su peut Gollmania, Andies donne la part Prophetre, , il de case de Pro-le Engines des Prophetres, pour su peut Gollmania, Andies donne la part Prophetre, , il de case de Pro-le Figure aux Proceptes de la Rhenorique. Il en et die meline de la verge Prollée il n'y a gierer que le visit Poètes qui conse capable d'an ager la palique da coust s'un ri yn dreptenne d'une étune d'une des La fermeré leur est rudelle, & la grandeur leur patoist ensture : ils se plaignent de la fotce qui les lasse; de l'harmonie qui les étourdit, & des éclaits qui les éblouissent. Mais ceux qui en jugent de la forte font faifeurs de Vers. Faifeurs de Vers tant qu'il vous plaira : tous

ceux qui font des Vers ne sont pas Poètes; n'ont pas attache & commission pour juget des Poètes. Ne veux qui rom une verancione pai rocces; none pai atenne oc communion pour juget del Poètes. No fau-til que (ravio appartier quater intens, qu'avoir tiste von Chanfon de deux Rondeaux, pour juget en demier tellort, du plus fishlime de du plus difficile ouvrage de l'Eppit humain i Eli-ce affec d'avoir ap-ptis deux petites leçons d'efectime, pour prononcet definitivement fur la conduite d'wne longue de la-boricate Campagne: Et va Mouleur de Poupées jumoie-il droit de l'aine le Cenfeur de Plon & de Surafint De trouver à dire aux Colosses du Pont-neuf & de la Place Royalet Un faiseur de Chasteaux de car-

te seroit-il bon critique de la structure du Louvre, & de celle du Luxembourg?

Revenons donc à nos Maiftres, & disons affirmativement aprés eux , que l'Esprit d'Entousiasme est necessaire au Poère Heroïque. Faisons encore davantage; & pout allet plus loin que nos Maistres, disons

à quoy cét Esptit est necessaite.

La perfection des Grands est la fin de la grande Poésie : le Poête n'y peut contribuer que des Modeles de sa facon : & l'vsage de ces Modeles est de puniset les Passions les plus ordinaires aux Grands : il est de former en eux, les Vertus les plus necessaires aux Personnes de leur condition, Rien de tout cela ne se peut faire heureusement, que le Poëte ne soit porté de l'Esprit d'Entousiasme.

Commençons à le prouver par le premier office du Poète, qui est de purifier les Passons : & puisque les Maistres qui l'ont dit, nous ont laisse à deviner ce qu'ils vouloient dire: Servons nous de nos conje-Cures où leurs decisions nous manquent; & difons que le devoit de parifier les Passions, à quoy le Poète el obligé par la profession de son Art, ne demande eine de luy, sinon qu'il proposé aux Grands des Pa-trons imagines, & des Modeles fabuleux, mais vuiles & instructifs, mais de grande forme & de haute taille, sur lesquels ils possibient apprendre le bon viage qu'ils doivent faite de l'Amout & de la Colece, qui font les Passions des Heros, si la rasion & l'experience meritent qu'on les en croys. Il est necessitaire pour cels, que l'Esprit du Poete s'emporte avec les Passions emportées : qu'il suive

leurs égaremens & leurs faillies; qu'il aille aussi loin & aussi viste qu'elles vont ; soit afin que les obset-

#### DU POEME HEROIQUE.

vant de prés, il n'en fasse point de representations qui puissent estre accusées de faux; soit afin que les fuivant à la pifte, il remarque mieux comme il les faut prendre, pour reduire leurs excés aux mesures de la juste Mediocrité, ou pour les faire fervir à la Vertu Heroïque, qui est la Superieure de la Mediocrité, & qui est au dessus de ses mesures. Or qui ne voit que l'Amour & la Colere, qui ont l'ardeur & l'impetuolité du feu, ne sçauroient estre suivies d'une Imagination froide & paresseule, d'un Esprit de terre & phlegmatique? Il est donc necessaire que l'Esprit d'Entousiasme se messe à l'Esprit du l'oète, & qu'il donne à son Imagination autant de feu qu'il luy en faut, pour allet après ces impetueuses

Si le Poète en demeuroit làs il ne feroit qu'ébaucher et qu'il doit achever : & la moitié de sa besogne zar Mil resteroit à faire. Cen'est donc pas assez qu'il putific les Passions des Grands; il faut encore qu'il forme, seme il faut qu'il acheve en eux les Verrus, qui sont dignes de leur condition, & qui égalent leur Fortune: & cette partie qui est le plus bel endroit de son ouvrage, veut estre faite sur des Patrons de plus grande de Permi

· forme, & de plus belle maniere que les autres

L'viage de ces Patrons est d'exciter en l'Ame des Grands , l'admiration des grandes Vertus & de l'Honnelte Heroïque. Mais certe admiration ne doit pas estre immobile & paresseuse elle ne doit pas ressembler à celle de ces Spechateurs faineans, qui ne prestent que leur veue à ce qu'ils admirent : elle doir estre accompagnée d'emulation & de desses elle doit estre suivie d'essais & de tentatives : elle doit porter les Grands, à se rendre aussi admirables que ceux qui leur donnent de l'admiration

Que fera le Poète pour en venir là e Sçachant que les Grands qui ont l'esprit vaste, & qui sont accoutumoz à la haureur & à l'éclat, n'admirent gueres que les chofes qui leur templifient les yeux & les s'es du éblouissent; il ira à la découverte de ces grandes, & de ces éclatantes chofes : & quand il les aura trouvées: quand il leur aura donné du fien les ajustemens & les parures qu'elles demandent; il les expofera à la veue des Grands, & leur en fera des Leçons purifiées de la rudelle des Dogmes, embellies de tout

All vette des Grands de l'etc.

Appareillé de route la pompe des plus beaux Spechaeles.

Mais en quelle Region trouvera-t-il ces chofes plus grandes que la Fortune des Grands l Ces chofes.

Appareillé des Grands l Ces chofes plus grandes que la Fortune des Grands l Ces chofes. dignes de l'envie & de l'envalation des Grands? Il n'y a rien parmi nous que de bas & de pent: la Matiere resserre toutes les choses où elle entre : & les Particuliers qui se voyent, sont plus grands de l'amplitude de leurs habits, & de la hauteur de leurs chaussures, que de la grandeur de leur caille. Il est vray, qu'au dessus de la Mariere, & au delà des Particuliers, il y a des Regions, où il ne se voit rien de peritt toutes choses y sont hautes & magnisques: & il y a vn fonds, d'où il se peut tirer des Figures plus

grandes que celles que Semiramis se fit tailler d'une Montagne, plus auguste que celle que Stesierate

voulut faire à Alexandre, d'vne autre Montagne.

Bien davantage, le Grand de ces País-là, n'est pas vn Grand difforme & defectueux, sans attrait & sans agrément. Il est regulier de la regularité de son Idée : il est franc des imperfections individuelles, & des defauts de la Maticre. Mais les Regions où se trouve ce Grand correct & proportionné, agreable & merveilleux, font bien au deffus de la portée des Esprits communs : & il n'y a point de chemin connu par où l'on y aille. Il faut donc s'y faire porter, ou y volter & puisque les ailles n'ont pas esté faites pour les Hommes, il reste que le Poète y foir porté de l'Esprit d'Encoussame. Concluons ce Traité du Poème, par la fin de la Poète, et disons qu'eltant ordonnée à la persection x.ent.

des Grands, elle ne pouvoit aller plus haut qu'elle va, & ne pouvoit faire plus de bien au Monde qu'el- de 16 52 de le luy en fait, en formant les mœurs de ses Maistres. Ce n'est donc pas pour rien, que naissent les Poëtes: c'est pour le repos & pour l'honneur du Genre humain; pour l'achevement & pour la consomma-tion de la Feliciré Politique. Et si autrefois ceux-là les connossioient mal, qui les mettoient au rang des Parfumeurs & des faileurs de Ragoults 1 ceux-là ne les connoissent gueres mieux aujourd'huy, qui les

prennent pour des Basteleurs de Reduies , & pour des Plaisans de Ruelles.

Les Sages de la bonne Antiquité ont fait va bien autre jugement de la Poeise. Ils ont allié la Poeise L. W à la Politique : ils la luy ont donnée pour Coadjutrice au gouvernement des Etats. Ils ont dit quele Poëte estoit le Commis du Magistrat eternel , le Coeperateur & l'Agent de Dieu : qu'il estoit le Precepteur des Rois & des Conquerans : que les Cours & les Armées efforent ses Ecoles ; que les Combats & les

Victoires, les Conquelles & les Triomphes estoient ses Leçons.

Je scay bien que l'on a dit que l'Histoire estoit la Maistresse des Grands. Qu'elle le soit, à la bonne se soin que heure; mais qu'elle se contente de son rang; & qu'elle ne s'égale point à la l'offie, qui doit estre leur h was t Gouvernante. On en peut croire Ariftote, qui dit que le Poète est plus Philosophe, & meilleur Maistre Grand. de Morale que l'Historien; qu'il fait des leçons plus instructives & plus efficaces; & qu'avecque luy on va plus droit & plutost à la Sagesse & à la Vertu.

Expourago l'Historien ne le coderoi-il pas au Poère, si le Philosophe mesme le luy code l'Un Cour<u>restainne</u> tissa d'Auguste, qui connossion l'air de la Cour te l'Espirit des Gannds, n'a-ci pas prétre Hontere en l'air pre-tissa d'Auguste, qui connossion l'air de la Cour te l'Espirit des Gannds, n'a-ci pas prétre Hontere en l'air pre-frit de Mortale, non feuement à l'Hontodore de l'Endoche mais à Christipe, à Canntre, de louise Bad- ser- èta-decurs Storiques N'a-ci pas dit que ce Poète a mient distingué que ces l'Bulosophes, les bornes de l'U-louise.

### DISSERTATION DU POEME HEROIQUE

tile & de l'Honneste; que ses adresses sont plus courtes & plus droites que les leurs, sont moins embar-tasses & moins fautives. Si les Grands n'avoient point d'autres Instructeurs que les Philosophes, si on ne leur enseignoit la Justice, la Vaillance, la Magnanimité, que par des Definitions reglées, & par des Syllogismes en forme; les Disciples se lasseroient bien-tost de leurs Maistres, & les Maistres ne garderoient gueres leuts Disciples. Il faut autre chose que des Rudimens, à des Escoliers qui ont l'épée au costé, & le baston de commandement à la main : Et ce seroit bien perdre le temps & les paroles que de les amuset à des Difsections & à des Anatomies de Dialectique; de leur discourir des Genres, & des

Aristote fut bien le Maistre d'Alexandre encore Enfant, & sortant des mains des Femmes : Mais Homete fut le Maiftre d'Alexandre armé & matchant à la Conqueste de l'Asic. Il luy apprit l'art de combattre & de vaincre, la science de commander & de regner: Et l'on ne peut douter que l'Iliade & l'Odysse n'ayent plus contribué aux grandes choses qu'il a faites, que les Categories & les Analytiques de « fon premier Maistre. Non seulement Homere a esté le Maistre d'Alexandre, il l'a esté de Themistocle & d'Alcibiade; de tous les Sages & de tous les Braves de ce Païs-là: & l'on a dit que la Grece, la vaillante & la vertueuse Grece, ne s'estoix aguerrie & n'avoit apptis la Vertu, que par les leçons & sous la

discipline d'Homere,

Bien davantage, comme quelques-vus ont. crû que les Philosophes avoient efté envoyez pour l'in-frudion des Inhédes; quoy-qu'ils a'spezp sa reconsules devoirs de leur misson, & qu'ils s'en soien mal acquitte: ils ont cris de melime, que les Poètes, je paist tooijuus des Poêtes Heroiques, avoient esté particulierement envoyez aux Rois & aux Prioces, pour les instruite en la Science de regner, qui est la plus haute & la plus importante de toutes les Sciences. Et s'il n'y en a que deux ou trois qui ayent reuth en ce gente de Poëlie, c'est que la mission necessaire pout y reutsix s'est donnée à peu de personnes; c'est que l'Esprit d'Entousiasme, qui est le propre Esprit de la mission, descend à peice vne fois en quatre Siecles : c'est que la pluspart de coux qui l'avoient receu, en ont fait mauvais vlage, & l'ont étoussé dans la chair & dans la graisse.

Voilà ce que j'avois à dite, de la Matiere & de la Forme, des Parties & des Qualiter du Poème Heroique. Les regles que j'en ay données seront peut-estre les articles, sut lesquels on rendra sentence contre celuy que je pretenze icy au Public. Mais le Public doit estre averri, que c'est vn Essai & non pas vn Modele que je luy presente. Je ne connois point de titre, & on oe m'alleguera point de loy, qui m'obli-geast à estre plus juste & plus infaillible qu'Homere, que Virgile, que le Tasse. Et si ces graods Hommes n'ont pas este lumineux de tout costé : s'ils ont eu leurs ombres comme les autres : si ces Esprits du premier ordre, & de la demiere élevation, ont eu leurs eclipses, leurs defaillances & leurs chutes : on oe doit pas trouver étrange, qu'estant d'une Sphote qui est si éloignée de la lout, & si prés de la Terre, j'ave quel-

que part aux ombres, aux taches, & aux defauts des chofes terreftres.

Et parce qu'il est du grand Poëme comme d'un magnifique Palais, où il y autoit plus de satisfaction pour les Curieux qui le voor voir, si l'Archirecte leur en déployoit le Plan à l'entrée; & si d'avance il leur en montroit toutes les pieces dans des Modeles, j'ay crû devoir encore contribuer ce petit travail à l'infiruction & au contentement du Lecteur. Il n'y aura ni grands frais à faire, ni beaucoup de peine à prendre : & ce seroit bien épargner hors de saison , si je plaignois la dépense d'un Plan & d'un Modele , après avoir fait celle de tour l'Edifice. Le Plan dont je parle, est un Argument de l'Action ébauchée d'un seul trait, sans Fable & sans Episodes. Les Modeles sont les argumens de la mesme Action reduite en Fable, assortie des plus grandes pieces, & revelhué des principaux Episodes, qui entrent en la composition du Poeme. I'ay mis à la fin de cette Differtation, l'Argument qui feta voit en gros le Plan de tout l'Edifice : Les Argumens particuliers qui en découveront toute la structure, & seront remarquer en détail, l'ordonnance & la liaifon, les proportions & les mesures des principales parties qui la composent, se verront à la teste de chaque Livre.

### ARGUMENT GENERAL DE TOUT LE POEME.

L OUIS IX. Roy de France, Prince vaillant & religieux, a estimant qu'il essoit de l'honneur de JESUS CHRIST, que la Sainte Couronne autresoit ceinte de son sang, ne demeurass plus au pouvoir des Sarrassins, à qui un Renegat Gree l'avoit venduë; entreprend de la retirer de leurs mains, & de l'apporter en son Royaume: asin qu'esse y soit à l'avenir un gage sarrè, qui oblige le Ciel à le proteger. Sur cette resolution, il passie en Egypte avec de grandes forces: il gagne des batailes sur mer & sur terre: & après de puissantes oppositions des sinsidels & des Demons, il désait entierement ses Ennemis: tuë deux de leurs Ceneraux de sa main: sorce leur Camp, & se me en possission de la Sainte Couronne, dom il avoit entrepris la Conquesse, pour thonneur de la Religion, & pour le bien de son Etat.

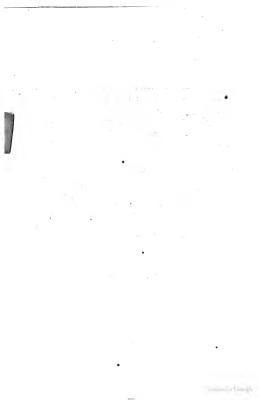



# SAINT LOUIS

ΟU

## LA SAINTE COURONNE RECONQUISE.

### LIVRE PREMIER.

Ours, spris la dimente de semples, c'é la prife de Domient, voulant perspérier fon diffire, e coupe, l'inte le degré dant le lei mente. Le sobre au brivé le ste gle, pour l'éfèrer de Cheffenn de Che



E CHANTE vn faint Guertier, & la Guerre entreprife Pour ofter aux Sulrans ennemis de l'Eglife,

La Couronne qui fur, fur l'Autel de la Croix, Un fanglant ornement au front

Leprojeten furgrand, plus grand en fut l'ouvrage. L'Enfermit contre luy, rufe & force en visge : Il fu des Regimens de Phantofines armez; Il mit en Baltions les Elemens charmez: Et dans vo Camp de feu, que les Demons formerent, Avecque les Sultans, les Monftres & rangerent. Mais le Saint Roy vainquit Sultans, Monftres,

Fit de sang & de corps, des fleuves & des monts:

E CHANTE Vn faint Guerrier, Au bruit des Nations, qui fous luy trébucherent, & la Guerre entreprise L'Euphrate, le Jourdain, le Tigre se trouble-

rent,

Er la fainte Couronne aprés cent hauts exploits.

Conquise sur l'Egypte, enlevée à ses Rois; Fut depuis dans la France à la Tige Royale, En guerre, comme en paix, vne Garde statale. Sous cér abry contre-elle, en vain les Vents \* du

Nort, En vain ceux \* du Midy depuis ont fait effort. Nos Lys victorieux de toutes les tempestes,

Sont plus beaux que jamais, levent plus haux leurs teftes, Ex tobjours ils feront fermes & floriffans, Experifer du Ciel & refrecher des ans

Favorifez du Ciel & respectez des ans, Tant que des mains de Dleu, sous les saintes épines, Ils seront arrosez d'insluences divines, A Chanters intelligens, commis fous \* Uranie, A conduire de Cleur l'eternelle harmonie; Vous qui faires jouër ces Globes étoiles, D'un mouvement faut fin, l'un for l'aurre roulez, Ez vous qui pries du Trône, où d'un air magnifique, Se chante de l'Agneau la vidoite myfitique, De la main, de la voix, de l'effort gouvernez, Les Hymnes de les Lutsh de Vieillarde couron-

Extent.

Extent.

On the depend conduction monhalism, on habiting, on the depend conduction attents for the immainter.

Et fairet que mes chants des Peuples admiret, a Soltema de l'autorit que vous in miliprieteres, Sant débets, au Clairon de la Giotre réponde finition.

Sant débets, au Clairon de la Giotre réponde l'autorit de la Carte de l'autorit de l

DES JA des fombres nuits la changeante Courrière,

Trois fois avoit fourni fon obscure carriere; Depuis que sur ses murs, conquis par les François, Damiette avec les Lys avoir receu la Croix. Louis qui n'aspiroir , qu'à se voir sur la reste, L'adorable Couronne offerte à sa conqueste; Portoit là ses conseils, tournoit là les efforts De l'Europe fous luy ramaffée en vn corps. Le Sultan de sa part estoir pour la défendre, Prestà rout exposer, comme à tout entreprendre. Sur la commune foy de ses Peres Sultans, Et sur les visions des Devins de leur temps Il tenoir pour certain, que la Couronne Sainte, Devoir estre à la sienne vne farale enceinre : Qui pourroir la munir contre rous les dangers. De troubles inteltins, & d'affauts étrangers: Et que dés le moment qu'elle seroir perdue, Soit qu'elle fult conquile, ou qu'elle fust rendue, Le Trône des Sultans se devoit renverser.

Erleut Sceptre devoir en d'autres mains paffer. Anifi jadis Almet & Zogran le predicturs, Er leur prediction fur vin mattre éctivitent. Quand vin avare Gree, apostita de la foy, Renegar de fon Dieu, deferture de fon Roy, En fecter l'enleva du Trefor de Byzance; La vendit en Espype, & fur pour tecompenée, Erabli du Sultan, Gouverneur de fon fis, Er commis aux tribust imporé à Membhit.

Mais quelle foutce d'orpeur éteindre la flâme, Que le defir d'avoir allume dans vne ame? Plus il ravir, & moins fon ardeur à ravir, Trouva dequoy s'éteindre & dequoy s'affouyir. Les Peuples qu'il foula, contre luy s'éleverent; Les Soldats de \* la Porte aux Peuples se messe.

Sa Maifon fur rafee, & fon rrefor pillé, Son corps meurtri des vas, des autres fut grillé. Er devant qu'il mouruit, de fon or qu'ils fondirent, Les oreilles, les yeux, la bouche ils luy rempli-

Delà, fa refte mife au faifte d'une tour, Austi-rost noireit l'air, & fir passir le jour. Les Oiseaux estrayez loin de là s'envoletent; Non moins que les Pigeons, les Vautours l'abhot-

On vid durant trois jours, des nuages affreux, Faire va gros à l'entour de Spechtes tenebreux r On vid durant rois nuits, à ce triften nuages Socceder des feux noirs & d'affreufes images Et le quarrieme jour, la nuit fe raprochant, Un Osfeas monitrueux de figure & de chart, Vint du cofté du Nort, & fondant fur le faille, Où des pournifios la facrilege tefle, L'enleva dans la mué, où cett a utres oifeaux,

Plus laids que des hiboux, plus noirs que des corbeaux,

Sifflans diverfement, en troupe le fuivirent, Er dans vn long tonnerre avec luy se perdirent Quelque tragique fin qu'eust fair cer Apostar, \* Siracon creut devoir au bien de son Estar, Le foin de conferver la Couronne fameuse, Que cent predictions luy rendoiene precieuse. L'Empereur de Byzance en vain pour la rayoir, Offrit rous les trefors qu'il euft en fon pouvoir. Depuis ce Sitacon, les Sultans qui regnerent, Envers le facré gage à ses soins succederent. Er furrous Meledin, quand il sceut que la Croix, Pour le reconquerir se preschoir aux François Renouvella fes foins , & luy donna pour Gardes Un Corps de cent Archets, vn de cent balebardes. Et le grand Melefar, Gouverneur du Lion, Qui valoit avec luy toure vne Legion, Mais Louis pour forcer les hommes par ses armes, Er vaincre par fa foy les monitres & les charmes; Dés le premier rayon de l'An renouvellé, Avoir fous les drapeaux tout fon Camp rappellé: Et déja quelques Corps détachez sans bagage, Dans la Terre ennemie avoient fair le ravage.

Au bruit de ce degalt IAfrique au Join gemit. Le Nil épouvant de l'Enyle géne fon lie: Et s' suque en la Met "par sept bouches rendo; y pora la fisque de l'Egypre géné, en cour, Refleren expofer aux courfis du Vainqueur! Et dans Tiane, jada; ville s'incombe. Le lubians dériate du relle thurs de l'Armée, Judge aux cruments d'un détert faboneur, durige aux cruments d'un détert faboneur, durige aux cruments d'un détert faboneur, lutige aux cruments d'un détert faboneur, durige aux cruments d'un détert faboneur, lutige d'un crument d'un détert de l'aux des l'est lutige d'un crument d'un détert de l'aux de l'aux des l'est des l'aux des l'est l'est de l'est de l'est l'est de l'est l'est de l'est de l'est l'est de l'est l'est de l'est Et jufau'à \* ces cantons où l'Ange Excenteut; Jadis fauva l'Hebreu du glaive destructeur, A la montre des Lys ; les Croiffans disparurent Le trouble, la frayeur, le defordre y eouturent : Et tours, chafteaux, citez, d'vn commun tremble-

ment, Acerurent de l'Estat le fatal mouvement. Ainfi, quand du Vefuve, vne flâme épandue; Fait vp fleuve de feu fur la plaine éperdoë, La ruine & l'horreur suivent avecque bruit, Le ravage qui tonne & le degait qui luit Il n'est digue ni mut où sa fureur s'arreste; Il messe des Palais le fondement au faiste : La mort d'un cours égal également surprend, Et celuy qui retifte & eeluy qui se rend: Et dans vne tempeste où tout tombe & tout

fume, Avecque le present l'avenir se consume. En ee temps, Meledin l'Egypte gouverhoit; Et du poids de fes ans le Sceptre fourenoit. Orgueilleux & barbare, implacable & fevere; Et fanguinaire Fils d'vn \* fanguinaire Pere . Il avoir attaché les loix à fon pouvoir Au ply de l'interett il plioit le devoir; Et deserteur du droit & de la foy commune : Ne presentoit d'encens qu'à la seule Fortune

Une Fille & deux Fils deja grands & gnerriers ; Et déja renommez par leurs propres Lauriers, Sous luy prestoient la main au faix de la Coutonne,

Et parrageojent fous luy les foucis qu'elle donne. L'Aifné Melecfalem menoit à fon fecours, Les Peuples du climat d'où nous viennent les jours. Il avoit depeuplé les rives où l'Hidaspe Void fon lit relevé de carneres de Jaspe: Et celles où le Tigre éeumeux & bruyant, Se pourfuivant toujours; & toujours se fuyant, De la fougueuse course étonne son rivage, Et porte pour tribur à la Mer vn orage. Il avoir épuise les bords où le Iourdain Esclave du Croissant ronge ses ters en vain: Et les bords où l'Euphrate , hoste de Babylonne , De chafteanx fourcilleux en paffant fe couronne. Toute l'Afie en corps fous fes drapeaux marchoit; Son Camp chargeoit la terre, &cles fleuves sechorts Et la malheureux Prince avec toutes ees troupes; Qui des Monts fous leur poids faifoient gemir les

eroupes, De fonges ereux & vains nourtiffant son orgueil; Penfoit aller au Thrône, & \* n'alloit qu'au cercueil. D'aurre-part Muratan, fon Rival & fon Frere, Infques alors la 3010 & l'amour de fon Pere, Après Alep reduite & fon Prince range, Revenoit de Lauriers & de Palmes charge. Heureux, à qui le Ciel, après cette victoire, Preparou vne voie à l'eternelle gloire.

La Fille, qui paffoit les deux Fils en valeur. Estoit de la Couronne & la force & la fleur;

Son nom estoit Zahide; & depuis le rivare. Où la Mer divisec à l'Hebreu sit passage, Jusqu'à cette autre rive, on le flot trémoussant, Se colore aux rayons du Solcil renaiffant; Il n'estoit point de Cout soir barbate ou galante; D'où, des plus braves cœurs Zahide conquerante. N'attirait à Memphis, par bandes enchaisnes;

Des Esclaves regnans, des Capeifs couronnez. Mais qu'estoient ces succez, à cent triftes augures Que de vains lemnis des mileres futures Mille fonges affreux, prefentez au Sultan, Tantolt devant ses yeux égorgeoient Muratan: Tanroît luy faiseient voir Zahide échevelée, Sur vn barbare autel de son bras immolée. L'inabeente Sultane, à qui fur un soupçon, Il fit donner la mort, par vn traifite Efchançon, Venoir toutes les nurs, terrible & menaçante, Arracher de son front sa Couronne sanglante. Il erux meime en plein jour , voit fon Thrône

tache. Du fang de ses Cousins par son Pere épanehés Et de ee trifte fang les traces rougiffances; De ces terribles Morts les Ombres gemissantes, Tourmentoient son-Esprit de mouvemens divers Plus frequens & plus prompes que ne les ont les

Mers, Quand des Vents opposez les troupes tevoltées, Se pouffent à l'envy les vagnes agitées, Dans ce trouble, où le met fon Esprit chancelant. Au bruir dn Camp François par l'Egypte totilant Il penie deja voir son tetrible Adversaire, Entrer victorieux par les bréches du Caire: Er voir de fon Palais; tombant autour de foy, La fumée & le feu; le tumulte & l'effroy, Quoy, dit-il; emporté d'sne subite rage, Ces Brigans, à leur aife, autont fait ee ravage? Mes Estars embrasez en cendres tomberont, De leurs feux & l'Afie & l'Afrique luitore, Et cet embrasement si vaste & si funcite, Laiffeta de l'Egypte à peine quelque tefte ! Etourdis eependant & furpris du danger, En attendant le fer qui nous doit égorger, Nous compeerons d'iey les buschets de nos villes? Nous seçons de nos maux spectrateurs immobiles? Meledia par le sort peut estre combatu, Mais le fort ne sçauroit abatre sa vertu:

Et tant que sa vertu conservera sa place, La Fortune à fon gré, peur bien changer de face; Elle peut tour meffer, elle peut perdre tout i Le cœur de Meledin demeutera debout : Et e'est contre ce curur, plus haut que mes ruines; Que le Corfaire Franc doit dreffer ses machines, Qu'il les amene en foule; & que de toutes parts, Il allume des feux, il ptepate des dards : Feux & dards asoutez aux machines dreffées à Maleré ses vains projets, & ses folles pensées. Retombant fut fatelle avec leur appareil L'accableront du faix de fon manyais confeil,

A is

Et fumant de sa peine, autant que de son crime, Il fera de ma main la derniere victime. Cependant j'aurai l'oril aux fecrets attentats Des Chrestiens qui sont nez sujets de mes Estats, Ces traistres factieux, nourris dans nos murailles, De leur Mere à couvert déchitent les entrailles, Et deja par leur trouble & par leur mouvement, Semblent se réjouir de cét embrasement La fumée & le feu réveillent leur courages De leur haine assoupie ils reprennent l'vsage. Bien-toft vous les verrez fortis de nostre sein, Pour achever fur nous leur funeste desscin, Aller enflez de fiel, & boufis de colere, Et joindre leur audace, à l'audace estrangete Mais je scai, comme il faut étouffer les Serpe Et leur faire vomit le fiel avec les dents : Je le fçai, je le puis, & la maudire race, Qui de ja de la langue & des yeux nous menace, Ecrafee à mes pieds, verra devant la nuit, Ce que la trahison peut apporter de fruit

A ces mots se tournant vers les Chefs de sa Garde, Compagnons, leur dit-il, que personne ne tarde: Le danget est extrême; & les momens sont chers, Qui doivent décider les extrêmes dangers : Vous entendez le brust, vous voyez la fumée, Que fait de l'Estranger l'impitoyable Armée : Mais yous ne fentez pas, qu'a couvert & fans bruit, Un plus proche ennemi nous mine & nous détruit. Ces lasches Baptisez, cachez dans nos murailles, Sans venir à l'affaut, fans levter de batailles, Par leurs complots fecrets, fournissent fourdement, A ee trifte incendie vn funeste aliment. Déja dans leur esprit l'Egypte est renversée : Déja dans nottre fang ils trempent leur penfee: Et bien-rost les cruels y tremperont les mains, Si postre lascheté seconde leurs desseins. Allez donc, Compagnons, au devant de leur rage, Munissez-vous de zele, armez-vous de courage; La Patrie & la Loy, le Prophete & l'Estar, Demandent les Auteurs de ce noir attentat: Tuez tout, brûlez tout i d'vne mauvaise engeance, C'est nourrir le venin, qu'en garder la semence.

Son cœur en dicta plus, que fa bouche n'en dits Et le feu menacant que son œil épandit, Et qui mella l'éclait au feu de son visage, Acheva d'expliquer le reste de sa rage. A cet arrelt de mort Meledor assista,

Meledor, que Netife au vieillard enfanta, Au terrible \* Vieillard , Roy du Peuple Arfacide , Qui fut de tous les Rois le publie bomicide. Ce Prince du Sultan modera la fureur, Par vne auere plus grande & plus pleine d'hor-

Ton zéle , luy dit-il , Seigneur , est de justice : A ces traistres, la mort est un trop doux supplice. Ni le fer, ni le feu, ne font pas instrumens, Qui puiffent à lour crime égaler leurs tourmens,

Mais quand nous aurions fait, de leur fang des rivieres Quand leurs corps entaffez nous feroient des

Croy-tu que dans leur fang l'Ennemi fe nayaft s Croy-tu que de leurs corps la montre l'effravait ? Pour éteindre le feu de l'Egypte brûlante, Pout affermir, Seigneur, ta Couronne branlance, Il faur d'autres correns, il faut d'autres supporter Et nous ferons iey d'inutiles efforts, Tant que des Ennemis la fureur épandue. Sans borne inondera la campagne éperdue. Le mal n'est pas, Seigneur, où su portes les mains Tu te peux affurer des truittres que ru crains: Et peux en resserrant cette perfide engeance, Differer sans peril sa peine & ta vengeance. Le point est, d'assommer ce terrible Serpent, Qui le long de l'Egypte avec que bruit rempant, Fait le degast aux monts, le fait dans les prairies, Entraisne les bergers avec les bergeries, Et ne laisse par tout que d'effroyables morts. Ou moulus de ses dents, ou froissez de son con C'est à ce grand Serpent qu'il faut casser la teste : On ne peut arrester que par là sa conqueste. L'entreprise en est haute ; & pour l'executer , l'ofe avecque mon corur, mon bras te prefenter; Et comme je ne veux, que mon amour pour guide, Je ne demande austi, pour toyer, que Zahide. Si je puis, fur ta foy, ee loyer esperer, Deusle-je contre moy mille morts attirer, Deuffe-je m'expofer à tout ce que la rage. Peut donner de tourment, peur inventer d'outrages l'ofetai dans le Camp des Ennemis entrer Au quartier de leur Roy j'oferai penetrer; Et la, de ses Archers trompant la vigilance, Er s'il en est besoin, forcant leur resistance, l'abbatrai de ee bras le Pirate François, Ennemi du Croissant, Protecteur de la Croix; Et ferai tout d'vn coup, tombet avec sa teste, L'ambitieux ptojet de sa folle conqueste, A ces mots, le Sultan de merveille furpris, Demande, luy dit-il, demande un plus grand prix. Zahide vaut beaucoup mais à tant de vaillance, Ce beaucoup, Meledor, est peu de recompense. Le Seeptre le plus riche a trop peu de valeur, Le plus haut Diadême est trop bas pour ton cœut? Mais ee cœut élevé fut toute recompense, Comme vn autre, se doit soumettre à la prudences

Et je ne le dois pas sans escorte exposer A tout ce qu'vn beau feu pourroit luy faire ofer, La vaillance a besoin que le conseil l'éclaire:

Elle est sans sa conduire errante & temeraire : Et les grands mouvemens, pour estre mesurez,

Ne font pas moins hardis, & font plus affurez.

Par les ans confommée & par l'experience.

Vers le Corfaire Franc, il ira deporé,

Avancer de ma part des offres de traitté;

Tu connois Garaman, tu connois fa prudence,

Tu pourras fous ce guide, & par cette overente. Reji avec plui d'ordne, & moins 1 Javanurie: Et û bien concerter, joundre 6 judlement, Laddrefic û iv uder, û force au jugement, grandre et la grandre et la

Ne font pas des liens à m'attacher les mains.

Parell au weux Septent, qui fou venin menage,
Er par les aus infruit, dilepline la rige;
Meledina de lon cours digres le persón,
Donne à la criaque le tour de la ration i
Entre, par les faus-jours, de ce foi.
Entre, par les faus-jours, de ce foi.
Entre, par les faus-jours, de ce foi.
Est entre, par les faus-jours, de ce foi.
Est entre, par les faus-jours, de ce foi.
Est met, par les faus-jours, de ce foi.
Est met, par les faus-jours, de chaffe crime,
Le figere beaucoup du cerur de Meledori
Malsion-plus ferme efpoir vent d'ivea raturel do,
Dont la trempe farale ell en charmes li forte,
Qu'elle doanne la mort à quiconque la porte.

Le fameux Arazel reputé de son temps,

Le Roy des enchanteuts & des Enchantemens, Refolt de venger vne fanglante injure, Aidé de ses Demons, inventa cette atmure, L'étoffe & l'artifice y disputoient du prix : Les diamans mellez avecque les rubis, S'y montroient à leur flame, & vive, & mutuelle, Ou roûjours en amour, ou roûjours en querelle: Et des Temps raffemblez, par un rare sçavoir, L'Histoire y paroissoit revivre & se mouvoir : Mais de ce riche éclat l'imposture funcite, Couvroit vnc invisible & penetrante peste. Aux rubis enchances, à l'or enforcele Vn feu prompt & secret, par charme ettoit meslés Et comme fi du feu, ce feu n'eust eu que l'amc, Il brûloit fans fumer, & confumoit fans flame. Le Calife Elafit, encore tout fanglant De la barbare mort du jeune Aridoglant, Ou'Arazel deftinost à fa fille Oripale. Estaya le premier cette armure fatale. Il la réceut en don d'Arazel, qui feignoit, D'approuver cette mort, dont le cœur luy faignoire Et le mal-heureux Prince, éblotiy des lumicres, Qu'à l'envi répandoient tant de riches matieres; Un jour qu'il fut armé de ce present trompeur, Pour débattre vn cartel aux nopces de sa Sœurs Surpris d'une inconnue & prompte maladie, Vid la felte, pour soy, changée en tragedie. Il mourur confumé de ce brûlant harnois, Qui luy fut vn buscher sans flàmes & sans bois! Et paya d'vne peine à son merite égale, La mort d'Aridogiant & le deuil d'Oripale.

Du trefor de Damas ce harnois enlevé, Et depuis à Memphis avec foin confervé, Se deltine à Louis, contre la foy publique, Par vne trahifon barbare & magnifique. On hay farde, on luy pare vine tragique mort, Des trompeufes couleurs de prefent & d'accords Et faire via attentat fi digne du tonnerre, Au fens de Meledin, c'est abreger la guerre.

A peine le rayon qui rallume les jours, Eut blanchi de Memphis les Croiffans & Jes tours Qu'on vid dans vn vaisseau pompeux & de parade, Descendre par le Nil, les Chefs de l'ambassade. Par tout où le courant du fleuve les conduit, De l'Egypte ébranlée ils enrendent le bruit: Ils rencontrent par tout, les Communes errantes, Et des Bourgs fugitifs, les Familles florrantes. Des objets de frayeur, des images de mort, Viennent au devant d'eux, par l'vn & l'autre bord. La haine & la douleur en commun les excitent : Leur colere & les flots leur vaisscau précipitent. Damiette enfin fe montre 1 & fous elle à leurs yeux. S'offre le Camp des Francs, terrible & specieux. Des pavillons dreflez ils comptent les bannieres, Diverses de blasons, diverses de matieres, Qui dans le champ de l'air, pat le vent agiré; Font vn concert de bruit, d'éclat, & de beauté.

A la teste du Camp deux spacieuses Lices, Forment comme vn Theatre ouverraux exercices. Là de jeunes Guerriers, confidens & rivaux, En l'amour de la gloire & des nobles travaux, Se font vn vray courage en de fausses batailles: Donnent de feints affauts à de feintes murailles : Et sans verser de sang, ni courir de hazards, D'vne guerre fanglante exercent tous les arts. L'vn fournit à cheval vne juste earrieres L'autre le fer au poing combat à la barrière L'vn rompe fur vn Faquin, qu'il appelle vn Sultant L'autre défend vn Fort dont il a fait le plan. Icy par vne tour, de cent boucliers formée. S'attaque vne Memphis de glaize & de ramée: Là fous des mantelets, & par de petits ponts, Se prend Alep en terre, & Damas en gazons : Et par tout, de grands noms, & de grandes images, Scrventaux grads cflair, que font ces gras courages.

Le fanglier écumeux que le chaffeur artend, Contre le tront d'un atric épouve ainfi fu dent i Ainfi le fier raureau, qui s'apprelle à la guerre, Frappe l'air de la come, gé du pied bas la terres Ainfi le chiter ourant, veux partir de la main, Au premier vent qui fort d'une corne d'aziain; Il chaffe de la voix, ji fluxe, ji fle courmence, Et fes yeux de'aux luy, coutrent la befle ablence. L'Ambaffladeur obsérve avec acternion,

Ce report in guerrier, il brillant d'alcion:
Et le montran aux siens, ce nouvel Adversaire,
Ne ferra pas, deil, jben facile à défaire.
Le travail els fon jeu ja peane els fon plaifirs
Il accorde la guerra avecque le iolisir;
Son repos merime els fors, &c le porte à la gloine P
Et les boats liy fon de sei fais de vilòsire.
Un Garde: cependant aut Prince donne avis,
Quededux Grands éthasperqu'i rein che trais fivirs.

iŋ

Sont venus deputez pour vne grande affaire, De la part du Sulran qui regne dans le Caire, Ausli-toft, par son ordre introduits au Conseil, Ils admirent du lieu le superbe appareils Le Cercle des Seigneurs qui le Prince environne, Et plus que les Seigneurs le Prince les étonne. Aussi plus grand de soy, que de sa Royauté, Il les passe en merite, autant qu'en dignité : Et pour vne Vertu fi sublime & fi pure, Le Thrûne me fine est bas, & la pourpre est obscuré. Comme dans ce Palais, où les celeftes feux, Composent vn Scoat roulant & lumineux, Le Soleil difteibue à chacun la lumiere Selon qu'il a plus longue, ou plus courte carrière: Il donne aux vns l'éclar, aux autres l'action : Il regle leurs emplois par-son impression: Et de tint de besux corps, qu'il nourrit de ses flames, Sa chaleur est l'esprit, ses tayons sone les ames. Ainfi, de fon Confeil, le Monarque François, Est la gloire & la force, est le cœur & la voix. Du sens de ses discours, de l'air de son visage, Il inspire l'esprit, la raison, le courage. Et du fen, que répand hors de luy sa valcut, Ses Chefs ont en commun l'éclair & la thaleur.

Garaman qui n'avoit que l'habit de Barbare, De la mine & du geste à parlet se prepate; Croise avecque teiped les deux bras devant soy; Le s'inclinant s'adreffe, en ces termes au Roy. Je ne viens pas, Seigneur, par vne lasche crainte, Recherchet vne paix deshonneste & contrainte Cat quel vent affez fort, quel affez mauvaistemps, Pourroit faire ployer la teste des Sultans? Leur Fortune élevée au deffus des nuages, Void à peine à ses pieds le reouble & les orages s Et du coup, dont les Vents sa maffe ébranleroient.

Et l'Europe & l'Asse en pieces tomberoient. Meledin qui fouftient cette haute Fortune. N'a rien de la foiblesse aux bas Esprits come Il eft brave il eft juste; & fon Ame fans peur, Mesme en ses Ennemis estime la valeur. Quoy qu'avec injustice & sur mer & sur terre , Agresseur outrageux tu luy fasses la guerre: Quoy que totre l'Europe embarquée avec toy, Ait fuivi tes Drapeaux pour détruire la Loy Te jugeant d'un cœur grand, d'un esprit magna-

Et d'vn rang affez haut, pour templir son estime; Il a creu de fa gloire, il a creu de ton bien, D'vnir par vn accord son cœur avec le tien: Et si deux cœurs si grands peuvent s'vnir ensemble, Il n'est rien qui sous eux,où ne tombe ou ne tremble, La justice & le droit veulent qu'à ce deffein, Damiette que tu tiens, retourne fous fa main-Ne pouvant la garder, il est de ton adresse, De mettre, en la rendant, à couvert ta foiblesse,

Jamais l'homme prudent n'attend l'extremité: Il previent le hazard & la necessité :

Et se pliant au ply des affaires homaines; Se fait des gains certains, de ses perces certaines; Mesure ta fortune, écoute tou devoir : Ne pren pas des defletos plus hauts que ton povoc Et foit par vn accord, foit par vne retraite, Evite le peril d'une entiere défaite Jusques icy, Seigneur, ni palme, ni hurier, Ne prit jamais tacine au front d'aucun Guerrier: Et rich ne dure moins, que dure une Couronne, Que le desordre fait, & pue le hazard donne. La Fortunc s'en va de mesme qu'elle vient : Chacun la follicite, & pas vn ne la tient : Elle fait tous les jours des amitiez nouvelles : En presentant ses mains, elle retient ses aisses: Et fi tu ne lny peux les aifles arracher. Si tu ne peux fa rouë à ton Thrône attacher : Ne eroy pas que pour toy deventant plus discrette, De ses autres Amans les vœux elle rejette. De plus favorifez, de plus cheris que toy, N'ont pû liet son cerur, ni recentr fa fov. Et sans aller plus loin, cette plaine & ce Fleuve En offrent à tes yeux vne fameuse preuve; Une preuve qui don regler l'ambition, De ceux de ta creance & de ta nation. Ce \* Camp prodigieux où l'Eutope atnaffée Tout vn an fous trois Chefs tint Damiette preffee :

Après de grands combats, après de longs efforts, Après des mers de fang & des monceaux de morts, Enfin victorieux, & maiftre de la Place, Laiffant le bon confeil, fuivant la folle andace. Rejetta le Sultan, qui luy donnoit les mains, Et porta vers Memphis ses trop vaftes desseins. Le mépris & l'orgueil d'vn fi fier Adverfaite, De noître Fleuve outré, piquerent la colere. De ses canaux enslez, grondant il descendit : Sut la terre à totrens ses flots il épandit: Et tant de Nations en divers corps tangées, Sans machines, fans forts, fans troupes affregées Receurent dans le fem de ce juste Element, De leur temetité le digne chaftiment, Les restes de leurs corps exposez sur nos tives, Et leurs Ombres encor etrantes & plaintives, Tavernifent, Seigneur, qu'vne pareille fin, Sc prepare à tous ceux qui tiennent leur chemin : Que la bonne Fortune, aime en femme publique : Que ses appas sont faux, & sa faveut tragique: Et qu'Amante cruelle, aptés les feux pallez Elle étouffe en ses bras ceux qu'elle a caressez. Ces Vainqueurs indiscrets ont failli pour t'instruire: Et tu dois par leur cheute apprendre à te conduite; Le Nil nostre vengeur peut encore en ce temps, Défendre son pais, s'armer pour les Sultans Et tu n'as dans ton Camp piques ni halebardes, Tu n'as autour de toy Capitaines ni Gardes, Qui puissent de leur fer, qui puissent de leurs bras,

Faire digue, ni mur, qu'il ne renverse à bas.

Les pourroirs absolus & les forces suprêmes,

De cent Sceptres liez avec cent Diademes,

Conne luy te feroient vo rampart impuisfare, Quand à noftre feccors fix vague in croiffare. Mais p'eux qu'à fon cours on opposé des brides, Des tramparts undi hauts, que fon no Pyramides ; le veux qu'en recevant ton empire & ta loy la absille Tougueil de fes comes fous toy; Quelles digues pourtons fouftenir les ondées, De nar de Nations connet toy débordées, Qui de tous les pais, où l'Euphram s'épand, De tous ceux où le Gange à grands tours va tam-

pant, Viendrout d'm jufte zéle, au combar animées, D'Elephans aguernis traifacront des Armées, Obfeutzionn' le jour de mages de traist. Elevecont en cours, les monts de les foorlis, Ez pour batter on Camp, fetont materion terrete, Des chafteaux équipez de machine de gouvre? Mais quand par les efforts des plus fortes Vertus, Ces grands Corps pourroient ettre à tes piede.

abatus,

Corou les voir tomber, que leur cheute n'éclate;

Et que de fes éclats, leur debris ne l'abate?

Et fuppolé, Seigneur, que ton bras puisfe tout,

Et que fous tant d'éclats tu demeures debout;

Peut-effre quelque fource 2s-tu des troupes

prefites,
A fluivre fans tarit le cours de tes conqueftes:
Peux-eftre feras-tu des liens affez forts,
Pour attacher les cœurs de tant de divers corps:

Et pour les chastier, s'il en est de rebelles, La France passera la Mer avec des aisles. Perds ce frivole espoir, écoure la raison, Tandis qu'elle t'attend, & qu'elle est de faison. Mets vn pix à Damiette, & souffre qu'on r'en

donne,
De quoy faire autre-part achapt d'une couronne.
En vain tu porterois tes desseins plus avant;
Tes orgueilleux desseins rabatus par le vent,
Tiretoient après eux, d'une chûte commune,
Avecour ne Party et a divine & c. 5 ferrier de

Tiretoient apeis cux, d'une châte commune, Avecque ton Patry, ta gloite & ca fortune.
Garaman par ces mors à peine cut achevé.
Qu'on vid tout le Confeil, contre luy foullevé.
Les Batons indignet grondent de fon audace:
Leur cœur monte à leurs yeux, & par leurs yeux
menace:

Et cette effusion despirits & de chaleus, Ce pur extrait de fang qui leur donne couleus, Er qui mer sur leur front leur anne en evidence, De leur zele guerrier el vne illustre avance. Le Prince qui se plais à cette belle ardeur, En ces termes répond au vieil Ambassadeur, Chevalier, à ton Maithre a pour nous quelque

eftime,
Sil nous veut estre vni d'vn lien legitime,
Il faut que substifant le joug du Roy des Rois,
Il quitze le Turban & se tennge à la Ctoix.
Les Couronnes du monde à ce joug comparées,
A bien dire ne sont, que des chaisnes dorées:

Plus elles ont d'éclar, plus elles ont de prix, Et plus leut pesanteut est à charge aux Esprits. Ne pense pas aussi, que la gloire où j'aspire,

Soit d'agrandut la mienne, étendant mon Empitre. Elle n'étil que trop grande, & de plus lagra Rois, Seroiem bien empecihet d'en foulhenir le poids. Tous mes deficiliens evont qu'à la Couronne Sainte, Qui du Sang preciera de mon Sauveur fur teime, Qui du Sang preciera de mon Sauveur fur teime, Quand pour nous deliver des touisfines du peché, Il bar su bois fatal, par fon Peuple attache. Il bar su bois fatal, par fon Peuple attache. Jui paffe des écueils, j'ai fouffert des toutmentes Et pour cela j'it cous à ce climat défert,

Où la Nature est morte, où le Soleil se pert. Fay donc que le Sultan la Couronne me tende, Qu'il nous recient sans droit, qu'avec droit je demande:

Et fans me prévaloit de ces ports déja pris, De fa flote défaite, & de fes Forts conquis; Je coofens de moster le laurier de la telle, Et le luy resigner avecque ma conqueste. Sans cela, Chevalier, il se promet en vain,

Sans cela, Chevalier, il le promet en vain, De retiter jumais Damiette de ma main. Le Nil dont tu nous fais vn \* Monstre à tant de corner, Qui pour nous engloutir doit abattre ses borner,

Se peus avec vn mor, plus fort que mille fern, Enchaifner dans fon lit, par le Diet que je feet. Ce Dieu qui tient les flots & les vents à l'arteche. Les montre quandil veu, & quandil veu les cache. Et fi la grande Met s'humille à fa voir, Et teffeche en temblant la marque defes doigns, Deux rofesaux, fans dreffer ni digue ni barriere. Pourront quand il voudra, liter voltre Rivièree.

La Fortune me fait encore moins de peur : Ce n'est qu'vn Spectre vain fabriqué par l'erteurs Et si Dieu quelquesois permet qu'elle se joue, Il sçait bien , quand il veur , l'attacher à sa rouë. Je ne crains pas austi de nous voir accablez, De tours & de Geans du Levant assemblez La grandeur est pesante, & la foule ambarasse, L'vne & l'autre ne sert qu'à tenir de la place. Cent dains par vn lion peuvent estre chassez, Et pat vn homme seul cent chesnes terrassez-Le Dieu que nous servons, des Colosses se jouë: Les Geans ne luy sont que des bales de bouë: Et c'est en ce Païs, qu'il dést autrefois, Avec des \* mouscherons des Geans & des Rois. Son bras toûjours le mesme, est de mesme étenduë: La force avec le temps ne s'en est point perduë : Et s'il veut, les Indiens, les Scythes, les Perfans, Et tout ce que l'Asse a de Rois plus puissans, En foule contre nous sortis de leurs frontieres, Avecque des forests, avecque des carrieres, Avec des Elemens en machines changez, Et des Monstres de fer en baraille rangez, S'enfuiront devant nous, comme fuit fur la plaine,

La poudre que le vent pousse de son haleine.

The second by Laconsol

Mais si par vne prompte & memorable fin, Il nous veut de la Gloire accourcir le chemin: Et si pour abreger nos travaux, il ordonne, Qu'vne fameulemort fur le champ nous cour Nous mourrons, Chevalier, & mourrons fatisfaits, Si l'Egypte, avec nous, tombe fous nostre faix. De noître fang, vn jour, se fera dans l'Histoire, Le lustre de nos noms & de nostre memojre: Et de nos offemens des flâmes fortitont, Qui brûleront l'Afie & qui nous vengeront Le Chevalier Chrestien pour aller à la Gloire, A plus d'une carriere & plus d'une victoire : En combant il s'éleve; il triomphe en mourant; Par sa propre défaite il se fait Conquerant: Et prisonnier vainqueur, couronné de sa chaisne, Il garde à sa Vertu la dignité de Reyne.

Ainsi parla Louis : & son front cependant . Un cercle lumineux par rayons épandant, Etonna Meledor d'une subite atteinte, Et porta son Esprit de l'audace à la crainte. Il vid, ou pour le moins, s'il ne vid, il creut voir, Un Ange, dont l'éclat exprimoit le pouvoir, Qui des yeux, de la mine, & d'vne épée ardente, De sang frais & fumant encore degoutante, Luy preparoit la mort, s'il osoit approcher, Et son dessein cruel, sembloit luy reprocher, De ce terrible éclair, qui brille & qui menace, Meledor ébloui perd la force & l'audace: Son vifage pallit, fon esprit se confond, Sa fierté s'humilie & descend de son front. Mais à ses yeux troublez rien ne paroift étrange, Que de voir là Zahide . & la voir en cét Ange. Il a de son visage & les traits & le tour: Ses tegards seulement, au lieu de seux d'amour, Lancent des feux pareils aux feux dont le tonnerre, Allumé dans la nue épouvante la terre. Est-ce vn charme, die-il, qui me fait cette peur?

Est-ce vn charme, dit-il, qui me fait cette peur? Et ce corps, est-ce vn cotps veritable ou trom-

Pegui 

Tegnic d'autrofisi fiancule en prodigie, 
Ac-cilie obj patter de femblables prefliges 

Fere & belle Ziable, chi-ce vous que je voy, 

Fere & belle Ziable, chi-ce vous que je voy, 

vous qui de vos Amust inflictible abertafies, 

Vous qui de vos Amust inflictible abertafies, 

Ne laifirà à levas veux, que la mort pour filaires, 

Par quel enchanement, par quel érange foet, 

De l'Emenie public empelche-vous la mort 

Que vous dure ce first quelle fan me prefuge 

Ce rou qui par échais not de voltre vitage ;

Me peu-l'annoncer quelque mortelle ardeur, 

Me peu-l'annoncer quelque mortelle ardeur, 

Pour d'autrofis d'autrofis de l'autrofis d'autrofis 

Me peu-l'annoncer quelque mortelle ardeur, 

Pour d'autrofis d'autrofis d'autrofis 

Autrofis d'autrofis d'autrofis d'autrofis 

Autrofis d'autrofis d'autrofis 

Pour d'autrofis d'autrofis 

Pour l'autrofis d'autrofis 

Actual 

L'autrofis 

Actual 

L'autrofis 

L'autrofis

En vain dans vos regards la colere s'allume: De cette épée en vain, le feu huit, le fang fume: Il n'elt ni feu, ni fer, qui me puillé arteller; Si brullant ou fanglant je puis vous contenter. Quistez cét attirail de spectres de de charmes: Les Graces vous ene fait de plus puissantes armes.

Mon bras feul, ouy mon bras, peut estre sur mon cœur,

De l'arret de ma mort le pufe executeur. Mais où su mon rangfort; de criter que Tahieb, Penfide à la Partie, ; l'on Pere penfide, Aa mis d'é fin honneur de l'ave en danger, de l'arret de

Je ne crains du Tyran, ni le Camp ni la Garde: Tout ce vain appareil n'ebranle point mon cœur, C'est de mon seul amour, que me vient cette peur. Et je setois plustost de moy-messne homicide, Que d'vn homme gardé par l'ombre de Zahide.

Que d'un homme gardé par l'ombre de Zahide. Meledor ce discours en filence rouloir. Tandis qu'à Garaman le faint Heros parloit : Et Garaman qui vid ses offres resettées. Se faifant apporter les armes enchantées, Qui par vn crime horrible & commis fans danger. Devoient perdre le Prince & la guerre abreger; Au moins, Seigneur, dit-il, ce don fera parailtre, Si la crainte conduit les conseils de mon Maistre : Et si t'offrant la paix, il prétend autre bien, Que par la jonction de ton Sceptre & du sien, Les porter d'vne force, à rous les deux commune, Au plus haux que les puisse élever la Fortune. A ces nobles descins c'eust servi ce harnois, Signalé par les faits de quatre braves Rois Qui Neveux d'Almanzor, & rivaux de la gloire, Jamais en le portant, n'ont failli de victoire. La trempe en est si forte, il est si bien charmé, Qu'il ne fera jamais par le fer entamé Et d'yn esprig sans fard, Meledin te le donne, Pour t'apprendre qu'il veux conserver ta personne; Que le courage est pur & sans fiel en son cœurs Et qu'il sçait à la grace allier la valeur. Les superbes éclairs que ses armes jetterent, Des Barons affemblez les regards arrefterent: Et la confusion de tant de seux de prix. Ravit également leurs yeux & leurs esprits. La brilloit en portraits l'Histoire metveilleuse. De l'Egypte autrefois en miracles fameufe, L'vn régarde le Nil couronné d'épis d'or, Qui d'vn roulant émail épanche le trefor \* Tandis que des enfans échapez de sa cruche, Semblables à l'essain qui vole de la ruche, Mesurent en jouant avecque des roseaux, La haureur de fon lit, & celle de fes eaux. L'autre admire vn beau feu fans flame & fans fumée, Où du Phœnix moutant la vic est rallumée:

Un foleil de rubis qui brille fans chaleur, Embrafe fon bucher d'une ardente couleur: Tour un peuple d'oifeaux autour de luy voltige; Il femble que l'un chante & que l'autre s'affige: Et de leurs traits divers, il fe fait un accord, De joie à fa naiffance, & de deuil à fa mort.

D'autres ont la pensee & la veue attentives, Au Mole, que la Mer respecte de ses rives. L'onde dépossedée & cedant à regret. Rejette la lucur que le Phare luy fait, Le Phare, qui du feu de sa tuisante teste, Découvre les rochers du pied jusques au faifte; Et qui sert sur les flots, par sa flame éclairez, D'vn Soleil immobile aux vaisseaux égarez. On void ailleurs gemir du faix des Pyramides, Les plaines d'vn Desert sablonneuses & vuides: On leur void là porter leur pointe jusqu'aux Cieux, Et de leur masse enorme épouvanter les yeux. Le travail est penible, & lasse les images Des Peuples occupez à ces vastes ouvriges. Autour de la plus haute, on void des Cupidons, Qui de fleurs couronnez & parez de cordons, Les marbres cifelez de longs festons enchaisnent, Et courbez fous leur poids, en leurs places les

"Richodepe (\* roid lå, qui l'ouvrage conduit;
De leurs yeux & des fiscis la befogne reluit:
De leurs yeux & des fiscis la befogne reluit:
De leurs yeux & trait yeux est fiscis leurs de la point d'evit n'en yeux est figure.
De la point d'evit n'en yeux est figure.
Daure para (\* voyoix\* le Coloffe parleur,
Afii en mayellé, fist ven bauer baie,
Il enont le milieur d'evit eurappear ens.
Un grand Peuple affemble prefoter tour è la fois,
Un grand Peuple affemble prefoter tour è la fois,
ut, qui Solal leurs (fechaeux ex fechacle,

Sembloit avoir la bouche ouverte à quelque oracle:
Les rayons avancez qui fes lévres doroient,
L'esprit avec la voix, de mesure en tiroients
Et ses yeux élevez, pour seconde merreille,
Paroissoient demander vne grace pareille.

Parollicient demander vne gazce paralle.
Plut to a' le Dies com de l'Egyptea dort,
Plut to a' le Dies com de l'Egyptea dort,
Plut to a' le Dies com de l'Egyptea dort,
Il marchoir gloricux de fen marques fazles,
As barbare concert des cont de des timbales:
Led Prefites couronnez le chemin parfamoient.
Ales pichs, let enfant de bouquest le femoients
D've certel de flambeaus fe couronneient la selfa.
D've certel de flambeaus fe couronneient la selfa.
Let Basons administer l'étoffe & foncement;
E de la vuelle Egypte, en ou renouvellée,
Tour faire cependant éclater la fiplendeur
De l'avis du Confoli, vue l'enne fé detile,
Egplamont inpréb & d'att & de nichelle;

Où par vn rare ouvrage, & des Maistres vanté. Le Regne de Louis elloit representé. \*L'Empereur son parent, qui regnoit à Bisance, Informé de sa vic , instruit de sa vaillance, Sur cette Tente en fit les memoires broder: Et sçachant qu'il devoit à Damiette aborder, Deputa deux Barons des premiers de fa race, Athiftez de Seigneurs des plus grands de la Tisrace, Qui vintent de sa part, la presenter au Roy, Et par luy furent faits Chevaliers de la Foy. Sous ee toit suspendu , fait de soye & d'histoires , Où se voyoient du Roy les premieres victoires, Aux Barons Sarrafins avec pompe fe fait, Par les Barons François yn fomptueux hanquet La grace y fait l'honneur de la magnificence : La politesse y regne avecque la dépense: Les Rois & les Heros par l'Orfevre formez, Paroiffent au Buffet de venneil animez : Et le fang de la vigne avec rougeur éclate, Dans la verte Emeraude & dans la passe Agate. Mais les Ambaffadeurs arrestent peu les yeux, Sur tout ee que la table a de plus precieux: Leur ame est attachée à la tente Royale, Qui l'histoire du Prince en portraits leur étale.

Joinville qui connoist, que cet attachement, Attend far ces Portraits quelque éclairciflements De l'œil & de la voix parcourant les figures, Leur apprend de son Roy les hautes avantures : Et fur la fin leur dit, is n'estant qu'vn enfant, De tant de Rois vnis on l'a veu triomphant: Si les fiers Leopards liguez pour l'Angleterre, Si l'Aigle pour l'Empire armé d'vn vain tonnerre, Si tout ce que l'Europe a d'Estats plus pussans, A ployé sous l'effort de ses plus tendres ans Maintenant que de vainere il s'est acquis l'ylage, Que son corps aguerri peut suivre son eourage, Que tant de Nations, que tant de Potentats, Aguifent par sa teste, & luy prestent leurs bras, Et que sous ses Drapeaux, toute l'Europe armée, Se meut par sa fortune & suit sa renommée; En vain l'Egypte eroit arrefter ses efforts, Par vne montre creufe & par des nons fans corpse Elle luy croit en vain pouvoir faire des brides, Des ombres de son Mole & de ses Pyramides. Joinville, aux Deputez parle ainfi de fon Roy, Croyant de sa vertu leur donner de l'effroy: Et l'épandre de là, dans toute leur Armée, De tant de hauts explois par leur bouche informée, D'vn vifage attentif accompagnant fa voix, Ils voyagent des yeux par l'Empire François: Et contemplent du Roy, dans ees riches ouvrages, Les gestes à l'aiguille & la vie en images. Là fur les facrez Fonts, le Prince illuminé, De filets rayonnans se void environné. La Nature avec joie à la Grace le donne ; Et de celeftes feux la Grace le couronne.

Sur yn nuage atdent fept Louis fuspendus,

Pour estre ses Parrains sont des Cieux descendus:

En L'anchaige fachili Fornoccur de la France.

Lay profenn de la Fripe fect habitune.

Plus bas, avec la Gloste on void la Majefié; an leur niche de Opping è de folicaminé,

Debons de viane l'ausef, ke la couronne en tefle,

Debons de viane l'ausef, ke la couronne en tefle,

Les Paris égans de fange, ge d'entre différents,

Les Paris égans de fange, ge d'entre différents,

Toute à Loc une no via fouse le Pre en noire,

De lears ceurs par leurs yeux fiont celture la poie.

Le yeux Roy dagrie la leur tele pries moire,

Et eyan flors qui viapand de noi crefine,

Et eyan flors qui viapand de noi crefine,

Et eyan flors qui viapand de noi crefine,

Et qua luy fait fains or va fectoral Diadenae,

Et d'un nouvel Grotin éclaire la Francois.

Appie, de fon Enfance heroisque & hardie, Les geltes genetrus à l'Egliei il dédie. Des Mondres Albigoois, à fes pieds remerfez, les vun mordent les truis dont ell les a percest Les sures de leurs dens leurs bleiflures déchirent. Et de rage, le fel, le fang & Tame en siens. L'orguelleux \*Tholosin défait & dépositifs. Deutite ledre venin dont it ellois fossillé: Et fa cette, à l'Aurel, fans couronne folimife, Recoir la lové Blanche, & le souve d'Ereliei, de

Reçoir la loy de Blanche, & le joug de l'Eglise La Discorde s'y void, qui la torche à la main, Infpire aux Factieux vn complot inhumain. La flame qu'elle fait leur noircit le vilage: Et le feu par leurs yeux se prend à leur courage. La Guerre & la Fureur leur presentent le fer i Et le bruit enroue d'une corne d'Enfer, De la bouche & du vent d'vn Demon animée, Est vn signal d'horreur à la France allarmée, Au tumulte, à l'éclat de cet embrasement, La Regente & Louis accourent promptement: La Beauté courageuse & l'Innocence en armes. Rangent les vns par force, & les autres par charmes: Les Graces & l'Amour enchaifnent la Fureur: \*Thibaut leur rend l'épèc en leur donnant son cœur: Et tandis que vaincu, par les yeux de la Reyne, Il reçoit de sa main vne secrette chaisne : Avecque le Breton , le Boulonnois chasse Rassemblent de leurs Corps le débris disperse. On les revoit aprés se camper devant Troye, Et du Comte affiegé se promettre la proyé: Louis s'y void aussi, qui pour le secourir, Va contre eux resolu de vaincre ou de mourir. Mais vaincus de respect, & défaits sans bataille, Ils laissent leur audace au pied de la muraille: Et répandent par tout où s'épand leur effroy,

La baine de ce trouble, & la gloire du Roy.

La baine de circum fuccer fa valeur échasuffee,
Apoite palme à palme, & trophée à trophée.
Il attaque Meleime, après mille dangers,
Vaincus par fon courage à l'attaque d'Angers.
L'Hyer armé de vents, de neiges & de glace,
Vient avec les Bretons au focours de la place,

Les vivres, les convois ont peine de rouler : Les traits appelantis refulent de voler: Le fer elt engourdi s le foldat immobile, Leve à peine les yeux au rampart de la Ville. Mais Louis arrivant, du feu de sa valeur, Rend la vigueur aux vns; aux autres la chaleur, Redonne au fer la force, & les aifles aux fleches: Dans les cœurs, das les murs, se fait de larges bréches: Patte victorieux , à travers mille dards , Sur le ventre aux Bretons, fur le dos aux ramparts: Et le fang, à ruisseaux roulant de la terrasse Teint la neige de rouge, & fait fumer la glace. Taillebourg est ensuite; & ce Pont fi vanté; Où par Louis tout seul, l'Anglois fut arresté. De la Charente en or les rives exprimées, Font là comme vne ligne entre les deux Armées, La chaleur du François qui méprife les caux, Ne prend pas le loifir d'attendre des vaisseaux : Et tandis qu'à la nage il passe la riviere, Louis qui sur le Pont sert aux siens de barrière. Tout feul, de tout vn Camp rerarde les efforts, Et comble le canal de mourans & de morts. L'Anglois défait s'enfuit, &: fur la plaine laisse, Ses Leopards captifs honteux de sa foiblesse : Aux yeux du Cap vainqueur, les vns sont promenez, Et les autres sanglans sont par pieces traisnez. Des François, & des siens la Megere commune. \* Ifabelle qui void reculer fa Fortune, Prend la fuite aprés elle, & montre en sa passeur, La crainte & le dépit messez à la douleur. \* Le Comte fon Mary, la fuivant, la detefte, Pour avoir allumé cette guerre funeste-Aprés, on les revoid rangez aux pieds du Roy, Par de nouveaux fermens luy rengager leur foy : Mais en cet acte mesme, Isabelle insolente, A la teste hautaine, a la mine arrogante, Et fon front fans couronne, encore dans son deuil, Conferve la fierté de fon premier orgueil. D'autre part où l'on void Louis malade au Louvre, D'vne trifte palleur fon vifage se couvre: Deux \* Reynes de son mal ont l'esprit agité, Leur vie avec la fienne est à l'extremité Sans respecter leurs pleurs, ni les cris de la France, Un Spectre déchamé vers le Prince s'avance: La Grace & les Vertus à ses traits inhumains, Opposent le secours de leurs divines mains Le Spectre les revere, & se rend à leurs charmes, A leurs pieds, son venin tombe avecque ses armes. \* Ensuite, il vient vn Ange accompagné de Rois, Couronnez de lauriers, & tout brillans de Croix. Le celefte Guerrier au malade presente, D'une main, une Croix de rayons éclarante: Il découvre de l'autre, au pied d'vn grand Lion, A fon ame surprise offert en vision. Des roseaux épineux, arrondis en couronne, Qu'vne lucur sanglante à l'entour environne : Et semble de la mine & des mains l'exciter. A s'armer de la Croix, pour l'atler conquester,

Avec émotion le Malade Ergarde, En Járiane Courone, de l'estrible Garde) e, Ondiono que des years, qui partier pour la voix. Ondiono que des years, qui partier pour la voix. Le l'estrible de l'estrible de

Son Peuple qui le perd, du geste y contredit: Les monumens des Ruis, Jeurs Portraits, leur Memoire, Luy parlent de vettu, l'animent à la gloire : Il fair de chagun d'eny, yn modele à lon cerus

Il fait de chaeun d'eux, vn modele à son cœur, De constance & de foy, de force & de valeur: Et toute \*ectre Cour d'Ombres & de Figures, Semble demander part à ses palmes sutures. La Mer paroist après couverte de vaisseaux.

De longs filets d'argent representent les eaux: Le saint Roy, sur la rive, où l'attend sa Galere, Les yeux trempez de pleuts, prend congé de sa Mere.

Il s'embarque; & la France à son embarquement, Se pasme sur la gréve, & perd le mojavement.

Tandis que de ses vœux le Peuple l'accompagne Le Clergé qui benit l'écumeuse campagne, Exorcise l'orage, & conjure le vent. En bouillons écumeux la Mer va s'élevant :

En bouillons écument la Mer va s'élevant: Les navires pareils à des Ifles flottantes, Vont fur le dos courbé des vagues blanchiffantes! Les yeux femblent ouit les vort des matelots: Ils femblent diftinguer le mutmure des flots! Mais tous eet mouvemens ne fe font qu'en nuan-

ces, Et les feules couleurs en font les differences. La Flotte fut la fin s'avance vers le bord, Pour la metere à l'abri, la Chipte ouvre son port. Le Prince du Pais que son Peuple environne,

Met aux pieds de Louis fon Seeptre & fa Couronne:

Et pat went s'engagener au deffini des François, Repoit des maiss de Rey 9 l'Evrollède de la Croix. Ainfi dant ce ciffi de potraris & d'hilloure , Du regne de Louis fei laient les Memoires. Les Segneun Sarnáins en demourene fuirpris . Les fous de l'avenir de l'unelles préfages. Le crea cet de laive de préferies fompeneurs ; Eve de l'archive de préferies fompeneurs ; Eve comme le Solici, de loriger étant de llumière . Le comme le Solici, de loriger étant de llumière . Le comme le Solici, de loriger étant de llumière . Le comme le Solici, de loriger étant de llumière . Le comme le Solici, de loriger étant de llumière . Le comme le Solici de loriger étant de llumière . Le comme le Solici de loriger étant de llumière . Le comme le Solici de loriger étant de lumière . Le comme le Solici de loriger étant de lumière . Le comme le Solici de loriger étant de lumière . Le comme le Solici de l'autre de l'aut

### REMARQUES.

EN VAIN LES VENTS DU NORT. pag. 1.col. 2 ]
Cos vents du Nord & ces vents du Midy ennemis des
Lys, font les Nations ennemies de la France.

Lys, notites Nationsennemes de la France.

Com Mis 18 5005 UR A. Nil 8, 186, 264 L. ] Uranieeft le nom d'vne Mufe, & isyce nom quoy que femunin, eft donné à l'Ange Intendant de la Mufique celeft e, comme de Sophite eft donné su Verbe divno par les Peres

LES SOLOATE OR LA PORTE, pag. 1. col. 1.] Co font les Soldits de la Garde du Soltan.

SIRACON CREUT ORVOIR, pag. 1. col. 1.] C'est le nom d'un Sultan qui regna en Egypte devant Salsdin.

PAR SEPT BOUCHUS REFOUR pag. 1. col. 1.]

PAR SEPT BOUCHES RENOUS PRE, 2. col.2.] Le Nª a fept embouchuses par lesquelles il in déchange dans la Mer. Et jusqu'a ces cantons ou l'Ance. pse. s. col.1.] Ceft la tetre de Jessen, où dementoient les He-

bean du remps de Phatson,

D'un sanguinaire Pere, par s. caf. s. ] Ceft
Safadin qui fit quet fes Neveus pour viuper l'Empue.

Et n'altour off au energielle art. etc. l. Par-

ET N'ALLOIT QU'AU CERCUEIL, par 3.enf... | Parce que ce Mélecialem fin de Méledin, fint tué par les Soldate de la gaté, pen de jours aprés qu'il des pris policifisos de l'Empre.
Au TERRIELE VIELLARD, pag.4.cnf.l. | Ceffoit

Au TERRIELE VISILLARD. pag.4 cel. L. Celtou le Prince des Arfacides qui se nommont le Vicillard de la Mootagne, qui envoya pour alfaisser Saint Lours. CT CAMP PRODUCTEUS. pag. 6.col. 1. ] C'ell l'armée des Cheeltiens qui affiegen Damiette fous Jean de Brenne Roy de Jerufalem l'an 11st.

UM MONSTRE A TAMT DE CORMES, pag. 7.col. 1.]
CES COTENT four les embochutes du Nd, quico 8 pafques

Ces cornes font les embouchutes du Nd, quieo a jufques à fept.

Avse nst mone usnons.pg.7.cal.2.] Les modeberoons futent vn des fleaux dont l'Egypte fut battuit de temps de Pharaon. On mas sipairs smaos: pag. 8.cal.2.] Celacit dis

film l'opinion de quelques Philotophis, qui croyent que l'image des Personnes aumées, est dans le lang, & dans les cspries de ceux qui aiment.

TANOIS QUE O ES ENFANS.pag. S. cal. 1. ] Les Anciens peignoient autout du Nil, des Enfans d'vne coudée, pout aignifier les meiures de fes crues.

Au MOLE QUE LA MER.par. 9. cel. t.] C'eft la Tour for lequelle effort élevé le Phare d'Alexandrie. R 40 00FE 51 V010 LA par. 9. cel. s.] Cette Rhodope for vine courtifiance, qui ballit vine des plus belles Pyta-

pe fut wne courtifanne, qui ballit une des plus belles Pytamides d'Egypte du teveno de fis débauches. La Colossa PARLEUR, pg., ed. L.) Ceftoit vne flatuit qui fit voyoit en Egypte peis de Thebes, laquelle endois vne espec de vois, quand elle effoit couché de

rayons de Soleil levant.

LE DIEN CORNEL pag-9. cel. I.] C'eftoir vn vezo, qui naifloit avec des marques fort fingulieres : & quand

B ij

ъij



# SAINT LOUIS

OU

# LA SAINTE COURONNE RECONQUISE.

### LIVRE SECOND.

A Lynonix Come de Puisiers arrive en Egypt west quelques Primes de Sprie, en mefon temps que les reconstruir de la Nobléfé de France y dondens, leisman en parte levis in 1819, co loy fait is en tile se construir d'Affafé, de de Transi Syriens y del manne. Le Ny fifty note la che recoverin ch'els traine magnifepement. El Cony cuntum aux Seignoms novellement arrives, motte les chifes soffice depui que l'Armee esfait pente de Copyr, refigue à la défaite de la Film des Sarrifijas.



PEINE le Soleil ramené par l'Autore,

Eur decouvert le feu dont le Ciel fe colore, Que le Monarque Franc, levé devant le jout; Avecque les hauts Chefs, & les

Grands de fa Cour,
Confulçoit des moyens d'achever fa conqueste,
De conduire l'Armée, à marcher dés-ja preste
Er foit pour les convois, soit pour les campemens,
Soit pour le rang des Corps, donnoit ses mande-

Alfonse de Posiciers échapé du naufrage, Arrive en méline temps & furgir au rivage. De sa part aussi-todt, Berhunes deputé, Er devant les Sarons à Louis prefenté, Remplit rouse la Cour de bruit & de merveille: Aux chose qu'il promet, chacun preste l'oreille;

Et le faint Roy touché d'un doux failiffement, Où la joic est messée avec l'étonnement,

Se prepare au recit des fortunes du Comte, Que le brave Bethune en ces retmes raconte. Après l'orage affreux, qui fodlevant les eaux, De la roure d'Egypte écatra nos vailleaux,

En defordre deux jours & trois nuits nous errafmes, Sans nous pouvoir aider de voiles ni de rames,

Sur nous le Ciel en feu de tonnetres grondoirs. De fis flots au deflous la Mer lay répondoirs. Ce concert évonnars, cette hornible harmonile, Au bruit des bois rompus, & des cables vuie, Donnoir par vu cernible & formadable accorr, Signal au defefpoir, au naufrage, à la more: Et l'éclair menagant, de fes flammes funchtes, Redoubloir, noftre crainc: & l'horreur des rene-

bres.

Le \* Satyre Gennois contre vn écueil pouffe;

Par deux vents ennemis à nos yeux est froisse;

L'yn debar de la pouppe & l'autre de la prouë : Le flot victorieux de l'attirail se joue: Il roule les Marchands avecque leurs balots i Il emporte les maîts avec les marelots : Il traifne les Soldats affaissez de leurs armes :

Er pour les fecourir nous n'avons que des larmes. Le \* Lion de Venife échoué contre vn banc, Demeure dans le fable, & s'ouvre par le fianc. La Mer au loin mugir à ce fecond naufrage; L'onde avecque le vent le debris en partage; Er d'vne ardente nuë, vn stast de feu defeend, Qui pour les accorder à leur butin se prend.

La Galere d'Alfonse entrouverte & sans voiles, N'entend plus le Noch et , méconnois, les Estoiles; Ne pare plus aux flors m de force nied art : Er s'abandonne au vent qui la porre au hazard Enfin denti vainque & demi fracafice, Sur le troilieme jour, vers Acre elle est poullee: Nous descendons à tette, & tirons le vailleau, A l'abri d'vn rocher, qui se voure sur l'eau. On envoye aufli-rost découvrir le rivage, S'informer à le Peuple est civil ou fauvage: Et s'il se rrouvera toiles, cordes & fer, Pour se mettre en estar de reprendre la mer-

A peine cusmes nous fait vingt pas hors du navire, Qu'vn bruit haut & confus vers le bois nous attire Nous trouvons dans un pare de palmiers entouré, Prés d'vn Tigre mourant, vn Chasseur déchiré. Là melme vne superbe & cruelle Panthere, Lutroit contre vne jeune & courageuse Archero: Qui déja la renoir fous l'ongle & fous la dent, Aux pieds de son Espoux encore sanglotant Quarid de fortune Alfonse arrivé sur la place, Accourt à la Panthere, accourant la menace, Et l'épée à la main, fondant comme vn éclair, Dans la gorge luy met la mort avec le fer. Elle jetre en rombant le fang avec l'écume: Son ame qui s'éteine par sa blessure fume. Mais le coup merveilleux qui l'Archere fauva, Au veuvage, aux regrets, aux pleurs la referva. L'amour & la douleur de complot l'affaillirent, Et lur fun Mary mort, de leur poids l'abatirent. File voulut le fuivre, & fit tout pour mourir: Alfonfe de sapart, fit tout pour la guerir. Il luy representa sa gloire & son courage: Luy fit valoir l'honneur d'vn genereux veuvages Et luy perfuada, d'employer sa douleur, A chercher vne mort égale à fa valeur. Elle defere au Prince, à fon Palais l'invire, Offre de l'y loger avec toute fa fuite: Et requife en allant, de declarer fon nom, Son pays, son estar, le rang de sa Maison : Après de longs foûpirs fuivis d'vn long filence, Et de pleurs arrofez, enfin elle commence.

Lifamanre est mon nom, je suis du Sang de Foix, Er j'eus pour mes Ayeux des Princes & des Rois; Mais des Princes Chrestiens, mais des Rois dont le Au culte des Autels de tout temps fut fidele. zele, Se rallie, & se range à la porte du Temple.

Quand d'une parr la Seine, & de l'autre le Rhin, Excircz au fignal du Pontife Lann; Pour \* le secours de Jean de concert se croise-

Et leurs Peuples armez au Levant envoyetent; Oder qui fur mon Pere, à l'exemple des Grands, Prit la Ctoix, & partit en la fleur de ses ans. Tout jeune qu'il eftoir, il mit sa renommée Aussi haur, que pas vn des Braves de l'Armée. Aux ficges, aux combars il fignala fon cœur: En Egypre, en Syrie, il fur roujours vainqueur: Jusqu'à ce que vaincu des yeux d'Aleienée,

Il se rangea pour elle, au joug de l'Hymenee, L'Hyver jusqu'à dix fois amena les giaçons, Jusqu'à dix fois l'Esté-fit meurir les moissons, Avant qu'Alcionce aussi belle que fage, Vist sei desirs benis des fruits du mariage. Enfin je naquis d'elle, & fus de tant de vœux, L'ingrate recompense, & le fruit malheureux, Aus par vne étrange & trifte concurrence, La mort eccompagna la vie à ma naissance : Er le Destin voulut, pout les mettre d'accord, Que la Fille cust la vie, & la Mere cust la mort. Afin de commencer mes jours par la mifere, Je forris d'une Morre, & je nâquis fans Mere. Oder à cette perte abandonna son cœur, Abandonna ses yeux au cours de la douleur. Il me prit en ses bras, fa-rost que je fus née,

Teinre comme j'estois, du sang d'Alcionce : Il se plaignir du Cicl sil accusa le Soit, Il derefta fa vie, il defira la more. Ses yeux de deux russicaux par deux fois me laveret, Ses lévres par deux fois de bailers m'essuyerents Et soir que par ses pleurs son cœur se distilat; Soit que par ses soupus son esprit s'exhalast; Le nom d'Alcionée avecque rous ses charmes, Animoit ses soupus, adoutissoir ses larmes. Mais comme les malheurs l'vn à l'autre enchaifnez

Nous font par le Destin l'un fur l'autre amenez, Le corps d'Alcionée à peine fut en terre, Qu'à l'orcille d'Oder, vn soudain bruir de guerre, Apporta la frayeur du Peuple épouvanté: De ses pleurs à ce bruit le cours est arrestés Il apprend qu'Alzamer, qui faisoit le ravage, Sur rout le plar Pais, & le long du rivage, Eneré dans le chasteau surpris par ses coureurs, Avoir jetté le trouble & l'effroy dans les cœurs: Et qu'enflé du fuccés, il portoir fon audace, Jusqu'à vouloir piller & faccaget la place. Odet à cet avis, se défait du grand deuil, Done il s'eftoit couvert, pour fuivre le cereneil: Sailit un coutelas, & va fans antres armes, Outré de sa douleur, éblouï de ses larmes, S'oppofer au Barbare, à qui rout se rendoit, Er non moins le Soldat que le Bourgeois cedo Chacun reprend le cœur, chacun à son exemple, Le combat est fanglant, les Ennemis pouffer, Deux fois par Alzamet foine en copp ramaffer. Mais le nombre à la fin prévalant à l'audace, Odet qui combatioi fans catique & fans curaffe, Abandonné des fiens, des Barbates enclos, En quatre liux percé de quatre juvelots, Aprés fon sang perdu, substitut de courago, Se fait avec le ter par la prefile no passige.

Se hat swee le fer par la prefile wa pulitige.

Sort crainer, fort respleed, on code a fa valeure
Alcionde y reture avecque la enfelte.

Il recome ou l'acteur de compet de Princeffer.

La prefile de la more, plus prefile de fon deuil,

Eltenda fu le retine de bien sinte evenuelle.

Comme fi de moutre, plus prefile de fon deuil,

Le prefile de la more, plus prefile de fon deuil,

Le prefile de la more, plus prefile de fon deuil,

Le prefile de la more, plus prefile de fon deuil,

Le prefile de la more, plus prefile de fon deuil,

Le prefile de la more, plus prefile de fon deuil,

Le prefile de la more, plus prefile de fon deuil,

Le prefile de la more, de men fon effent e,

Aux invitibles mains de l'Ange qua le prif.

Cependant le Palsi, de les musions voidines,

Après sous fouffirt la force & les rapines, Ni-fembloisen gub whicher, qui d'voit devenar, Alton le ling, le lie, le camage éclaireat. Alton le ling, le lie, le camage éclaireat. Le ling de le qui écu, de la more réspette. Le fluid ser, de le que tou estélié, D'un Gentrei nicousan, anna pein de majer, Sil lay refloit encor quedque desir de vivree. Le voit des protects à les pods i s'abonits: D'un figne de la mais la Bame il écanotis: D'un figne de la mais la Bame il écanotis: D'un figne de la mais la Bame il écanotis: Ellort à long re oldeuns d'autour de luy échalie.

Aimí ce pioyable & divin Etranger, Me garanci par toco do pê si en diager : Er e m abandonna qu'au pied de la colline, Done la peux deficiend dans la plaine voiñon. Elbare là diágara, 'Elcoyer Odimin, A qui pe demostri, poutrisvaras fon chemia, A qui pe demostri, poutrisvaras fon chemia, Occupé d'un torrest forti de fon truege. La vague 3 guo bossillons, gronde, écume, jallie, Et de loin lay défend, d'approcher de fon lie. Il ne craint rien pour foy, mais à errair pour fa

charge: Le courant est rapide, & le eanal est large: Et pendant qu'il le sonde, & qu'il cherche com-

Il pourra me commettre à ce fiet Element, Une Aigle quin would fin la rive couchée, Par mes langes de pourpes à la proye allachée, Defend d'un vol epil à cloy de l'éctair, sur Fond für moy, me fuipend de les ferres en la proposition de la companyation de la proposition de proposition de la proposition de proposition de la proposition de proposition de la propo Que du fein de ce trone vue Couleuvre part, Qui déclare en fiffans y vouloit prendre part. Le combut pour ma vie entre-elles se commence L'une fond en volant, l'autre en glissan s'élance, De leurs longs stiffemens l'air d'alentour fremit : Il sémble que pour moy le rivage en genite. Ofamin qui les void l'une à l'autre actarriées, sont entrelle de courreux de season municipe.

Oramon qui set voios i neutre acramenes, Sans cranider le courroux des vagues musines, Se haife de paifer à mage le tourcest, Et malgire tous obblacle à la rive fe tend. Il trouve la Coulcurve en divers lieux percée, Et l'Aigle de fis plis avec elle enlaifee. Il accourt, se du tet qu'il portoit de fes dents, Quand il frandoit les floss autourde lurg grondens, Il trappe fur la longue se venimensé belle. Et fespare d'un come fon corros d'avec fa telle.

Trappe far la longue & venimenté bette, Et lepare d'un coup lon cops à duce fa telle. Es cercles écalles, ac les pits tortueux, Relasichent à fa mort l'étreinte de leurs nœuds: L'Olicau libre en échape, de par reconnoillance, Suit fon Liberatout, qui m'emporte & s'avance. Par un tang de Palmers, la route le conduit, Par un tang de Palmers, la route le conduit,

Service a ting de Paluter, i de Poure te conduit; Ver vn Bon Goligie de paffins de du bruit: Muis là, pendant qui dis, il prépare à l'ombrage, Pour ne pouret à Talle, vn pasaret de feuillage; Et que pour ne gasdes, i l'aglé fin may outsuit (Dui vicus pour affouvir fa ford dant me eneraille. Qui vicus pour affouvir fa ford dant me eneraille. Il trauface à couver de Palmier en Planier. Mins l'Orien generoux, qui le void a premier, Sur fa telle arte de l'accède du Peronne l'erre. Sur fa telle arrelle, fins uréve & fam tepor, Il luy plante le bez et fongle fuglié l'onime. En viant i court, il fauer, il boudit par la plainer En viant i court, il fauer, il boudit par la plainer. En viant i court, il fauer, il boudit par la plainer.

Luy plonge fam repit fes armes dam les yeux, Au feconda cacient va troiffem faccrede, Er mon Ange me fair, du peril va remede. Er mon Ange me fair, du peril va remede. Du Bois où le fineir è covert en ous conduir, Une Lionne fort, qui pronde & fair du brut. Mais le brate qu'elle feas, en cle qu'el voi Mere, Alle de la peril de la plante, de du deul qu'elle fens, et le present de la plante, de du deul qu'elle fens, et le present de la presentation de la presen

L'Écuyer éconde renouvelle fa foy, Se raffacte, de fine en garde devase moy. Encore dans fon desil la Lionne fuperbe, Luy faix voler d'voco pa, le fre bien loin fur l'herbe. Contenne, cela faix, de l'avoit tetraffe, E for luy par deux fois innoceummen paffe; Elle change pout moy fa ferté naturelle, Mer fon faon hane pieds, kem foir la mammelle, Sans frayest, je la prens, té foir pour la preffer, 'Soit pour m'en aflourit; ou pour la careffer, Fy porte les deux mains, induis que de la cefle.
L'Animal folgrinare, comme il peu; une fait feste.
Ainfina folgrinare, comme il peu; une fait feste.
Ainfin par vu feriange, ut non moins rate fore.
Kadopa la Lionne, au liene de fon faon mort.
Et devant que la Nuir cutt éctoir la lumiter.
Et devant que la Nuir cutt éctoir la lumiter.
Et devant que la Nuir cutt éctoir la lumiter.
Et devant que la Nuir cutt éctoir la lumiter.
Cependant Ofamin, für vn Cedre monté,
Et pufqu'au pur antiture, de la foiss agité,
Attendoir qu'vn bon Ange à mon falut propute,
Modafi à cette affertie de barbare Nourrice.

And the declaration of the revenitors.

And the declaration of the revenitors of the

L'Efenyeur an familiarie in long regement, Le Congress and Congress an

Mais à peine la Lune eur achevé dix fois, La course qu'elle fait dans le cercle des mois, Qu'aprés les longs ennuis d'vn sterile hymenée, Ermine devint Mere, à la douzième année. Elle accoucha d'vn Fils, qui me fut destiné, Et nommé Dorifel auffi-toft qu'il fut né. Devant vn jour avoir vne melme fortune. Nous eulmes dés ce temps toute chose commune: Et par vn mesme poids, l'instin& de nos Esprits, A nos affections donna les melmes plis. Nous crûmes, nos amours avecque nous s'accrûrent, A leur accroiffement les Aftres concoururent: Je ne scai quoy de là s'écoula dans nos cœurs. Qui fit & l'vnion & l'accord de nos mœurs La mort ravit Horace avant nostre Hymenée, Ermine y survesquie, bien à peine vne année.

Nous demeuralmes seuls, n'ayant plus rien de doux, Que l'amour qui toûjours fut ardent entre nous,

Que i amour qui toujours rut arcunt entre mous, Er les nubles travaux, où d'vne messe audace, Nous prenions en commun, le plaisir de la chasse. Mais que le Sort de l'homme, est à l'homme inconnu!

Que d'vn grand bien, fouvent, vn grand mal est venu!

La gloire & la vertu, l'honneur & le courage, Son les cruels auteurs de mon trifte veuvage. Tu vivrois Dorifel, je vivrois avec toy, Richte de mon amour, heureufe de ta foy, Sans les phanrômes vains, que m'ont mis dans la la tefte,

Ces perilleux essais de guerre & de conqueste. Mondiferetes ardeu m'a porrée au danger: Et pour moy Dorisel est venu s'engager. Informaci secous: engagement funciles Il est mort en ma place, en la fiende y est Et pour mettre, Seigneur, le comble à mon emuy, Encor ne veux-cu pas que ye meure aprés luy.

Encor ne veux-tu pas que je meure aprés luy. Ce tecir fut coupé de foupirs & de larmes; Les foûpirs à fa bouche ajoûterent des charmes; Et le feu de fes yeux dans fes pleurs allumé, Parut comme l'éclair à la pluye enflamé.

Sis jous chez Lifamanie enfuire fe pafferent; Les fincheres apports expendur fe derdiferent, Et les demient devoiri, des Défiums attendus, Les demient devoiri, des Défiums attendus, La Veuve fur la tive viex à la Sepalure, Rompt fon appretador, coupe fa chevelure, Es jette dans la folfe, avecape fe sacours, La maricre de l'effort des fecondes amounts fife, avecape fe sacours, La maricre de l'effort des fecondes amounts fife. Per de la companie de la companie de la proposition de la companie de la proposition de la Avecape la cuitaffe de le cafque elle prend Une mine de Burve, vais de Conquestie la Expeta vere Alfonió, au point que les Efosite; Ex peta vere Alfonió, au point que les Efosite; Sentimenta les responsables volles.

Ils colloyoient la Mer, & Le flot trémoulline. Commençai à rouge fout le pur termilline i Quand du fer agité la lucur éclature, E de coupre foudle pur tenichante. Par le pure de la louise de la louise

Et la guerre messée avec le brigandage. Un jeune Chevalier, quoyque perce de dards, Rendoit combar des mains, le rendoit des regards Son grand cœur se montroir par autant d'ouver-

Que le fer sur son corps avoit fait de blessures :

Et contre l'Ennemi qui de traits le pressoit, Son courage élevé fur fon front paroiffoir. Prés de luy se voyoit vne Beauté vaillante, Qui du feu de son cœur & de ses yeux brillante, Sembloit luy disputer d'un magnanime effort, La gloite & le peril d'vne honorable mort : Et chercher par amour, non moins que par au-

A luy sauver la vie & perir en sa place. Deux Pitates dés-12 la Guerriere enlevoient; Les autres à grands cris vers la Met les suivoient; Quand l'épec à la main, la menace au vifage, Alfonse & Lifamanre accourant au tivage, Donnent fur les brigans, & font voler à bas, Les teffes, les armets, les escus & les bras. A l'vn des raviffeurs l'espaule est abatue; L'autre en vain mord le fer dont Alfonse le tue. La vaillante caprive, avec la liberté, Recouvre la valeur, tecouvre la fietté: Le Chevalier bleffe, prend vn nouveau courage; Les Corsaires battus renouvellent leur tage : Le fer étincelant fait yn terrible jour; Tous les coups sont comptez des Échos d'alentour: Par la juste verru, la fureur est forcée: Et la barbare troupe en defordre pouffée, Regagne sa galere, & laisse pour garans, Du burin qu'elle a fait, des morts & des mourans. Le combat terminé, la Guerriere inconnue, De son noble transport à peine tevenuë, Sans arrester les yeux sur son Liberateut, Tourne vers le bleffe ses regards & son cœur. Mais luy, qu'vne subtile & vigoureuse flame, Epanduë au dehors du centre de son ame, Avoir dans le peril au besoin renforce. De ce feu, de fon cœur, de fes fens delaisse, Avoit la nuir aux yeux, & la mort au visage; Et de tout mouvement des-ja perdoit l'vfage. Ce funcite aecident la Guerriere furprit : Pat trois fois la douleur ébranla son esprit: Elle accourt au mourant, le pleure, le desatme; Semble for luy verfet fa vie à chaque larme : Et du feu de son cœur halerant & presse, Par ses soupirs extrair, par ses soupirs pousse, Luy fait vn appareil , dont la vertu nouvelle , Rend la force à ses sens, & son ame rappelle.

Par ce medicament l'inconnu ramené, Qui que tu sois, dit-il, vers Alfonse tourné, Qu'vn Astre favorable & luifant à ta Gloite, Conduit à des explois d'eternelle memoire : Scache au moins qui font ceux, qui tiendront à

bonheur,

De devoir à ton bras leur vie & leut honneur. Je me nomme Raymond, & fuis de cette race, Qui des Rois aujourd'huy dans Acre tient la place. Cette jeune vaillance est Dame de Sidon, Un Brenne fut fon Pere, & Belinde eft fon nom. L'yn & l'autre François & Princes de naissance, L'vn à l'autre attachez d'vne heureuse alliance,

Nous jouissions en paix des premieres douceurs Qu'vn chafte & doux Hymen entretient de fes flours:

Quand du bruit de sa bouche, & du vent de son aifle, La Renommée errante épand vne nouvelle,

Qui nous mit le desordre & le trouble en l'esprit, Et de crainte, d'horreur, de honte nous surprit. On m'apprend qu'Erixane : Erixane est ma Mere: Si chafte en sa jeunesse, & mesme si severe: Par vn declin honreux, en fa marutité, Avoit du faint Hymen fouillé la pureté : Que du faux ou du vrai, Meliptant & Neronte Delateurs declarez, en publicient la honte: Que par vn vain cartel, par vn défy plus vain, A la preuve ils s'offroient les armes à la main: Er que par vn arreft de mon malheureux Pere, Erixane devoir mourir comme adultere. Si dans les jours nommez, son droit ou son bon-

N'amenoit deux Tenans armez pour fon honneur. Confus à cette étrange & tragique nouvelle, De honte domestique, & d'amour naturelle, Je prépare au peril mes armes & mon cœur ; Et destine à la mort l'vn & l'autre imposteur. L'image d'Erixane accuse & mourante, A mes yeux jour & nuit en flames se presente: Elle me tend les bras du milieu du bucher : La fumée & le feu femblent me la cacher: Et son Ange qui sçait quelle est son innocence, Pour l'aller secourir m'offre en songe vne lance.

Belinde m'accompagne, & veur en ce danger, Ou la gloite ou la mort avec moy partager Dés-ja nous approchions & d'Acre & de la Lice : Nous destinions dé-ja l'imposture au supplice : Quand furpris d'yn Pirare à terre descendu, Après mes gens défaits, après mon fang petdu, l'allois perdre la joie & le bien de ma vie, Mon ame avec Belinde alloit m'estre ravie; Sans qu'à nostre falut yn bon Astre tourné, Ta contre le Pirate en ces licux amené. Mais, Seigneur, qui vaincra le deuîl qui nous

demeure ? Faut-il que nous vivions, & qu'Erixane meure?

Bleffe comme je fuis, la puis-je fecourir? L'aimant comme je fais, la puis-je voir mourir? Alfonse luy repart, De cette autre victoire, Je prens fur moy la risque & me promets la gloire. Le celefte Guerrier Intendant des combats, Dans ce noble peril assistera mon bras: Et l'honneur de sauver l'Innocence opptimée, De servir la Vertu sans fotce & desarmée, A qui sçait l'estimer, est l'honneur le plus grand, Où se puisse élever l'espoir d'vn Conquerant. Je veux, répond Belinde,& mon devoir l'ordonne, Prendre avec vous, Seigneur, part à cette couronne. En fuite, de Raymond le fang est arresté, Il est mis à cheval & vers Acte porti

Alfonse accompagné des deux nobles Guerrieres Au galop va devant, & se rend aux barrieres. Ils paffent d'vn maintien magnanime & hautain, La visiere baisse & la lance à la main : Et conduits par la foule à la place publique, Y trouvent vn spectacle, effroyable & tragique. Là brûloir vn bueher dans le milieu dreffe, Le peuple s'y voyoit à l'entour amasse : La malheuteuse en deuil & d'vn voile cachée, Estoit au bois fatal d'une corde attachée. Autour d'elle le feu de pitié se pliant Sembloit en sa faveur se rendre suppliants Et la flame au dessus courbée & voltigeante Luy faifoit par respect comme une ombelle ar-

Le prodige est étrange & pris diversement; Il est à l'un miracle, à l'autre enchantement: L'vn plaint à haute voix la noble Patiente, Par son propre tourment declarée innocente: L'autre à cette merveille avec joie applaudit; Un autre la déteile & le charme en maudit : Et les plaintes, les cris, les pleurs & les murn Font des accords divers d'eloges & d'injures, Meliprant & Neronte étonnez & surpris, Augmentent le tumulte , irritent les Esprits: Et barbares auteurs d'vn acte si funeste Confirment leur rapport de la voix & du geste. Alfonse là dessus & Belinde arrivez, Calment l'émotion des partis soûlevez : Demandent le combat , & presentent le gage: Entro-eux & les Tenans le Soleil se partage : Au fignal de courir donné par les claitons, Les chevaux écumans preffez des éperons, Laissent le champ derrière, & suivent leur haleine Qui fait avec la poudre vn nuage en la plaine. Le corps de Meliprant par Alfonse perce Fut loin de son cheval tur le champ renverse, Mille confuses voix à sa cheute s'ouïrent. Mille confuses mains à sa mort applaudirent. Belinde joint Neronce & luy petce l'écu, Mais du coup le harnois ne put estre vaincu. La carrière fournie, elle tourne vilage : Le fer semble en sa main, briller de son courage: Mais son cheval pousse glisse sur le terrain; Et sur elle dés-ia Neronte avoit la main-Quand Alfonse plus prompt que le plus prompt

Qui d'vn nuage ouvert est lancé sur la terre, Fond fur le Soutenant, & par dessous le bras, Luy fait entrer la mort avec le coutelas. Il descend auffi-toft, le desarme & le presse: Le malheureux presse, l'imposture confesses Sur ce dernier adveu des Juges entendu, Et par la Renommée austi-tost épandu; Tout le peuple à la foule accourt vers le bueher. Le feu respectueux luy permet d'approcher,

L'avis court d'une voix & confuse & constante. Qu'Erixane est sauvée, & qu'elle est innocente.

Sous l'habit d'Erixane on trouve Lifanelle. Par vne fainte rufe & digne d'vn grand œur, Pour sauver à sa Mere & la vie & l'honneur, La genereuse Fille & noble vsurparrice De sa Mere avoit pris la robbe & le supplice. Sous elle auffi la mort de respect s'abaiffa; Et le feu fans chaleur fa vertu careffa; Comme eust fait vn Lion, que la force des charmet, A ses pieds eust rangé, sans colere & sans armes.

Et là, par un transport qui les eris renouvelle,

Neronte & Meliprant dans le bucher jettez, Furent à la rigueur par les flames traitez: Et mille cris confus mellez au bruit des flames. Jusques dans les Enfers poursuivirent leurs ames. Aprés deux mois passez en feste, & dans ces jeux, Qui preparent l'adresse aux combats serieux Nos vailscaux radoubez au retour s'appresterent, Lifamante, Raymond, Belinde se crosscrent: Et tout ce qu'a Sidon de brave & de galant Tout ce qu'Aere a de noble avec eux s'enrôlant. Est venu prendre part sous Alsonse à la gloire, D'aller où vos Drapcaux conduiront la victoire. Louis à ce recit, leve les mains aux Cieux,

Ses yeux suivent ses mains, & ses pleurs dans ses yeux, Sans fumée & fans bruit, par vn facré mellange,

Font vn picux \* parfum , de muette loüange Le char étincelant où sont portez les jours, S'avançoit vers le point qui partage son couts: Les flames dans le Ciel naissoient de son ornières Tous les corps fur la terre effoient blancs de lu-

miere; Et ses coursiers de pourpre & de rubis couvers, De leur brûlante haleine échauffoient l'Univers, Quand le bruit des clairons, & la poudre élevée, D'Alfonse & de sa rroupe aunoncent l'arrivée. Deux Corps sont commandez pour l'aller recevoirs Son quartier se prepare, on accourt pour la voir. Louis y va luy-mesme, & mene la Noblesse, Qui de cette recrue admire la richesse A la teste marchoient sur des chevaux bardez, Cinq cens braves François fraischement abordez. Deux cens de ce païs, où la riche Garonne, De tours & de chafteaux se fait vne couronne : Cinquante de ces bords, où la Chareme prend, L'humide revenu qu'à la Mer elle rend: Cinquante de la plaine où d'vne prompte course, La Dordonne en grondant s'éloigne de sa source: Cent de ce gras terroir où le Rhône avec bruit, Se presse de fuir la Saone qui le suit: Er cent autres des lieux, où de bouquets d'olives, L'orgueilleuse Durance environne ses rives. Alfonse étincelant d'vn harnois ciselé,

Ceux d'Acre & de Sidon fuivent fous leurs bannieres.

Diverses de façons, de couleurs, de matieres : Lifamante, Belinde, & Raymond devant eux, Marchent d'vn train superbe & d'vn air genereux. De Lifamante en deuil, la cotte d'armes brune, Exprime le veuvage, explique l'infortune : Sur fa cornette, vn feu fans lumiere & fumant, Montre de fon amour le trifte embrasement : Er prés \* d'vn palmiet mort , vnc palme mou-

rance, Fait voir en fon pavois sa peine & son attenre. Mais Belinde & Raymond tout autrement parez, Suivis de tous les yeux & de tous admirez, De leur port, de leur mine & des jours de leurs

armes, Fone vn nouveau concert de terreur & de charmes. Les diamans fur eux allicz aux rubis, Disputent de l'éclat, & contestent du prix On void de feux brodez leuts cafaques ardentes, Et leurs chevaux en ont leurs houffures luifanges-Des Salamandres d'or for leurs casques dorez, Brillent de riches feux sous elles figurez : Et le pennache ondé que leurs bouches vomissent, Parout vn feu volant dont elles se nourrissent. Deux roehers élevez, qui brûlenr fans fumer, Et semblent aux rayons d'yn beau jour s'allumer, Sur leurs pavois gravez, font d'illustres images, Des flames de leurs cœurs fans trouble & fans

De l'esprit & des yeux tout le Camp les conduit. Avec l'étonnement le murmure les fuir : On admire fur tour Belinde & Lifamante L'vne forte en fon deuil , l'autre belle & vaillance:

Cette double merveille attite tous les cœurs : Leurs yeux de tous les yeux, fans combar font yain-

Mais ee qui les ravit, est de voir l'harmonie. D'vne telle valeur à tant de grace vnie. Ces Princes, par Louis, à sa tente invitez, Y font royalement felon leur rang traitez. L'agate, le faphir, l'émeraude, & l'opale, En ordre y font l'honneur de la rable royale, La nappe estant levée, & le buffer ofté, A Coucy par vn Page vn Lut cft prefenté. Il chante la Nature à Moyfe fujette Les flots de la Mer rouge ouverts à sa baguette : Les Rois Syriens vaincus & leurs Dieux éerafez, Sous le riche débris de leurs Autels brifez: Les ramparts \* abarus du tremblement des villes ; Les monts épouvantez, les fleuves immobiles; Et fur les Elemens de frayeur éperdus, Les \* Plancres fixez, & les Cieux fuspendus Il ajoûte à cela les victoires de l'Arche; Du faint Camp qui la fuit la triomphante marches

Les vagues & les vents par son ombre liez; Et les Demons vaincus sous elle humiliez,

Il chante aprés d'un air, qui ses termes égale, La fatale \* machoire & la \* fronde fatale: Les Philiftins défaits, leur Geant abatu, Et la remerité foûmife à la verru.

Il y joint ces Heros de haute renommée, Ces\*Freres défenseurs de la belle Idumée, Qui vainqueurs & vaincus Martyrs & Conquerans, Purgerent les faints Lieux d'abus & de Tyrans, De là hauslant la voix, de son lut secondée,

Il appelle Louïs aux palmes de Judée: Il fair voir les Sultans de Damiette chaffez Et battus fur leur flotte, à ses pieds terrassez : Et conclud par l'espoir, que la Vertu luy donne, D'ofter aux Sarrafins l'adorable Couronne.

Des Seigneurs affemblez les murmures divers . S'accordent à ses chants, répondent à ses vers. Si les vents, dir Alfonfe, ennemis de ma gloire, M'ont empesché d'avoir ma part à la victoire; Au moins j'ay combattu de l'esprit & du cœur; Mes foucis & mes vœux ont fuivi le vainqueur; Et j'ay malgré l'orage, & malgré la Fortune, Envoyé mes fouhaits à la cause commune. Mais, Sire, ajoûte-t-il, se tournant vers le Roy, Le defir des Seigneurs arrivez avec moy, Et comme moy privez d'vne telle avanture,

Scroit d'en voir au moins en recit la printure: D'en mesurer les ttaits, d'en prendre les eouleurs: Et tirer sur vos faits, le modele des leurs. Le Sainr Prince y eonsent, chacun preste filence, Et Coucy par fon ordre en ces termes commence.
Il vous doit fouvenir des gages de beau temps,

Que la flotte receut des Aftres & des Vents. Quand aux rais de la Lune, & guidez des Eftoiles. Nous partifmes de Chipre avecque trois cens voi-

Jamais yn Camp plus beau ne roula fur la Mer; N1 plus belles forests ne volerent en l'Air. L'Aurore à son lever en parut étornée; Le Solcil pour la voir avança la journée; Er sembla de rayons plus clairs & mieux dorez,

Vouloir peindre les Lys fur nos masts arborez. Mais comme il vous Touvient, eette heureuse bonace,

Au trouble qui fuivit en yn moment fit place. Après que par le Vent nous fuimes écartez : Ceux qui vers le Midy se trouverent portez, Haur & bas agitez, fouffrirent fans naufrage, Tout ce que peut l'esprit qui regne sur l'orage. A la noirceur du jour, de feux sombres ardant, Au rumulte de l'air-de tonnerres grondant, On cust dit que des Cieux les Spheres détendués, Et que des Élemens les masses confondues, Alloient à ramener dans le Monde détruit, Et le premier desordre, & la premiere nuit. Les nuages peuplez de formes inhumaines, Devenoient à nos yeux d'épouvantables scenes Et de longs hurlemens, qui redoubloient l'horreur, Estoient à nos esprits des concerts de terreur,

En fuite il nous parut deux Legions armées, De coutelas de feu, de lances enflamées: On vid fous leurs chevaux la mué étinceler, De l'yne à fautre part on vidfes traits volet. Aprés vn long combat, que tous les vents fonne-

rent,
Dont la tetre s'émeut, & les flots s'ébtanlerent:
Il fe fit vn fracas accompagné d'éclair,
Et fuivi de feux noirs, qui comberent de l'air,
De feux noirs à puants, dont la Mer allumée,
Long-temps parut en trouble & long-temps en

fumée.

Nous creimes à ce coup, que cet Demons brûlans,
Qui des Spheres de l'Air font les holtes volans,
Agiere de leur hanne, ét pouffer de leur rage,
Nous avoient de compler excité c'et orage:
Et des Anges battus, de colere fumans,
S'éthoiren preripteze dans leur t rifle element.

Acree cere into Higus Is truebre (infliguent).

Aree cere into Higus Is truebre (infliguent).

Et nes vuificuus remit priodifier de nouveau,
Remilife de la mui, ét temonet fin l'eau.
La crainte du nustriage et la peine paifler,
Que d'un ferond peil la foure et lumeace.
L'Egiper vient à nous : nout l'Orient en corps,
Rouie fous de radgeaux, & répond i ét cora.
Da proid de leurs vuificant la bêt et d'affaifle.
Les vient de le leur vuificant la bêt et d'affaifle.
Les vient comme laife a, les pouffers nout à cous,
Les vient comme laife a, les pouffers nout à cous,
Le Roy quoy que moiss fort en nombre de dé-

quipage, Quoy qu'à peine fa flotte ait échappé l'orage, Rejette loin de foy la foible fource, Er les honteux confeils de la timidité.

Ses vaisseaux en deux rangs, vers l'Ennemi s'avancent:

Deux mayes de trais l'efe armouche commancent : Le Sartain répond d'une gréch de fer : De l'vn à l'autre Camp la Mort vole par l'air : Les bouds font herifiez, les poupers font jonée. De javelors lances, de flêches décochées. Moins épais ell répi qui charge les guertes : Et moins le font les poscs qui couvrent les marais. Cét orage effise ; les deux flottes s'appro-

chent;

Les navires pouffez se choquent & s'accrochent;

Avecque moins d'effort des écueils touletoient,

Qui de leur front cornu sur l'eau se heuretoient;

Et moindre effoit le choc de cos Roches mouvan-

cete, gui fur le dos des Mers de leur courfe écumantes, Au bruit de leur combas fembloient tenir pads ; Et les flots filipendus de les venss interdits. La guerre auparavant échtrante de pompeufe, De bleffures, de fang, de carrage eft affreufe: Sarrafins de François noyez confutement , Ont vu comman ecreuril dans l'humide elementiL'onde fume & rought: & comme en vn maufrage, Où le nocher se perd & l'attitail surnage, Casques, turbans, écus en desordre & meslez, Sans restres & sans bras, par les slors sont roulez.

La Vidoire doutente, & dam Fair balance, A fe determiner par Louis eth prefix E. E Bribura Ahensel, & Gorgan Finhamain, Sona perente de dant traite qui partent de in main. Il remerch Ahensel et m coup de javeline, Fair bouilloment et Mer, nombante de fon vailleus, Et perit étouffe de fon faig & de l'eau. Athasin qui builloir d'war riche failade, A la pompe apoieune l'organi de la bravade; Par tout oil l'avoire no fa glater pouffice. Et la touche à la main personi avec la fiame, Austra d'ecchi et le faire, Austra d'ecchi et le faire. Et la touche à la main personi avec la fiame, Austra d'échi et avenue, que de l'entre dans l'entre de la faire.

D'un long fiedne fetre le Roy Fateise au best; La main fe read ac cough texted reombe à bas. Des balles de brume & d'écouper formées; D'un feu conségue à la chue alluméennemen. D'un feu conségue à la chue alluméennemen. Que le prend au tillise, pails à l'extablement; Que le prend au tillise, pails à l'extablement; D'un de pouper ponoué, abur volte de cordage, Et dans tourmente fair vu nerrible martinge. Et dans tourmente fair vu nerrible martinge. Et d'un fourment fair vu nerrible martinge. Et d'un fourment fair vu nerrible martinge. L'un fe brüle dans l'onde, au feu l'austrele noyer te tous, en mefine temps, de deux monts four la ter tous, en mefine temps, de deux monts four la les tous, en mefine temps, de deux monts four la les deux des deux deux de l'autre de l'autre de partinge de l'autre d'autre de l'autre d'autre de l'autre d'autre d'autre d'autre de l'autre d'autre d'autre

Le Palce toyal tourne vers Elivars;
Let de fon parillon joient avec le vents;
Et fes chaffes meller avec cons d'Orogune;
Et fes chaffes meller avec cons d'Orogune;
Fasicient de freu voltans au défini de la lune.
Le Barbare à l'abord abor fur le tillar,
Pour parce voltans le jeune Canillec:
Il poutfair, de d'un traitequi fui brait de fon sifle;
Et qui pers vies pointe aceric de mortel, l'un,
Qu'un bon Ange avoit mis en gatel devant lip,
De longers maint de fet les deux visifiant s'ac-

crochent: Les piques, les pavois, les coutelas s'approchent: Le lang coule & bosillonne à ruifleaux par les bords:

Le vagues en fumant engloutifient les morts, Set vn pour quicopojnie l'ivec Ét autre galere, Louis agr d'adreffe, Ellvaru de colere; Et a vertu combus surcque fermet, La remeraite auduce, à la vatine fierte, La remeraite auduce, à la vatine fierte, La remeraite auduce, à la vatine fierte, Louis pouffe Ellvaru, le poptifient de le touile cuit pouffe Ellvaru, le poptifient de le toui-Le malbrauteux leva les doux mains en mourant, ac chiffre qui luy feu vn fi fobble gazants Et d dernicre voir blafsphema la Fortune, Qui le faifoire pett, join des yeux d'Orogenne. Le navire vaineu, d'vne chaifne traifné, Et comme prifounier en triomphe mené, Aux yeux des Sarrafins, est vn triste préfage, Et des plus resolus étonne le courage.

La flotte du Sulran n'avoit rien de si beau, Rien de si somptueux, que le tiehe vaisseau, Où la belle Almafonte, & la belle Zahide, Paroissoient deux Soleils fur la plaine liquide. Les antennes, le mast, & les stanes figurez, Eelatoient de flambeaux & de eatquois dorez. Au plus haur de la prouë vne Licorne armée, D'esprit & de fierté se montroit animée: Et les voiles de poutpte, à grands feux d'ot volans, Sembloient allumer l'air, & provoquer les vents. Sut les bords se voyoient cent Filles sous les armes, Ficres de leur valeur, plus sieres de leurs charmes, Quila fleche sut l'are, & le seu dans les yeux, Menaçoient de deux morts les plus audacieux. Sur leur banniere en ot, \* des abeilles volantes, Les disoient en deux mots & vierges & vaillantes : Et montrojent que leurs traits tempetez de dou-

Estoient à craindre au corps & plus à craindre au

Zahale für la groue, Altauforne la la pouge, Domanien faller de vingeur el certe belle erospe. Sur leur harnois d'argent von Gule flotorie, Old aprix avec l'art l'estible d'allousier. Et fur leurs peus ouvers, une Ermine liufiaire. Et fur leurs peus ouvers, une Ermine liufiaire. Et fur leurs peus ouvers, une Ermine liufiaire. Oui combe de la muie en la froule faison. Sur freue de Zahadou vine Eluurs nouvelle, lie. En Arabe annonjoit qu'elle effoit froude de bette fuit ceuler d'almistone écharie de mouvelle, lie. Mait celur d'almistone écharie de von Cinstant, Quellarest le colors de l'ave un theire regulier. Quellarest le colors de l'ave un theire regulier. Quellarest le colors de l'ave un theire regulier. Sur l'as course par le colors de l'ave un their peut l'avec l'avec l'avec l'avec l'avec l'avec peut l'avec l'avec l'avec l'avec l'avec l'avec pour l'avec l'avec l'avec l'avec l'avec l'avec sont l'avec sont l'avec l'avec l'avec l'avec l'avec l'avec l'avec sont l'avec l'avec l'avec l'avec l'avec l'avec sont l'avec l'avec l'avec l'avec l'avec l'avec sont l'avec l'ave

Ce vailfau fi pompeou tous les yeax serrante, Charles porte vest by, d'un ceru de Conquerante, S'en promet un bunn fiscle & maguifaque. S'en promet un bunn fiscle & maguifaque. Mais le bel el-Sadron le montante de las pries, Comme il val ecluer four le fer tunt d'arraries Aux Giaeriera tedoutable & eval una Giaerirese, Il pulle, de fras bailler, en pullan fes bannieres. El hys-melle uler tair, de la main qu'il leur end, El hys-melle uler tair, de la main qu'il leur end, le

Et de fan boss quilt bafe, van mue't compliment. Il va demore de il, contre va purifira navire, Do di le Sittin du Phare & fan File Elavire. Comme d'um Mole à voile, le totales fir la mer, Accablosen nos vaulleurs d'une grefie de fer, Accablosen nos vaulleurs d'une grefie de fren, Accablosen nos vaulleurs d'une grefie de fer, Accablosen nos vaulleurs d'une grefie de fren, Dan courage à la fougue Elavire paffant, Saure dans le vailleurs de meaures consgittoir Charles precend cont feul en avoit la volonie, Charles precend cont feul en avoit la volonie, Et défend à le game, d'attencre à fa gloire.

Le tilke à coit deux ell vn champ balancé; L'vn & Taurre à son tour poussant d'reposifé, Use annot d'adresse & cantost de courage; Sur le Barbare ensin Charlet à l'avantage. La mort avec le fer luy palle par le fianc: Son ame députée en fort avec le sang. Et fa telle fairs copp », repruice à son Pec,

Reporte avec l'effroy, le trouble en le galee. Ce vailleu in gland, ob linicience aux ef-feux, D'où fornoiene taire de traier, à l'efforté dangereux, Proputifisité vien Grez, qui pontifi davance, N'alla pas lour chercher la honse & fon fupplice. De vertables traire de cent cordes lafebres, Et de cent gulles mains tout d'un temps décoches, Que comme tourbillous, par trois fois le charge-

Can common commons, par tous tous ac changefrenars le faul built and les Grece rempeterens. Les deux youx de Common de deux flichen petres. Les deux youx de Common de deux flichen petres. A ce comp les lumient dont les Mufes l'amerent, A cipre de la Mort, fa seffe abundonerenx: Il quitax pour jumas, & les vens & l'amourt. Le morte de la common de la morte de la most le common de la morte de la morte la common de la morte del morte de la morte del morte de la morte del morte de la morte del morte de la morte

Tucz par Almafonte & defaits par Zahide, Trouvent leur monument dans la plaine liqui Sans\*le Tigte Gennois de vingt rames pousse, Le \* Centaure des Grees alloit eftre enfoncé : Mais les Fiesques suivis de Fregose & d'Adorne, Arrefterent l'effort \* de la belle Licorne. Justinien perit voulant sautet dedans: D'vn feu noble & guerrier les Spinoles ardens, Abattent fur le bord Emire & Neripée, L'vne avecque la pique, & l'autre de l'épèe. Par Almafonte Oric à la tefte est bleffe; Et sur luv pat Zahide Adorne est renvetse. La Victoire à ce coup prend le party des Belles; S'arreste sur leur poupe; & là battant des assles, Et frappant des deux mains, étonne de fa voix, Le Centaure des Grees, & le Tigre Gennois.

D'aire colfe Robert, que le Ru du ceuring, Antimoi à la glarier, de potiti à a carrage; Après quette vailleaux ou défaix ou challéa; Et rois cens Sarafins ou uet ou béfale; Après avoir barus le Suban de Buballe, Araquiot vin avoire aufi pompeux que vaile; Dou le fer Noradin aux meurreus acharné, Et pareil au Single et de chiens envisonné, Qui frape de la dens & da regard menace, Rompor malle de platron, baidnet & cusuale. Et du fang des Soldars, dan fang des mateilors, Faifoir tougit h Mer & bouillonent les flots. Il rua Mensville, 1 qui la tritle Orante, Sur les botds de la Somme en criante & gernifiante Tous les jours vianement avecupe les folipais, Envoyori fon Efprit fur Faile des Zephris. Il abatir Froment, que la Mulé Romaine, Quy les Heros qu'il fir tevivre fur la Scene, Et tout ce qu'Elysiane eut de grace & d'appas.

De l'acier Sartafin ne garentirent pas.
Robett renverfe Algut, à qui les faux augures,
Et des Aftres menteurs les trompeufes figures,
Après la guerre faite, avoient promis en vain,
Un tiche & noble Hymen, fur les boxds du Jour-

dain.

Il joint à celty-là Merifel & Loemaffe,
L'va ne de l'épée & Faurte de la maffe.
Cran née de l'épée & Faurte de la maffe.
Comin quis par d'ave tant de fan beau et lancé,
Abatre le Milan dans les aux balancé.
Abatre le Milan dans les aux balancé.
Louis de la commanda del la commanda de la commanda del commanda de la commanda de la commanda del commanda de la commanda de la commanda de la commanda del comma

Le Lion que la faim de fon fort a tiré, Fait vn moinde dégald du troupeau déchiré: Et le Vautour chaffeur de la troupe volante, De moins de mors son bec de fa ferre enfanglante, Que le Contre n'en fait, facondé des Barons, Qui le long du tillac, le long des avirons, Font bouillonner le fang, de mesme que bouillonne,

Soul le prelieir qui troit le dout fang de l'Autonne.
L'Adminale barbare en bel coêtre voulant,
Paroiffor vn chaffeau de fix aiffer volant;
Le fiches comme grelle en fioule déboudées,
De là fin non vaiificaux s'épandonent par endéer.
Le Roy pas-cours riqueque, s'apperfiel à franquere
Le Roy pas-cours riqueque, s'apperfiel à franquere
Le Roy pas-cours rique, s'apperfiel à franquere
Le Roy pas-cours que pour le chaquer.
Le Roy pas-cours par en l'unit cave francische de la course de l

Et qui devoit vn jour aprés nostre victoire, En dreffer à la France yn trophée en l'Histoire. Mais cette main tombant, fans ébranlet fon cœur : Comme s'il cust bravé la mort & la douleur, A la dtoite aufli-toft la gauche il substitue Qui fut d'vn coup pareil, aussi-tost abatue. Le Roy fait de sa part d'incroyables efforts; Il met la Met en sang, il la comble de morts; Er la vague sous luy de carnage alterée , Jusques sur le sablon en parosst colorée, Metodac & Mintrane alliez & Perfans Tous deux Braves, tous deux en la fleur de leurs ans, Et rivaux en amour, rivaux melme en fortune, Par fon bras abarus, ont vne mort commune. L'vn & l'aurre en mourant Ozatis appella; Le vent metla leurs voix, la mort leur fang metla Et les feux qu'en fortant leuts Ames répandirent, Pouffez de leurs foûpirs, en l'air le confondirent. Alazir qui les fuit, d'Aronfat est fuivi, Qui dans vn Palais noir, de cent Negres fervi, Et de noir habillé, depuis l'heure fatale, Qui ravit de son lit l'aimable Elitonphale, Affecta par vn deuil plein de pompe & d'effroy, D'avoir la Mort, la Nuit & les Manes chez loy. La vaillance du Prince est des siens sccondée Les morts tombent en foule, & le sang par ond Montmorency, Beaujeu, Sergines, Alpremont, Trempez de leut fueur , & des meuttres qu'ils font, Reffemblent aux limiers, à qui de la curée, La machoire est gluante, & la dent colorée.

Cette main qui les luts animoit de ses doits,

Qui fut la belle sœur d'vne plus belle voix ;

Un jeune Sattralin rayonnant de clinquans, Orgueilleux de la fleur qui naift des jeunes ans, Et plus fiet du cotton qui doroit fon vidge, Qu'vn jeune Paon ne l'est de son nouveau plumage, Tue d'vn bois volant, au hazard décoché.

Tué d'un bois volant, au hazard décoché, Languissoit comme un Lys que la Bise a touché, Et la Mort en son teint, dans son sang, dans ses larmes,

Avoit pris de l'Amour l'apparence & les charmes. Il tire en cet estat des pleurs de tous les yeux ; Forcadin fon parent en devient futieux; Et tout moite de fang, tout ardent de colere, Afin de le venger faute en nostre galere. L'eclait qui l'accompagne est suivi de l'effroy, Il abat à ses pieds trois des Archers du Roy : Il pouffe, il fotce, il fend, il écarte, il tenverse Et fait entrer la mott, soit qu'il taille, ou qu'il perce. Mais luy-melme au hazard d'yne fléche bleff Er d'Angennes, d'Aumont, de Vivoune presse, Ne voyant point d'espace ouvert à sa rerraite, Blasphemant de courroux, dans la Mer il se sette. A fa chute la vague écume & fait du bruit; Un deluge de traits & de fléches le fuit : Il nage d'une main ; de l'autre il tient l'épée, De meurtres differens jusqu'aux gatdes trempée :

Et le terrible feu qui luit en fes regards,

Répond avec menace à la grelle des dards. Un Loup recule ainfi, lors que tout vn village, En armes affemblé le chaffe de l'herbage: Le dépit & la faim luy font tourner les yeux, Vers le bruit des cailloux, vers l'éclair des épieux: Pour tentrer dans le pare, il cherche vne autre,

route; Et du fang qu'il a bû fa machoire degoutte.

Tandis que Forcadin lutte avecque les flots, Qui gemillent fous luy, fous luy courbent le dos s Et qu'à force de bras il gagne vne chaloupe, Et revient au peril où l'appelle fa troupe. A ses yeux par le Roy son navire est forcé : Le Marelor qui cede en la mer est poussés

Du Soldat qui tient bon le carnage redouble : La vague de nouveau s'en colore & s'en trouble.

Le Pavillon barbare est de force arraché, Et l'étendart François en sa place atraché. A cét illustre signe arboré sur la hune, La victoire se range avecque la Fortune; Et de tous les endroits les Sarrasins chassez,

Et de tous les endroits les Sarrafins chaffez, Laiffent vingt vailfeaux pris, & quatorze enfon-

### REMARQUES.

LESATYRE GENNOIS-PREJSCHILL LE LION DE Vantenpag (6. cel. 1. ] Cefont desnoms de vanfleux. Pour le secours un Jean, peg. 16. cel. 1. ] Ican de Bteane Roy de Jetuliem, pour lequel les Chrelhens fe crofiferent l'an 1815.

FONT VN PIBVE PARPEM P. 10. col. 1. ] Aufens de l'Escriture, les prieres & les foupers des Saints font vn par-

PRES UN PALMIER MORT. pag. 11. cd. L. ] Ceft vne Devife fort propre à vne fidele Veuve, parce que le Palmier estant mort ou abatu, la Palmie ne fair plus que languir.

languir.

LES RAMPARTS ABATUS. pag. 25. col. 1. ] Cels arriva
à la Ville de Jeticho, dont les murailles tomberent en la
presence de l'Arche.

Les Fleuves (MM 085225, par. cel.) Cela s'entend des caux du Jourdain, qui s'ouverrent & demeures ent immobiles au pallage des Hebreux. Les Planutes pursu, pag. 11. cel. 1. ] Le Soleil

s'arrefta à la voix de Josué.

LA MACHOIRE, ET LA PRONUE, pag. 21. cal. 2. ]

Gette machoire eft celle avec laquelle Samiou défit las 
geme des Vierges.

Philiftins: & cette fronde est celle de David.

CES FRERES DEFENSEURS. pag. 31. cal. 2. ] Ce fort
les Machabées, qui prirent les armes pour la défense de leur loy.

leut loy.

DE CES ROCHES MOUVANTES pag. 11. col. 1. ] Co font les Simplegades, fameufes pat les écrits des Poètes, qui ont du qu'elles se choquoient continuellement.

DES ABBILLES VOLANTES pag. 23. col.t. ] Les abeilles qui font vierges & guerrieres, font sit données pour Deutife, à vne Compagnie de Filles vaillantes.

UNE LUNE NOUVELLE, pag. 21, 24 L.] La Lune qui est belle & fronde, est la propre Device d'une Beauté fiere & infensible, et lle que Zahode est reprefentée en ce Poème. Lus 70 n T es nu Joon, pag. 21, est. 3, les yeax font appliez par Philothrate les portes de la lamaire ce de l'a-

mout.
LE TIGRE GENNOIS. LE CENTAUR E DES GRECE. pag. 83.2
cel. 2. ] Ce font des noms de vailleaux.

LA SILLE LECO N.E. pag. 13. cel.2.] Ce nom est donoc au vailleau de Zahude, parce qu'il avoit à la proné la figure d'voe Licorne: & parce que la Licorne est guerriere & amae des Vierges.





# SAINTLOUIS

## LA SAINTE COURONNE RECONQUISE.

### LIVRE TROISIE'ME.

Ouc v continuant son recit, paconte les signes qui suivirent la premiere villoire , en presage des au-tres villoires qui la devoient suivre : l'arrivée de la Flatte à Domiette : le combat danné à la dessent : la défaite des Sarrafins : l'embrafement de Damiette : le maffacre des Chreftiens habitans de cette Ville : l'entreprise heroique d'une Fille Chrestenne, qui donnalien un desegoir & à la retraite des Insideles; & le Triomphe religienx de Louis entrant dans la ville avec l'Armée victorienfe.



Sole L cependant acheve Et fa brillante fuite avec elle effacée. fa carriere

fille feux blancs épars du chai de la lumiere, Comme pour couronner le Camp

n vn cercle fur nous, s'affemblent dans les Cicux:

Et la nuit qui survient plus sercine & plus belle, Pour nous mieux éclairer, ses flambeaux renouvelles Dés-ja la Lunc à plomb sur la Mer descendoit; Et la Mcr endormie en son lit s'étendoit; Quand il s'offre à nos yeux, dans vne nue ardente, Une Croix de lumiere & de fang éclatantes Sous elle des carquois vuides & renverfez, Des arcs demi rompus, & des turbans froillez, Sembloient luy compofer vne base de gloire, Et donner à la flotte vn figne de victoire. La Lune sous la Croix tout à coup s'obscurcit, D'vn fang prodigieux fon crosslant se noircit:

Fut par ce nouveau jour, avant le jour chaffée, Tant que dura la nuit, ce figne rayonnant, Fut à toute la Flotte vn spechacle étonnant : Et le Soleil venant à se lever de l'onde, Scumit à fa lucur la lumiere du Monde. Resouis du préfage, & du vent affiftez.

Nous fommes vers Damiette en peu de jours por-

L'Egypte sur la rive, en armes est rangée : La terre nous paroift de ses troupes chargée r Les timbales d'arrain, & les batbates cors, Font retentir la Mer d'effroyables accors: De leurs henniflemens les chevaux y répondent l

Les harnois, les écus ; les drapeaux les fecon-Et cét amas confus de gens qui font du bruit, De métal qui resonne, & de métal qui luit, Pour nous battre de loin , & défendre la terre ,

Fait des éclairs fans nue, & fans nue yn tonnerre, D iii

50

La priere se fait, les ordres sont donnez t Les vaisseaux sur deux fronts vers le bord sont

Le Soldar fe tient preft, le rameur s'évertoie, Nous allons à travers vne grelle qui tué: Et malgré mille morts, qui volent contre nous, Sur de noirs toutbillons de fer & de cailloux, De quarre vaiffeaux plats l'Oriflame efcortée, A force d'avirons à la nve eft portée.

A force d'avirons à la rive ell poirée.
Angennes & Laval font le premier effort,
Et fuivent les premiers l'Écendare fui le bord;
Après eux Afreemont, Sainer More & Joinville,
De leurs bandes fuivis arrivent à la file. [main,
Après let coups de trait, on vient aux coups de
Mille bras font bandez pour un pied de retraint
Oale perd, onle gagne; on fait ferme, on fuccombet

Où l'yn monte à son tout, à son tour l'autre tombe. Ains quand deux essains, commandez par deux Rois, Sortent au jour naissant de leurs tentes de bois,

Sortent au jour naissant de leurs tentes de bois, Et que leurs escadons se choquent au passage, D'en ruisseau qui serpente à travers en herbage; Le bruit est belliqueux que sont dans les deux Camps,

Les trompetetes siflex, & les tambours volans:
La plaine en retentie, la faufliye en refonne:
De l'ardeut du combat le villageous s'éconne:
Par croupes les vaincus, de l'air précipitex,
Sont le long da canal par les caux emportez;
Il en eft que l'on void siter vers le rivage,
Les vus fur un refuille, & les autres à nage;
El le suificau couvert de bleffex & de morts,
Murmeut de leur pette & s'en plaint à les boeth,
Murmeut de leur pette & s'en plaint à les boeth,

Tandia que les premiera difipueux le rivage; Et qu'il force de bass ils ouverne le palfacy. Louis impatient, dauxe de fon vuillicau. Le beau leve de fon ceux luy fais mépuifer l'eu. Soit crainer, foit refpect, fois luy la vague baiffe. Il vauce, de lo touver ai peaufe, sile le peeffe. Il vauce, de lo touver ai peaufe, sile le peeffe. De vauce le vient en le peeffe. De vaux luy four deux, pour fa celte et ne grades. La mort diffié à l'entour, & rien ne le recarde. Am fil Athee de Mars fuivi d'en long éclair; A fon heure décend de fa bjetere en la Merr Tour l'humine Ellement ougit à de venue! Soe feux buillent en rond fui la face des flots; Et it poffeuer en vien au font des matelons.

La lueur est plus forre, & la frayeur plus grande, Que le Prince répand sur l'infidelle bande. Er foir que de son Ame un nouveau seu pousse.

Que le Prince répand fur l'inhédle bande. Et ioit que de fon Ame vn nouveau feu poullé, Se fust autour de luy par rayons ramasse; Soit que l'Intelligence à la garde envoyée, Eust au jour devant luy sa vertu déployée; L'Indédele s'en void d'etonnement raspé : Nous occupons le bord qu'il avoit occupé:

Le cœur à ce fuccés aux moins hardis redouble, On marche à l'Ennemi, qui revient de fon trouble. Dix pas devant leurs range 5 Ornagor avancé, Sur vn Batbe de pourpre & de clinquans houilé, Fair montre en voltigeant, d'adrelle & de vaillance.

Et provoque nos Chefs à courit vne lance. Six Braves des plus forts & des plus renommez, Moneza à l'ayartage, & richement armez, Piquent devant leurs Corps, & vont la lance baffe, Mais Charles plus ardens va plus ville & les paffe. Le champ poudreux bartu des pieds de fon Cour-

Joint I and sux éclairs de fan, harnois d'acier. Ormago vient à luy, compasable à l'orege, Precode du comerce, de fiersi du ravage: Les éclars de los bois avec bruit évélevant, S'allament de vitetile de font fiffer le vener Le Prince plus adocti Fatenta i à l'un bioferere. Le brun bion des arques l'écend fur la posificre Le brun bion des arques l'écend fur la posificre l'est de l'action de la production de l'action de Que la rempefie à laut du from de l'Appennia Ou pareil à celur que fait vue colonne, Quand la recrete en tremblant de fa chure re-

fonne.

On void en mesme temps les deux Camps s'ébraniers

On void de l'vn à l'autre vne foreft voler: L'aire ent d'auf noi, qu'il el floss les nuages, Amaffez par l'efpris qui forme les orages. L'Efecation commandé par le Comte d'Arrois, D'estaché le premier à l'arreft met le bois i Er comme vn tourbillon qui fond fur les juvelles, Comme vn tourbillon qui fond fur les juvelles, Il écatre, il abax, il diffige les rangs; Et ponche le terrain de morts & de mourans.

Par la troupe du Roy l'aisle gauche poussée, Sur le Corps qui le fuit en trouble est renversée; Le Sultan de Damietre Almondar la remet, Almondar qu'on voyoit exposer sans armet, A cent morts qui voloient de l'yne à l'autre Armée,

Sa teste dés-ja blanche & vainement charmée.
D'autre-part Forcadin par ses armes connu,
Connu par sa valeur, combattoir le bras nu.
Son Corps pousse Bourgogne, & Bourgogne le
pousse,

Tous deux sont ébranlez d'une égale secousse: Et semblables aux stots chassans & rechassez, Semblables aux épis poussans & repoussez, Ils se sont tour à tour de justes intervales, D'avantages égaux & de pertes égales.

Cependant il nous vient du Ciel put & (erain, Un son plus éclarant que celuy de l'airain: Et ce son tout à coup, répandu par la plaine, Fait taire les clairons & leur ofte l'halcine. Les Barbares d'abord en demeurent surpris; La crainte avec le trouble entre dans leurs esprisson. Er comme si pour nous, il fust venu des nues, Quelque étrange tenfort de troupes inconnues; Comme si tout vn Camp de phantosmes affreux, Sous des armes de feu, fust descendu contre-eux Ils nous tournent le dos , & vont à toute bride ,

Où le trouble les porte, & la crainte les guide. Almondar veut en vain gouverner certe peur, Elle n'est point traitable, elle n'a point de cœut: Là s'opposant tout seul à la fuite commune, Et jurant contre Dieu, dépitant la Fortune,

Par ses impietez il attire sur soy, La colete du Ciel & la lance du Roy! A ses cris outrageux les tonnerres répondent Le vent en fait du bruit, les nuages en grondents Le Roy fondant fur luy, fait avecque le fer, Le coup qu'apparemment alloit faire l'éclair : Et l'infolent vomit d'vne bouche qui fume, Le fang avec l'esprir, la rage avec l'écume.

Forcadin d'aurre-part coûpours feraçolipours grand, A peine à la tempette, à peine au feu se rend. Son front, où le déput s'éleve sur l'audace, Aux menaces du Ciel répond avec menace, Er fon œil enflamé, tefleschit de son cœur, Le sanguinaire esprie & l'affreuse lucur.

Almafonte & Zahide égales en courage, Avec luy tournent telte, en cedant à l'orage: Et brandissant le fer, assectent de montrer, Que la frayeur ne peut dans leurs Ames entrer. Deux Licornes ainti, par les chaffeurs pouffees, Marchene devant les chiens dont elles font pref-

Leur ongle fait du bruit fur la terre qu'il bat : Dans leurs yeux leur dépir s'allume avec éclar : Et l'arme de leur front , quand elles tournent tefte, Da plus hardi limler la violence arrefte.

On creut, & l'Ennemi l'a depuis confirmé, Que dans l'air de feux clairs à longs traits allumé, Des Cheweliers ardens & croifez fe montrerent, Qui l'horreur & l'effroy, fur l'Ennemi poufferent. Les pieds de leurs chevaux de flames petilloient; Les brides, les chanfrains, les bardes en brilloienr; Des cercles embrasez leur servoient de rondaches Des feux fur leurs armets voltigeoient en penna-

Er des feux en leurs maint, en lames ondoyans, Leur faisoient des couteaux legers & flamboyans. Eude les découvrit aux rais de la lumiere, Que luy mit dans les yeux l'ardeur de la priere; Quand au bord de la Mer de fang frais arrose; Les yeux trempez de pleurs , & le cœur embrase, Il foutint par fa foy d'vn faint zele enflamée, Les bras levez au Ciel , tous les bras de l'Armée. Il vid aux premiers rangs, Charles, Pepin, Martel, Qui de taille & de port au dessus du mortel, Poulsoient les Escadrons des troupes infidelles, Comme les Esperviers poussent les Tourterelles. Il vid le grand Montfort & le grand Godefros

froy.

Cette Ville superbe, à tomber dés-ja preste Sembla fous eux baiffer fon orgueilleuse refte-Du rampart étonné l'enceinte s'entrouvrir s Des rours qui sont au port la chaisne se défir ; Er les Croiffans rompus, qui des portes romberent, De sons meslez de cris tout le peuple éronnerent. Ainsi les Sarrasins poussez de toures parts, Eperdus & tremblans regagnent leurs ramparts. Le Roy victorieux offre à Dieu fa victoire, Et de ce grand succés luyrend toute la gloire. Il donne, cela fait, l'ordre du campement : Chaque Province en corps, marche à son logement. Après le Camp sermé, les tentes sont drellées:

La nuir met en repos les troupes harasses; Er chacun eftendu fous l'aifle du Sommeil. Attend l'affaut remis au retout du Soleil. La Lune s'avançoit; & ses belles Suivantes, De couronnes d'argent à cinq pointes brillanres, Faifoient de leurs flambeaux, dans le Ciel étoilé,

Après le jour éteint, vn jour resouvellé. Quand des cris de frayeur, & des voix de menace, Telles qu'on les enrend au fac de quelque Place. De leurs triftes accens rompent nostre repos, Er reveillent au loin les Vents & les Echos. Les Echos & les Vents en trouble leur répondent : Du rivage prochain les vagues les fecondene: Er les vagues, les Vents, les Echos & la Nuir,

Font vn concert d'horreur, de tumulte & de bruit. Un feu qui fe fair sour à travers la fumée. Paroift en melme temps fur la Ville allumée : Les tours & les Palais onr beau pour s'en fauver, Leurs faiftes fourcilleux dans la noë élever 1 L'Element destructeur qui s'échauffe à la proie, Montant par tourbillons fur leurs maffes ondoic, Dans l'ait & fur la plaine vne clarré reluit, Plus effroyable à voir, que la plus fombre nuit : Er fur la Mer an loin, les vagues qui rougissent, Avecque la tougeur la crainte reflechissent. Le tumulte qui croift avec l'embrasement Ajoûte de l'horreur à nostre étonnement. [rieres, Tous les Chefs commandez tienment dans les bar-Leurs Corps toute la nuit rangez fous les bannièress Et fi-toft que le jour lur l'orifon parur, Un Chrestien da païs vers nos Gardes courue, Qui de ce pitoyable & funeste incendie,

Il conte comme après les Chreftiens outragez, Et de complot formé par troupes égorgez, L'Ennemi furieux de la double défaire, Pour faire vne éclatante & fameuse tetraite: Et pour ne nous laisser qu'vn sepulcte fumant, Avoit porté sa rage à cét embrasement. Cent coureurs dépeschez trouvent la porte ouverte, Les dehors dégarnis , la muraille deserte. Le Roy qui dans le cours d'un bonheur si soudain, Reconnoift la vertu d'une divine main, Le cœur brûlant de zele & l'œil trempé de larmes,

En pleurant leur apprir l'étrange tragedie.

Qui portoient vers Damiette & le trouble & l'of- En rend graces au Dieu qui couronne ses armes.

Aussi-toft le Soldat à son commandement, Par bandes déraché court à l'embrafement. Le spectacle est terrible, effroiable est l'image, Des mourans & des morts , du fac & du carnage. Le fang court à ruisseaux le long des carrefours Les corps & la ruine en retardent le cours : Er parmi les charbons, la cendre & la fumée,

Le feu paroift fanglant, & la mort enflamée. Après que l'element à la proie échauffe, Eut efté fut sa proie avec peine étouffé, Le Soldar raffemblé mefure le ravage: Compare la ruine avecque le carnage: Et parmi le débris, découvre avec horreur. Les bizarres effets d'vne étrange fureut. Une ville si vaste à demi consumée, Nous paroift vn defert de cendre & de fumée. Là les Peres brûlans fur leurs Enfans brûlez, Là les Freres mourans avec les Sœurs meslez, Font à nos yeux furpris vne scene sanglante, Où s'étale l'horreur de la nuit precedente. "Là l'Espouse assommée & l'Espoux égorgé, Sur le lit nuptial en vn bucher change, Gardent de leur amout, qui n'a pû les défendre, Après leurs feux éreints , la pitoiable cendre. Un Chrestien se trouva couché parmi les morts, Qui sembloit devoir fondre en larmes sur vn

corps: Et ce corps, quoi qu'il fust fans chaleur, & sans ame, Laissoit encor allet quelque reste de flame, Qui montant à la veue, & descendant au cœur, Y portoit la tendresse avecque la douleur. On nous dit qu'il estoit de la belle Arimante, Qui belle vertueuse, & courageuse amanre, Après fix mois passez dans cette douce paix, Où sont mis par l'Hymen les desirs satisfaits; Sous l'habit d'Elimon qui l'avoit époufée, S'estoit pour le fauver à la mort exposée. Par ses pleurs Elimon sa more redemandoit : Par fon fang Arimante à ses pleurs répondoit : Et la belle pafleur de sa bouche entr'ouverte, Sembloit l'encourager à fupporter sa perte. Une autre se trouva qui voulant accourir,

Aux cris de son Espoux, qu'elle entendoit mourir, Errant dans le tumulte, & dans l'ombre égarée, S'enferra de la pique en son corps demeuree : Et fur luy trébuchant, par vn étrange fort, Fut bleffee à fa playe & mourut de fa mort. Piroiable vnion que les Graces pleurerent: Que l'Hymen & l'Amour en commun regretterent!

Et nos yeux à regret témoins de ces malheurs; Ne pouvant faire mieux, leur donnerent des pleurs. La plus tragique Scene estoit autour du Temple, Où par vn sacrilege affreux & sans exemple, En rond fur le Parvis, deux cens testes regnojent, Qui de tuiffeaux de fang la muraille baignoient: Er des levres, des yeux, & d'vn trifte filence. Sembloient nous demander vne prompte ven- Pafferent en Syrie, au bruit que fit la Gloire, geance.

Renyerfez fur l'Autel fanglant de leur fupplice, Venoient de confommer vn cruel facrifice. Le feu de leur bucher s'estoit éteint sous eux: Soit qu'il eust respecté des cœurs si genereux; Soit qu'il se sust trouvé plus foible que les slames, Que l'amour sur leur sang épandit de leurs ames. On eust dit que la mort belle de leur beauté, Empruntaft de leur front quelque air de dignité: Et leurs graces fans reint languillantes & fombres, Attirojent le respect, & n'estoient que des ombres, Encor en cet estat, ils paroissoient s'aimer, Et leurs bras étendus le fembloient exprisner. On les prend, on les leve | & tandis qu'on rappelle, De leurs esprits éteints la derniere étincelle: Le teune homme trois fois ouvre les yeux au jour, Et pouffant yn foûpir de douleur & d'amour i Où fommes-nous, dit-il, quelle est cette lumiere, Qui vient si loin du jour, si loin de sa carriere? Est-elle de vostre Ame, Alcinde, ou de vos feux,

Dans le Temple fouillé de morts & de mourans,

Deux corps d'âge pareils , de fexe differens,

Encor aprés la mort propices à mes vœux? Est-ee yous qui venez si brillante & si belle; Voi-je pas, poursuit-il, tournant vers nous les

Décharger mon esprit de la masse mortelle? yeux, Les Ministres cruels d'Olgan le furieux? Sa rage me fuit-elle encore aprés la vie? Est-ce peu qu'vne fois Alcinde il m'ait ravie? Alcinde, de tegret à ce mot ébloui, Il tombe derechef fur elle évanouï. On le fait revenir on l'instruit on l'asseute: D'vn leger appareil on ferme sa blessure : Er comme il remarqua nos armes & nos Croix, Vers le Ciel élevant les mains avec la voix : Soyez beni, dir-il, vos bontez foient benies, Destructeur des Tyrans, vengeur des Tyrannies. Je voi donc en mourant Damiette en liberté : Le joug des Sarrafins de sa teste est osté : Et quoi-que de leurs mains fanglante & déchirée, De voître grace elle est de leurs mains retirée. Ils font enfin venus, ces Sauveurs conquerans, Attendus de si loin, desirez si long-temps: Et je mourrai content, mourant sur l'asseurance, Que du beau fang d'Aleinde ils prendront la ven-

geance. Prié de moderer l'excés de sa douleur Et de nous raconter le cours de fon malheur. L'infortuné, dit-il, qui furvit à fon ame, Après avoir passe par le fer, par la flame, Fils de Leon le fort, Leonin se nommoit, Quand vn feu plus ferain: son Estoile allumoit. Et cette gloricufe & triomphante morte, Dont l'ame fut fi belle, & la vertu fi forte, Au temps qu'à fa vertu fon bonheur s'égaloit, Illustre parmi nous, Alcinde s'appelloit. Nos Ancestres François, & nez au bord de Loire, Quand Tiemope croifee alls fous Godefroy, Deliver Hadmode & Dis render la Netiguierae; April 18 pages e écunes, en Judie li N'ediquierae; April 18 pages e écunes, en Judie li N'ediquierae; April 18 pages e écunes, en Judie li N'ediquierae; April 18 pages e écunes, en Judie la Nouver de la Companio Saint, & la Sainte Ché e la Nouver de la Companio Saint, & la Sainte Ché e la Companio Saint, & la Comp

Les perfages fur l'eux, dans l'air, & fur les Gieux, A voftre avenemen furent peodigieux. La Lune s'éclipá fous vue Coois ardence: On vid dans vu nuage vue flotte luifance: De la celle du Phare on vid le feu rouler: De fes bouches en fang le Nil fembla hurler Le Sphinx \* qui e voyou e l'eve fur fa rive, Tropubla l'air d'vue voux effroyable & plaintive, El a grande Mofquiec ouverte a vecque beux,

Vemir we sapenir plus noire que la muir. De ces figors afirente la montre mensantre, Pororio par-tous l'homerou-le trouble-fe-l'Épouvaire. El plum in incremina aux certains confondair, Le terreur avancée, de l'am semur anendair, Devant le l'espe min , de devant le losse de l'espe min , de devant le losse de l'ambient de l'ambien

Aprés \* que Jean vainqueur, prés du Caire en-Entre le Nil croissant & l'Infidele armé, [fermé, Pour garantir son Camp d'vne entiere défaite, Au Sultan Novadin eut rendu Damiette: Sur ce large canal done nos murs fone lavez, Des flots bruyans & noirs le jour mesme élevez. Sans vent qui les enflaît, en vn corps s'amafferent, Et d'vn dome flottant la figure formerent. Ce liquide edifice également conduit, A peine fut au bord, que s'ouvraot avec bruit, Il fortit de son flanc vn Crocodile enorme, [me. Et non moins monitrueux de grandeur, que de for-D'une affreuse lueur ses yeux étinceloient : L'orgueil & la fierté dans ses regards rouloient: D'vn double rang de dents sa gueule estoit ferrée: De son dos euirasse l'écaille estoit dorée : Et le poids de sa queue à peine le suivant, Faifoit gemir la terre & menaçoit le vent.

Hautain de cette horrible & formidable gloire, Et député du Nil, meffager de victoire; Il entre dans la Ville, & marche lentemene, Le peuple fuir des yeux, surpris d'ésounement; La merceille eft de voir en cét éponvantable, 7 La erusané tranquille & la fuerur traitable. Sans mal faire di s'avance, & fans etasineon le fuit ; Jusques dans le caveau d'vn vieux Temple détruit, Où \* d'Apis & du Nil les barbares figures, Sembloiens teorner encor fuir de vaines mafures.

Où \* d'Apis & du Nil les barbares figures, Sembloient regner encor sur de vaines masures. Des Devins de son cemps Mouffat le plus vanté, Par les fages du peuple en corps est consulré. Il répond que le Monstre est fatal à la Ville: Que rant qu'il pourra vivre, elle sera tranquille, Et se conservera libre avecque ses Rois Des armes des Croisez & du joug de la Croix, Mais que des le moment, que fleche, épée, ou lance, Au Monstre tutclaire aura fait violence Et que les corps feront à la faim refusez, La Ville reviendra sous le joug des Croisez. Un Demon de sa troupe, à sa garde il assine, Et deux enfans par jour, à son ventre il destine : Mais il veut que ce foient enfans regenerez, Et par l'eau du Baptefme à son goust préparez, Certe barbare loy trouve des mains cruelles, Par qui les innocens arrachez des mammelles, Et livrez chaque jour à ce Monstre inhumain, Desalterent sa soif, assouvissent sa faim Le sang frais en tout temps coule par sa demeure : Sa machoire écumante en degoutte à toute heure : Sur les restes des morts, il rooge les mourans, De ses ongles ouverts, dans sa gorge expirans: Les os, les ioceltins autout de luy pourrissent; Et de clameurs au loin les voûtes retentifient. Le Monstre ainsi vesquit du sanglant revenu, Qui de pleurs & de morts luy fut entretenu: Julqu'à l'heureux moment, que sous de justes ar-

Son fame, acquire l'vitere de nos larmes.
Au pour que le combet d'éconosi fur le bord,
Qu'à voltre effort l'Egyree opposite fon effort,
Qu'à voltre effort l'Egyree opposite fon effort,
Qu'à voltre effort l'Egyree opposite fon effort,
for le peut le Sug infirme siffité de Enfance
fet que le sugerier de l'enfance
de l'impositer actuble importer el fortige,
or l'impositer actuble importer el fortige,
De l'impositer actuble importer el fortige,
De fon venure pendant la fingunaire mulié.
On accourt peut l'evuit de pour luy fishe hommen
De canelle, d'encens, de basse on le parfuner
De canelle, d'encens, de basse on le parfuner
on fair un novemen pour de Banbesoner, qu'on al-

Sans épargne & fans ordre on couvre le chemin; De branches d'orangers, de moifind es jafmit, Et les Dames en troupe environnent la Beffe, Les timbales aux mains & les fleurs fur la teffe. Le fectacle attirant toot le peuple aprés foy, La belle Alcinde émesé & de zele & de foy,

Et semblable au Soleil, qui descend d'un nuage, Sort les armes en main, & l'ardeur au vifage. La voix de tant de fang , telle de tant de pleurs, Des Enfans, des Parens, les confuses clameurs. Les Manes assemblez de cent familles faintes, . Sous les griffes du Monstre & dans son ventre étein-Prefens a fon Esprit, semblent encourager [tes. Son zele, fa valeur, fon bras à les venger. Elle entre dans la foule occupée à la tefte; Eile suit pas à pas la marche de la Beste, Ex tesignant à Dieu son zele & son dessein, La mefure si droit, qu'au moment qu'à sa main, La fléche décochée en murmurant échappe, Elle ouvre écaille & cuir, & dans le cœur la frap Le fer , le bois, la plume entrent d'vn melme effort : Le fang à gros bouillons par l'ouverture fort : Un long cry l'accompagne accompagné d'ecume: L'ait en bruit à l'entour, & la poussière en fume. Tout le peuple en esfroy, suit le Monstre hurlant, Qui vers sa noire grotte à peine teculant, Tombe sous le portail de la grande Mosquée, Et laisse de sa mort , la lumière offusquée, De sa gorge écumante vn souffle s'épandit. Qui devint vn brouillas, où le jour se perdit: Et les Esprits d'erreux qui du Temple sortirent, A ses derniers abois, de longs cris tépondirent : Il en tomba deux tours, & le dome éboulé,

Attira le portail de fa chute ébranlé. Aleinde qui s'estoit dans la foule cachée, En vain des vis courue, & des autres cherchée, Se sauve dans ce Temple, où bien-tost on la suit; J'y cours à mesme temps appellé par le bruit L'Amout qui m'accompagne échauffe mon audace J'abas ee qui m'arrefte, & me fais faire place. Alcinde me seconde ; & les traits emplumez, De vistesse, de force & d'adresse animez, Plus animez encor de la main dont ils partent. Tiennent la porte libre & la foule en écartent. Le tumulte s'augmente, on nous joint de plus prés, Le nombre nous épuile & de force & de traits. Accablez à la fin du faix de la Commune, Et malgre la Vertu livrez par la Fortune, Nous fommes à l'Autel dos à dos attachez, Et ce qui fait mon deuil, l'vn à l'autre cachez.

Et ce qui fair mon deuil i, "vn à l'auste cacher. En cet érrange elle, i dout té à barbure, En cet érrange elle, i dout té à barbure, Cogliel plainers mon ceur ne ficil poute aux Cereir. Que ne leut dis-je point de la vout é du yeux r' Tu l'efquischere Alcinde, se va tigai que mon ame, Perle à douffire pour try, fee, pécipeze de fame, Defin, si le Ced l'ent termin à fon cheux. Mais ton stele, a loy, onn cour une confortence, Et fur moy leurs douceurs par la booche verférent. Et fur moy leurs douceurs par la booche verférent. Nodire fang, nos épires, nos caurs fe médicour. Nodire fang, nos épires, nos caurs fe médicour.

Les armes à la main s'epand par la Cité: Les maifons des Charelhens en ununtes affençées, Sone prifes fans combar, fans refpoêt faccageres, sufiqua nous la nouvelle en vient avec le bruit: La terreux l'accompagne & la pitié le fuit: Nos crouts en four émeus, & parmit aux d'alarmes, Nous ne pouvons fervir nos Freres que de larmes. Olgan fils d'Almondar, du combar teverna.

Le peuple cependant de fureur agité.

Est au Temple amené sangiant & le bras nu. Son trouble paroiffoit à l'air de son visage, Et son harnois poudreux degouttoit de carnage, Comme il vid fous les fers Alcinde qu'il aimoit, Mais d'une folle ardeur, & qui le confumoit, De surprise & d'horreur son ame fut saise; L'amour aprés l'horreur émeut la jalousie : Le zele & l'interest fuspendirent l'amour, Et l'amour tevenant fut le maistre à son tout. Ce rumulte appaife, le Prince la déchaifne, S'incline devant elle, & la traite de Reine, Puis televant les fets qui luy furent oftez, Il se les met au bras, & s'en ceint les costez. Que j'aye au moins, dit-il, la qualité d'Esclave; Je la prefere au titre & de Prince & de Braves Et prefere ces fers de vos mains honotez, Aux cereles rayonnans dont les Rois sont parez, La chaifne dont l'Amour a mon ame charge Est biend'une autretrempe, & d'autres feux forgée Et fi pour vostre gloire, & mon-soulagement, Vous daigniez en porter yn anneau feulement, Il n'est toyal bandeau, ni couronne toyale, Que par vne valeur à vos beautez égale, Après qu'au joug d'Hymen nos cœurs feront liea, Je n'aille conquerir & ne mette à vos pieds. [ne, Va, luy replique Alcinde, ailleurs trouver ta Rey-Porte ailleurs ta couronne, & me laufe ma chaifne, Ces deux mots prononcez d'vn ton d'autorité, Et suivis d'une honneste & modeste herté, Au cœur du Sarrafin le dépit rappellerent, Et contre son amour , la fureur allumerent.

Et fa main ne reçoit ni borne ni médire, Sous qui liende very genze, que qu'i resper me injure. Alcinde avec mépris & d'm air genereux, Reçond de fon litence au barbar a mouveaux , Reçond de fon litence au barbar a mouveaux , Reçond de fon litence au barbar a mouveaux , l'acceptene muet du cour qui me l'adredie, Mu affacue de nouveaux des pages de fa for y, Et me jure des yeux, qu'elle mours pour moi (Olgan qui le remanque, en carer en ploofie). Une obleure vapeur trouble fa finataile: Une obleure vapeur trouble fa finataile: L'enflute avec houvers fuir fon frout ce trepand.

Cét orgueil, reprit-il, te vient hors de faison,

Le temps qui regle tout, doit tegler ta raison; Le peril est pressant, & la mort t'est certaine;

Fais estat de perir, ou d'estre plus humaine. N'irrite point l'Amour, il est ner & hautain:

Où son ardeur le porte, il est prompt à la main;

D'un ton de furieux, & d'une voix coupée, D'autres feux, juy dir-il-; non Ame on cocupée, Er on efpre capris, chargé d'autres liens, N'elt plus en liberté de prendre par aux miens. Mais ce fet coupera res artaches infames; Ton fang érouflera tes impudiques flames, Er l'amour à la fin vengé de tes dédains, En foulera fes yeux, s'en laveta les mains.

De fureur à ces moes, dupied frapant la terre, Et trans rout d'un emps le langlant einnerent, Il s'approche d'Alcinde, & le luy plonge au fein, Quoi-que le fer paruit en fremit fous la main fer que vers luy courbé, de refocé ou de crainne, Et que vers luy courbé, de refocé ou de crainne, Il femblast s'en défendre & ployer de contrainne. Effrayé de fon crime & d'armi chancelant,

Il me porte le fer encore ruisselant. Doux & derniers regatds de mamoirié mourante, Magnanimes foûpirs de fa bouche expiranre, Je vous prens à rémoins, que je n'évitai pas, Le coup qui m'apportoit vn si noble rrépas. Mon cœur voulut s'ouvrir, pour recevoir la lame Chaude du fang d'Alcinde & du feu de fon Ame: Et mon defnier fouhair, quand la froideur le prit, Fut de bailer sa playe, & d'y tendre l'Esprir. Mais la main du meurtrier ne fut pas affez forte, Er je me trouve en vie, aprés Alcinde morte. Ni le fer, ni le feu n'onr pu m'en détacher; Je furvis à l'épée & furvis au bucher; Et rebut de la Mort, Ombre errante & funcite, De mon Ame privé, fur la rerre je refte, Pour traifner mon supplice, & faire voir au jour, Le Spectre infortuné d'vn malheureux amour. Ces mots que deux foûpirs en l'air accompagne-

La voix de Leonin, & ſa force épuiscrent.
Le deül, le detépoir, le regret, la langoeur ,
Inordouis par l'amour entreen dans fon cœur:
Les ombres de la mort fes regards obscureirent;
Sa bleffuer é ouvrit, les déprise en foutierer
Le ſang rour de nouveau, ſur Alcinde en coula;
Sa bouche à ſa bleffuer en mourant fe colla:
Er ſon Ame ſortant plus contente & plus gaye,
Fir briller ſa lomiere au traverse de ſa plave.

Un exemple if are écona nos Efpriss, Attendind es pais, de mervelle litergris. Et pour le faire voir à la race france. Et pour le faire voir à la race france. Les some des deux Amans en popylve gavez, Et leurs beslies en marbre au defius élevez, Leur vone elles évance va monoment de gloire, En acendanc celui, qu'il au unout dans l'Hillorec. En acendanc celui, qu'il au unout dans l'Hillorec. Sort que les resunti de pais de mille bras, à Seriot que les resunti de pais de mille bras, Et puge la Ciré des finnées reliques. Qui combloiret les millores & Les places publisher

Au concert des clairons tout le Camp se mouvant, Vets Damiette marcha dés le Soleil levant. Aprés deux Corps d'Archers, & deux Corps d'Otdonnance,

Avancez pour mener la pompe en affeurance, Les Minultes facrez, fuivoient en habits blancs, Par files divifez & diltinguez de rangs. Un autel qui rouloir fur des cercles d'yorier. En triomphe portoir le Dieu de la vikôtire. Vn poele de rubis & de perles greflé, Lux faifoir au deffis comme yn Ciel étoilé.

Van Joeie de tuins ca de petrie gite.

Le Soleil devant luy, sour à coup devire fombre,
Comme pour declarer qu'il n'eftoit que fon ombre
le reprenant aufir tout à coup fa beauté,
Fir pour le couronner comme vn dais de clarté.
Les Palmiers d'alentour de répett le ployecnet,
Leurs cimes, leurs rameaux, leurs troncs s'humj-

L'entreme, jeur ramenus, jeur trouct s'nume.

Et d'va dous movemen leur feuillage haru,
Sembla du Dieu exché découvrir la veru.

Douze nobles Enfains, paeze de longues silles,
Le flour envisonné de guitandes nouvelles,
Sembloar experience l'équipage immoreit,
Que le "Prophere vid à la Machine arderee,
D'ol la face de Delu unimoneit e voisitere,
De cordages de fin alevant cile axecter.

De cordages de fin alevant cile axecter.

Le front bas & la mine en refped retenuë:

L'encens de fes foupirs vers le Ciel s'exhalans,
Les pleurs chauds & ferains de fes yeux ruiffelans,
Composioent devant Dieu, comme vn parfum
inyltique,

Tout autre que celui de la gomme Arabique. A l'exemple du Roy, les Princes & les Grands, Se défont de l'orgueil commun aux Conquerans. Tous le Camp qui les fuit d'une modeste allure, Saris barde, fans cimier, fans plume & fans houffure.

Fair voir ce que jamais on ne vld four les Cieux, Des Braves trans ferte é, dhumbles Vidorieux: Et par vue celebre & nouvelle alliance, Accorde le Triomphe avec la Penitence. En cét ordre l'Armée entre dans la Cité, L'incorruptible Agneau dans le Temple ell porté; Et lhar les Vainqueurs, au bruir de cent rompettes, Amés l'Ivordre chanté, les offrandes fout faither.

Et là par les Vainqueurs, au bruir de cent trompettes, Après Thynne chanté, les offrandes font faites. Ce recir metveilleux par ces mots achevé, Fut de toute la troupe en commun approuvé: Er de nouveau chacun applaudir à la gloire, D'yne fi menorable & fi grande vidoure.

C'eft à Dieu, dit le Roy, qu'on en doit tout l'honneur; Ses graces font pour nous des fources de bonheur: Et felon que ses mains sur nos armes s'écendent, Ou les mauvais succez, ou les bons y descendent,

Ses mains font quand il veut , palme & laurier fleurir; Quand il veut, elles font palme & lauriet mourir;

E ij



# SAINT LOUIS

## LA SAINTE COURONNE RECONQUISE.

## LIVRE QVATRIE'ME.

E Tournei premis en réjoniffance de la prife de Damiette , est avanté en favour d'Alfonse & des Princes Le de Sprie arrivez, evecque lay. L'appareil en est ingeniens & magnisque. D'one-part l'amour condemné par les Tenaux , d'éclaré incompatible evec la l'adon: d'â-autre-part justifié de défenda pa les Ajailleux, e est le ligit de Cartels d'act Develle des van d'des autres, après les comfig particuliers de le Tournei gemeral, on Incomm arrive à la Barriere, demande de contre contre fix dat plus Breves de l'Artube. L'evantage de tautes les fix comfes les effent demande, il demande den faire une fejerione contre le 191, qui 1/3 prefents de Flucanus qu'est affighi, hésfier de ma dambaneux déficies qu'il avois fix fa perfente, eff travoyé chargé de prefens



destiné, Brillant d'ynfeu ferain , par l'Au-

ne harmonique, Fit entendre vn concert de guerriere Musique.

Du logement Royal ce bruit courant au loin, Excita dans le Camp, l'industrie & le foin : Dans tous les logemens d'autres concerts fe firent, Qui d'vne longue fuite aux Royaux répondirent : Et mille tons divers, qu'on ouit s'y meflet, Semblerent les Echos au combat appeller. L'allegresse assoupie, à ces bruits se réveille; Chacun ou pour combattre,ou pour voir s'appareille La seureté du Camp se commet à six Corps, Tout atour commandez, d'estre en gatde au dehors: Deux Sauvages chargez des Lances des Tenans,

P E I N E on vid le jour au Tournoi | Et d'autres au dedans, rangez fous deux bannietes, Sont nommez pour garder l'enceinte des barrieres. Dés-ja vers le midy le Soleil s'avançoit,

Et sous les pieds des monts les ombres tepo iré d'vne halei-Quand Louis affisté de la vieille Noblesle, Qui ne prend plus de part aux jeux de la jeunesse, Se rend fur vn theatre, en Balcon faconne, Et d'un Dais magnifique au dessus couronné On void à ses costez Belinde, & Lisamante; L'vnc en habit de deuil , l'autre d'or éclarante: Selon l'ordre établi, chacun tient là le rang, Que demande ou fa charge, ou fon âge, ou fon

Et les Juges affis autout du Connestable, Ont les prix devant eux rangez fur vne cable. D'abord il entre au bruit de vinet clairons fon-

La neige avec la mousse estoit sur eux messée: Leur longue chevelure en paroissoit collée : Des glaçons tortillez à leurs barbes pendoient : D'autres tournez en rond, de leur front descen-

doient : Et par-tout où leurs pieds imptimoient quelque

Il fembloit que la neige y vinft avec la glace.
Doune enfant les fuvorant-rous crifain des Hyvers,
De glace, de brinne, & de greifle couverns.
Tout cela fe vojoit fur l'eurs ucoques gomméer,
Sur leurs juppes de tale, & de verte femfeet.
D'un vernis celasara l'eurs pennachas glacez,
De neige, & de frimas paroificient heralifes;
El leurs chevaux n'avoience n toues leurs panute,
Que le froid, que le vern, que l'Hyvier en figures.

Use in mote, del e tout, que i riyure en quarte mote, del e tout, que i riyure en quar-Eccua da plemate ritag, comme elle en approche, En forme de recie, ce cartel enconcrete, Er tous les (péchecons de leur vois éconoseront, Nournifions de l'Hyver, Erdan de ces Claure, Nournifions de l'Hyver, Erdan de ces Claure, Nournifions de l'Hyver, Erdan de ces Claure, Er d'un foid cerven la la Naure engourde, D'accum rayon du Ciel refe, jamans attriede. Nous venous maintenir aux yene de cette Cost, Que la Vialeur ne peur Alleur et Annauer de Que le Vialeur ne peur Alleur et Annauer de Que le Company de l'encons 1 a plus beaux s'y nois-

Que le joug qu'il impode est une entraveaux cœura, Appeller par la Gloire au faithe des honneurs: Et que le froid qui fert à former la Prudence, Sert encor à former la Force de la Vaillance. Douze Efusyes fui voiem, de deux Pararins fuiries Leutschezaux elloiten blanca, & marquetez de gristur la mante ils avoitent la neige en moucheures, Et la glace en boutons, après leurs chevelures. Let Couffien des Treans mence de longs coet-

dons, Tantoft alloiene au pas, tantoft à petits bonds: Leurs houlles, leurs girels, leurs bardes, leurs te-

Leurs houses, leurs girels, leurs bardes, leurs restieres, Et depuis leurs chanfrains, jusques à leurs crou-

pieres
Tout paroiffoit houppé de la blanche toifon,
Tout brilloit du cryftal de la froide faifon.
Deux Vents les conduifoient, dont les teftes

Les vifages bronzez, les épaules aiflées, Faifoient voir qu'ils effoient de la troupe des Vents, Les plus froids, les plus fecs, & les plus motfon-

Sous leur haleine auff, l'air devenois plus trifle:
Leurs cimiers s'élevoiene, de pennaches et Le leurs ailles fembloiene d'estirité rile apitle:
Et leurs ailles fembloiene d'estir à lanque pay, L'armure chois d'argent, mais toute cifé better aux Spockareur la neige de le frimas.
D'ell-medine aprés eux, murche vue Rochenuis'.
Et de maisre diamant prés à près enchalfi. Le corpten aut tous blanc, la utile en eft chemis!
Le corpten aut tous blanc, la utile en eft chemis!
Le corte chois gréfile de le Le faigue glach.

On buy woid le pied fee, on buy woid le confee, to building de vergeis, ou de glace encouffee. Towe l'eau qu'elle pere, en filters fe divife; te chercie en towathen, an fouffie de la buil, a four de la buil, a four de la building de la commandation de la comma

Les floccons fur la rocque & fur la houpelande, Et tout Habit couver du robans velouter. Du cotôn des hyvers paroificient mouféhetez. D'un fectet mouvement la Roche gouvernée, Aprês va nouz de Lice, en fa place el menée. La s'ouvrant tout à coupt, & jusquet au dedans, Recevant par va nue; les yeux dés regardans. Elle expoéa leur vozé, ya Salon magnifique, De masière (ipperbe, & de fluthur antique.

Huit pilaftres égaux, moirié noirs, moitié blancs,

Apres, vingt Estafiers, qui terminosent la bande,

Mais voiu de fin cryful, également diltan, le feinear en roud, divisième la fivaçue, and the fine en roud. En de la fivaçue de l

Bizarres de couleurs, autant que de façons Et par ordre, on voyoit, dans le mur enchassee, La rocaille vernie, & de mousse enlacée. Mais rien dans le Salon ne parut furprenant Comme parut fous l'arc, l'vn & l'autre Tenant. Alfonse, sous le nom du froid Alaxarire : Et Robert, fous celuy de l'infensible Scythe. L'vn & l'autre d'vn air qui s'égale à son rang, La javeline en main, le sabre sur le flanc . Sembloit dés-ja du geste, & de la contenance, Mesurer la carriere , & demander sa lance. Leurs cimiers s'élevoient, de pennaches couverts, Plus blancs que les floccons que filent les Hyvers; L'armure cîtoit d'argent, mais toute cifelée, Et telle que l'on void l'eau crespue & gelée: Et de maint diamant prés à prés enchaife,

Le corps bas & courbé, les deux jambes pliées; Témorgnoit le dépit qu'il avoit de se voit, Sans armes & défait, captif & sans pouvoin Deux fupetbes escus exposez en parade,

Pendojent aux deux piliers de la pompeufearcade, L'un portoit pour devise un Laurier imparfait, Qui d'vne \* Femme encor confervois quelque grafts Et le mot Sarrafin disoit, que la Victoire A qui fuyoit \* l'Amour faisoit venir la Gloire. Dans l'autre se voyoit une ruche d'argent :

Un essain d'or, en l'air, au dessus voltigeant, Faifoit vn corps de garde, autour de son Monarque; Reconnu par les traits de sa royale marque: Et le mot exprimoit, que fans \* eftre amoureux, Et fans estre galant, il estoit valeureux

Cependant vn grand More atrive à la batriere. Qui pout les Assaillans demande la carrière, Elle leur est ouverte, & l'on void dix tambours; En juppes de fatin, en bonnets de velouts, S'avaneer deux à deux, & dans les intervalles Suivre d'un train pareil dix Joueurs d'attabales.

Tout est en feu sur eux; & l'on diroit au bruit, L'on diroit à l'éclat de leur elinquant qui luit, Que du fein de la nue, ils sont venus sur terre, Pour y faire vn concert d'éelair & de tonnerre, Deux Ciclopes fuivoient briilez & demi-nus,

A leut taille, à leur front, à leur hâle connus. L'vn & l'autre marchoit, les épaules chargées, Des armes qu'il avoit à l'Affaillant forgées. Le feu de la fournaise y paroissoit encor, En charbons de rubis, en étincelles d'or: Et foit qu'on regardaft le métal, ou l'ouvrage, On ne sçavoit auquel adjuger l'avantage

Dix Pages les fuivoient fur des chevaux bardez : Leurs pompeux vestemens de feux estoient brodez, Et leurs viliges noirs de l'ardeur de leurs ames , Sembloient, de leurs habits, accompagner les fla-

Tandis que leurs chevaux ,à eourbettes pailant , Rentrant à petits fauts, & pat bonds s'élançant, Sembloient pouffez du feu, dont leurs riches houf-

Dont leurs capatassons a n'avoient que des figures. Chaque Page à la main vne lance portoit, Qui du tronçon au fer , en flame serpentoit; Et fur la toque rouge, vne ondoyante plume, Representoit le feu, qui sous le vent s'allume. Vers le Roy cette troupe en bel ordre arrivant,

Un des Pages la voix avec art élevant, Commence ce recit, les autres le secondent, Et leurs voix, de concert, à la sienne répondent Nourrissons des clunats, où tegne la ehaleur,

Oui fair d'vn melme feu l'Amour, & la Valeur Brulez comme on nous void ,& tout councrts de flames,

Nous venons à dessein d'apprendre aux froides Ames,

Que le feu, des grands cœurs est le propre Element, Et qu'vne mesme ardeur fait le Brave & l'Amant. Pyriandre l'ardene, le viene avec les armes, Souftenir contre tous, non moins qu'avec ses char-

Il eft Brave & Galant & felon qu'il hiv plaift, Il sçait mettre en vsage, ou la force, ou l'attraits Ce recit achevé les dix Pages passerents Aprés, les Escuyers, en leurs rangs s'avancerent : Sur leurs testes, des feux en plumes ondoyoient.

Des feux fur leurs chevaux, en bardes flamboyojent; Et moins vuide que plein, leurs juppes & leurs mantes :

De feux en broderie eftoient étincelantes. Deux Genets alezans ensuite sont menez, Vers le Midy tous deux , & fur le Tage nez. Un Vent les engendta tl'une feconde haleine, Paffant fur deux Jumens, qui paissoient dans la

plaine. L'vn se nomme la Foudre, & l'autre a nom l'Eclair:

Et plus vittes que n'est vn trait qui vole en l'air, Sans se mouiller la coene, ils pourroient d'vne courfe. De la bouche du Nil, remonter à fa fource.

L'vn & l'autre se sent de son extraction: Le feu brille en leurs yeux & dans leur action: Le feu fut leurs harnois luit en orfevrerie, Sur leurs caparaffons il luit en broderie: Et leurs pas sont si hauts, ils vont si ficrement, Ils pouffent l'air fi loin de Jeur hannissement,

Qu'il n'est point de valon, d'où quelque Echo ne Qui de sa repartie au combat les exhorte

Chacun d'eux à la main par vn Negroeft conduit, D'vn long cordon houpé qui de pailletres luit : Et ces noirs Estafiers ,à la teste emplumée, Semblent moitié de flame, & moitie de fumée. Charles fuit fous le nom du Chevalier ardent ; Son air , fon port , fa mine , ont du Brave & du

Grand: Er les feux de fon Ame heroïque & hautaine. Semblent s'estre épandus jusqu'au chat qui le mene.

Il roule fur des feux en cercles façonnez : s En moyeux, en rayons d'autres feux sont tournez : D'autres font le timon, les efficux & la quille : Et l'on n'y void que feu, qui serpente & qui btille, Quatre Coursiers de front à ce char attelez, Sont de flames couverts, & de flames aiflez. Le feu de leurs nafeaux fort avec la fumée:

Toute la Lice au loin en paroift enflamée: Et des feux fur leur crin tortillez & rampans, Semblent se presenter à l'épreuve des Vents. Vulcain, ardent cocher de l'ardent attelage, A le feu dans les yeux, à la barbe, au vilage : De fix flames en pointe il a le front brûlane: Er fori corps, d'autres feux, se void étincelant.

Charles parmi ces feux, & fur cere machine, Soutient la dignité de Fars de de la mine. Son cafque & fon harnois de flame d'or chargez, Eclatren de rubis, en flames arrangez. Son cimier hant & riche et if d'une Salamandre, Qu'on void au lieu de feux douze plumes épandre, Ou fon et de leur mouvement.

Qui font de leur coulcur & de leur mouvement, Autour du riche armet , yn mol embrafement. De deux Amouts, armez de carquois ,& de fla-

Et des plus exerce à la chaffe des Amess D'une-part, Pur Guistent fon effeu de combes, Qui rèpond su Soleil, d'un effroyable éclars L'autre einen d'autre-part, Péctu de fa Devile, Où d'un feu pur & clair la \* Salamandre éprile, Dir d'un mos Gernadin, en Arabe exprimé, Que le feu glorieux, ausour d'elle allumé, Sans rien draimaire du \* four de la couronne, En augmente le prix, par le your qu'il luy donne. Sur trois lignes, apres, macrònieur doute Etla-

fiers,
De leur or, de leur foye, & de leur gaze fiers:
Des flames de clinquant éclatoient fur leurs man-

Etes: soques chorce de fexts de planes carbones chart tous l'explesjage in bel order pallé. Charles singuis en les chores que l'explesjage in bel order qu'il de l'explesia de la charles états qu'il perit, et l'anne s'aucè p. Defecnal de bonne guez, été d'isune qu'il porte, V à roucher l'eurs elcus, qui pendent à la porte. Un de l'aure an comba par ce figne invité, Sora avec vue belle, de modétie fierré. Mancé le premeir e frait soit dans la lice, L'éctu pendaire au cos, la lance fine la cuillé. L'éctu pendaire au cos, la lance fine la cuillé. L'éctu pendaire au cos, la lance fine la cuillé. L'éctu pendaire au cos, la lance fine la cuillé. L'éctu pendaire au cos, la lance fine la cuillé. L'éctu pendaire au cos, la lance fine la cuillé. L'éctu pendaire au cos, la lance fine la cuillé. L'éctu pendaire au cos, la lance fine la cuillé. L'est puis l'est de la cuillé. L'est pendaire au cos, la lance fine la cuillé. L'est pendaire au cos, la lance fine la cuillé. L'est pendaire au cos, la lance fine la cuillé. L'est pendaire de la cuillé. L'est pendaire au cos, la lance fine la cuillé. L'est pendaire au cos, la lance fine la cuillé. L'est pendaire au cos, la lance fine la cuillé. L'est pendaire au cos, la lance fine la cuillé. L'est pendaire au cos, la lance fine la cuillé. L'est pendaire au cos, la lance fine la cuillé. L'est pendaire au cos, la lance fine la cuillé. L'est pendaire au cos, la lance fine la cuillé. L'est pendaire au cos, la lance fine la cuillé. L'est pendaire au cos, la lance fine la cuillé. L'est pendaire au cos, la lance fine la cuillé. L'est pendaire au cos, la lance fine la cuillé. L'est pendaire au cos, la lance fine la cuillé. L'est pendaire au cos, la lance fine la cuillé. L'est pendaire au cos, la lance fine la cuillé. L'est pendaire au cos, la lance fine la cuillé. L'est pendaire au cos, la lance fine la cuillé. L'est pendaire au cos, la lance fine la cuillé. L'est pendaire au cos, la lance fine la cuillé. L'est pendaire au cos, la lance fine la cuillé. L'est pendaire au cos, la lance fine la

Au fignal du courir donné par les clairons, Reperé bus(quemme, à grands coups d'elperons, Les Courfiers animez de viltellé s'elancens, E de l'exil, qui les fuit, la whiefic devancent. Dans la carriere ouverre à la poufte des flost, Spedacle épouvantable aux plus fiers maceloes, Des Efputs orageux moins legere eft la courfe, Quand I'nu venant du Sud, l'autre venante de

Quand I'vn venant du Sud, l'autre venant de I'Ourfe, .
L'air étate à l'eur choq, l'onde écume de genite: Le de frayeur, au loins, le rivage fremit.
Et de frayeur, au loins, le rivage fremit.
Et de l'avers de l'air de Et de leurs bois notieux, en mille endroits brifez, On vid luire dans l'air les éclats embrafez. Les bois ainfi rompus, de les carrières faires, Les Princes vers leurs Gens retonrnent à courbet-

Mas dé-ja pour courir contre l'autre Tennar, San fectord devral l'Angeun evrenins, Le conduis d'ure admic de l'avantre mainere, Et a lance à la main, reptre dans la carriere. D'autre cofté Robert, bien armé, bien monté, Et d'un noble aiguillon à la gloire porté, Se préfente à la joufle avecque cette mine, Si fere d'ur ferrible à la Gent Sarrafine.

Se peculiar a by John Sevena Caccar manner, Se peculiar and participation of the construction of the cons

Qui d'vn nouvel anour, au tenouveau bollant, Dans la lice de l'âie, qu'ils bateur de l'eurs ailler, Cherchent par le combat, à vuider leur querelles. Au bruit de leur aflaut, il e Vente des renvisons, De leurs longs fufflemens leur ferveut de clairous: Et des troupeaux paiffans fur le prochain herbage, Les Bergers éconner, admirent leur courage. Tous deux & la premiere, & la feconde fois, Coururent de tant d'art, qu'ilst rompièren leurs

bois.
Du bois de l'Angevin les éclats s'envolerene,
Er bien haur dans la nué aux yeux se déroberent,
Mais deux furent du sort conduits si justement,
Qu'on en vid deux Aiglons, puffans dans ce mo-

ment.

Sous la gorge bloffer, tomber für la centiere; Fer de leur yune füng artofer la poulfiere, Prefage merveilleux; prophetique accident Prefage merveilleux; prophetique accident Voulue 17 Angevin la defaite priedire, Voulue 17 Angevin la defaite priedire, Denni i terniferoi deum § Princen de l'Empire. Charon finn les comprendre, 17 laugure appliadire et quelques aus apprès, de cettre pophetic, La prometife fatale à plein für éclairate, Quand § Parthenope vid Charlet fon nonveux

Roy ,

Vainqueur de Conradin, & domteur de Manfroy ,
Recevoir fur fon port, des mains de la Vidtoire ,
La Couronne de Tille \* au triple Promonroite.
Au batterner des mains , accompagné de voix.
Un concert focceda de cors , & de haus-boix.
Gui ranger deux deux , la barrier pafferens,
Et le long de la lice en deux filet marcherent.
Huit Pages aprêt eux, renoient le mefine rang.

Leur habit incarnat effoir houppé de blanc :

Er leurs plumes de blanc & d'incarnat messées, Voloient au gré du vent, sur leurs restes assées. Les penons, les tubans des lances qu'ils potroient, Les housses, les plumars des chevaux qu'ils montoient,

D'incarnat & de blanc , tantost clairs , tantost fombres , Faifoient cent jours divers & cent diverses ombres.

Efcuyers & Parrains s'avançoient après eux, D'habits à l'Arabefque éclarans & pompeux: Les plumes par bouillons fur leur front ondoyantes, Répondoient aux couleurs de leurs veltes, volan-

tes:

Etes: (ayons de gaze, & de fatin bandez,
Se voycient d'argent trait aux jointures bordez.

Leur longue chevelure en natte cordelée,
Er de treités d'argent & d'incarnat mellee,
Leur flottoir fur l'épaule, & dans l'air fe mouvant,
Sembloid von notud frangé faire vn joitet au vent.

Un Auet roule aprés, la forme en et nouveile, le d'vne étoffe aux yeux aust irche que belle, De fix chaifnes d'argent également rendu, A fix colonnes for, il fe void fullpendu. Sur ces colonnes monte, en vouez, vne coquille : Dor de lauge, ke d'aurt la canelure en brille: Et des lauriers d'émail, aux colonnes liez, Le staments (frennais, en chaignaigne plus plus plus d'un de l'orgentant, en chaignaix plus plus (Leur font, de l'ornement que la l'euille feur donne, Une ecitance au copps, au frout vne couronne.

Sur l'Autel qui paroist d'agare de Levanr, Un feu clair & serain, fans fumée & sans vent, S'allume des esprits d'vue pure matiere, Qui preste son amorce à la seule lumiere. Sur l'innocent bucher, vn \* Phenix enflamé, Er de son noble seu, moins bruslant qu'animé, L'attife de ses pieds , & le bat de ses aisles . Pour en rendre, s'il peur, les flames immortelles. Quatre cercles ardens façonnez en Soleils, Er composez de feux à des rayons pareils, Font rouler la machine, où l'on void attelées Deux \* Licornes de front, blanches & tavelées. D'inearnat & d'argent leur long crin est tressé Leurs freins en sont couverts , leur dos en est housse, Et sur leur front velu, les cornes arborées, Sont de gaze à bouillons & de rubans parées. Elles vont fierement, & d'vn air affeuré Qui paroift au concert des hauthois mesuré. Er fuir les mouvemens d'vne jeune \* Cochere, A qui l'Aube, venant éclairer l'hemisphere, Quelque pourpre, & quelque or qu'on luy voye

En richeffes d'arours ne se peut égalet. Se cuirasse l'antique, est d'argent écasilles; D'une mossillon de seurs se cotte est émaillée; Et l'aigetete mobile, à rayons d'argent trair, Luy fat comme un comere au faiste de l'armet. Aussi brave que belle, aussi belle que sere, Elle conduit le chat s'Elong de la carsiere. L'yne & l'aure Licome eft docile à fa main, Et fuir avec respect le maniment du frein. Mais si-rott qu'elle sur dans la juste étendué, D'où sa voix sans déchet, pouvoir ellre entendué, Vers l'écliassant Royal elle routra les yeux; Et chanta ce recir d'un ton harmonieux.

Partifans de l'Amour , mais de l'Amour pudique ,

Ne peur appartenir qu'aux celettes Efprirs.

A ce rect chante d'une voix hatmonique,
Répondoir dans l'étre la Devile heroique.
On y voyoix ce feu \* paifible, égal, & clair,
Qui d'un tour métrale cinit a Sphere de l'air.
Et le mor au dessu, en leutres Arabesques,
Eferit d'or & ézur, & bordé de Morcéques,
Promerois qu'estane pur , jamais il ne mourroit,
Et immit son ardeur, au temos ne cederoit.

Et jamis fon ardeur, au temps ne cederoit.
Coury parsity paries, fone is non d'Alcadime.
Sur fon armure d'or & de nobis audente,
Sur fon armure d'or & de nobis audente,
Sur fon armure d'or & de nobis audente,
Sur fon acque, yn Pietnis «'étere, & bardes aideSur fon caique, yn Pietnis «'étere, & bardes aideVingr plantes à l'retour, foix de leur mouvemente,
Vingr plantes à l'retour, foix de leur mouvemente,
Vingr plantes à l'entour faire de leur mouvemente,
Le parielle plante par de la faire, qu'elle le confumere ;
Le paroiffer au seyva des Banes qu'elle le confumere ;
Le azgaye Arabeique à chaque pas qu'il fair ;
D'enn enténe ablon effraye, étonne, & plaût ;
Le azgaye Arabeique à chaque pas qu'il fair ;
D'enn enténe ablon effraye, étonne, & plaût ;
Et au gyes va hod d'en de reinble lumière.

Le Coursier qu'il montoit superbement paré, Alloir d'un air superbe, & d'un pas mesure: La retre parcission s'entendre à lon escole: S'élever, s'abaisser, se rendre ou dure, ou molle: Luy tépondre en cadence, & mettre en divers tons.

Les groupades, les fauts, les voltes & les bonds. Son poil choir plus blanc, que n'est l'humide laine, Que l'Hyver lettife forme de fon haleine: Avec ce blanc si pur, à sloccons se mession; Un rouge, dont l'éclar l'écarlaré égalois; Et les yeux abusez de cette moucheure, Artiphosent à l'Arts, le jeu de la Narure. Le frein d'or sous ses dents d'écume degourtoit : De campanelles d'or fon poitral éclatoit : Er du milieu pendoit vae houppe frangée De rubis, de faphirs, & de perles chargée, Qu'yn muffle foultenoit, de quatre diamans, Qui brilloient en fa bouche, & luy fervoient de

Tout flamboyoit fur luy, chanfrains, bardes, houf-

De chiffres enlacez, & de feux en figure. Les Estafiers ensuite, en deux lignes rangez, Et vestus d'incarnat, & de blanc mélangez ; Alloient le front couvert de bonnets de peluche, De masses de heron, & de plumes d'autruche. La brigade passa de la sorre en deux rangs, Coucy d'vn ait hautain marcha vers les Tenans. Er d'vn geste hetoïque accompagnant sa mine, A l'escu de Robert porta la javeline. Il fort, par cét appel au combat invité, Son courage à la grace ajouste la sierré, Tous deux marchent armez de pareilles zagayes, Dont le fet émousse ne peut faire de playes. Tous deux passent au large, & prennent avec art L'espace que demande, en l'ait, le jet du dard. Les chevaux autrefois dreffez dans le Manege, L'vn de Ceriberac, & l'autre de Campege, Legers à l'esperon, & dociles au frein. Se meuvent de tout air, tournent à toute main: Vont tantoft terre à terre, & tantoft à groupades : Ajoustent à cent bonds , cent soudaines passa des : Et les cercles qu'ils font, foit au trot, foit au pas, Soit melmes au galop, semblent faits au compas. La poudre sous le vent en rond pirouëttée, Avec moins de vistesse est en l'air agitée: Et le feuillage sec emporté d'un tortent, A faues precipitez vers la plaine courant. Sust le long d'un valon d'une course plus lente Les tours & les détours de la vague roulante Les Chevaliers adroits, I'vn fur l'autre au passer,

Lancenc les javelors qui frapene fans percer. Les escus à leurs coups se presentent sans crainte: L'airen éclate au loin, & bruit à chaque atteinte. A l'envi les clairons paroiflent les compter, Les tambours à l'envi semblent les tepeter; Et le champ, le valon, le rivage répondent, Au frequent battement des mains qui les secon-

Après dix javelots de bel air élancez, Et d'vn air aufli beau, des escus repoussez, On void les Combattans au son de la trompette, Faire à pas mesurez vers leurs gens la retraite: Et candis qu'ils la font, vn autre bruit plus grand, Rappelle sous les yeux à la porte du champ. En trois rangs, six eambours, six élairons, six

timbales. Entterent separez de distances égales :

Leurs longe fayons, de gris, & d'orangé bandez, L'Amour Modetateut effoir affis au faifte, Effoient aux entre deux, de gros bouillons ondez, Soit pout le gouverner, foit pour regit la befte:

Et leur front se couvroit de toiles ouvragées, Et de plumes par touffe , à l'entour ombragées. Douze Pages vestus de pareilles couleurs, Suivoient en quaere rangs, montez fur des Cou-

Des masses de herons s'élevoient sur leurs tocques: Les bardes des chevaux luifoient de pendeloques t Et l'orangé par-tout, avec le gris perlé, L'argent pat-tout à t'or , artiftement mesle, Faifoient fur les girels, & le long des houffures, Divers compartimens & diverses figures.

Huit Escuyers suivoient; deux Parrains aprés Alloient fut des chevaux fiers , agiles , pompeux : Leurs joppes à fonds gris, d'orangé fleuronnées,

De grains d'ot & d'argent se voyoient bouton-

Et de mesmes couleurs leurs manteaux veloutez, Ettojent en écusson haut & bas clinquantez. Deux Mores Estafiers, de taille geantine, Bizarres de parure , & barbares de mine, Enfuito condusfoient à la main deux chevaux, En vifteffe, en fierré, l'vn de l'autre rivaux, Qui d'yn fouffle orgueilleux , & d'yne tefte altiete, Paroifloient défier les Vents à la carrière. On dit que vers l'Euphrate, ils nasquirent tous deux, D'vn Coussier, possedé d'vn Lutin amoureux; Et que leut Mere fut vne jeune cavale, En vistelle de course aux tourbillons égale. Leur poil estoit gris brun, d'orangé ravelés L'vn avec l'autre eftoit dans leurs bardes meslé Et leur long etin frise, d'vn mélange semblable, Faifost vne nuance à l'art inimitable. Après les deux Chevaux, vn Elephant venoir, Que d'vne longue écharpe vn amour gouvernois. Il avoit sa testiere , il avoit sa houssure, De la meime livrée, & d'vne autre figure Vingt grenades d'argent qui des bardes pendoient, Sembloient s'entrappeller du fon qu'elles rendoient:

Et du mesme metal, autant de campanelles, Sembloient s'encourager à fonner plus haut qu'elles, Sur l'énorme animal de la forte paré, Un Globe s'élevoit , haut , luifant , azuré : La Lune au front cornu s'y voyoit argentée, Et la Route de l'air d'Effoiles marquetée: On y voioit le cercle, où le flambeau du tour. D'vn mouvement reglé fait son oblique tour. Les Maisons du Soleil y paroissoient brillantes, D'Animaux \* lumineux , & d'Enseignes ardentes : Ces Nations de feu, ces Peuples étoilez, Qui se montrent de nuit, qui de jour sont voilez, Estoient là distinguez selon leurs differences De figures, de rangs, d'aspects, & d'apparences, Et tout ce qu'a le Ciel de grand, de concerté, En petit dans ce Globe eftoit representé.

Et son geste sembloit, d'vn absolu pouvoit. Faire fous luy ces feux, & ces cercles mouvoir. Après cet animal, porteut de la machine, Paffent huit Chevaliers, grands de taille & de

Leur livrée est de gris & d'orange messez : Leurs escus en sont peints, & leurs bois drapelez: Leurs plumes avec att en paroissent ondées: Leurs lambrequins rayez, & leurs cottes brodées: Et les douze Éstafiers, qui marebent aprés eux, De veloux orangé, de fatin gris pompeux, Et plus pompeux encor de leut gaze qui brille,

En deux files rangez , terminent l'Escadrille, Tout le train s'avançant en ce pompeux arroy, L'Elephant s'inclina, passant devant le Roy: Et l'Amour gouverneur de la Boule azurée,

Entonna ce recit d'une voix mesurée, Le haut \* Monde & le bas, font fuiets à ma Lov. Les Corps & les Espeits ne sont meus que de moy; Es mon pouvoit connu de toute la Nature, Fair vivre ce qui vit, & duter ce qui dure. Ce n'est que de mes feux que le Ciel est paré, Que le jour est luisant, que l'air est éclairé : Et ce fut de mes foux, & de leurs étincelles, Que le Monde encor neuf, dans ses Spheres nou-

Vid des le premier jour, le Soleil s'enflamer, Et vid la nuit d'après, les Aftres s'allumer, Aufi, comme je veux, je mefure leurs route Il fait, comme je veux, fombte ou clair dans leurs

Et comme je préside aux concerts de leurs corps, Je puis, comme il me plaift, en rompre les accords. De son dard à ces mots, il frappe sur laboule, Elle s'ouvre du coup, s'ouvrant elle s'écoule : Et ne laiffe en sa place, aux yeux du Spectateur, Qu'yn grand cercle de feu, qui serpente en bauteur. Colligny fous le nom d'Ardent inextinguible, Bethunes, fous celuy d'Ardent impetceptible, Se trouvent sous le feu de ce cercle enflamé, Sans qu'vn de leurs cheveux en paroisse entamé. Chaeun de la machine admire la fabrique; Chaeun felon fon fens le symbole en explique; Le cependant, l'Amour, sur ce seu balance, Acheve par ces mots le recit commencé.

De mon feu s'alluma cette ardente Ceinture, Inacceffible à l'œil , autant qu'à la froidure : La flame en est égale, & tranquille en tout temps: Elle regne au deffus de la pluye & des vents: Et les Demons auteurs du trouble & des tem-

Jusqu'à sa region n'élevent point leurs restes. Aussi rien ne l'abat, rien ne la ratentit; Elle agit sans déchet, sans emprunt elle vits Et de son propre fonds, sans corps entrerenue, Elle n'est qu'aux Esprits & qu'aux Sages connue. Ces ardens Chevaliers de ses flames nourris, Viennent en fouftenit l'innocence & le prix:

Et ces frilleux Tenans, du froid & de la glace, S'ils ne cedent bien-toft le pas à leur audace, A leur honce apprendront, qu'il n'est point sans mes feux,

Ni d'Esprit élevé ni de Cœur geneteux. Le recit achevé les Chevaliers descendent. Sautent fur les chevaux, vers les Tenans se tendent. Colligny, ce jout-là, s'estoit voulu pater, De tout ce qui pouvoit les regards attirer. Sur ses armes d'argent, richement burinées, Paffoir vn double tour de pierres enchaifnées. Ouvrage prophetique, où se voyoient de rang, Les portraits des Beautez promifes à fon fang.

L'Aftrologue Segur en fit voir les vifages, Les destins fortunez, les nobles mariages. Gazaillon qui les vid, en prit les premiers traits, Et de taille d'épargne, en grava les portraits. Là se voyoir briller, sur chaque Cornaline, Et fur chaque Turquoife, vne jeune Heroiner Un grand Aigle à chacune étaloit en blafon, De son futur Epoux la race & la maison.

Le plus rare travail, estoit sur vne Agate, Dont la taille correcte, autant que delicate, L'Histoire de Melisse en petit exprimoit; Et de l'esprit de l'art, la matiere animoit. On voyoit, comme après son heureuse naissance, Les Graces prenoient soin de sa premiere enfance, Un effain voltigeant, de miel la nourriffoit, Des Cygnes l'endormoient, vn Amour la berçoit.

Plus bas, d'vn Esprit saint l'Image sumineuse, L'ostoit d'entre les bras d'vne Furie affreuse: Contre elle de courroux le Monftre se dressoit; Et de son front hideux ses serpens herissoit, Ailleuts on la voyoit fur vne toche verte. La Lyre entre les mains, & la bouche entre-ouverte,

Aux Nymphes, aux Amours, aux Sirenes chanter, Et du son de sa voix les Zephirs arrester. Les Mufes à l'entour, en corps estoient assiles, De l'esfor, & du feu de son Ame surprises, Et dans la troupe, Orphée à ses vers attentif, Sembloit de son Esprit avoir l'Esprit captif.

L'armet ne cedoit point en lustre à la cuirasses L'aigle des Collignis altiet & plein d'audace, Sur la cime éleve, d'or bruni flamboyoit, Et tout prest à voler, ses aisses déployoit. Douze plumes en feu, voltigeant sous sa serre, Reprefentoient aux yeux les pointes du tonnerres Sur fon front, vn Amour d'autres feux brandiffoit, Et les Esprits plustost que les corps menaçoit. Dans fon Escu luisoit vne \* pietre enflamée Au grand vene, à la pluye, à l'orage allumée: En eau l'ait au dessus , en vain se distilloit: Plus il pleuvoit sur elle, & plus elle brûloit: Et le mot Gree écrit d'une Lettre dorée, Luy promettoit vn feu d'exernelle durée. Bethunes d'autre-part, fur le casque portoit,

Un pennache cendre qui par couffe flottoit.

Sa conte effoit de gris, de de gris fon armater, Mais par ven feçavane & rate cifellance, etc. Cente batallée, s'un art en ce temps-là nouveau, y veyonien par le fou, peinte en couleur d'eau. De centre & de feu peinte en couleur d'eau. De centre & de neige avont la trête griffe. De centre & de neige avont la trête griffe. De centre & de neige avont la trête griffe. De l'entre de la centre de la part bouillons la forvoit et le nome fe platique; d'avor contre naure, le le nome fe platique; d'avor contre la lette de l'entre de la contre de fest platique; d'avor contre la lette de l'entre de l'entre

Il glife par l'oreille, il entre par les yeux ; Quelques foisons le deutil, d'autres fou dans la poie: Es pour gagner le cœur, il tente toute voie. Il elt vara que fes traits, dangereux en toutemps, Sont robjours acetez, & ouipours font ardents ; Mais quand il en a fair la trempe avec des larmes, Qui peut l'eur oppofer d'affez, foides armes ? Bethunes autrefois invincible à fes traits;

Qui peut teur oppoier à aitez toutes armes? Bethunes autrefois invincible à fes traits, De Lifamante à peine entendit les regrets, Vid à peine fes pleurs, comme perles s'épandre, Qu'il fenit à son cœur, vn feu nouveau se pren-

La pirié l'alluma, la vertu le nourit, D'vn filence obfiné le respect le couvrit: Et ne presumant plus de s'y rendre insensible, Tout son effort n'alloit, qu'à le rendre invisible. En ce riche appareil, les Chevaliers ardens,

Vont toucher de l'épée aux deux Efcus pendan. Les Tenans que ce figne à la défenfie appelle. Engagent leur brigade en la mefine querelle. Après eux fieremens, elle va le fre huit; Les Affaillans, en corps, s'apprelème à l'affaux; Les tambours, les clairons, les cors, les arachalt e, Ranger de part de d'auret, en deux troupes égales, Animens à l'envi de Leurs bruians accords, La deffiel des adroits, & la force des forts.

On s'ebranle, on se joint, on se melle, on se pousse,

Le combat est ardent, mais son ardeur est douce: Les coups sont innocens ; & le set rabatu, Ne montre qu'en éclairs & qu'en bruit sa vertu. Les harnois, les escus, les cimices en resonnent: Les oreilles long-temps sous les pots en bourdonnent:

Et dans tout ce grand bruit, de poullans de poullez, De courans, de courus, de chaffans, de chaffez; Sous des coups qui pourroient étonner des enclumes.

Il ne se void tomber, que des pointes de plumes. Aius, d'une Falaise, ou d'un roc escarpé, Que les ans & les stots ont à demi sapé; On void avec plaiss, sous les ondes tranquiles. Les Saumons divisez par bandes & par siles, Contreliare vne atraque, vna affust imiter, Combartre de la quote, & du muffle hutter: Et par mille détours, & mille caracoles, Et par mille détours, & mille caracoles, Contre de la company de la caracoles, Les combas inonces le pérfeire ut réjoires. De leur don argente l'écalite l'éblotite : Le Trompeter Maini leur fonné la methle. Le Trompeter Maini leur fonné la methle. Après le Touron d'int, de les pirs, aignet, S'apprelloient à firer le long de la Catricree, Quand deux con Surafini fonnass à la bar-

Y rappellent les yeux avecque les esprits, Du spectacle qui s'offre également surpris. On void vn Chevalier de façon barbarefque, De taille geantine, & d'armure Moresque, Qui le casque baisse, le long bois à la main, D'vne voix arrogante & d'vn geste haurain; Demande à s'éprouver du fabre ou de la lance. Contre six des Jousteurs les plus forts de la France. Le Roy consent qu'il entre; & le fort Josserant, Par fon choix le premier dans la Lice se rend. L'orgueilleux Inconnn tous les regards attire; L'vn admire fon port, l'autre fa taille admire : Mais c'est avec horreur, qu'on void en son pavois, Deux \* haches en fautoir, fur des testes de Rois: Et deux mots à l'entour, en lettres burinées, Qui disent qu'il en veut aux testes couronnées. Ses Valets à cheval, tous en Mores couverts, De manteaux voltigeans, moitié bleus, moitié

verts ,

Perciser pour igaler, fe lances la force proteins pour igaler, fe lances la force of the perciser pour la force of the perciser pour la force of the perciser depends of the perciser depends of the perciser la force of the perciser la for

Et qu'il euft emporte le prix en wingt Tournies, fert vancau da Bisabre, et ploys dou fon hois. Cela fair, d'uve min es unil fere que vaine, A la tetle de Caram le vainqueur le promonent. Fait à unt de Ségneurs va cartel orgueilleux. Par la tent de Ségneurs va cartel orgueilleux. De fa par le provoque à couir une lance. Cet miodent des le Ségneurs rept. En du Monarque feul hardiment accepté. En du Monarque feul hardiment accepté. Et out l'hanneur comman, fuite ic cret avanture. En vn moment arméde cafque & de harnois, Il monte Fulgurin, se charge d'vn long bois, Le Coursier gjorieux sou vn si brave Maistre, Fait par cent bonds legers son adresse paraistre: Et semble prefager, par son hannissement, Du combar que s'on craint l'heureux évenement.

Cependant Tinconnu retourné dans la Lice, Trame \* vne pouvrantèle & cruelle mailice. Il prend pour l'accomplir, vn pin noieux & vert Armé d'un long acier, (sus l'écore couverr; Et va contre le Roy, qui contre luv n'apporte, Qu'me lance fans ter, quoy que pefante, & forte. Au signal de pattif fonné de tous cofter, Les couriers par le flanc, par l'oreille section, Vont d'une courie égale à celle d'un orage,

Que le Demonde l'air mene à quelque naufrage. Le coup de l'Estranger à la gotge porté, Est par le Prince adroit avec art évité: Le fer en gauchissant, glisse sur l'épauliere : L'écorce qui se rompr, l'expose à la lumiere : Et son funeste éclar excite de longs cris, Parmi les Spectateurs de la fraude surpris. La lance de Louis avec effort brifée Où l'adresse le bras conduit par la visée Fait perdre les arçons au Barbare étonné, Et pour comble de mal, du long bois tronçonné, Un éclar rencontrant la visiere mal jointe, Va jusques au cerveau le blesser de sa pointe. Un seul œil luy restoit, qui du front luy faillit, Et donne issue au fang, qui par bouillons jaillit: Et malgré sa sierté, sa douleur la plus forte, Tandis que son cheval sans conduite l'emporte. Fait rerentir la Lice, & fremir les Esprits, De blasphemes mellez avec d'horribles cris.

Ainfi court le Taurean le long de la praitie, Lors que piqué du tean, qui le met en faire, Il remplit les valons de fa terrible voix: De regues respecte il eftonne les Bois: Il n'est fleuves ni monts qui fa courfe retardent: Les Bergers de les chiens avec peur le regardent: Et Jon oit de l'herbage, avec gemiffement, Les Geniffs répondré à fon mugiffement.

Le Roy court au bleffis, veu que tour on effaye, Soir pour le retenir, foir pour papier fu playe, Mair tour s'effaye en vain rien ne peur Farrefler; Rien ne le peur reduire à le laiffer traiter. Là, quoy qu'a most coupez, ni grondant, il esplique, Che malbeneure fuccié de foin defficin ratgique, On comprend qu'il effoit lié de parenté, Au Vicillard Alfaffin des Rois il redouvie! Que venu de fa part, au bruit de l'enterprife, Faire fur veu Terre à Malomer fonmife; Il avoit crû devoir afpirer à l'honneut, D'en artefler le cours, tuant l'Entrepteneur. Et que la Jousée ouverte ayant fait ouverture, Aux moyens d'achever cette noble avantutes Le Ciel par jalousse, avoit à sa valeut, D'vn si hardi dessein enviè le bonheur.

Chacun à ce recit benir la Providence, Qui de jour & de nuit en garde fur la France, Etendars fur le Roy sa patermelle main, L'avoit rendu vainqueur du Joudfrue inhumain. Mais le Roy, d'ur coup seul, aussi juste que rare, Vainqueur de rous les siens, non monts que du

Barbate,
D'yn excés de bonté couronnant sa valeur,
Veut de son ennemi consoler le malheur;
Et pour le renvoyer, fait freter vne barque,
Qu'il charge de presens dignes d'yn grand Mo-

narque.

La felfe dans le Camp fut grande tout le jour, Et la nuit furvenant y prit part à fon tout. Il sy fix no combat, où de longues fuifes, Servoient aux combazans de lances embraffes. Leurs feur hämboyans paroifioient des Soleils, Leurs coutclas choient à des foudres pareils: On woms fur leurs port yoley an lien d'airertes.

Leurs etcus immobyans paroinoiene est soienis, Leurs couctas frónierà de fondres parelles: On voyois fur leurs pots voler au lieu d'agretes, Des flames qui fembloiene de mobiles Cometes: Et leurs chevaux houlte de feux étencelans, Egalorent ces Courfeste unineux & brûlans, Qui de flames bardez, fortant du fein de l'onde, De leurs nazeaux ardens foulfant le jour au Monde.

Coucy fur I finventeur de ce Tournei nouveau, Où l'on vidpar vi jeu, non moins rate que beau, Des feux guerriers & doux, ennemis & palifolies Des feux brûlans aux yeux, autouchet infensibles: Et de ces feux brûlans aux yeux, autouchet infensibles: Et de ces feux pompeux cent Chevaliers armez, D'un courage innocent & fans haine antimez, Sembloiert aux Specateurs des Planetes fur ter-

De concert descendus, pour se faire la guerre. Les Porteurs erernels des stambeaux de la nuit, Qui fournissoient leur course, en cadence & sans bruit,

Parurent pour mieux voir cette Feste guerriere, S'approcher de plus prés, & doubler leur lumiere. La nuit en sur plus claire; & l'Aube à son retour, Rougit de luy trouver quelque avance de jour. Par ces combats de seu la feste ainsi sinie,

Par ces combats de feu la rette annu nnie, Au concert d'vne longue de guerriere harmonie, Pout la marche du Camp les ordres font donnez, Les poftes de les rangs font aux Chefs affinez; Er chacun fe prépare à liuvre fa Banniere, Dés que l'Aube ouvrira la porte à la lumière.

#### REMARQUES.

DUNE FEMME AVOIT ENCOR, OC. pag. el.edt.] UNE TEUNE COCHERE, pag. 43 cold. ] A coche at-tectorps decette Device off Dephase, année d'Apol co, & change co vo lusies. Ion, & changée co vo laurier.

A QUE SUTOIT L'AMOOR, page 41. cel.s.] Comot veut dire qu'on va à la gloire par la fuire de l'amout , com-me il arriva à Daphne, qui for changée en vo laurier, &c deviat gloricufe ayant fuy l'amout d'Apollon,

SANS ESTRE AMOUREOE, pag.qt. cal. 1. ] Cette Devife qui e pour corps le Roy des Abrilles , qui n'engen-dre point, declare allez bien, que la valcor peut effre fans

LA SALAMANDRE EPRESE pag. 42. col. t. ] On croit que la Salamandre viz de feu, & le nouvrit dans le feu. Du Tour DE EA COORONEE, pag 41. cel L] Le mot de cette Devile, qui a pour corps vne Salamandre en feu & coutonnée, veot dire, que le lustre des coutonnes, h'est point obscurci par le feu de l'amouz honneste.

DIET PRINCES OF L'EMPERE, pag. 41. col. 1.] Ces Princes (ont Contadin & Mainfroy, que Charles d'Anjou défir en bataille, eftant dés-ja Roy de Sicile, QUANO PARTHINOPS VID. pag. 42 col. 2 ] La

ville de Naples estait nummée Parthenope par les Anciens. L'ISLE AU TRIPLE PROMONTOURE MALCALET

Cette Iste est la Sicile qui a la figure d'un Triangle, & un Promontoire à la pointe de chaque angle PHENIE ENFLANT pag. 45. col. 1.] Le Phenix est affex connu par foo nom: Il est mis sei pour le symbole d'un amour honnette & durable.

DEUX LICORNES DE FRONT, pag. 45.col. . ] Un chat qui porte le symbole de l'Amour honnelte, ne devoit estreattelé que de Licoenes, qui sont naturellement am de la pureté.

Où l'attante Oista u. peg. 4) col.s. ] C'eftle Phemix, qui n'engendre point, & qui oc meutr point, parce qu'il renaift de fes cendres.

CE FIU FALIBLE, I CAL pag. 43.col.1.] C'eft la Sphere du feu Elementaire, qui fert de copps la Devide, où fe prefenct va amour colourus peut de toujours égal. D'ANIMARIZ LIMINEUX, c'é. pag. 44.col.1.] Ce four les douze Signes, qui fervent comme d'enteignes aux douze Maifons du Soleil.

LE HAUT MONDE, pag. 45, cel. 1.] C'a efté l'opioion de quelques Philosophes, que le Monde avoir effétiré du Chaos par l'Amour, & qu'il ne se conservoit que pat l'A-

UNE PIERRE ENFLAME'S. pag. 45 col. s. ] C'ch vne pierre, laquelle vne fois ayant pris feu , ne fe peut jamas éteindre. Icy elle fert de corps à vie Devile qui reptelence wn amour conftant.

VN GRAND MONT EN DEVISE pag. 46.cal. ] Ce mont off le mont Gibel oui fevoiden Sielle. Heft couver de neige & jeure du feu ; & par-là il represente vn amour discrer, & caché fous vne froideur apparente.

DEOX HACHEE EN TAUTOIR. pag. 46. col. 1. ] Le Prince des Arlacides faifoir poeter devant foy, vne hiche revelhie des conteaux qu'il destinoit au meuttre des Rois Chreftens.

TRAME THE EFOOTANTABLE. pag. 47. cd. 1.
Joinville rapporte, que deux Affaffins furene envoyez par li Prince des Arfacides, pour tuer Saint Louis. Cette verité eft oins belle dans l'Histoire , que dans la fable de cét Epifade.



## LA SAINTE COURONNE RECONQUISE.

### LIVRE CINQVIE' ME.

'ARME'E Françoise divisée en trois Corps marche en ordre de batuille vers le Caire. Les Qualitez ; les Maifens , les Alliances , les Avantures des Princes, & des Seigneurs font particulierement décrites. Le Sultan effrayé ne se rasseure, que sur la parole de Mireme, qui luy promes des troupes de Demons auxiliaires , & un armement magique. Il évoque les Ombres des Sultans en sa prosence : & celle de Saladin luy declare, que rien ne luy reufira, que le fang de fan Fils ou de fa Fille , n'ait expié le maffacre que fan Pere avoit fait de fes Neveux , pour tirer l'Empire dans fa Famille.



nous vient le Soleil. Le Ciel parut rayé de blane & de vermeil; Louis qui de l'Aurore, avoit par fa priere,

Prévenu le téveil, devancé la la lumiere; Voulut que les elairons, par de longs roulemens,

Annonçaffent la marche en tous les Logemens. A ces concerts de vent , les tambours répondi-

De leur terrible accord les plaines retentirents Tous les Corps, au fignal, en ordre délogez, Autour de leurs Drapeaux, sonr par files rangez. Et rant de bataillons differens en figures, Divers de Nations, comme divers d'armures : A la marche des Chefs, marchant également, De leurs voix, de leurs mains prennent le mouvement.

I-toft que vers les botds , d'où , L'air s'embrase à l'enrour , la rerre est allumée , Des feux d'or & d'acier, qu'au loin jette l'Armées Et la poussiere encor semble vouloir en l'air, Joindre au feu la fumée & la nue à l'éclair. Piques, lances, drapeaux, à leurs rangs, à leurs files Paroiflent des forests luisanres & mobiles; Et les pieds des chevaux qui battent le terrain,

Repondent de mesure aux concerts de l'airain. Esprit moreur des Jours, directeur des Années, Par qui font de concert, les Saifons gouvernées. Eclaire iei ma veue; & des Siocles paffez, Retrace devant moy les portraits effacez. Ou permets, qu'élevé moy-melme à cét espace Où jamais rien ne change, où jamais rien ne paffe,

l'en rapporte iei bas, quelque rrait de clarte, Qui falle luite aux yeux de la Posterire, Les Peuples & les Chefs, qui la Croix embrasserent, Et sous Louis eroise dans l'Egypte passetent. Tu les sçais, roy qui sçais le present retenit, Le passe tappellet, avancer l'avenit:

Gii

Et qui de tous les Temps, lis en roy fans memoire, La fuire permanence, & Terentale Filloire. Un parry de Courteus save choix dépefibé, Fair comme vu Corpsi de garde creats & détaché Et pour la feutre de la marche commune, Court des premiers preits la premiere fortune. Le Commandeur Birchers qui la troupe conduir, Aux combass, sur traiter également influtié, Serr du bras & du fens sie, porce à rour viage, Un Soldat dans le ceur, «& dans la refle vo Sage.)

Un Soldet dans le cetur, & dans la rette vo Sage.

L'Armée en fedarions fiut ce Corps svancé;

Le \*Temple fous Connac à la refte eft placé;

Sous le brave Connac, qui las affec parafite.

Les coups qu'il a recess ra cent divers combar;

Les coups qu'il a recess ra cent divers combar;

Font l'bonneur de fa refte & Homneur de fee brass

Ré fes Vertus cent fois su Levant couronnées;

Jognen vi poids de glotre au poids de fes années.

Kobert Come d'Arios le fuir au premier rang, Pour eftre des premiers à répande noise. Le Roy pour l'aguerrit, Justife à la belle audace, penul d'Alponneu de cerei luidre de la belle audace, penul de la comment de les reuts de loi rout de loi route de la Pour le la loi noise de la longue vie le Pour mieux exprient e, que la plus forter Et pour mieux exprient e, que la plus forter Et pour mieux exprient e, que la plus forter Et pour mieux exprient e, que la plus forter Et pour mieux exprient e, que la plus forter envie Et plus du grand éclar, que de la longue vie la roy fuir fu Cornotte con petro qui l'allume dans l'ait. S'étaint en meline temps qui l'allume dans l'ait. De la Comiet d'Arrois fince ni fauer events, Répondent de la mine au Chef qui les conduirs. Et doment plusole à la troupe qu'il de la

Elle est forte & nombreuse ; & vient de cette

Où d'une part la Matne, & d'autre part la Scine, Sans artefi le cherchant, arrotten de leur cours, Le piedde cent chafteaux & le fein de cent bourgs. En ce Corps font placer, ceux des rives oi l'Aline, De gether couponnée avec pompe se tratifie: Caux du fertile bord, où la Meuse au berceau, De se pleurs en anissan ne some qu'en misseux Ceux qui sendent la tette, où l'Ours lente & morne.

A l'ombre des peupliers cache su froide corne: Er ceux de ces valons, où d'un cours ditigent, L'Aube traisse à longs plis ses stors frisez d'argent. Thibaux \* qui regne seul en ce riche domaine,

Thibaux\* qui regné feul en ce riche domaine, A fei frait is foudoye, en perfonne les mene. Il a dans un corps fec, vive verre vigueur ; Il a dans un corps fec, vive verre vigueur ; Il a dens de l'entre de l'en

Er du Mibel ardent les neiges & la filme, Montrent für fon Efeu, ee qu'il cache en fon ame, Ainfi Champagne marche & Bourgogne la füir Le Chef devanr les rangs d'or & de pompe luit : Lor eff für fon armet, la pourper en fa bannet Cydi belle de façon & riche de matiere, Qui belle de façon & riche de matiere,

Par des \* reux en Devile, exprime de ion cœur, Les defleins genereux & la noble chalcur. La troupe qu'il commande, active & vigoureuse, Au travail endurcie, au peril courageuse, Brille du pur esprit de ces vins forts & doux.

Qui fe boivent aux bords de l'Yonne & du Doux. Aprés marchent deux corps envoyez de la Grece, En courage parells, & parells en adreffe. On les eroit defeendus de ées Greci d'autrefois, Qui vainqueurs de l'Alie & dompreutte de fex Roit, Alfevirente le Tigre, & l'Elapharte enchasificerens Le Scepter de l'Empire aux Perfes atracherens; Ex portrerne les Arrs à ees bords rougiffans.

Où l'onde fert, de lir, aux Soleils renaissans.
De ces Peres fameux, les noms & la memoire,
Qui combastent encor, & regnéhr dans l'Hissiere,
Leur inspirent vn air de loite & de valeur,
Leur remeternt Arhene & Sparte dans le cœur;
Er pour mor, au marcher, par leurs rangs & leurs

files,
On n'entend refonner \* qu'Arbelle & Tbermopiles.
A leur refte, Alexis Philofophe & vaillant.

N'a tien fur fon cheval , rien für foy de brillans ; Son cafque eff faire fine für effe cairgiffe brinne; Sa banniere elf fain of , & d'eroffe commune. Sa banniere elf fain of , & d'eroffe commune. De fon ane inmobile creptine la vertra: Et fur fon efcu noist, vor Formure peinze, som couvenum, faire noist, & det chairdiscontrainee, San couvenum, faire noist, & det chairdiscontrainee, Qu'en depit den bazard, let Sages form fer Roist, Justinein let fair, haustand de la Orfect, Qu'il a de fca Ayvan Empereum de la Grecce, Qu'il a de fca Ayvan Empereum de la Grecce, De la force, de ureum, de l'adules promote;

The ta rotte, an every act attents promet: Fig are me Devile and is after quildtree, Un Aigle's double rolle, on or fur fa banniere, La fondie fous la ferre de Péclair dans les yeux, Menace d'affronter le Croiffant jusqu'aux Cieux. Mais nen n'excite plus fon grand ceur à la gloire, Que de fer Saints neveus la fruure victorie: Heurcux qui danta faleu de leurs ans les plus beaux, Vainqueurs de Soliman, vainqueurs de fes Bourreaux.

Laifferont de leur foy, les illustres exemples, Parécrit dans l'Histoire, en rableaux dans les Tem-

La troupe qu'il commande cft de l'Estar Gennois, Moirié sonr gents de reait, & moirié de long-bois; Mais tous sont aquerris: & tous ont à la relle, D'avoir part des premiers à la fainte conqueste: Et le nom de leur Chef fameux par fa valeur, Leur est vn aiguillon, aux actions de eccur. Le Corps qui marche après sous diverses ban-

Et de ce Nation robultes & guerrieres, Et de ce Nation robultes & guerrieres, Qui tenneze les climas, « do a plat les Normans, Qui tenneze les climas, « do a plat les Normans, Coupereure les bouts de ce ette riche plaine, O à l'Ocean reçoit le tribut de la Scine. Schomber gle plus hard, comme i elle plus fort, Va le premer au front de ces bandes do Nord. La glore que Nobelle a pomiel à la Race, Carte de la granda de la Race, Et de la granda de la comme del comme de la com

All attentions are not not extention of the comparation of the compara

On dir, qu'encore Entant, dormant sur a prain Qui fait au cours de l'Anne ven lice flecute; D'yn laurier, qui fur luy fes rameaux étendoit, Er des traits du Soleil, fa tefte défendoit; Un effain attré des fleurs de son vifage, Bien loin de l'ebleffer, & de luy faire outrage,

es mains, fur son front, sur ses levres passa, es silees de miel en passant y lassa, dige merveilleux, qui luy sur va augure, la gloire promise à la Race future!

cs Abeilles depuis, furent de fa maifon, Le Symbole heroïque, & l'illustre blason: Les fiens toûjours depuis, Maistres en l'art de plaire.

Qui par le droit du fang, leur ell heredizaire, Sans guerre conqueran, & fina stare vaiqueurs, Sur l'Amec & fur le Tibre, ont gagné tous les ceuxs. Mais le Neveu d'Urbain, le generux Anoisse, A plau de part qu'acura à ce beau Partimoines I ell priora la pouteur, à donnes i eld poutre trale en le financia pour les Graces les fonts. El ce mit-de part qu'acura à le que les Graces les fonts. El ce mit-de part grace de la company de la Devarta quelquez féries qu'il le plaid à tendre, Ahfi va Barberin, foutleanne de lon cœur, Muffanza à fon fans, l'efont de la grandeur,

Aprés, suit la Bataille, en dix corps partagée: La Noblesse est au front par cornettes rangée. Beaujeu qui la commande, à la vigueur des ana, Apoier nov avieur courageuic & de fens. Sur la banniere en or, le Lyon de la Race, D'une belle alton répond à lon audoce: L'air qui le bat luy donne & voix & mouvement. On diroit qu'il upite, qu'il a du fentiment: Er tente encor du lang, où les ongles tremperent, Quand deward Taillebourg! l'Angolis til dechiereren, Des-ja du fang du Pretre, & du Turc altere, Il parout de la den, au combur preparé.

Par vn fi noble Chef la Noblesse conduite, Luy fair vne éclatante & glorieuse suite, Jounville, Valery, Sainte-Maure, Aspremont, Marchent aux premiers rangs qui composent le

front. Là font les deux Nemours, les deux Bruns & Ser-

Braves également de courage & de mines Là Josserant se void, Josserant dont le bras, Sortit victorieux de rrente-einq combats i Et peupla des Chafteaux, tapilla des Eglifes. De corcelets captifs, & d'Enfeignes conquifes, Là mille aurres encor, par leur valeur connus, Sone des rives de Seine, & de Loire venus. Les bardes, les cimiers, les housses, les bannieres, Diverses de couleurs & tiches de matieres, Expriment en figure, & fonr voir en blafon, De chacun le dessein , l'esprit & la maison. La troupe qui les fuit, magnifique & nombreuse, Est de cette Cité si valte & si pompeuse, Qui fans jamais femer, fans moissonner jamais, Abondante en la guerre, abondante en la paix, Tient la cause commune à la sienne engagée, Et dans la France fair vne France abregce. Sur leur grand Erendarr, \* leur Navire flottant, Semble épuiser l'haleine & la force du vent. D'vn taffetas ondé la vague glorieuse, Sans eau luy fair en l'air vue mer preciense: Et cette feinte mer, qui le porte & le fuir, Contrefair de la vraie & l'enflure & le bruit-Monrmorency qui marche au front de cette bande, A le cœur haur & fier, a l'ame droite & grande. Sur fon bras yn Efcu prophetique & fatal, Plus ferme que l'acier, plus el ar que le eryftal, Fait de sa Race auguste, en sigures paraistre, Les Heros des-ja nez , & les Heros à naistre. Là, d'vn cœur indontable & d'vn bras conquerant; Matthieu vainqueur d'Othon & donteur de Fer-

rand, Jonche de Walons morts la plaine de Bovines, Et fait de fang Flamand ondoier des ravines. Là, sous le grand Bouchard, les \* Leopards fanglans,

Laiffent à Taillebourg leurs ongles & leurs dents. Par vn autre, l'Anglois repoulle jufqu'à Douvre, Pafle, defait, tremblant de fes Dunes fe couvre. Là, publique victure, & victure d'honneur, Charles s'oftre à la Mort, mais la Mort en a peur, Et n'ofant l'accepter, à la Vertu le donne, Qui malgré la Fortune à Tournay le couronne. Leurs Neveux en leur rang, tous braves, tous hu-

maint,
One la palme la tefle & les armes aux malnà.
Sous Anne qui les fiut, les Aigles figirives,
Luiffent were leux fius, leux Aigles figirives,
Luiffent were leux fius, gleux disponilles espairess:
Et fon Fils grand par tout & past nous glorieux,
Applies fei alunieri a ceux de les Aybeits fei alunieri a ceux de les Aybeits fei alunieri a ceux de les Aybeits fei fontes la Villoime.
A les Gracces à guache, à doites a la Villoime.
Des Enfants emploner volleignan 3 le fenous,
Portent des courn liez avec des isca-d'amour.
D'autures plus grands de catille, & de mine plus

D'autres plus grands de taille, & de mine plus braves, Menent comme en triomphe vne chaifne d'escla-

Et d'autres aprés eux, vont courbez sous le faix Des fimulacres d'or , cifelez de ses fairs. La Fille de la Mer, l'orgueilleuse Rochelle, Tant de fois infolente, & tant de fois rebelle, Pleure là ses Nochers, qui vaincus sur les flots, A l'Anchre de Henry, sont liez dos à dos. Là, les Alpes en l'air à leurs neiges connués, Font parestre l'orgueil de leurs testes cornués; Là, Sufe, Marignan, & Veillane gravez, De pieces de rapport sont points & relevez: Et l'Evidan captif, & de ses pertes morne, D'entre ses jones à peine ofe lever la corne. D'autre-part, vn nuage affreux & menacant, Sur le Victorieux pouile d'vn mauvais vent . De feux entre-couppez éclate fur sa teste. Et semble à ses Lauriers presager la tempeste. D'vn autre feu plus pront, vn Ange environné, Et de rayons plus purs & plus doux couronné, Sur vn char lumineux , l'enleve de l'orage; Et ne laisse de luy fur terre que l'image Felice la reçoit ; Felice à qui l'Amour, D'vn funchre flambeau fait vn funcite jour. Pres d'elle, d'vn grand deuil, les Vertus sont voi-

Les Graces sans atour y sont échevelées: Et d'un riche labeur, des Amours artifans, Y dreffent \* vn tombeau, qui doit vaincre les ans. Du geste & du regard , la nouvelle Artemise, Gouverne les Ouvriers, dirige l'entreprise: Et forte en sa douleur, jalouse de son deuil, Fait à son Mary mort, de son cœur vn cereueil. Du centre de l'Escu que deux festons couronnent, Ils'éleve \* vne Fleur, que trois Lys environnent, D'vn myrthe, ces trois Lys I'vn à l'autre liez, Sont d'vne douce étreinte autour d'elle pliez : Et font de leur lumiere, à ses beautez vnie , Eclatet le concert, & brillet l'harmonie. Cét Escu fait au Ciel , & du Ciel apporté , Pat vn Ange à Mahy , fut jadis presenté: A ce fameux Mahy , done l'ame force & belle , Premiere baptizée, & premiere fidelle,

Par vn exemple illustre & qui totijours loira, Sous le joug de la Croix, le \* Sicambre attira. Montmorency couvert de cette noble l'isloire, D'un pas ferme & constant marche droit à la gloire a Ele her Effeadon à la charge commis, Dei-ja femble des yeux, chercher les Ennemis-Ceux de Reims agrée sux, & cox de la montagne, D'où la Martne à longs tours, descend vers la Champagne,

Gents de trait & Piquiers, par leurs Prelats menez, Suivent leurs Etendats, de Mithres coutonnez. Enfuire l'Oriflame ardente & lumincuse, Marche sur vn grand char, dont la forme est affreuse.

Quatre enormes Dragons d'vn or sombre écaillez. Et de pourpre, d'azur, & de vert émaillez, Dans quelque occasion que le besoin le porte, Luy font vne pompense & formidable escorre. Dans leurs terribles yeux des grenas arrondis, De leur feu, de leur fang, font peur aux plus hardis. Et fi ee feu paroift allumer leur audace, Auffi paroift ce fang animer leur menace. Le char roulant fous eux, il femble auroulement Qu'il les fasse voler avecque sissement : Er de la poudre, en l'air, il se fait des fumées, A leurs bouches du vent & du bruit animées. Quarre Barons fameux font Gardes établis, Du celefte Etendart, & du destin des Lys. Là, Maillé de courage & de taille heroique, Sur fa lance appuyé, refve au fens prophetique, Des images qu'il vid de sa Posterité, Quand Merin luy montra son miroir enchanté. De ce noble avenir les illustres figures, Offrent à son Esprit diverses avantures. Il compte, des lauriers fur fes branches antez, Les sions genereux poussans de tous costez. De l'vne \* de ses Fleurs , de gloire environnée , Il void de trois Lys d'or la teste couronnée: Mais vers les bords Tofcans, d'vn Vaisscau fracasse, La grande \* Anchre rompue, & le mast renverse , Tombant fur vn des fiens , foudroyé dans fes armes

Confonders fa penfie & huy trient des latmes. Angemen prie de luy, muganime & hautain, A le freu dans les yeux, & la lance à la mâin. D'Olivier fon Ayeul, l'eleanane memoire, El à fon ame noble vn aiguillon de gloire. Mais de fen neveu y eins de la main d'Alouvin, Qui fur également grand Peintre & grand Devin, Les portaits dans la Lice ouverte à lon courage, Le preffient de plus près, l'animent davanage. De la fierte da court, de l'audace du front,

De la fierté du cœux , de l'audace du front , Vivonne à fon audace , à da fierté répond : Et l'accord de leur grace à leur valeur voie, Fait en œux vene belle & termible batronnie. Attachez des liens , que leurs Aftres ont faits , \* De rayons munuels, de mouches attraits , Ils ont le mefine effant , & les mefines penfées ; Leurs Amer Émbléen effere en yne ramafiées. Un couple de leur fang se fera quelque jout, Qui fera couronné de myrthe par l'Amour : Er la \* Fleur de ce myrthe illustre & parfumée, Sur toute autre fera des Mufes renommée,

Le quatrième est Laval, dont le cœur haut & fier, S'exprime en fon blafon , s'éleve en fon cimier. La guerriere lueut, que jette fa cuiraffe, Semble fe refléehir du feu de fon audace: Et de Guy fon Ayeul, les celebres combats, Sont en or fut fa tefte, en acier fur fon bras.

De ces quarre Seigneurs l'Oriflamme escorrée, Et sur vn Char de pompe & de terreur portée, Marche devant Louis, fuivi de cent Barons, Brillans depuis l'armet jusques aux éperons. Son port, fon mouvement, fu mine, fon vifage, D'vne haute maniere expriment fon courage. Son ait a de la force, & de la dignité: Sa grace se répand avec autorité s

Il conduit du regard, du tegard il commande, Et son geste établir l'ordre dans chaque bande. Les Heros des Hebteux jadis si renommez, Par vn prefage heureux fut luy font exprimez.

Le premier Conquerant de la Terre promife, Ce Guerrier ,\* Successeut du paisible Moyse, Sur fa cuiraffe en ot , brave & victorieux , Défait l'Amorthean, triomphe de ses Dieux. Tour brille autour de luy de l'éclat de sa gloire; Le Soleil arretté fait durer fa victoire : Et fur luy fes rayons fixez d'étonnement, Semblent eftre affemblez à fon coutonnement. Gedeon d'autre-part, fait au bruit des trompet-

Des Rois incirconcis d'effrovables défaites. De carnage fous luy, le champ fe void fumer: Les mores femblent passit & le sang écumer : Et fur les Rois vaincus , les Idoles brifèes , De l'éclat du métal paroissent embrasées. Sur le casque Samson en bosse figuré, Des bras & du genouil, presse vn Lyon doré: Il semble qu'il rugir, il semble qu'il dépite, Et que fous le Vainqueur de douleur il s'agi Un long pennache ondé d'incarnat & de blanc, De fa gorge fumante est l'écume & le fang-Dans le brillant escu , David , Berger Prophete, Du Philistin défair , au Ciel offre la tefte: Sous le poids du Geant le tetrain affaisse. Paroift demi noyé du fang qu'il a verfé: La fierté tegne encor en son visage blesme, Son filence menace, & fa mine blafpheme.

Le Saint Roy marche ainfi de mysteres arme, Er des Heros qu'il porte au combat anime. Autour de luy, fa Cour en armes & brillante, Fait de luxe & de force vne montre éclarante : L'acier paloux de l'or , plus que l'or y reluit: Chacun fuit du regard le Prince qui conduit: Et du ton de sa voix , de l'air de son visage, Les vus sont leur prudence, & d'autres leur cou-

rage.

Ainfi quand vn effain de la ruche forti. Est conduit au fourage, ou conduit en party Autour du Roy volant , le camp vole & se serre: Les trompettes aislez sont vn concert de guerre: L'air au loin retentit du bruit des bataillons, D'écailles cuiraffez , herissez d'aiguillons. Au milicu cependant le naturel Monarque, Eclatant de son or , couronné de sa marque, D'vn ton d'autorité fait ses commandemens, Et donne à tout le corps l'ordre & les mouvemens.

Prés du Roy, Chastcau-roux, grand Ptelat & grand omme Et Ministre éclarant de la Pourpre de Rome.

Est par le Pete Saint, dans le Camp deputé, Pour les droits de l'Eglife, & fon aurorité. Là , Courtenay qui joint le bon fens à l'audace, Soultient de sa vertu la gloire de sa Race: Er l'Aigle Imperial sur son easque planté, Des ongles & de l'aisle excire sa fierté. Là, des premiers encor, en rang comme en estime, Coucy marche en amant, Montfort en magnani-

Montfort, de fon Ayeul des Albigeois domteur, A l'esprit & le front, a les bras & le cœurs Er Coucy , d'vn fecret & charmant efclavage, Porte la montte illustre, & le riche équipage. Des fets fur fon écharpe avec art font tracez : Des cœurs font dans ces fers par couples enlacez: Er d'vne chaifne d'or, à boucles cifelées, De flames en émail & de chiffres meslées, Sur fon hatnois gravé, les tours multipliez, Semblent tenir fon cœur & fon esprit liez. Mais il étale en vain cette chaifne fatale, Qui des Rois, à son gré, les Couronnes égale: En vain se pare-t-il de ce gage d'amour; La mal-heureuse Olinde en mourra quelque jours Olinde qu'vne Mere avare & tytannique. A foumise aux liens d'vne nopce tragique, Tandis que fon Amant de fes dons enchaifné. Pat l'Amour & la Gloire à la guerre est mené.

Le Roy de Chipre fuit avecque fa Noblesse, Renommée en valeur, éclarante en richesse, D'vne fatale Tour, Lufine en fon pavois Semble tépandre au loin les charmes de fa voix a Lufine en fon guidon, fur fon cafque Lufine, Semble enchanter du geste, & charmer de la mine; Et du brillant metal , le lustre precieux , Paroift vn feu de charme allumé de ses yeux.

La Nation qui fuit , robulte & courageuse , Est de ce gras-Pais, où la Sambre & la Meuze De leurs flots affemblez, & joints aux flots du Rhin, Font vn bruyant tribut à l'Empire marin A ce Peuple est vni , le Peuple qui cultive Les terres que la Scarpe embrasse de sa rive : Celuy qui tient les bords où frepente la Lys; Et celuy que l'Efcaur enroure de fes plis. La troupe est de fix mille, & leur Comte à leur tefte, Amme d'un faint zele à la fainte conquette,

La Guiche, Malvoifin, Matignon, Galerande, Et cent autres qui font l'honneur de cette bande. Ce Corps, à tous les Corps, est vn rampart suivant, D'adresse, de valeut, de concert se mouvant: Au Beduin vagabond, à l'Arabe il fait teste. Il pousse les coureurs, les brigands il arreste : Il foûtient les convois, les partis il conduit :

Le bonheut l'accompagne & la gloire le fuit. En cét ordre le Camp vers le Caite s'avance, Par l'Egypte ébranlée au bruit de sa puissance. Tour le Païs regarde avecque tremblement, Où combera le faix d'vn si grand armement; Er le Mole orgueilleux, que le Phare conronne, Du faifte au fondement à fa marche s'étonne.

Cependant Meledin en reouble & tourmenré, De soins sur soins roulans a l'esprit agité: Et semblable au Nocher sans art & sans courage, Qui remet sa fortune & sa barque à l'orage, En tumulte il se porte, à cent divers avis, Sans arrest rebutez, & sans arrest suivis. Son cœur qui flote au flux de fa raifon flotante, Comme flore dans l'air, la lueur voltigeance, Qui d'vn verre agité suit l'agitation, N'a ni repos constant, ni constante action. Le fuccés incertain de sa cruelle ruse. Est yn surcroist de soins à son ame confuse. li craint que sur Louis, le harnois enchanté, N'ait reop tard, ou jamais, n'ait l'effet fouhaité : Et la part que luy fait Meledor de fon trouble,

Rengrege (es foucis, & ses eraintes redouble. De semblables penfers, le Barbare agitoient; Et comme vn flot battu, haut & bas le portoient : Quand Mireme luy vient offrir pour sa défense, Tout ce que la Magic a d'att & de puissance.

Je viens, dit-il, Seigneur, conduit par mon devoit, De mon art qui peut tout, t'offrir tout le pouvoir. Tu fçais comme à mes loix les Elemens ferangents Le Ciel s'affujettit & les Astres se changent. Tu sçais comme je puis faite marcher les monts, A leur maile attelant, pat mes forts les Demons. Tous ces Esprits moteurs de l'air & de la terre, Ceux qui de leur haleine allument le tonnertes Ceux qui font fous leurs pieds la foudre étinceles Ceux qui font fur les eaux la tempefte roulers Ceux qui du battement de leurs atdentes aifles, Enflament les brafiers des Ames eriminelles Soit de gré, foit de force, à mon vouloir foûmis, Comme esclaves le font, ou le font comme amis. J'offre d'armer, Seigneur, contre tes Adversaires, De ces Esprits sans cotps des troupes volontaires, Des troupes qui fans frais suivront tes Etendards, Qui servitont sans solde, & combattront sans dards; Et sans dards combattant, abatttont plus de testes, Ou'il ne tombe d'epis fous l'effort des tempestes, Quand la froide carriere où se font les glaçons, De pierre de crystal accable les moissons. De leut force, a ton choix, Seigneur, je mets la

Ils peuvent, fi tu veux, l'air en flames changer, Et d'vn deluge ardent inondet l'Estranger. Ils peuvent y former des Legions volantes, Et faire vn armement de machines brûlantes. Le Fleuve est comme l'Air, à leur pouvoir foûmis: Ils le peuvent lascher contre nos Ennemis : Et rompant le lien qui l'artache au rivage, Les faire tous perir dans vn commun naufrage. Mais fitu veux les vainere avecque moins de bruit; Nous pourrons infecter le Soleil qui leur luit: Et fur eux évoquer cette Etoile funeste, Qui nourrit les charbons dont s'allume la pefte. S'il est besoin, Seigneur, les Enfers j'ouvriras : Des Geans enchaitnez les fers je briferai : Et tirant avec eux , de ces Royaumes fombres, De tes Predeeesseurs les magnanimes Ombres, Je les feray marcher en armes devant toy, Pour fauver leur Patrie & garantir leur Loy. Ordonne seulement, & me laisse la gloire, De preparer sous toy, la voye à la Victoire. Le Sultan luy répond 1 s'avois toûjours bien crû, Pouvoir tour esperer de ta rare vertu Elle m'est aujourd'huy, ce qu'au fort de l'orage, Est au Pilote errant, vn feu d'heureux presage. Et fans examiner ni fuire, ni hazard, Je remets de mon fort la conduite à ton Art. Mene-moy fi tu veux , à ces passes demeures, Où le sour froid & mort n'a que d'obscures heures : Mets fi tu veux mes yeux, à l'épreuve des fers, A l'épteuve des feux, qui fument aux Enfers : Evoque devant moy du fein des sepultures, Des Manes les plus noirs les terribles figures : Mon cœur & mon esprir intepides par-tout, A tant d'objets d'horteur demeureront debout : Et jusqu'en ces fourneaux que la nuit environne, J'iray prendre dequoi m'armer pour ma Couronne. Si le Ciel ne m'y fert, l'Enfer m'y fervira; Ce que le dtoit ne peut, le crime le pourta:

Et le crime se change, & cesse d'estre crime, Quand la necessité l'a rendu legitime. Mireme pat ees mots à bien faire excité, Sott avec le Sultan, fur vn grand chat porté, Sur vn chat compose d'vne mobile nue, Qui va par vne route aux ehevaux inconnue, Tire par deux Demons, qui luy sont attelez, Plus vifte que les flots, fous l'orage roulez

Il se void prés de Caire, vne plaine deserte, Que d'un fable mouvant la Nature a couverte; Et qui semble vn espace applani sous les Cieux, Pour le seul exercice, on des vents, ou des veux. Des premiers Pharaons dans ees campagnes vuides, L'audace regne encor avec les Pyramides. Leut masse offusque l'ait, oste l'espace au jour, Et l'œil sans embartas n'en peut faite le tour. Les premiers feux du Ciel à leurs pointes s'allu-

ment; Et les feux de l'Enfet fous leurs fondemens fument. La rerre qui soûtient tant de corps differens , Soit dans le champ de l'air, foit fur le cours du fleu- | Qui porte tant de bois, tant de monts fur ses flances

Ne sçauroit sans gemir , porter de ces structures , Les reftes fourcilleux & les haures mazures, Jadis pour les baffir, les Narions en cotps, Et les Races par tour, firent de grands efforts. It leur falut suspendre & railler des montagnes ; Il leur falut couvrir & combler des campagnes; Il falut tenverser l'ordre des Elemens, Et de la Terre en l'Air, mettre les fondemens. Aufli les Nations & les Races grevées

Perirent follement en ces vaines corvées Sous les pieds de ces monts taillez & fuspends Il s'étend des pass tenebreux & perdus; Des deferts spacseux, des solitudes sombres. Faires pour le sejour des Morts & de leurs Ombres. Là, font les corps des Rois & les corps des Soltans. Diversement rangez selon l'ordre des temps. Les vns sont enchassez dans de creuses images, A qui l'Art a donné leut taille & leurs vifages: Et dans ces vains portraits, qui sont leurs moou-

Leur orgueil se conserve avec leurs offemens. Les autres embaûmez , font pofez en des niches, Où leurs Ombres encore éclatantes & tiches, Sembleot perpetuer, malgré les loix du Sort, La pompe de leur vie, en celle de leur mort, De ce muet Senat, de cette Cour terrible, Le filence épouvante , & la face est horrible. Là, font les Devanciers joints à leurs Descendans : Tous les Regnes y font; on y void tous les Temps; Et cette Antiquité, ces Siccles dont l'Histoire N'a po fauver qu'à peine vne obscure memoite, Retinis par la Mort, en cette sombre nuit, Y font fans mouvement, fans lumiere, & fans bruit

Miteme dans ces lieux traitte avec les Phantômes,

Qui luy sont deputez des tenebreox Royaumes: Il y tient , loin du jour, dans vn noir appareil, Ses Cercles informaux, & fon affreux Confeil: Il y fait fes concerts , & fes festes funebres : Et pour luy l'Avenir oc lust qu'en ces tenebres.

Son char à ce desert à peine se rendit, Que du sien aussi tost le Soleil descendit : L'Enchanteur fait vn feu de souffre & de resine, Qui trouble plus les yeux, qu'il ne les illumine : Er mene, à la vapeur de ce etifte flambeau, Meledin qui le foit, dans le lein du tombeau. D'vne baguette noire il compaffe vn grand cerne: Il fait de bruits confus tefonner la caverne: Et frappant d'un pied nud, la terte par trois fois, Poulle julgo aux Enfets cette effroyable voix.

Manes imperieux , Ames jadis regnantes, Jadis de ces grands corps superbes habitantes, Si le foin de l'honneur avecque vuus n'est mort, Si pour luy, vous pouvez faire encot vn effort, Si l'erernelle nuit qui l'Enfer environne, Sar vos fronts a laifle quelque ombre de couronne Si pour vostre Patrie il peot estre resté,

A vostre souvenir quelque sidelité.

Sortez, Esprits, sortez des Royaumes funcites; De vos Estats bruslans venez fauver les restes. Vos Thrônes, vos Palais, vos Tombeaux vont pe-

Si yous ne les venez ao besoin secoorit, Cette Egypte qui brulle & qui dés-ja fuccombe . Voftre fiege autrefois, aujourd'huy voftre tombe, Bien-toft jusques à vous la ruine étendra: A vos os, à vos noms sa flame se prendra : Venez dooc, accourez, vous ao moins qui fut terre, A la Socte de Christ jadis fistes la guerre : De ce maudit Serpent , les œufs mal étouffez, Bouffis de leur venin, de leur rage échauffez, S'ils ne sont écrasez, détruitont vostre Race 1 Et sufqu'à vos cereucils porteront leur audace. L'Enchanteor à ces mots hautement prononcez, En joint de plus puissans, à voix basse poussez : Et rout d'vo temps, vomit de fa bouche qui fume, Le blafpheme & le fiel, les charmes & l'écume. Cependant il s'éleve vne obscure vapeur, De la tette qui tremble, & qui s'ouvre de peur: Des Manes grands & noirs y monteot avec elle, La troupe en est nombreuse, & la mine eruelle.

Qui par la nouveauté d'vn Edit plein d'effroy, Aux Enfans des Hebreux affigna la Riviere, Et pour berceau commun, & pour commune biere : Et crût pouvoir , le temps & la mort avançant, Perdre le peuple à naistre avecque le naissant. Aprés monta celuy, de qui l'Ame eodurcie, Fut tant de fois battuë & jamais adoucie 1 Ce Pharaon brife des plus celebres fleaux, Done le Ciel irrité bat la terre, & les caux 1 Er toot brife qu'il fut , jusques dans saruine, Conferva la fierté de fon Ame mutine Aprés les Pharaons, aprés les autres Rois, Ennemis des Hebteux & de leurs faintes Loix.

Le premier qui parut , fut \* l'implacable Roy .

Monterent les Tyrans, sectateurs des mensooges, De \* l'Arabe qui fit vne Loy de fes fonges. Afame le cruel le premiet y parur, Dechire du tourment dont jadis il mourut, Lots que du fang des Saints , la voix aux Cieux portéc, Sur sa teste attira la Justice ireitée.

Le fecond fut Jezid , qui le premier voulut, Dans l'Egypte abolir le figne du falut; Et par vn facrilege énorme & fans exemple, Sur la Croix éleva le Croissant dans le Temple. Abulmafen le fuit, encore dépité De la perte qu'il fit de la Sainte Cité,

Quand les Croifez vainqueurs, de force l'emporterent,

Et pouffant leur victoire Antioche enleverent, Son fuccesseur Tafur fait montre entre les morts, De la noirceur \* que prit fon Ame dans fon corps, Siracon monte aprés, hautain de son audace, Plus hautain d'avoir mis l'Empire dans sa Race, Mais fon fils Saladin, de tout autre effaça, Et l'audace & l'orgueil, fi-toft qu'il avança.

D'vn rameau de laurier la feuille fêche & noire . Conservoit sur sop front l'image de sa gloire: Samine elloit d'vn Brave, & fon gefte d'vn Grand : Son Ombre avoit encor vn air de Conquerant : Et sembloit revenir , pour soumettre à la lance , Ou les Aigles de Rome, ou celles de Bifance. Il se messoit pourrant parmi ce sombre orgueil, Des fignes de dépit , & des marques de deuil : Et la fin de sa Race éteinte par son Frere, De son Ombre tiroit des regards de colere.

L'Esprit de Saphadin rouge encore & taché, Du fang de ses Neveux laschement épanché, A pas lents le fuivoit, foit de honte, ou de crainte; Murmuroir à voix baffe vne confuse plainte ; Er du Sultan fon Fils, prévoyant les malheurs,

Luy donnoit des foûpirs & des ombres de pleuts. D'autres venus fans ordre, accrurent l'Assemblée: La nuit en fur plus noire, elle en parut troublée : Lescul Mireme ferme, en ce Conseil d'Esprits, Ses charmes renouvelle & redouble fcs cris Des mains & de la bouche il leur fait violence: Au geste il joint la voix, & la voix au filence: Il met tout en vsage 1 & pour dernier effort,

A ces mots qu'il prononce, il joint vn nouveau fort. Ne parlerez-vous point, opiniastres Ames? Attendez-vous le fer, attendez-vous les flames? Et toy, Grand Saladin, le plus interesse, A fauver cet Estat, que tes mains ont dresse; Laisseras-tu tomber ce grand, ce noble ouvrage? N'as-tu pour l'appuyer ni force ni courage? De cet esprit si fort, de ce cœur si hautain, Il n'est donc demeuré, qu'vn Spectre passe & vain, Qui ne s'est retenu, ni sens, ni cœur, ni gloire, Et qui de son nom mesme a perdu la memoire ?

Réveille, Saladin, réveille ces vertus, Par lesquelles jadis les Croisez abarus, One fous toy tant de fois, laisse leurs Croix captives :

Et de leurs Camps défaits, ont engraisse nos rives: S'il n'est plus temps, pour toy, de vaincre en bataillant,

Il fera toûjours temps, de vaincre en confeillant. Saladin luy répond , d'une voix menacante , Qui montre fa colere, & la terteur augmente. Le fang de mes neuf Fils , par neuf crimes verse , A l'Egypte fouillée, & le Ciel offenser Er par arreft du Ciel, jufqu'à me fatisfaire.

L'Egypte en doit porter la peine & ma colere. Ce lang d'vn autre sang, sera bien-tost lavé, Et le Fils du Meurtrier de son Trône enlevé.

La Pourpre que sa main & son crime ont tachée . A sa race sera , par vn crime arrachée. A cét arrest fatal , porté pour m'appaiser, Meledin peut encore vn remede oppofer: Il peut, en immolant, Fils ou Fille, a ma Race,

De son mauvais destin dérourner la menace. Une mort seule peut acquirer tant de morts, Un membre retranché peut fauver tout le corps. Quand je l'auray permis, Mireme par ses charmes, Pourra de ses Demons mettre en œuvre les at-

Le fang de la victime à peine anra touché Le Fleuve que le fang de ma Raoe a taché, Qu'vn deluge aufli-tolt répandu fur la terre, Contre nos Ennemis fera pour nous la guerre. Il finit, & fuivi du terrible Confeil, Qui fentoit approcher le retour du Soleil,

Dans la terre rentra, ne laissant que la crainte, A Meledin tremblant avec l'horreur empreinte.

#### REMARQUES.

commenous difons Champagoe & Navarre, pour les Regimens de Champugne & de Navarre. THINAUT QUI REGNE SEUL.pag. 51. col. 1. ] Ceft

Thibaut qui effoit Comte de Champagne du temps de Saint Louis. QUE BLANCHE EST SON AMOUR. pag. 12. col. 1 ]

Cetre Blanche eftoit la Reine, Mere de Saint Louis, dont Thibaut Comte de Champagoe fut amoureur. Du GIBBL ARBENT. pag. 12.cel. 1 ] Le Gibel, qui est vne montagne ardente & couverte de neige, ferr ici de corps à la Devise d'un Vieillard amoureux, qui a le seu

dans le cornt, & la neige fur la tofte. PAR DES FEUX EN DEVESE, pag. 32. cel.2.] Le feu est ici donné par smiciparion, à va Duc de Bourgoogne, lequel estoit long-temps devant eeux de la Maison de France, qui ont composé de feux & de fusils, le Collier de

l'Ordre de la Tosson. ARBELLE A THER MOPPLES pay 12. col. 1. Ce font

deux lieux celebres par deux victoires remportées zutre-fois par les Grees sur les Perses. Ils furent défaits sur qui estoit General des Galeres.

LE TEMPLE SOUS CONNAC. pag. 52. col. 1. ]Le Thermopyles par les Lacedemooites, l'Arbelle par Alexan-Temple est mis ici pour les Chevaliers du Temple, dec LEOR NAVIRE PLOTANT. pag 43. col.2. ] Le Na-

vire oft l'Enfeiene de Paris LEURS LEGTARDS SANGLANS. peg. g. col. 2.] Les Leopards sont l'Enseigne d'Angleterre.

Y DRISSENT VN TOMERAU POR 54.66.2. ] Ce tombeau, qui est des plus magnifiques de l'Europe, se void à Moultin, oùlaDuchesse de Moutemorency qui l'a fait dreffer, est morte Religicuse. IL s'ELEVE UNE FLEUR. pag 54. col. L.] Cela fe doit encendre de feuë Madame la Princelle.

LE SICAMBRE ATTIRA. per 54 cel. 2. ] Ce Si-cambre oft Cloviz, qui fur attiré au Bapeelme par vn Mont-morency, qui eut l'honneur d'eftre appellé le premier Baroo Chreftien,

DE L'UNE DE SES FLEURS pag. 14. rol. 1. ] Cette Fleur est la Princesse de Condé, fille du feu Martichal de Brezé.

LA GRANDE ANCHER ROMPOR pag. 54. col. 1. Cette Anchre rompue fignifie la mort du Duc de Breze.

H ii



## SAINT LOUIS

## LA SAINTE COURONNE RECONQUISE.

#### LIVRE SIXIE'ME.

It is the regift 2 midel for 11th, Indirected to 1 mine to 1 tables 12th for figure 1 to may in wain.

Let be 1 be regift; in a direct part to this figure amplifies a direct part to the total to 10th 1 therefore may be the total to 10th 1 therefore may be the total to 10th 1 therefore may be 1 the 1



Commençoit à passir des avan-Quand Meledin confus fort de

onduit de l'Enchanteur, qui fon esprit rasseure;

Et dans son char traisné d'invisibles Relais, Avant le point du jour, le rend à son Palais: Mais il l'y rend troublé des funestes pensées, Que l'ombre menaçante en son Ame a laissées. Le Pere avec le Roy dispute dans son cœur, L'vn a pour soy l'amour, l'autre a pour soy la peur: L'vn allegue les droits que la Nature donne, L'autre se fonde en ceux qui suivent la Couronner Les Grands font les hauts faits, les petits font les

A Nuit s'éclaireissoit, & le Ciel (Et de ce cœur troublé, tous deux également, Sont les Tyrans communs & le commun tourment. Enfin, le Roy vainqueur, fur le Pere l'emporte: Et la plus tendre amour se rend à la plus forte. Puisque le Sort , dit-il , m'impose eette loy , De ceffer d'estre Pere, ou ceffer d'estre Roy: Que le Pere se perde, & que le Roy demeure; Que ma Fortune vive , & que ma Fille meure.

Ces vains & foibles noms d'Amis & de Parens, Sont du Droit des petits, & non du Droit des Grands, Un Roy, dans sa Couronne a toute sa Famille, Son Effat eft fon Fils, sa grandeur est sa Fille: Et de ses interests bornant sa parenté, Tout seul il est sa race & sa posterité.

Suivons done hardiment ees royales maximes;

Et les chaifnes du Droit, ni le joug du Devoir, Ne s'impotent qu'à ceux qui manquent de pouvoir. On ne doit épargner, pour vn Thrône qui tombe, Ni le plus faint Autel , ni la plus fainte Tombe: Et e'elt religion, de l'appuyer des corps, De ses Enfans moutans, & de ses Parens morts,

Par ce cruel discours, le Tyran parricide, Au crime preparé, fait appeller Zahide: Il la mene à l'écart, & d'vne feinte voix, Après avoit pleuré la mifere des Rois 1

Qu'il me vaudroit bien mieux, dit-il, que la Fortune, Euit moulé mon dessin d'une argille commune: Mon Esprit seroit libre, & mon front degage, De ce brillant metal ne seroit point charge. Dans le rang que je tiens, ce qui m'orne me bleffe: Le Sceptre cit mon appuy, comme il est ma foi-

bleffe:

L'or qui luit sur most front cft épine en mon cœur, On ne peut en avoir l'éclat fans la douleur: Et pour confondre en moy la gloire & la mifere, La dignité du Prince, est le tourment du Pere. C'est de ce rang si haut, l'instexible devoir, Qui me fast malgré moy fuset à mon pouvoir: Et qui tient sous le tour, dont j'ay la teste ceinte, Ma pieté captive , & mon amour contrainte. Je sus Pere, Zahide, & le suis jusqu'au cœur : Le Roy n'est qu'au dehors, il n'est qu'en la couleur. La Fortune qui fair & defait les Monarques, Peut, quand elle voudra, m'en arracher les mar-

ques: Et me les arrachant, me laisser aussi nu, Qu'vn arbre dépouillé, devant l'hyver venu. Je luy remets le tout, avant qu'elle m'y force, Content de ne garder que le cœut fous l'écorce; Et c'est ce pauvre cœur, qu'elle veut m'arracher, Avec le nom de Pere à mon amour si cher. L'Ombre de Saladin des Enfers remontée, En fureur & terrible à moy s'est presentée; A menacé l'Egypte & toute ma Maifon, Si de ses Fils tuez, je ne luy fais raison; Et ta mort, chere Fille, est la cruelle amande, Que pour la mort des fiens, l'impla cable dem Si ton fang n'est, dit-elle, à son sang accordé, D'vu deluge de sang tout l'Estat inondé, Sous le fet estranger, fera pour nostre crime, A sa juste colere vne égale victime. Mais on verra l'Estat par pieces éboulé; Mon Thrône brutlera, dans mon Palais brutlé, Et fur mon Thrûne ardent ma vie & ma fortune, Au vent ne laisseront qu'vne cendre commune; Plûtost que je m'accorde à donner seulement, Un cheveu de ta teste à cét embrasement. A ce discours tissu d'une trame perfide,

La nature & le fang s'émeuvent en Zahides Mais la vertu retient la nature en son rang, Et calme autour du cœur l'émotion du fang. Elle replique enfin: la mort la plus cruelle, Ne me fera jamais teculer devant elle.

Autour de moy j'ay veu ses machines toulet. Je l'ay veue au combat fur mille traits voler: Et fi de mille traits l'effroyable tempette, Sans me fatre branler, a passe sur ma teste; Un barbare couteau peut me percer le cœur. Peut v mettre la mort, fans v mettre la peur ! Que s'il me faut mourir, & fi le Ciel m'ordonne D'afferunir fur ton front , par mon fang ta Couronne,

Permets au moins, Seigneur, que par yn noble effort,

Je me falle moy-mesme yne honorable mort-Je ne mourray pas moins, & mourray plus contente, Si du sang des François & du mien degouttante, Après moy le les tire en cét embrasement. Et me fais de leur cendre vn noblé monument. Mais de me voit servit de victime publique, De mourir d'vne mort baffe, obscure & tragique, Et souffrir laschement, qu'vne cruelle main, Me plonge avec le ser la honte dans le sein : Je ne puis jusques-là, Seigneur, t'estre fidelle, L'infamic a mon Ombre en seroit eternelle.

Le Sulran luy repart; c'est la sorce du cœur, Et non celle du bras, qui soustient nostre honneur.

Cette chaude vertu des Braves si vantée, N'est qu'vn bouillon de sang & de bile agitée : Ce n'est qu'vne vapeur, que le hazard conduit, Que le trouble accompagne, & qui ne va qu'au

Et ces batteurs de fer , ces coureurs d'avantures, Prodigues de leur fang, & vains de leurs bleffures, Quand leur fougue relasche, & que la vanité Ne preste plus son souffle à leur temerité, Etonnez & défairs, sans cœur & sans conduite. N'ont plut de mouvement que celuy de la fuite. La Valeur patiente est la haute Valeur; Elle est des nerfs de l'Ame, & des forces du cœur : Et ce n'est pas l'effet d'vn soudain seu de bile. D'avoir sous la Fortune vnc affiette immobile s De luy tendre la gorge, & fouffrir de sa main, Quelque mort que ce foit d'vn visage serain. Ton lang ainli verse, seroit dans nostre Histoire, Le lustre de ton nom , l'honneur de ta memoires Au Croissant offusqué la lumiere il rendroits De cét Empire ardont la flame il éteindroit: Et tout l'Estat sauvé par ta mott heroïque, Te seroit vne tombe illustre & magnifique. Mais je n'ay ni le cœur , ni l'esprit assez fort, Pour aspirer, ma Fille, à ces biens par ta mort. La crainte qui me ronge en cette conjonchire, Est, que failant ceder l'Estar à la Nature, Et pout sauver le Pere abandonnant le Roy, Je perde l'vn & l'autre, & te perde avec moy

Tu peux aller , Seigneur , luy replique Zahide. Où le devoir s'appelle, & l'interest re guide : Et si toute la gloire où je puis aspirer, Est de suivre mon sort, sans me faire titer:

Je le suivrai, Seigneur, & d'vne allute ferme, l'irai fans m'effrayer à ce terrible terme : Et le fer inhumain du trifte Execureur. M'ouvrira l'estomac sans ébranler mon cœur,

Ainfi, par fa vertu, la Fille magnanime, Se prepare à servir à l'Estat de victime. Son courage la met au deffus de fon Sort 1 Et sa noble fierre fair honneur à sa mort. Le Pere sans pitié secrettement s'applique, A faire les apprefts de l'offrande tragique Il en court par le Caire vn lamentable bruit Que l'horteur accompagne & que le trouble fuit.

Au couchet du Soleil , la Belle infortunée, Dans vn habit pompeux, vers le Fleuve est menée, Le Peuple en toule accourt desiroux de la voir, Et hay tend de ses pleurs le funebre devoir. L'vn regrette fes ans, l'autre fon innocence, Er leurs regrets luy sont vne foible défense. D'autres pour sa beauté font d'inutiles vœux; Et par de vains soupirs évaporent leuts feux. Los femmes que le bruit en public a tirées, Confuses de son sort, de sa perte épleurées, Luy parent le chemin, de leurs cheveux coupez, De leurs voiles rompus, & de larmes trempez: Elle eft leur commun deuil, & leur plainte com-

Pour elle, mille voix reclament la Fortune 1 Et la Fortune sourde aux clameurs des Humains, Pour fauver la Princesse est encore sans mains. Hautaine, cependant, de mine & de courage, Et semblable au Soleil, qui luit sur vn nuage, Dans le trouble constante, & calme entre les cris, Par sa force à sa grace, elle-ajouste du prix : Et fes yeux, à tant d'yeux, qui luy donnent des lar-

mes, Ne tendent qu'vn regard tranquille & plein de

Dans vne eclipse ainsi, la Lune au front d'argent, Va d'un rrain toujours droit & toujours diligent: Les Aftres de sa suite autour d'elle languissent : Tous les yeux de la Terre à son mal compatis-(ent:

Et du Ciel affligé tous les flambeaux en deuil, Semblent avec la Nuit la conduire au cercueil. Elle va cependant, & d'une allure égale, Suit fon Guide, & fournit fa carriere farale; Et sans s'épouventer, tegarde autour de soy La Nature étonnée & le Monde en effroy.

Telle à sa trifte fin Zahide s'achemine, Et ferme de l'esprit , non moins que de la mino, Ajouste d'un accord sans dessein concerré, La douceur à l'otgueil , la grace à la fierté. Comme elle arrive au Fleuve, vne lumiere fombre A peine diffinguoit le jour d'avecque l'ombre : Et les corps d'alentour, de crainte ou de douleur, Sembloient avoit perdu la forme & la couleur.

Il fe void fur le Nil, en forme de cheatre, Un autel, où du temps de l'Egypte idolatte,

Les \* Ministres d'Iss vne fois en Esté. Sacrifioient au Dieu de la Fertilité. Zahide d'une marche heroloue & hautaine . Monte avec le Sultan, fut cette trifte Scene. Jamais on ne luy vid vn air fi glorieux ; Il n'eclatra jamais tant de feu dans ses yeux: Er comme le Soleil achevant sa carriere. A les rayons plus grands, jette plus de lumiere, Et laiffe pour donner du lustre à son tombeau, Ses plus vives couleurs dans la nue & fur l'eau Zahide sinfi paroist & plus grande & plus belle: La grace qui la fuit, semble priet pour elle, Et joindre sa priere avecque l'amitié, Pour amollit son Pere & luy faire piri Les fleurs de sa guirlande ou languissent ou meu-

Les funebres flambeaux goutte à goutre la pleurents

Et l'on diroit encor, que pour ne la point voir, La nuit a pris vn voile, & plus sombre & plus noir.

Dans ce deuil general, le Pere inexorable, Devient plus endurci, se rend plus intraitable: Et toutne tous ses sens au Spectre de grandeur, Qui tient de ses Enfans la place dans son cœur. Il faisit d'une main, les cheveux de Zahide, De l'autre il leve en l'air, le poignard homicide; Et d'vn affreux regard, accompagnant sa voix : En quelque part, dit-il, Saladin que tu fois, Ombre fiere & cruelle appaife ta colere 1 Recois cette victime illustre & volontaire: Et fouffre, que mon fang, par moy-melme verle, Détourne le malheur dont je suis menacé. Je t'offre mort pour mort, & fais par cette offrande, Des crimes de mon Pere vne celebre amande. Vien rendre à cét Estat de tempestes battu, La force qu'il riroit jadis de ta verru; Il fur avant tes Fils, ta Famille & ta Race, Ta memoire & ton nom y tegnenr en ta place. Pout te perpetuer cette posterité, Remets dans la douceur ton Esprit irrité; Et fay que de mon sang l'offrande salutaire, Du tien, qui fume encor, étergne la colere.

Achevant par ces mots, il éleve le fer, Qui semble de regret jetter vn trifte éclair: Lors qu'vne voix confuse avec trouble épandue, Retint la mort en l'air, fous fa main fulpendué. Cette confuse voix estoit de Muratan, Le Frere de Zahide & le Fils du Sultan . Qui revenu d'Alep, vainqueur & plein de gloire, Avoit sceu de sa Sœur la pitoyable histoire, Plus que ses propres yeux, plus que son propre cœut, La Sœur aimoit fon Frere, & le Frere sa Sœur, En deux rayons égaux vne Ame partagée, Sembloit en leurs deux corps avoir esté logée: Et cette égalité maintenoit leurs humeurs, Dans yn juste concert d'actions & de mœurs. Leurs vifages formez fur vn mefme modele, Faifoient yn autre accord de grace muruelle ;

Er des Aftres gemeaux l'indivisible amout, A la flame moins pure, & fait vn moins beau jour. Porre de cet amour, le Frete magnanime, Accourt où s'immoloit l'innocente victime. Il écarte le peuple : & le peuple écarté , Respecte sa douleur, cede à sa dignité t Il monte d'vne audace à fa douleur égale, Sur l'autel où se fair eetre offrande farale : Et se jertant au bras de son Pere éronné, Je fuis , dir-il , Seigneur , à propos rerourné , oit que pour affouvir l'apperit d'vii Phantôme, Soit que pour étouffer les feux de ton Royaume, Tu prepares tes mains, à ce noir attentat, Tragique à ta Maison, funeste à ton Estat. Dans mes veines, Seigneur, J'ay dequoy farisfaire, L'impitoyable foif de l'Ombre fanguinaire: Et mon sang pourra mieux, & moins barbarement, Eteindre de l'Estat le triste embrasement. Conferve, en confervant cette vaillante Fille, Le bras de ton Empire, & l'œil de ta Famille. De sa mort, ta fortune avec elle mourra: Et sous le mesine ser, dont elle perira, La gloire & la valeur de l'Egypte blesses, Se verront avec elle à tes pieds terrasses. Par rant de morts, Seigneur, que peux-ru ménager, Qui foit d'ailez grand prix , pour nous dédotte-

mager !
Equipe apporter to vidorier, let que pour Egypte apporter to vidorier, let que pour Egypte apporter to vidorier, let que pour Egypte apporter to province province prove been mointele, « demondret intereft, lit demandent en fong & f. en y dans let writers. Il to demandent en fong & f. en y dans let writers. Il to demandent en fong & f. en y dans let writers. After pour silicour leuri bouchet in letter de la final en formation en fonction en formation en fonction en formation en formation

Les pleurs de Muratan ces mots accompagne-

rotts, — the control of the control

Quel preftige, dit-elle, & quel étrange fort, T'amene pour ofter le repos à ma mort? Ma fortune, à ton gré, n'est pas assez cruelle; Il faut que ton amour me tourmente avec elle.

Veux-tu qu'à ton trépas mon trépas ajoûtant, Et que de ton malheur mon malheur s'augmentant.

Sous ce poids redoublé mon courage succombe. Et ferme en ma douleur, fous la tienne je tombe? Si tu vis, Muratan, dans ton corur je vivrai; Er vivant dans ton cœur, par-rout je te suivrai. Mais quelque fort lien qui mon Ame retienne, Si tu meurs de ma mort, je mourrai de la tienne. Deuffe-je avec le fer ces liens détacher, Et mon esprit sanglant de mon corps arracher. Toy, Seigneur, pourfuit-elle, acheve con offrande; Et donne à Saladin le fang qu'il te demande. C'est moy qu'il a choise, & c'est moy que tu dois. Sans plus longue remife immoler à son choix. Conferve avec ce Fils ton support & ta gloire: Sa perte à l'Ennemi vandroit vne victoire: Et le Sort de l'Estar ne l'a pas ramené, De lauriers si fameux & si verts couronné, Afin que de ta main, fous vn couteau tragique, Aveeque luy mourust la Fortune publique Memorable combat, où par vn rare effort, Deux magnanimes cœurs disputent de la mott:

Deux magnanimes ceurs disputent de la mort: Er poullet dubeau fru, que l'aminié leur donne, Debattent du tombeau, comme d'une couronnet Et vous nobles Rivaux, generuex Concurrens, Si mes vers du fauur peuwent effre garans, Nul affez fombre pour, nulle nui affer noire, Jamais de voltre amour n'obfcureira la gloire Et PHidnoire fend n'un exemple di beus, Aux yeux de l'avenir yn glorieux tableau. Durant ee beau combar de la Seura & du Frere,

Les foins four bien divers, qui combatrente, le Perc. In voudroir conferver e Couple d'amiléé; Leur verm le furptrend, se l'émeut à priée Mais par ven reupeur inhuminée de barbase, Le Roy d'avec le Perc en fon eeur le fépare, Le Roy d'avec le Perc en fon eeur le fépare, le Perc de la Fille, de le fait de l'alt. I approuve , leur dit-cil , cet le fait de l'he. I approuve , leur dit-cil , cet le fait de l'he. I approuve , leur dit-cil , cet le fait de l'he. I excemple en fea grant d, le la gloir immortelle, Et les cœurs genereux qui vous fuecederons, Volter amour dam l'Hibitor, vo jour couonne-

Mais aux grandes Verrus la Fortune est contraire: Leut teste, de ses traits est le butordinaire. Contre ces traits pour vous, j'ay beau porter les mains,

I'a) bean pour vous fauver, faire de hauss deficiars, Le ercuelle quelle eft, ne perda point áviére, Elle est, pour s'égarer trop juste & trop ruste : Et l'Histoire des temps na jamais remarqué, Telle hause, ni basse, où son are airmanqué. Le Sort en nous fuit par, mes Ebrans, il nous traisse Le Sort en nous fuit par, mes Ebrans, il nous traisse Le Soit comme Forçast font lier à sa chaisse: Et les Septres qu'on croit tour faire & tout mouvoir.

Pour en rompte vne boucle, onttrop peu de pouvoir,

tes,

Ceuc chaife, mon Fits, si prefiance & si fermes, Traifac aiguardh Ng Zhalde, gk. hir ré do nermen: La vain pour l'arrelber nous handerions les bras, les mois d'ette serrelbe, elle nois refore s'avreç les nois d'ette serrelbe, elle nois rétore s'avreç les nois d'ette serrelbe, elle nois rétore s'avreç les nois nourrions pistori, que de la faire vivre. La Elta se fousifie pos qu'elle en fulle ven ransfort. L'Etta se fousifie pos qu'elle en fulle ven ransfort. L'Etta se fousifie pos qu'elle en fulle ven ransfort. L'Etta se fousifie sur les serves de la consideration de l'autorité de la consideration de l'autorité de l

Tu puiffes, de ton sang faire vh meilleur vsage; Et donner vn employ plus juste à ron courage. A ce discours du Pere, vne froide passeur, Du Fils desciperé découvrir la douleur;

Il foupira mois fois; & fa voix oppresse, Avec que ses soupirs sur mois fois repousse. Et bien, din-il, ensin, puisqu'il est arresté; Et que l'arrest du Sort veur estre execuré; Que Zahide perisse, & que des Ombres vaines,

Viennent boire à tes yeux le beau fang de res veines : Affouvis t'en toy-mefine, & join Pere inhumain, Le crime de la langue à celuy de la main.

Le crime de la langue à celuy de la main. De te main, de ron fing 12 Coutonne lavée, Sans tache & fans décher, te fera confervée: Et con Thrône branlars, par vu crime afferni, Vaincra l'effort du Temps & du Sort ennemi. Jouis-en, parsiciel, & fi tu crains qu'il tombe, Et que dans fon debris, ra Fortune fuccombe, Ajonet mort à mort, join le Prece à la Sœur: Deux corps fetont vn fond plus ferme à ra grandare.

Mon bras r'épargnera la moitié de ce crime; Et Saladin vaut bien vne double viêtime.

Il fe plonge, à ces mon, yn opignard daus le fein.

Zahide, pourfair-il, le jettard dans le Flavve,
Recyo de mon anou excue demires prevers

Recyo de mon anou excue demire prevers

De ma mont anjourd'huy, le rachere et amort.

De ma mont anjourd'huy, le rachere et amort.

A ee coup, agi farjar de la Fille de le Pere,

L'un demoure eftonné, l'autre fe défigiece

L'un demoure et l'un de l'un de l'un des l'un des l'un des l'un des l'un demoure de l'un des l'u

Sa foiblesse l'abar : & fur luy, la douleur, De son poids, dans le Fleuve encore abar sa Sœur. Les Monstres & les slots à leur cheute applaudissens.

Les vents comme étonnez de la rive en fremissent Tout le Peuple en tumulre, & de frayeur surpris, D'un pitoyable accent leur répond par ses cris: Er bien loin dans le Caire, où ces cris s'écendirent, Le désordre & le trouble avec eux s'épandirent. Sur le fazal autel, à cét événement, Le Pere infortante refte fan mouvement. Il croir voir de fon Fils l'Ombre encor menaçante, Qui remonrant, fur l'eau, de fon fang rougillante, Er traifinara peré foy fa rifle de palle Sour, D'un vifage itrué, luy predir fon malheur. De fon peuple el inentel les clameurs de les plain-

De pirié, de douleur, & de regret épraintes; Er relles que les flots de colete chenus, Les fonr contreva rocher, donr ils font retenus. La principale peur donr son Ame est pressec, Est que de Saladin l'Ombre encor offensee, Pour le deposseder, conspire avec la Mort, Er porte à leur effer les menaces du Sort. Tandis que de ces foins fon Ameeft tourmentée, Et de penfers divers haut & bas agirée: Dans le canal du Fleuve, il s'éleve avec bruir, Une colonne d'eau, qu'vn tout billon conduir. De l'vn à l'aurre bord, sa masse balancée, Er comme par mesure également poussée Fait marcher devant foy la vague & le bouillon; Et fur sa trace laisse vn écumeux fillon. Elle florte trois fois, entre les deux rivages, De menaces terrible, affreuse de presages. De là , d'vn flux foudain vers Damiette roulant , Er de sa pesanreur, tout le Fleuve ébranlanr : Elle se perd, enfin, & laisse par sa perte, D'ecume & de limon la riviere couverte.

Ce prodige est suivi d'autres plus étonnans: Les flots d'un vent subit élevez & tonnans; Egalent de leurs bruits, cevz que fair dans la nuë, L'ardenne exhalaison par le froid retenuë. Au tonnerre des flots, il se media etc cris, Qui de crainte & d'horreur, glacerent les ef-

out de crainte & d'horreur, glacerent les el prits. Et l'on vid \* vn Cheval de ceux que la Riviere, Nourrir dans les rofeaux de sa moére carriere,

Qui fut le flor fumant & de rouge taché, Sui fut le cours du fang fraitchement épanché, Er levant vets l'auxel la tefle avec audace, De fa langue en lefcha fur le marbte la rrace, A ces objest d'horteur, à ce retrible bruit, Le peuple épouvante vers le Caite s'enfuit; Le peuple épouvante vers le Caite s'enfuit;

A la feuille pareit, qui vole de la refle D'vn chefine demi (ec battu de la tempefle: Ou pareil à ces flots, qu'un vent lafché du Norr, En tumulte & bruyant roule contre le bord. Mireme reflé feuil, prend rout à bon prefage, Confirme le Sultan, raffeure son courage. Ton souhait, ju vid si-il, Sciencur, est exaucé:

Le fang de Mutraran n'est pas en vain verse. Il a lavé celty qu'a répandu ton Pere, Er de res Oncles morts, appaisé la colete: Il a vaincu le Sort, qu'i réctoir ennemi: Il a Réchi le Cell, de l'Eltar affermi: Les Manes fastisfaits, cette offrande onr receuse; l'yad ugrand Sadadin la grande Ombre apperceuse.

I ij

Elle agitois les flots , & les flots agitoz , Sembloient de los coarges au combat excitex : El le puillant l'homon, qui le l'Eurour gouverne, El le puillant l'homon, qui le l'Eurour gouverne, Trois fois a fait tremblet la rive & le canal . Trois fois a fait tremblet la rive & le canal . Trois fois a fait tremblet la rive & le canal . Bien-toft tu le vertas à vague débondée, Sépandre avec future fur la plaine inondée, Judques aux pieds des monts pourfuivre l'Ellranger. Et d'vre mer fubite en fon Canap l'afficger,

Il ajotica les monte in con Campi rancego; Il ajotica les monte di murmare; Du gelle & de la voix fe a Demons il conjune; Il frappe fur la rive; Il foelfile fur les caux; Et pour les émouvoir fair des charmes nouveaux. Cela fara, le Solitan vers le Caire d'assurance. Plus ferme de courage, & plus fer d'alferance. Mirrem l'accompagne, & la yme et dans le ceux; Avec via nouveau ficl, ynt en nouveal nel, ynt en nouveal mel, ynt en nouveal mel, ynt et dans le ceux; Avec via nouveau ficl, ynt nouveaux ficl

Eft flame dans ses yeux, dans sa bouche eft sumée. Comme vn Lion capris, au theatre expose, Quoy qu'avecque le temps l'art s'ait apprivoise, Quand de cris & de coups son gouverneur l'a-

guife,
Reptend avec l'orgueil, la fureur & l'audace:
Rompt chaifnes & barreaux, & Les traifne après foy:
Met el trouble au fpedacle & le change en frois
Sur tout ce qu'on luy jette exerce fa colere;
Tonne avecque la voix, avec les yeux éclaires
Et fauxe d'ennemis, bois & pietres hurrant,
Joy frappe de l'ongle, & li portre la dent.

Amíd , le vieux Sultan, for les Chredhem du Caire,
Caire,
Prepare de la rage van elly langulainte.
Leurs Enfan par foin ordre la line mort definer,
Dans la rour du Palais, finnt de force trailinez,
Il vea par un houseme facrifegee de ragueur,
La faire à foin l'lin more, vin offinande publiques,
La faire à foin l'lin more, vin offinande publiques
La faire à foin l'lin more, vin offinande publiques
Le par mille malibeuts publice fion maliceur;
Soir pour accompagnet fe's larme d'autres l'armes;
Soir pour accompagnet fe's larme d'autres l'armes;
Ou pour avoir de sonte à metre en nouveaux.

chatmes.

Chatmes.

Le crouble en est aceru par l'horteur de la nuit :

La ville s'en émeut , les Peuples s'en éronnent :

Les places , les ramparts , les maisons en resonnent :

D'une part ell Teffroy, de l'autre ell la rumeur: De Pers affigie, on nienta la clameur: Et les Mercs en deuil , courret échevelées, Aux Gatdes, ave Soldats, à leurs Étain menfeis. De leurs pleurs Melodin riev en nouveau plaifir Et dei-pla dans le foog, ¡ lle baigne en defir: Là defiu, ¡ le fommeil luy fernant la paupiere, 5a penfeie affoigne et encore meurite. Son hielatine menace à & les fonges armez, Sons d'aur nega evengle au carnage ainnez. Et les flots avec bruit de fes cornes pouffez, Passent victorieux sur leurs bords renversez. Autant que l'onde croift, autant décroift la plaine, Sous le rapide cours de cette mer foudaine Routes, sillons, fentiers sont dés-ja confondus; Et les costaux, comme eux, à l'eau se font rendus. D'vn charme imperieux la Lune suspendue, Semble donnet fignal à la vague épanduë; Et pour enfler sa course, attirer de ses rays, Et de l'eau des gazons, & de l'eau des guerets. On ne diftingue plus ni pré ni labourage : Le Fleuve ne connoift ni digue ni rivage: Et menace en bravant , canaux , digues & ponts , De ne borner son lie, que des cimes de monts. Du jour & du travail la belle Avanteouriere, Se leve cependant & rentre en sa carriere: Dans vn globe de feu le grand Aftre la fuit, Et chasse devant soy les restes de la Nuit. Il semble à sa passeur, que son Moteur s'étonne, Du deluge nouveau qui l'Egypte environne. Il n'y temarque rien de ces débordemens, Feconds & mesurez, qui regnent tous les ans; Quand l'Efté fait suër ces \* montagnes chenuës, Où l'hyver tetranché tegne au deflus des nues.

Le Fleuve, cependant, élevé fur fes bornes,

Donne licence aux flots, qu'il pousse de ses \* cor-

Tout ce qu'à son coucher, il vid si verdoyant,

Luy semble à son lever, vn desert ondoyant.

Un tenfort de Syriens à fes frais foudoyé, La Princesse Almasonte, ainsi se nommoit-elle, Quoy qu'elle fult vaillante, autant qu'elle estoit belle;

Et qu'un oegueil en paix, comme en guerre vainqueur, Se fuilt mis dans fet yeux, en garde pour fon cœur, Jufqu'au cœur par les yeux avoit eilé couchée, D'une fiche au harard, & tant delléin lafchéer Et de ce coup fazil, le doux & fer auteur, Son image luy mit bien avant dans le cœut. Image coijours vire, & coljours inherente, Qui ramene Bourbon, & Bourbon tryricfine;

community bioseth

Soit à ses yeux ouverts aux tayons du Soleil, Soit à ses yeux fermez des aisles du Sommeil-Cent fois dans les perils, de cette ombre fuivie, Elle chercha Bourbon, elle exposa sa vie Et eent fois le succès manquant à son effort .

Elle ne put trouver, ni Bourbon ni la More.

Dans le premier combat que les flottes donne-

Quand les Croiffans fur l'onde, & les Ctoix se choucrent, Elle fit éclater le feu de sa valeut

La Met en prit du fang, le reint & la chaleut. Depuis, à la descente, on la vid au tivage, Relifter aux François , luter contre l'orage; Er son cœur bien à peine, aux flames se rendit, Qu'en faveur des Croifez , leur Ange répandit-Aptes Damierre prife, elle fut jufqu'à Sienne, Pour faire armer par-tout, contre la Gent Chre-

ftienne: Et comme elle cri venoit, le Fleuve débordé, Luy cacha tout à coup , le païs inondé. Elle approchoit du bord , où la Sœur & le Frere , A la mort exposez par le barbare Pere, Avoient de leur malheur aidé l'enchanrement,

Qui portoit la riviere à ce débordement-Quand elle void de loin, comme vue treffe blon-

Flottant à longs filets , sur la face de l'onde. Son Pilote la fuit, & de l'eau la tiranr, Tire vn corps demi-more, & demi respirant. D'vne soudaine horreur Almasonte éblouie, A cét étrange objet, demeure évanouïe. D'vn desordre pareil, & d'vn pareil effroy: Ses gens épouvantez, la rappellent à foy: Elle tevient à peine, & de deuil éperdue,

Voit Zahide à ses pieds, dans la barque étendue. Le Tutelaire Esprit qui luy sut assiné Ministre du salur, en son temps destiné Oui pour la garantir de la main de son Pere. Fit agit l'amitie, fur le cœur de son Frete : Et qui dans les perils , luy servit tant de fois , Contre les rraits lancez d'invisible pavois : Quand du poids de son Frere & du sien attirée. Elle tomba dans l'onde à sa mort preparée; A son aide accourut, la défendit des flots; Sur le moëte limon l'étendir en repos : Et tout à coup luy fit de la vague ondoyante, Autour d'elle voûtée, vne liquide tente. De là , sans l'éveiller la foulevant sur l'eau, Au point que d'Almafonte arriva le vaiffeau, Il la remir aux foins de sa belle Parente, Non moins de fon malheur surprise qu'ignorante.

Almafonre en defordre à cet évenement, Par ses pleurs, à ses soins donne commenceme Le desespoir l'emporte, elle met en vsage, Tout ce qu'apprend le deuil, & qu'inspire la tage: Elle prend à parti la Fortune & le Sort, Elle accuse le Ciel & ptovoque la Mort.

Puis, de douleur pressee, & de latmes humide, Elle colle sa bouche à celle de Zahide: Er foit que de son eœur il sortir quelque esprit, A quoy le eœur mourant de Zahide s'eprir, Soit qu'à ses doux soupirs, quelques seux se messe-

Qui cette ame étouffée à ses sens rappellerent, Zahide revenuë ouvre à regret les yeux i Souffre avecque dédain la lumiere des Cieux : Prend pour fon Frere mort, Almafonre vivanre:

Luy parle d'une voix plaintive & languissante, Cher Muratan, dir-elle, en luy rendant la main, Sommes-nous hots des loix de ce Perc inhumain à Pouvons-nous esperer, malgré ses tyrannies, De voir en ees bas lieux nos Ames réunies? Est-il aprés la mort, ou des fers ou des feux, Qui des chastes Amours rompent les chastes nœuds? A ces termes confus, elle joint d'autres termes, Capables d'arrendrir les Ames les plus fetmes. Et des sens à la fin l'vsage recouvrant, Pat les foins empreflez qu'Almafonte luy rend;

Tandis qu'elle s'afflige, & qu'elle se tourmente, Qu'aprés son Frere mort, elle reste vivante : Tandis qu'on la console, & qu'en la earessant, Almafonte adoueir la douleur qu'elle fent; La vague qui se rend moins traittable & plus forte, En dépit du Nocher, loin du Caire les porte. Cependant, les François par le Fleuve preffez, Marchent fous leurs drapeaux, en vn corps ramaf-

Le deluge suivi du trouble & du ravage, N'abar point leur esprit, n'éteint pas leur courage :

Leur retraitte est hardie, elle a de la fierré, Ils cedent sans desordre à la necessité : Le flor fans les troubler, fur leur trace refonne; Et sans les effrayer le peril les étonne. Du superbe Lion l'orgueillense valeut,

Ainsi resiste aux coups, & resiste à la peur, Quand les Bergers armez devant la bergerie, En tumulte & fans art font teste à sa furie. De l'éclair de ses yeux, il répond à l'éclait, Que font autour de luy les javelots en l'air: Il repond de sa voix, qui s'égale au tonnerre, A la voix dont le cor luy declare la guerte. Mais si pour l'arrester, les Bergers repoussez, Font vn seu de sagots à la haste amassez; Plus surpris qu'effrayé, son audace il arreste: Sans détourner le eœur il détourne la tefte : Sa démarche est terrible 1 & l'orgueil qui le suit, D'vne fiere elarté pat s'es regards reluit Au delà de \* Tafnis, vne riche colline,

S'éleve doucement fur la plaine voifine. Son faifte fut radis couronné d'vn Palais, Que le pudique \* Hebreu fir bastir à grands frais: Er qu'il accompagna de maitons destinées. A garder les moifions des \* fepr graffes Années, Qui de leurs \* maigres fœurs , dans la necessité, Souftingent la disette & la sterilité.

De ces hauts bâtimens les fuperbes reliques, Etalent par mocreaux les Hilboires antiques. Adam s'y wolf our jeune, & par les ans wis, Le Serpent impolteur à fes pieds est brifé: Et dans le marber mert, fon image fans vie, Semble avec fon poifon répandre fon envie. Là, le \*Ferre innocent, & le Frere affaffin, Egalement caffez, one vne égale fan

Le Temps qu'aucun respect , qu'aucun devoir ne bride

A fait de rous let deux vn fecond homicide. Ley du Cicl ouwert vn deluge épandu, Déborde à longs ruificaux, fur le Monde éperdu. La pierre y fair aux yeur rous les effects de l'onde, Elle roule, elle écume, elle s'enfle, elle gronde: Er les Peuples noyez, encore aprês leur mor, Flortans fans mouvement, s'emblent chercher le bord.

Là, les foudres en pluye & la tempefte ardente, Tomben avec éclat, fur Sodome brislante: Le matrice & le porphye on du ficu la couleur; Il paroilt mefine à l'eni qu'ils en ont la chaleur: Er fair fe confumer, la matiere allumée, Semble jetter le fouffre, & pouffer la fumée. Le Pete des Croyans ailleurs reprefenté,

Immole son espoit & sa posterire:

La pierre en mesme-temps picoyable & severe,
Est rendre dans le Fils, est forter dans le Pere :
Est sous vn mesme coup, d'une mesme froideur,
L'un sa relle soumer, l'autre soumer son cœur.
D'autre-part, de Jacob les figures casses.

D'autre-part, eo jacob les ngures cances, Se trouvent par éclats à retre renverfices ; Er tout ce qu'eur Joseph de gloire & de vertu, Par les ans esfacé, par les ans abattu, Ne fait plus qu'vn amas d'Histoires démolies, De Mysteres bricez, d'Images abolies.

Les François pourfaivis de l'emema igrondant, gui fair leurs pas alloir à, learnageni modants, Marchers vers ce coltas , qui contre le deluge; Leu preferne de loin, fair à croupe un refuge. Le Camp fe firs à peine à ce posite rendu , Que les floit c'emman à la colline accourers; Et d'un fege fain order avecque brust l'encourers. Et d'un fege fain order avecque brust l'encourers. Et d'un fege fain order avecque brust l'encourers. Les dieux et l'adiants, l'un fix l'autre poetre. Les laur et d'aluj/ince, ou d'houtre le place, l'accourage au de d'autre de l'un de l'un reneauce, Les laur et d'aluj/ince, ou d'houtre le place, le fait le d'aluj/ince, ou d'houtre le place, le fine l'accourage d'autre d'autre d'autre l'autre d'aluj/ince, ou d'houtre le place, le fine l'accourage d'autre d'

Le Soldat étonné de cette étrange guerre, Des yeux & de l'elpoir, en vain cherche la terre: Il ne void qu'n elpace ondoyant & deferr, Ol s'égarent fes yeux, où fon elpoir fe perd ! Il ne void que peupliers & que palmet noyées, Qui levenr en tremblant, leurs teltes effrayées : Er ne découvre au loin, où fon regard érend, Qu'yre mort affeurée, & qu'nt combeau flottant. Un fi valle peril, de de figrande montre, Old et rous les collect la terreut fe rennontre, Par les cours les plus grands ne fe peur mefuere, Par les cours les plus grands ne fe peur mefuere, ten laifle aux effents acuen lieu d'épecer, Les vaillans our en vain recours à la vaillance, La defigie de l'arbeit de la frece de fort, Ne parent point aux coups, de cette longue mort. Leu dépir ét de voir, qu'une fe believ rui et de l'arbeit de l'a

Meure commé un troupéau traisné par un rorrent.

L'vn se plaint à sa lance & l'autre à son épée,

Tan de fois dans le fing des Barbares trempéer les regrence, qu'obteuve & foisè à fon cotté, Elle combe avec luy, fant brair & fant clarté, Elle combe avec luy, fant brair & fant clarté, et l'adde de les combants et de fac exercities, se plaint d'avoir perda par le débordement, Laminat d'avoir perda par le débordement, Laminat brave & fier, que certe plainte couclet, qu'épond en jernant l'écuné de la bouches, les viers de l'archaires de la bouches, les viers de l'archaires de l'arc

Et ceux qui etsignent là, de perir dans les eaux, De cenr palmes ailleurs joncheroient leurs tombeaux;

Et sous des tourbillors de cailloux & de fléches, Par des torrens de seu, que vomiroient des bréches, Iroient la reste haute, & le cœur asseuré,

Acquert van trippas, d'un beau titre honorés. Le feut legris de Prince su delinge fimage, El fut rous les pertis éleve fon courage. El fut rous les pertis éleve fon courage. Il void du Monde teme, le trouble autour de foys Er pourroir voir encor avecque la tempeffe, Les Clicas deficientales eclatre fit es feclicists, Appellent fa prudence, de demanders fes foints Fe par-tons, fen cemple sidé de la prede, Railleur les crainers, és des trilles confole. Capit de Venze de Abert, qui det Monther vaia-

queurs,
Devoient mener aux yeux de la France étonnée,
L'Afrique prifonniere de l'Afric enchaifiche?
Où s'eft éterine ce feu , dour féctat de l'ardeur,
Menaçoient du Croiffant l'infidele grandeur?
Nous reprochera-t-on, qu'aprés rant de conqueftes,
Un Camp vainqueur des Mess, vainqueur de leurs
tempeftes.

Ait avecque l'espoir le courage perdu, Au bruit vain d'vn torrent de son lir épandu? Quittez cette frayeur, reprenez l'esperance: Jugez plus dignement du destin de la France. L'Ange qui le gouverne a les bras assez forts, Pour ranger au plûtoft, ce Fleuve dans ses bords. Il tint bien autrefois , pour la Race Juifve , Dans fon propre canal la Mer rouge captive : Et de flots escarpez, & par son bras fendus, Luy bastit des rampars termes & suspendus. Le temps n'a rien changé de ses forces premieres: Ce qu'il est sur les Mers, il l'est sur les Rivieres: Il peut d'vn feul regard le deluge fecher; De la vague affermie il peut faire vn rocher. Il vous doit fouvenir , quelle celebre avance, Pour sauver nostre Flotte, il fit de sa puissance, Lors que malgré les Vents, fans l'art des Matelots, Il l'arracha de force à la fureur des flots. Depuis armé d'éclairs , & porté sur l'orage , Des Sarrasins défaits il joncha le rivage : Et pouffant la tempeste & le seu devant soy, Dans Damiette il porta la déroute & l'effroy. Ces grands coups qu'il a faits, de ses grands coups

à faire, Sont vn essay fameux, sont vn noble exemplaire. Mais, si par vn secrer inconnu des Humains, Dieu suspend son pouvoir, & luy retient les mais Et si de ce Conseil eternel & suprême, L'ordre est, que nous passions par vn second Ba-

ptc(mc;

Qu'importe, Compagnons, qu'il foit de sang ou d'eau!

L'eau peur oindre vn Marryr, peut facrer vn tombeau:

Il s'en peut teindre au Ciel vne Pourpre immor-teile;

Et non moins que du sang, la couleur en est belle. Du Chevalier Chrestien, la plus haute vertu, N'est pas de massacrer l'Insidelle abaru; De noyer dans son sang les Lunes étouffées; Et de Turbans captifs eriger des trophées. Elle est de se roidir contre l'adversité; De se faire vue juste & noble fermeré : D'estre soumis à Dieu, quelque destin qu'il donne;

Et prendre en gre, de luy, foit verge, foit cou-Le Tartare, l'Arabe & le Turc pouvent bien, Vaincre avecque le fer, non moins que le Chrestien. Mais de vaincre en fouffrant, c'est la seule victoire, Qui d'vn Heros Croifé doit coutonner la gloire.

De semblables discours Louis soustient le cœur, De ses gens affiegez du Fleuve & de la peur. La nuit qui vient alors plus obscure & plus trouble,

Cache aux yeux le peril , & la crainte en redouble. Les tenebres, l'horreur, le battement des flots, Appellent tout d'vn remps & chaffent le repos. Mais le Sommeil enfin conduit par le filence, Du tumulte & du bruit calme la violence,

#### REMARQUES.

L ES MINISTRE D'ISIS, pg. 6, cd. 1. ] Ilis effekt.
Un des fundis Dirminez de Laucienne Egypte.
Un den var La De se enze pg. 6, cd. 1. ] Un Montte.
Un den idreal, & demi posifion, Le Nil en nourris de cotte fill de Laoch.
suntus, & co de nagellé Hippopoame.

Burnes, & co de nagellé Hippopoame.

Poussa pa sas con Mas pag 68. cel. 1. Tonsles an-ciens ont donné descornes sus Fleuves : de pluseurs les representoient avec une teste de taurean.

CES MONTAGNES CHENDES. pag. 68. cel. 2. ] Ce font des Montagnes d'Ethiopie presque toujours convertes de neige : & quelques-vns croient que le Nil fe déborde , quand ces neiges fo fondent aux grandes cha-

font les fept années d'abondance, representées à Phatson par fept vaches graffes. DE LEURS MATGRES SOURS. pag. 69. col. 1. ] Co

font les années fteriles. LA 18 FRERE INNOCENT. pag 70. col. 1. ] Abel &c



# SAINT LOUIS

## LA SAINTE COURONNE RECONQUISE.

### LIVRE SEPTIE'ME.

'ARME'R Infidéle embarquée fur des chaloupes , marche wers la Colline , où les François font afriegen. Dénumbrement & disposition de cette Armée: qualitien, conditions, wountwres des Chefs qui la conduissant. Les François se resolution à vous mort boumble: la melle est after de part & d'autre. Fortadin fait ou grand carrange des François : Louis en fait vou plus grand des Barbars : & enfiniels tablelles sont reposition en desponsants. dre dans leurs chaloupes.



'Au s a bien-tost aptés, d'une, Mille bareaux poussez du Fleuve débordé, clef de vermeil, Rouvre de l'Orient les portes au Solcil: Le jour qui se répand par ces por-

tes ouvertes, Fait voir de longs bateaux les campagnes couvertes:

Et le Francois s'étonne, à cet objet nouveau. De voit l'eau fur la terre , & des troupes fur l'eau. Rome vid autrefois de semblables miracles Lors que dans ees \* Enclos destinez aux Spectacles, Il se tepresentoit à ses yeux étonnez, Des Fleuves faits part art, & pat art gouvernez. Il fe voyoit des mers coulet par des po

A ces mers succedoient des fotests domestiques; Et dans vo meime pare, où des vaisseaux flottoient, Avec des Elephans les hommes combattoient. Un theatre plus vaîte & plus estrange encote, Est ouvert aux François, au retout de l'Aurote.

Couvrent d'vn Camp flottaut le pais inondé. A leur nombre, à leur ordre, à leurs files presses, Ils paroissent de loin des citez balancées, Où l'on a veu le foc les guerets fillonner, La rame avec effort fait les flots bouillonner :

Et le bois écumant s'ouvre avecque la prouë, Des chemins autrefois ouverts avec la rouë, Le terrible concert des eors & des elairons. S'accorde au bruit confus que font les avirons D'vn effroyable accent les Échos leur tépondent ; Et les flots animez long-temps aprés en grondent. Les éclaits dont l'acier répond à ceux du jour, De feux longs & foudains, tranchent l'air d'alen-

Et des troupes fur l'eau, les images coulantes Semblent aux yeux trompez, d'autres troupes flo-

Le Sultan Meledin veut que cét atmement, Contre ses Ennemis aide à l'enchantement :

De leur trifte Patrie abatué & captive, Jour & nuitaprés eux, l'Ombre crrante & plaintive, Leur fait voir de son front, le Ctoissant arraché, Et le joug des François à la teste atraché, Cette vaine Ombre allume vn seu dans leur cou-

Cette value Omore allume vn reu dans leur courage,
Qui les porte à venger leur honte & leur dommage.

Olgand fils d'Almondar, qui fut par la vertu, Du François Conquerant fous Damiette abatu, A leur tetle avance, de la mine menace; Soutient d'un grand depir, vne plus grande auda-

ce; Et par vœu folennel, du faint Prince promet, Au tombeau d'Almondar la cuiraffe & l'armer. A ce barbare vœu les flots charmez répondents Les Demons conjurez d'vn bruit fourd le fecon-

El et colleté Garde à Louis definié, Qui décourre de lon ce concert forcené, Se nt du vain Olgan, & feis amme apprette, Deu décourre l'étre de fou veux inf a felle. Cess de Tanes reslitete, & de pais vositie. Cess de Tanes reslitete, de doire de la corradire, A la neige des ans, joine le frou de l'audacer de cu-freie de la couraire, de la couraire, A cu-frieire pareil, qui ellensa & couverre, De la finole custon qu'espandere le Hyren, Lutterne course le veux, & contret le ermegle.

Aprés eux, le Sultan se void environné, Du Corps des \* Mammelus à fa garde ordonné. D'origine Chrestiens, Circasses de naissance, Enlevez & vendus dés leur premiere enfance 1 Ensuite par le temps, par l'viage aguerris, Et fous les yeux du Prince à fa porte nourris, Aux Corps de la Milice ils fournissent des testes; Ils fournissent des bras, à toutes les conquestes : Et le Corps de l'Estat, fait par leur petit Corps, Ses plus grands mouvemens, & fes plus hauts efforts. Efedin qui commande à certe troupe illustre A peine encot enfant , comptoit le second lustre, Quand du sein de sa Mere avec ruse arraché, Et par ruse depuis à la Mecque attaché, Il joignit tant de force à la fleur des années ; Il vid fes actions si fouvent couronnées, Et fit monter fi haut fa conduite & fon cœur, Qu'en commun la Fortune avecque la Valeur, A fon avancement de concert conspiterent, Et de leuts bras vnis , à ce rang l'éleverent, Encore n'est-il pas satisfait de ce rang : Il fe destine au \* Thrône vn chemin par le fang. Et pour le couronnet, la Fortune elle-mefme, D'vn Turban déchiré, luy fait vn Diadême, Mais elle-mesine après filera de ses mains Le cordeau qui fera la fin de fes desfeins.

Cent Braves de renom marchent sous sa bannie Dont l'étoffe est superbe, & la Devise altiere. La font les deux jumeaux Adragur & Brinel,
A qui le for ouvrie le ventre maternel;
On y vois direction le grand Cavalentile,
Qui ne fortie jumais que vainqueur de la Lice:
Broodicar le Pirate, Ortánie lo Joufeur,
Mifaferne des Ours & des Tigres donneur,
L'Eferneur Ormadur, dont la terrible épée,
De quelque mort nouvelle est chaque jour trem-

Rogadan, done Foegueii foule toutes lea loix, Sort celle du Croifiant, foit celle de la Croix: Gorafel , Evilaz , Elipran , Gormadaffe, Fameux par les exploits de leur barbare audace, Et cent autres enoces, en audace comme cux, Jufqu'aux botds de l'Euphrare , & du Gange fameux.

Au milieu de ce Corps, Meledin dans sabatque, Marche avec l'appareil d'vn barbare Monarque, A quatre anneaux d'argent quatre Esclaves hez, Et sous le riche faix de leurs chaisnes pliez, Par regle & de concert , battent l'eau qui murmute; Et la font sous la rame écumer de mesure. D'vn bois rare & de prix le vaisseau façonné, De la pouppe à la prouë est d'argent coutonné. Une Aigle de vermeil éployée à la prouë, Et meue au mouvement du flot qui la secoue, Voltige fans partir, & femble en s'élevant, Faute d'autre ennemi s'eprouver sur le vent. Un ciel fixe & tendu, qui tuit le cours de l'onde. D'vne étoffe brillante, & d'vne forme ronde. Elevé sur la posppe & semé de rubis, Fait vne ombre au Soltan éclatante & de prix. Luy couvert d'vn harnois de pareille matiere, Eclate d'vne riche & pompeuse lumiere. Et confondant le luftre avecque la fierté, Se fait vne barbare & trifte majefté: Au Comete pareil, dont la lucur fatale, Des presages de mort avecque pompe étales Et fait autour de soy briller avec horreur, D'vn funcite avenir la montre & la terreur. Des Peuples du Levant les Corps auxiliaites, Venus pour s'oppofer aux communs Adverfaires, Aprés le Corps Royal, marchent fous leurs Dra-

peaux, Qui ione de leurs longs bois, des forests furthes eaux. L'Etcatee des Perfans qui de ncheffie éclate, Marche fous Eteadur du critté Ormondete. D'amour & de chuynn fon espirit traverté, Ett de deux traite geaux égalennes pontinaires, et l'Ombre patifé d'almiter en fon cœux dominaires. L'Ombre patifé d'almiter en fon cœux dominaires, excellenties les fontos une fombre patient, qui majer fon courage exprime fa douleur. Pervenu d'um faux bunt fem par Orfafee, Et ropge d'une injuste & folle jaloufe, Quoy qu'opodit l'amour, quoy que diff la rais-

Il avoit fait moutir Almire de poison :

K iii

Mais avecque le temps la verité connuê, De la noire impoliture ayant rompu la nuê: L'innocence écouffee a repois fa clarte : Et d'Almire fans cotps, le Phantofme itrité, Revient toutes les nuits avecque les Fuires, Tourmentet (on efpir d'affreules réveries.

SAINT

Les Arabes voifins, en deux Corps divifet, Marchent après deux Chefs également prifez. Albugar est fuivi des Nations errantes, Qui n'ont ni loix, ni mœurs, ni demeures constan-

Ets., Et four fire l'eurs chamesux dans va Defent roulien, De leurs \*Poorney porraité, comme va Ellas vollant. De leurs \*Poorney porraité, comme va Ellas vollant. Ol la Terre et fruépout parée de plansmerade, Suivent Alhépidel, qui fe tient géorienz, De compter Melhomet us rang de lo Ammenda. Au fein de Satzarian la viate van Coustones. Au fein de Satzarian la viate van Coustones. Qui d'une pédiliente de fiet la viageux. Qui d'une pédiliente de fiet la viageux. D'un ouvrage de pris, brodé fiet fu hansiere, Des troupes d'aleinous attre tous les yeax. Des troupes d'aleinous attre tous les yeax. Qui jamais via poly feis per sag. d'ion tempélie.

Inclinent devant luy, les armes & la tefte.
De ce noble clinat, où le lit du Jourdain,
Aux pieds de cent palmets fair un fertile bain,
Le jeune Eridezel huit cens Archers amene:
Er Robazane autzur de cette graffe plaine,
Où le fuperbe Euphrate en masefte coulant,

Son tribut vers la Mer, va fans trouble roulant, Mille Turcs naturels conduits par Mulcafle, De leurs cœurs, par leurs yeux, font éclater l'au-

Des mons Seythes jadis leum Peres defendus, Er judges für the bords de Elzuphure épandus, Parella i des correns, la Syrie inondet ren; Parella i des correns, la Syrie inondet ren; El l'Empire Perfain de leur choe ébrandereux. Le Soleli 4 des Sophis is grand & si fameux, En décéndre & troublé recutà devant cux: Et si retraite flur vin infailible augure, Que contre la coultume & concre la Nature, La \* Lune quelque jour, au Levant tegieroris; Et de fon alcendant le Soleli fondificorie.

Er de for afcendant le Soleil chaffenon.

D'en fi grand sveueit l'illulire & coolès serance,
D'en fi grand sveueit l'illulire & coolès serance,
Il porte for le brats, dans vu puilfant pavois,
So Nevens en meat, en periet de granda Rois.
Il porte des citex, den fotors, des valoistes,
ser des coolès des coolès des valoistes,
les portsass precious font cueller en oct.
Les portsass precious font cueller en oct.
Les portsass precious font cueller en oct.
Les fortsass precious font cueller en oct.
Le fotornac D'enome avant qu'elle foir née,
Le fotornac D'enome avant qu'elle foir née,
Le fotornac D'enome avant qu'elle foir periet.
Le dé-sp fur les bords, ols le grand Confissatio,
De \*18 foconde Rome elfablit le défonme elfablit le démon elfablit l

De Tribunaux rompus, d'Enfeignes renversées; De Sceptres des Rois morts, de Couronnes cassées,

Un Thrône elle se fait, sous quoi les Potentats. Sous quoi les Nations tiennent la teste bas. Byzance est là captive, & la Thrace à la chaifne : La Grece déchirée & fanglante s'y traifne : La Crete qui redoute vn pateil traittement, Se cache de fraveur dans l'humide Element. La Sicile prés d'elle, & plus loin \* Parthenope, Rampart mal affeuré de la tremblante Europe, Au Lion \* Venitien de peut tendent les bras : Et le Lion luy-mesme, aprés tant de combats, Quoy que puissant de force, & brave de courage, De la Cypre chasse rugit sur son rivage. Les Aigles eependant du Danube & du Rhin, Volent à fon secours du haut de l'Apennin. Le jour paroift noirci de l'ombre de leurs ailles, L'air paroift en fremir & fiffler aprés elles : Et toute l'Allemagne attentive à leur bruit De l'espoir & des yeux au combat les condi Mais les vnes en trouble, & les autres bleffees, Sont par les Chaffeurs Turcs dans leurs nids repoullees.

La France survenant, brave & pleine de cœur, Arreste les progrez du Barbare Vainqueur. De là portant la Croix & les Lys au Bosphore. Rompt la corne au Croiffant que l'Orient adore: Et fait fur le debris des Serrails embrasez, De fang Turc vne offrande, au Dieu des Baptizez. D'vn art ingenieux & d'vn trair prophetique, De ces evenemens la montre magnifique, Par Olgan fur gravée en ce riche pavois, Quand les Turcs débordez, pour la premiere fois, De leurs vaîtes Deserts au Levant s'épandirent: Et le pas de l'Asie, à leur Fortune ouvrirent. Ortogules \* depuis du Sceptre s'emparant, Prit avec ce Bouclier l'esprit de Conquerant : Et là, son Frete armé pour la cause commune, De ses Neveux, en luy, croit porter la fortune. Mais tous ces Braves d'or, qui pendent à fon bras, De la main de Louis ne le sauveront pas.

Mais tous ces Braves d'or, qui pendent à fon bras, De la main de Louis ne le fauveront pas. L'Arriere-garde fuir, moins nombreufe & moins forte, Par l'ondoyante route où la vague la porte.

Secedon grand de fens, & plus grand de valeur, De ce trosséme Corps est la teste & le cœur: Et tant d'Esprits divers, qui sous le sien s'unissent, Non moins que par ses soins, par son sens s'aguertissent.

ruient.
De l'Arabe Agezel, qui dés fes seunes ans,
Luy predit qu'il mourroit au Thrône des Sultans,
Luy predit qu'il mourroit au Thrône des Sultans,
Le prefige ambligu, récleve en la memoire,
Des ombres de grandeur, des phannofines de gloire.
Et de ces vains objets fon corur environne.
Et Monarque en defir, & d'elpoit couronné.
De la grande Memphis les Communes hauxines,
Font aufrons de ce Corys les braves & les vajues:

Leurs bateaux de tapis & de feltons ornez. Semblent moins au combat qu'au triomphe menez : Et dans leur Etendart la \* Sphinx représentée, Contre leurs Ennemis paroift estre irritée. Ceux de Busire aprés, vont armez de longs bois, Mellez aux Mafforins qui portent le carquois. Drogaffe les conduit , le fourcilleux Drogaffe, Qui d'un vivant Colosse a la montre & la masse. La chaloupe sous luy gemit , toutes les fois , Que de fon vafte corps il meut l'énorme p Et d'vn fardeau fi lourd, les vagues oppresses, Font ployet l'aviron dont elles sont pousses. D'vn Serpent autresois tetrible & renommé Qui fur le botd du Nil , par luy fur assommé , Le cuir vert & luisant , & l'écaille dorée , Luy servent sans acier, d'vne armure acerce. Er le muffle du Monstre en salade formé, Et d'vn double rubis au dedans allumé, Semble du feu qu'il jette, & des dents qu'il avance, Des plus braves François défier la vaillance. Ceux d'Oftracine après, à force de ramer, Font l'aviron gémit & la vague écumer : Le faix de leurs harnois retarde leurs chaloupes, Qui fuivent lentement le train des autres troupes. Azel qui les gouverne, aussi fougueux que vain, Preste les matelors des yeux & de la main: Et si l'ordre érabli no regloit son courage,

Il fauteroit dans l'onde, & pafferoit à nage. Sur la fin, les Siennois qui font le dernier Corps, Suivent en des bateaux & plus longs & plus forts: Avec eux les Coufans joints à ceux de Barbande, Marchent fous l'Etendart d'Ofrin qui les comman-

Le Barbare nasquit en la noble Cité

Où le Soleil tournant \* au Tropique d'Esté,
De traits à plomb lancez, chasse toutes les ombres,
Soit des plus haures tours, soit des puits les plus sombres.

Naiffant il apporta fix dents & doute doits: Le brait da Call Fament rigolep point fa voir: Il trache d'un bras les airors de leur place tel. Le lette right place d'un bras de leur place let le trait emplante given Ture décocheroir, A fa courie en volant à peint artiveroit. Mans ni force de bras , in posifiare de charmes, Ni cout ce qu'Abutal murmara fur fon copn; Quand le finan marent fair plant in the dhort, Ne le fairecont point de la Motte qui 'Apprelle, Quand le finan marent fairghant in this dhort, Ne le fairecont point de la Motte qui 'Apprelle, Le Camp de 'Starfantin en cet ce debe marchois; Le Camp de 'Starfantin en che colle marchois;

Et du Camp des François en voguant approchoje. Du fer étincelant les terribles lomières, En éclairs redoubles, s'y rendent les premières : Les voix de cent clairons, qui font retentir l'air, Y vont bien voit après les lumières du fer: En fütte des Drapeaux les toiles ondoyantes, Des atmas à long bois, les forells menayantes,

Et des vaisseanx enfin l'ordre & les rangs divers, Aux yeux des Affiegez sont à plein découvers. A ce nouveau peril égal à leur audace, Leur conrage reprend son affierte & sa place: Leur vertu s'e releve, & leur cœur taffermi, Par leurs yeux éclarant, se montre à l'Ennemi.

Par Item yeas éclarant, fe moure à l'Ennemi.
De melime ne ce Déetra, ou l'Arique hilde,
De mélime ne ce Déetra, ou l'Arique hilde,
Le courageux Lion, dans wa Parc enfermé
Après avoir en vain force & waix confinei
Abata fain combas, fe couche fair le fable.
Le courageux Lion, dans wa Parc enfermé
Abata fain combas, fe couche fair le fable
Le freible en folgarant , fe plainted e fon fair,
Qui luy donne viva lacite de languisfance mont.
Mais de l'ilon qui voi voi viva voire-driere,
La hour de l'arieté de la fair voireLa hour de l'arieté de la fair voireLa hour de l'arieté de l'arieté de l'arieté de l'arieté
Le fa terrible voir répond d'un long connerre,
Le fa terrible voir répond d'un long connerre,
au bour que fair fa queste en l'air de fu le rere-

La heur de l'acte dans (6 year, dans fon œur, De fer fens diappis rallume à Ladeur.

Et fa terrible von répond d'vn long connecte, Au bruiq que first fa querée n'Elise (fir la terre.
Louis, qui de fer gents de la forre animer.
Void la mune harde de les cœurs enflamera,
Les prepare au combat, de vade bande en bande,
Offir à leur valeur, ce qu'elle lluy demande.
L'ennemi, leur dis-il, Compagnons, eft venu,
Par vos veux fondairé, par vos veux obseçnu,

Il vous ouvre à la Gloite vne nouvelle Lice: Des armes & des bras il vous rend l'exercice : Et redonne à vos cœurs, avec le monvement, L'espoir de meriter vn fameux monument. Entrons en certe Lice, allons à cetre Gloire: La Mort mesme pat là conduit à la Victoire. Icy nostre valeur n'est pas comme autrefois, Une valeut de montre, vne vertu de choix: Entre ce grand deluge, & ce grand adverfaire, Non moins que le mourir, le vaincre est necessaire. L'Egypte avec le fer, le Nil avec les caux Tout vn monde flottant d'hommes & de vaisscaux, En vn corps affemblez, pour nous faire la guerre, Nous onr ofté l'espoir, nous ont ofté la terre : Et l'onde qui nous suit avecque tant d'orgueil, Semble vouloir encor nous ofter le cercueil. Mais la haute valeut & l'hetoique audace, Ont iey pour s'étendre, vne affez juste place : Et malgré le deluge , il nous reste du lieu, Pour vainete, pour mourir, & pour allet à Dieu. Un espace plus grand, ouvriroit à la fuite, Plus de lieu qu'au courage, & plus qu'à la conduite. Conservons seulement ee qui nous est testé; Et n'y laissons entret ni peut ni lascheté. Si nostre course icy, doit estre terminée, Sortons par vne porte illustre & couronnée. De nos cendres vn jour, germeront des Lautiers, Qui seront enviez des plus fameux Guerriets. Souvent la courte vie cft la plus grande en gloire s Et de la promte mort, naist la longue memoire. Pouvons-nous élever plus haut noître vertu, Que fur tout l'Otient à nos pieds abatu !

Icy nous déferons Memphis & Babylonne: Nous gagnerons icy l'immortelle Couronne: Et glorieux Guerriers , Martyrs plus glorieux , Par nos palmes , d'icy , nous monterons aux Cieux. A ce difcours de feu , rous eeux qui l'entendirent ,

D'un accent de courage en commun répondirent Le Fleuve le receut de le commir aux Vents, Qui bien loin dans les airs le porterent long-temps. Louis à qui ces voix font vn heureux prefage, Son Camp fous divers Chefs, en divers Corps partage; Et de ces Corps divers forme le long des eaux,

Un mur contre l'Egypte, & contre les vaisseaux. La flotte cependant en bel ordre s'avance : Un mouvement reglé, la pousse & la balance : L'onde bruit devant elle, & semble se presser, Pour gagner la colline & l'affaut commencer. Autour de ses vaisseaux, le Barbare Monarque, En pompe & lentement, fait conduire sa barque. Il visire les Corps, il ordonne les rangs, Il promer aux petits , il careffe les grands: Sa voix s'entend des vns , & des autres sa mine; Et montrant les François rangez sur la colline, Ils font à nous, dit-il, le Ciel les a livrez, Ces Ennemis de meurtre & d'orgueil envyrez. Contre eux les Elemens arment pour cet Empire Contre eux avecque nous, la Nature conspire; Er dans ce court détroit, le Nil les a chaffez, Prisonniers de son onde, & de leur peur glacez.

Qu'on ne les craigne point , quelque éclat qu'on leur voye; Cér acier est leur chaisne, & cét or nostre proye. Liez de leur effroy, de leurs armes chargez, Dépouillez, sans peril, & sans crainte égorgez, Ennemis du Public, & publiques victimes, Ils feront par leur mort l'amande de leurs crimes : Et leur fang éteindra les funcites flambeaux, Dont ils vouloient brûler jusques à nos tombeaux. Qu'à fon esprit , chacun maintenant represente, Les pleurs de la Patrie abatue & mourante. Que son sang, que ses pleurs ensemble confoudus, Et de son corps combant, par ruisseaux épandus. Echauffent de chacun le zele & la vaillance; Excitent en commun chacun à la vengeance. Vous pouvez aujourd'huy, fi vous avez du cœur, Preserver cet Estat de son dernier malheur. Que si faute de force, ou faute de courage, Ces Corfaires Croifez , ont fur vous l'avantage; Aigris par le peril, qu'ils auront évité, Et joignant au dépit l'orgueil & la fierré, Plus ardens que Lions échapez de la cage, Ils reviendront fur nous avecque plus de rage : Et l'Estat démembré servira sous leur main, De matiere tragique à leur cruel dessein. Mais si vostre valeur égale mon attente, Vous éreindrez la guerre & future & presente; Vous mettrez pour jamais l'Egypte en seureté; Vous vaincrez ces Brigans & leur Postetice;

Vous ferez pour jamais vn rampart à nos rives. Ce difcous fur fuivi de la voix des clairons, Du cry des Sarrafins, du bruit des avirons: Et le fignal doonte, dax mille rraits partiente, Qui d'va long fifflement au fignal repondirent. De la part des Croifez, vn mage pareil Portant l'ombre & la mort offutque le Soleil. Moint épaifié & moint forte et la grelle roulée

Et de leurs Etendars, de leurs armes captives,

Porrant l'ombre & la more offusque le Soleil.

Moins épaisife & moins forte est la greste roulée;

Du magasin de l'air, où le froid l'a moulée;

Loss que l'Hyver contraint de quitter l'orison,

Au rerour avanée de la belle Saison,

Le quitte en murmurant; & laschte des nuages,

Avant que de partir, ce qui restle d'orages.

De tourbillons pareils le jour est ombragé; Le Fleuve en est couvert, & le terrain chargé; L'vn & l'autre en rougit, & sous le sang qui sume; De bouillons chauds & noirs l'vn comme l'autre écume.

Prés du grand Forcadin , le jeune Elmorenor , Vain de son arc d'yvoire, & de son carquois d'or, Et plus vain du fueces de ses fleches charmées, Que d'un fort infaillible Erinde avoit armées; Bravoit à tous les coups, du bras & de la voix; Et pour but choififioit les plus hauts des François. Tandis qu'il fait le fier, du geste & de la mine, Un javelor pousse de la main de Sergine. Couppe la chaifne d'or, où pendoit fon carquois : Et luy met dans le cœur, le fer avec le bois. Arc & fléche, des mains à ce coup luy tomberent : Et d'vn funebre son , tombant le regretetent, A voix baffe trois fois Erinde il invoqua, Trois fois avec le jour le fouffle luy manqua: Sa teste est du vaisseau vers le Fleuve panehée, Comme l'est vne fleur, que la bise a touchée : Ses esprits défaillans meurent avec son teint, Et du fang qu'il vômit, l'eau se rrouble, & se plaint.

A ce malheur fi pront, vne plus pronte rage, Saifit de Forcadin les fens & le courage. Sa barque à fou fignal pouffée avec effort Sous la gresse du fer, hurre contre le bord: Et de son propre hurt, loin du bord repoussée, Est avecque peril fur l'onde balancée. Le Barbare en dépite 1 & d'vn air fier & vain, Le pavois fur le bras, & la pique à la main, Sans attendre secours d'aviron ni de rame, Transporté par le feu qui s'est pris à son ame, A travers mille traits, saute de son vaisseau; Et d'vn pas de Geant force le fer & l'eau. D'vn rocher escarpé la sourcilleuse teste. Paroift moins intrepide aux coups de la tempefte : Et le front d'un Colosse élevé dans les airs, Est moins fort fous l'orage, & moins ferme aux éclairs.

Les vagues fous fes pas grondent & s'humilient; Sur fes armes les traits fe rompent ou fe plient: Et les moins affeurez qui n'ofent l'arraquer, S'écartent en fifflant de peur de le choquer,

cs

Les vaisseaux avec luy de toutes pates approchent, Er malgré les François à la terre s'accrochent, Forcadin de furent, s'élance vers le botd, Et du premier affaur, met Berenger à mort. L'aimable Berenger, pour qui fur la Durance, Ormonde desseehoit de soins & de soustrance. Tous les jours en esprit, elle passoit la mer; Sans aifles tous les jours , elle voloit par l'air ; Er fidelle moitié d'vne moirié fidelle N'ayant que son amour, qui marchoit devant elle, Dans l'Egypte elle alloit, du brave Berenger, Les travaux , les combats , les perils partager. La nuit qui preceda fa derniere journée, Par yn fonge funelte, au Camp François menée, Elle vid fon Espoux sanglant & tenverie, Qui lay montroit fon cœur, d'vne pique peteé. L'effroy que luy esufa ce terrible prefage, Par vne pronte mort, la fauva du veuvage : Et son Ame sortant en larmes par ses yeux, Alla de son Epoux, attendre l'ame aux Cieux.

Berenger abatu, fix autres le fuivirent; Qui le fer Sarrafin, l'vn fur l'autre teignirent. Dans la confusion des morts & des blessez. Dans l'embarras des Corps pouffans, & tepouffez Son courage échauffe, fon audace redouble. Et sa force est plus grande où plus grand est le

trouble.

Ainsi le Loup vainqueur du parc & du Betger, Ne se peut assouvir de mordre & d'égorger: Le fang à longs ruisseaux, des machoires luy coule; Ce qu'il ne peut manger , il l'étouffe & le foule; La laine entre ses dents, à la chait se confond; Le feu fort de ses yeux , & ses yeux de son front: Et les eris du troupeau tepetez du tivage, Luy font comme vn fignal, qui l'anime au carnage. Tandis que Forcadin combat avec fureur,

Et melle avec l'effroy , le rumulte & l'horreur : D'autre cofté Louis , non moins brave que fage, Joint la force à l'adresse, & le sens au courage: Et montre à sa conduite, autant qu'à sa valeur, Qu'il est de son Armée & la teste & le cœur Les morts autour de luy, tombent fous son épée, Comme autour du faucheur, tombe l'herbe cou-

Et comme sous le chesne ébranlé par le vent, Le feuillage abatu tombe avecque le gland, Il fend d'vn coup pareil au coup d'vne rempefte, Au grand Eridezel & le cafque & la refte; Il abat de Gorgan l'épaule avec le bras : Il bleffe Merodae , & jette Ogur à bas-Gorazel s'avançant le frappa de la masse, Mais il fut fans delay, paye de fon audace. Le Prince, d'vn revers la teste luy fendit; L'armet étincelant en vain le défendit : Le feu foudain qu'il fit, n'amolit point l'épée; Elle fut dans le fang du Barbare trempée : Et son Esprir grondant, artaché de son cotps, Alla de sa blessure épouvanter les Morts.

Comme quand le Sanglier, à qui la bouche fume, Du feu que la colere en fes veines allume, A fendu de la dent , le ventre du Limier , Qui le presse le plus , & l'atteint le premier , Ses pitoyables eris , ses entrailles traisnances, Et les traces qu'il laisse & longues & fanglantes, Donnent de la terreur, à la meute qui fuir; L'vn jappe de bien loin, l'autre plus loin s'enfuit: Et le plus asseuré, tourne à peine la teste, Vers son ombre, qu'il prend pour l'ombre de la befte.

Ainfi de Gorazel l'épouvantable mort, Trouble les Sarrafins, retarde leur effort. L'audacieux Olgan leur remet le courage, Arreste les fuyards , leur fair rourner vilage Où fuyez-vous, dit-il, hommes lasehes & vains? Le Voleur qui vous chaffe, est-ce vn Monstre à cent mains?

Peut-estre attendez-vous, qu'afin de vous défen-

La Met aprés le Nil , se vienne icy répandre ; Er que la Terre ouverre, & les Monts amafiez, Faffent autour de vous des murs & des foffez. N'esperez aujourd'huy ni prodiges ni charmes, Que ceux que vous ferez, par l'effort de vos armes. Ce Pirate n'a point d'autre Demon pour soy, Que sa brurale audace, & vostre lasche effroy. Ses forces ne font pas des forces plus qu'humaines Il n'a ni de l'aeier', ni du fer dans ses veines : Et fust-il enfermé dans vne tour d'airain, De ce fet aujourd'huy, eouché fur le terrain, Il rendra fous mes pieds, fon Ame déloyale, A l'Europe non moins, qu'à l'Afrique fatale : Et fon harnois fanglant & captif fera mis, Au tombeau d'Almondar à qui je l'ay promis. A ces mots, que ses gens de longs cris seconde-Et que les vents au loin, en grondant repoufferent,

Le temeraire Olgan, la javeline en main, Marche pout accomplir fon ferment inhumain. Son arme de fureur & de force jetrée, Entre deux airs fifflans vers le Prince portée, De crainte ou de tespest, de son escu bondit, Et paffant à Martel fa cuiraffe fendit. La mort & la froidure avec le fer entrerent; La chaleur & l'esprit la place leur quitterent : Et Marrel glorieux du favorable fort, Qui de la mort du Roy, luy faifoit vn transport, Offrit , ne pouvant faire vne offrande plus pure, Ses mains pleines du fang, qu'il prit de sa blessure. De la mort de Martel, le Prince est affligé: De l'erreur de son dard , Olgan est enrage: Et tous deux échaussez d'une égale colere, Tous deux également portez à se malfaire, De longs pavois couvers, de longs fabres armez, Pareils à deux taureaux, de chaleur animez, S'affrontent fierement, & tiennent pat avance La main preste à l'accaque, & preste à la défense.



## SAINTLOUIS

## LA SAINTE COURONNE RECONQUISE.

### LIVRE HVITIE'ME.

E Sultan se prepare à une seconde attaque : Louis prie pour le salut de son Armée. Vn Ange vient l'en affenrer de la part de Dien , & le porte au Ciel dans une machine de seu. Il remarque la s'abrique & le consert des Corps Seperiors, et a lorge some outre aux von monore us yen, it remenget et partyng & te consert des Corps Sepriorus, et al corps te monoposit des Binharares, ranges, folso Techné de less metris, tefan-Corpi gifte trais Communes à fan chaix: il chaifit la Comman d'épast, & la préfere aux Communes de danx Empires. La compagle luy en fit pranife, pour la gifter, & part la conferencion de fon Reyame, Aprés cela, l'hiffaire de fix famues fanfrances lay yth repréfante : & il void la gétricafe faite de Bai de la Baix à la lueur d'une lumiere prophetique.



ehe dans vn Lir, Due luy-melme de pourpre & de laque embellit: Et la Nuit qui survient, aussi triste De routes les eouleurs ne fait

qu'vne grande ombre. Avecque le Sommeil le Silence la fuir, L'vn ami du repos, l'autre ennemi du bruit : Et quoy-que sous leurs pas , la tempeste se taise; Quoy-que le vent s'endorme, & que l'onde s'ap-

Le trouble agite encor les deux Camps ennemis Après l'onde appaifée, & les vents endormis.

EPENDANT le Soleil se cou- | D'une mine orgueilleuse , & d'un air de fierré , Couvre le déplaisir de fon cœur irriré,

De l'avis de les Chefs , les postes il ordonne ; De trois rangs de vaisséaux le tertre il environnes Er commande, qu'au point que l'Aube de retour, Ouvrira l'Hemisphere à la course du jour, Les troupes tout d'vn temps & d'vn mesme eou-

Conduites pat leurs Chefs , fautant fur le rivage , Donnent de tous eostez, dans le Camp des Fran-

Et jonchent le terrain de Croifez & de Croix Les François d'autre part, n'afpirans qu'à la gloire, De laisser aprés eux vne illustre memoire; S'excitent en commun, malgré l'onde & la faim. Le Sultan d'vne part, quoy-que par fa dérouse, Son Camp se voye en trouble, & sa Fortune en Du débris de l'Egypre, une si haute combe, doute: Que l'Afrique en gemisse, a l'Ale en succombe,

Leur magnanime Roy, d'un vifage affeuré, Et du feu de fon Ame, au dehors éclairé, Porte à tous les quartiers, où le befoin l'appelle, Une nouvelle ardeur, une vigueur nouvelle. Il n'est pas jusqu'aux seux, prés des Gardes veil-

Qui de sa noble ardeur ne paroifient brillant i El l'air dont il foutient sa mine & sa parole, Encourage les Chiefs & le Soldat console. Après l'ordre établi , le saint & sage Roy, Qui scait que la valeur ne peut rien sans la foy, Qu'elle est lasseb à l'attaque, & soible à la dé-

fenfe, Si Dieu ne foûtient l'are, s'il ne conduit la lance, Avec ectte priere, en sa tente enfermé, Combat les Ennemis, tout s'eul & desarmé.

Seigneur, où font tes foins ? & que font devenuës Tes bontez autrefois des Croyans fi connuës?

Tes bontez autrefois des Croyans it connues? Ces yeux fi bien-faifans, n'ont-ils plus rien de doux?

Ce cœur si paternel , est-il fermé pour nous? Et s'il nous est nuvert, est-ce de cette source, Que ces fatales eaux ont leur funeste course? Ce deluge, Seigneur, nous vient-il de tes mains, Qui verferent jadis leur fang pour les Humains? Nous vient-il de ron flanc, d'où ea grace écoulée, Et parmi les brafiers de ton amour meslée. Déborda fur la rerre , & jusques dans leur fort, Abyfma les peeliez , & confuma la Mores A la montre d'vn Are fait d'vne ercufe nue, La tempeste fléchit , la pluye est retenue : Et l'esprit de ton sang, à ta mort épandu, La montre de ton Corps , fur la Croix étendu, Ne pourront arrester les eaux de ta colere ! Te laisseront encor des deluges à faire? Sans cœur & fans pitié, ru verras de ta Croix, Perir cent Nations foûmifes à res loix? Que deviendra ton nom ? où tombera ta gloire ? Ou n'ira point l'Erreur, après cette victoire? Et que dira l'Europe, au pitoyable bruit De les Peuples noyez , & de son Camp détruit? Est-il de ton honneur, qu'à faux mesme ellcesti-

Que pour favorifer vn culte illegirime, Au parti Sarrain les Cieux fe foient rangez? Que les Fleuwes fe foient à fa folde engagez fe Et qu'avec les Demons, Ja Nature rebelle, Air pris du Mécreant contre toy la querellet, Le peril eft pteffant, éveille-toy, Seigneur, Reprentes premiers yeux, repten ton premier

Mais fide nos pechez la maffe aux Cieux monée, De ta main, de fon poids, des Cieux precipitée, Par fa chure a crevé le Refervoir des eaux; Et fur nous a tiré ces deluges nouveaux; Il eft pufe, Seigneur, que pour te faitisfare, Je m'expofe pour tous, aux traits de ta colere,

Sans referve je t'offre, & la teste & le cœur, Mais conferve ton Peuple, & fauve ton honneur. Ses pleurs & ses soupirs qui sa voix arresterent, En termes plus pressans sa demande acheverent : Et dans vn vafe d'or , par fon Ange portez , Sur l'Autel, où des Saints les vœux font prefentez. Devant l'Agneau regnant, un parfum répandirent. A qui des saints Vicillards les harpes applaudirent. Le Monarque eternel flechi pat cet accord, Confent à delivrer les François de la mort. Il se fait d'un rayon d'esprit & de lumiere. Sans bruit vne parole, vne voix fans matiere; Et ec rayon porté fans air , fans mouvement , A l'Archange Michel est vn commandement. Le Ministre emplumé de sa Sphere s'élanco, A l'Estoile pareil, que sa chute balance; Va d'vn vol qui devance & l'orage & l'éclair, Par la Sphere du feu, par l'espace de l'air. Où son aisle s'étend , les nuages fléchissent ; Le vent baisse & gauchit, les ombres s'éclaireissent. Il arrive à la Tente où le faint Roy prioit, Et du cœur, pour son Peuple, en silence erioit. Le feu pur & fans torps qui l'Archange environne. De rayons ondoyans le pare & le couronne e Et l'éclat qui par-tout le precede & le fuit, Ecarte d'alentour les spectres & la nuir. Le Prince en est surpris, & devant sa lumiere, S'incline de l'esprit , & baisse la paupiere. Tespleurs, luy dit l'Esprit , jusqu'au Ciel ont mon-

E du déboudement on le cous srethé.

La Riviere aujouribly ne connois l'und eives,
De son loss épadaus on Armée est captive 1 au.

De son loss épadaus on Armée est captive 1 au.

En dépit de D'ennen, en dépit de l'uns forts,
Quelque effort qu'elle falle, éche basa & desconse,
Captique effort qu'elle falle, éche basa & desconse,
To averts fouinte à 1 a loy de les tonnes.

Touvritour vn chemin des Princes peu barrus,
Er par 1 à, conduiront set pas à la courenne,
Qu'aux plus nobles vanaqueurs la Pasience donne.

Qu'aux plus nobles vanaqueurs la Pasience donne.

Out autre l'un controllé de l'un de l'un

Et ce n'est pas au ser, que se doit la conqueste, Des Lauriers les plus beaux qui luy eeignent la teste.

Ceux qui naissent du sang, qui sont de sang mouïllez,

Sont de peu de durée & fouvent font fouillez; Et ecs léprin captés, cex Ames enchalificés, Et fous vn file pour les Vices en trainées, Peuvent avec audace, & mefines avec art, Gagner vne baraille & forcet vn rampart. La vaillance Chretheune eff bien d'un autre vfage; Crét dans l'adverifie qu'elle lut d'avantage; Et le coup qui patoit la devoir foudroyer; Ne ferr qu'il éclairier, de qu'il a nettoyer.

Voy que c'est dans le feu, qu'vn Sceptre se façonne: Er delà traverfant cette atdenre ceinture Que c'est avec le fet, qu'on forme vne Couronne: Ainfi par le travail , & pat l'adverfiré, S'achevera le Thrône à ta gloire appreilé-Et Dieu, pout preparer ron cœut à la fouffrance, Par la montre du bien qui fuit la parience, Veut que pour yn moment, déchargé de ton corps, Et du nuage obseut qui te ceint au dehors, Tu viennes voir de prés l'éclat & l'étendue, Du Palais où ton Ame est au Ciel arrendue A peine par ces mots l'Atchange eut achevé, Qu'avecque luy le Prince en l'ait fur enlevé. Une flame innocente & de pure lumiete, Luy décharge le corps du faix de la matiete : Et fair aurout de luy, d'vn globe étineclant, Un Thtône lumineux, & fans aifles volant. Moins pompeule monra cette nue embtalée, Qui jadis enleva le Maistre d'Elisce, Bien que quatre chevaux y fussent attelez, De flames petillans, & de flames aiflez. Louis dans cette claire & legere machine. Qui d'vn mobile feu l'enleve & l'illumine, Passe d'vn vol égal , & roujouts suspendu, Tour ce valte enree-deux, où l'Ait est étendu Là, des Vents en passant il rematque les coutses: De la pluye il void là les conduits & les soutces: Il void les Rescrvoits, où la froide Sasson, Tient la grelle en crystal, & la neige en toison Plus haur, dans yn érage aux humains invitible, Il void cet Arcenal éclatant & tettible, Où des Anges foldars, & des celeftes Camps, L'equipage exernel se tient prest en tout temps. Là sont des reaits de seu , là des lances atdentes , Du sang des Nations humides & sumanres. Là sont des coutelas, à ces flames pateils, Qui des plus triftes nuirs sont les \* affreux Soleils. Là se void certe claire & tedourable épée, Du sang des premiers nez, dans l'Egypre trempéci Et celle donr le Camp du \* Roy blasphemareut, Defair en vne nuir , par l'Ange Executeur, Laiffa de l'Affytic egotgée & tanglante, Sous le rampatr Hebreu , l'Ombte passe & tremblanre.

L'à se riennent encor ces chariots volans, Qui fut le dos voûté des nuages roulans, De leut feu, de leut coutle, & de leut attelage, Font l'éclair & le btuit qui precedent l'orage: Et tour cér artirail grondant & lumineux, Que les Soldats de l'Air font marcher devant eux Des machines à grefle, & des mortiers à foudre, Des canons à carreaux, qui font du feu fans pou-

Là mesme prés du Lac, d'où jadis s'épandir, Le deluge vengeur, qui la Terre petdir, Sc void le Reservoir, d'où le souffre & les flames, Rouletent à rortens, sur les Villes infames. Le faint Prince contemple avec étonnement, Ce terrible appareil, ce superbe armement:

Qui d'vn feu riede & clair couronne la Nature; Il admite fon calme; & s'étonne comment, Sans brûler il éclaite, & vit fans aliment. Après il est porté, par ces roulantes voûtes, Où sont des sept flambeaux les eternelles routes. En chacune il tematque vn globe tayonnant, Habire d'vn Esprit, qui va le gonvernant: Et d'vne impression juste & sans intervale, A tout le cercle donne vne vireile égalc. De ces mobiles corps, I'vn dans l'aurte emboèrez, Et d'vn branle reglé, l'vn fous l'aurre emportez, Il fe fait vn concert, donr la double merveille,

Ravir les veux du Prince & chatme fon oteille. Dans la Sphere plus haure, il void du Firmament, Le mouvement ferain, l'auguste ameublement : Il le void parqueté \* de Figures fatales, Qui de ce Monde font les mobiles Annales: Il y void ces Mitoirs illustres & constans, Où luisent tout à rour les Images des Temps-Enfuire reaverfant cette valte érendue.

Où se void vne mer voûrée & suspendué; Il admite des flots en cetele balancez, La justesse toulante, & les tours compassez: Il s'étonne de voit vne Sphere liquide, Qui va d'vn train pateil autrain d'vn Corps folide: Et pat son mouvement de tous costez égal, Fair aux Cieux vn enclos d'vn mobile crystal. Au delà de ces corps sans ombre & sans mattere,

Il s'étend un Pais de gloite & de lumiere, Un Pais, où le jour égal & fans declin, N'a point eu d'otient & n'aura point de fin. Celuy fous qui jadis les Aftres le formetenr, Quand ses pas sut le Ciel leuts traces imptimetents Sous qui l'on vid sottit les Esprits emplumez, De la nuir du neant, de son souffle animez. Est celuy done la face en lumieres feconde, Fair le jour eternel, qui regne en ce beau Monde. Des plus grands Artifans les plus sçavanres mains, Des Arts les plus hatdis, les plus nobles desseins, Pourroienr d'or & d'argenr épuiler les minietes;

Pourroient de diamans élever des carrieres : Pourroient mettre en vn cotps, composé de souhaits, Tous les trefors à faire, & tous ceux qui sont faits; Er ne poutroient tracer, de cet heuteux Royaume, Qu'yne feinte gtoffiete,& qu'vn sombre phantôme. L'innocence & la paix, la gloire & les platfirs, N'y laissent ni sujet, ni mariere aux desirs : Et les felicirez que la Fable a dotées, Les Fortunes des Rois, fut la tette adorées, Autoient là moins de lustre, antoient moins de

Qu'yn gtain d'ot n'en auroir , au Soleil ajoûré; Que n'en autoient au Ciel, parmi rant de lumie-

Ces feux etrans qui vont volant prés des rivieres. A ce lieu de bonheut le faint Prince porté, Admire sa richesse, admire sa beauté;

Et frappé de l'éclat que jettent ces merveilles, Qui n'eurent, qui n'ont point, ni n'auront leurs pareilles,

Il sent les foibles rays de l'humaine splendeur, S'effacer de son front, disparoistre en son cœur:

Comme au feu du grand jour , les traces dispa-Que les seux de la Nuit, sur l'hemisphere laissenr.

De ce brillant Palais les heureux Habitans, Ont vn jour eternel vn eternel Printemps: Et quoy-que separez de degrez & d'étages , Comme ils sont distinguez de tangs & de partages , Ils fonr tous pleins de gloire, & comblez de plaifir : Ils ont tous vn bonheur égal à leur defir : Et chacun fatisfait du rang que Dieu luy donne,

Termine ses souhaits, du tour de sa Couronne. Il passe le bas ordre, où sont les Innocens, Qui ravis par la mort en leurs plus tendres ans; Comme l'est vne fleur, que des la matinée, Un vent froid & brûlant fur fa tige a fanée, Ont avant la faison, d'un cours precipité, Par la perte du Temps, gagne l'Eternité. Mais comme leur falut n'est pas de leur conqueste, Ils n'ont ni palme aux mains, ni laurier fur la tefte : Il ne descend fur eux, des divines clartez, Que la pointe derniere & les extremitez : Cette pointe pourtant les comble & les couronne;

Et cette extremité leur étage environne Par desfus ce bas rang , dont là haut il se fait, Un Cercle qui tessemble au grand \* Cercle de lait, La Commune des Saints regnante & couronnée, Tient vne region plus ample & mieux ornée. Les Pauvres refignez, les Riches bien-faifans, Les justes Magistrats, les loyaux Artifans, Les Couples, qui liez d'vn Hymen legitime, En ont porté le joug fans fouillure & fans crime ; Ceux qui d'vn Celibat dans les loix arrefté, Se sont fait vne sobre & chaste liberté; Tous ceux qui satisfaits d'vne Vertu commune, Voulant monter au Ciel, avecque leur fortune, Empeschez de sa masse, & de son faix chargez, Avec peine se sont, du Monde dégagez: Er tout le Peuple Saint, a dans ce grand espace, Un rang de gloire égal au degré de sa grace. Les vertus des Vivans, & non les qualitez, Diftinguent là l'honneut & font les dignitez.

Ce qui fut quicy, ce qui fut écarlate, Sur l'Ame en ce lieu-là, ne pese ni n'éclate: Et ce n'est que du feu, qui de son cœur s'épand, Que le jour autout d'elle, est ou petir ou grand. Louis de cét étage , à l'autre étage passe Où dans vn plus auguste & plus illustre espace, Les fideles Heros, en vertus differens, Sur diverses hauteurs occupent divers rai Le premiet est de ceux, qui fameux en vaillance.

A l'appuy des Autels ont confacté leur lance : Et de la fainte Loy , faints & justes Guerriers , Sur la Croix avec gloire, ont anté leurs lauriers.

L'Auteur du faint Empire, & de la \* Rome Grec-

Qui maintenant gemit fous le joug de \* la Mecque,

Le premier Constantin, paroist là couronné, D'vn cercle de lumiete en laurier façonné. Prés de luy \* l'Etendart, qui fut de sa victoire Le presage faral , en exprime l'histoire. Licine \* en cette Enseigne, & \* Maxence liez, Ont la teste courbée, ont les genoux pliez : Les Idoles fous eux, éparfes & caffées,

D'vn éclair foudrovant, font comme eux renver-

Et les Thrônes oftez aux infidéles Rois. Font avec leurs Autels, vne base à la Croix. Là , le grand Theodofe & le grand Herache, Avec d'autres de Grece & d'autres d'Italie, Divers de nation, de merire divers, Et d'éternels lauriers également couvers, Ont sur des bases d'or, de palmes relevées De leurs geftes guerriers les histoites gravées. Ceux qui brillent le plus dans cette region, Sont les braves Neveux, du fameux Francion, Qui depuis que les Lys fut Clovis descendirent, Et leurs fleurons sacrez dans la Gaule étendirent, Conr fois de fang Barbare , à torrens épandu, Ont troublé le Jourdain, ont le Nil confondu: Et de mille lauriers cueillis pat la Victoire, Ont couronné l'Eglife, & relevé fa gloire. Louis reconnoist là ses illustres Ayeux; Leut éclat le furprend & luy remplit les yeux. Il void de leurs exploits, il void de leurs victoi-

En portraits autour d'eux, les celebres histoires. Martel \* qui sans coutonne & sans sceptre sur Roy, A de ses saits, en or, la montre devant soy: Là le Maute & le Got débordez de l'Espagne. De leur fang infidéle inondent la campagne, Et laissent de leurs corps, sur la Loite fumans, La plaine embaraffée & les flots écumans.

Pepin que les Vertus fur le Thrône porterent, Et du bandeau Royal, à l'envi couronnerent, Eclate de ses fairs autour de luy taillez, Er d'un rare travail richement émaillez. Le fier & vain \* Lombard, voleur du Saint Do-

Souffre là de son crime & la honte & la peine : Er le Roy conquerant, foûmet avec fon cœur Les Clefs de cent Citez, aux Clefs du grand Pa-

Mais fa gloire presente & fa gloire passe, Patoift près de son Fils, par son Fils effacée. Du grahd Charles qui fuit, vn éclat se répand, A qui tout autre éclat, dans ce Chmat se rend. Trois bases devant luy, de rubis étoffées, Des Rois qu'il a vaince foûtiennent les trofées. Là de l'Estat d'Astulfe , vn Didier possesseur, Et de fa tyrannie infolent successeur,

Sous

Sous les Alpes défait, & domté sous Pavie, De l'effort des François sauve à peine sa vie. Charles victorieux, d'vne sidelle main, Rompr les fers preparez au Pontife Romain; Er le \* Serpent Lombard, sier encor & farouche,

Mord de rage le fer, qu'il luy porte à la bouche.
D'autre part les Saxons tant de fois tevoltez,
Et tant de fois batus, font à la fin domtez.
Sur l'Elbe & fur le Rhin, leurs troupes renverfees,
Font aux flots rougiflans d'effroyables chauffees,
Vidiginde \* Kolumis aux Lys comme à la Croix,

Vidiginde \* foums aux Lys comme à la Croix, Avec foy leut foumet la tige de cent Rois: Et de leur \* Dieu cruel, par vn celebre exemple, Le Phantôme enfumé brufle avecque fon temple. Dans le dernier trophée, vn harnois cizelé,

Reprefente le Maure avec le Got mellé. L'outrageux Bellingan que Charles met en fuite, Aprés le cœur perdu, perd encor la conduite. Aigolant à fes pieds abatu de sa main, Vomit avec le lang l'ame sur le terrain: Et la Segte de morts & de mourans comblée,

Roule à peine son onde écumante & troublée. Dans cet illustre rang de Princes & de Rois, Qui jadis de leur lance appuyerent la Croix, Louis connoist son Pere, heureux pour l'entre-

Louis connoift fon Pere , heureux pour l'entr prife , Qu'i fit d'affujettir l'Albigeois à l'Eglife. Le du Fils & du Pere , à cer abord furptis ,

Un rayon mutuel penetre les Esprits: Le Pere à bras ouvers jusqu'à son Fils s'avance, L'appelle la couronne & l'honneut de la France: Et luy fait, des lauriers de tant de Rois heureux,

De prefilms siguillons, pour aller aprés eux.
Achree, luy-dic-il, nottre nombre & tz gloire.
Fournis la noble courfe ouverre à ta Vilàute:
Join tes pas à nos pas, dans ce fameux fentier:
Et fois nottre Rival, comme nothre Heritier.
De fineur & de fang nos traces colorées,
Et de frox lumineux à longs traits éclairées,
Devant toy four encore, & from aprés toy,
Une Liee d'honneur aux Herot de la Foy.

Spechareurs partifans de ta fainter milice, Nous te vetrom alley, combattre en cette Lice: Nous aceompagneroos de nos verux tes combats: Nos cœurs de not Efprits feconderont test bats: En nous-mefines vaincus, Jors qu'en-cette contrée, Par les Vertus conduit, un feras ton entrée, Nous fuivrons le triomphe; & pour te couronner, Chacun de nous voudat fest palmes te donner.

A ces mots il s'avance, & luy montrant la gloire, Des Heros donr le nom bruit le plus dans l'Hiftoire:

Celuy-là, poursuit-il, qui brille d'vne Croix, Qu'vn tubis éclarant forme sur son harnois, Est le grand Godefroy, dont le bras heroique, Dést dans la Judéc, & l'Asse & l'Afrique: Er du joug Sarrasin totira la Cité,

Où Dieu daigna foutfrir, en nostre humanité.

Là font les Baudouins, qui fon drapeau fuivirent, Et le Sceptre aprés luy de Sion recueillirent. L'aotre elt Foulques de Tours, qui défit pardeux

Les Bizantins jaloux du progrez des François. Le grand Raymond le fuit, Raymond fous qui l'Espagne,

Vid de lang Grenadin tegorger (a Campagne : Et le Maure eut les bras, des mesmes fets chatgez, Que la Grenade avoir pour le Chrestien sorgez.

Que la Grenade avoir pour le Chrestien forgez. Ley Louis le Jeune, & là Philippe Auguste, Tous deux grands, & tous deux dignes du nom de juste,

Jouissent en commun,& dans vn mesme rang,
Du bien qu'ils ont acquis, par le priv de leur fan

Du bien qu'ils ont acquis, par le prix de leut fang. De leurs combats fameux en nobles avantures, Ces bazes de cryftal font luire les figures, Où malgré les Sultans, Acre prife foimet, A Philippe vainqueur, fon orgueilleox fommet:

Ne tumppe vanquers, ont organices tommers, Remonte vers & fource, & de frayeur s'égare; Remonte vers & fource, & de frayeur s'égare; Tandis que con Ayeul fait avec les François, De turbans, fur fa rive, yn trophée à la Croix. Remarque \* de Simon domteur de l'Heretique, La telle rayonnante, & l'habit maenifeur.

La tefte rayonnante, & l'habit magnifique. Le Cerbere Albigeois dans fon bouelier fumant, Et de fang, de colere & de bile écumant, Traifne fon vaîte corps, le long de la Gatonne, Et du fiel qu'il épand, les herbes empoisonne.

Reconnois à l'habit, ces deux rangs que tu vois,
Si lumineux du feu qui jallit de leurs Croix.
Geoffron \* qui d'un grand rele émen du grand

Geoffroy \* qui d'vn grand zele émeu du grand
exemple,

Fleve le respire le banniose du Tomale.

Eleva le premier la banniere du Temple, Là, dans vn calme houreux, des fiens environné, De lauriers ecernels a le front couronné. Et là, "8 Naymond Vauceur de la noble Millee, Qui fit dans l'Hofpital (fon premier exercice, Des Braves bienheureux, de fon Ordre affifté, Jouit d'une éclasante & douce cremité.

Que ce Corps Conquerant ira vite à la Gloire; Que de fes haute explois il groffin Pithioire; Que de c\* Lunes vn jour, en la Mer s'ereindront, Par tout où de fa Croix les éclairs s'erendront; S'il et de l'avenir quelque augure infaillible, Cét Ordre fir la retre, & fir l'onde invincible, Dans Rhods établi regnera deux cens and

Terrible aux Sarrafins, terrible aux Mufulmans. De là, soupours plus grand, & roujours plus veile, Il ira s'établis fur la Mer de Sicile: Fr dans Malre à inmais, fon Empire affermi

Et dans Malte à jamais, son Empire affermi, Sera l'écueil fatal du commun Ennemi. Le saint Prince attentif au discours de son Pere,

S'emplit des grands objets de cette grande Sphere; Benir l'heureux effat de ces faints Conquerans; Et void de tous ces Corps l'harmonie & les rangs, Là, s'offrit à ses yeux, en triomphe & pompeuse, Des Martyrs de son Camp la troupe lumineuse, Qui de leur fang parez, de leur mort glorieux, Combattant à Damiette avoient conquis les Cieux. Tous la palme à la main, tous la couronne en

Encouragent le Prince, à fuivre sa conqueste :

Et les rays de leur front, luy laissent dans le cœur, Des piqueures de zele , & des pointes d'honneur. Sur ce rang de Heros aux armes invincibles, Il void d'autres Heros desarmez & paisibles, Qui braves concre-eux melme, & lur eux-melme forts ,

Ont vaincu le Plaifer & le Monde en leurs corps. Victoire plus penible, & de plus grande gloire Que celles dont les bruits vont it loin dans l'Hi-

Exploit laborioux, où dans yn meime cœur, Le melme Efprit vaincu , le melme Efprit vain-

Sans répandre de sang, ni livrer de barailles, Fair plus, que s'il forçoir les plus forces murail-

Que si cent Nations à ses pieds il rangeoit; Et sur cent Rois vaincus, vn Thrône il s'érigeoit. Dans le departement de ces Forts pacifiques, Regnene en majefté les Pauvres heroiques ; Les genereux vainqueurs de ee brillant métal, Qui faral à la Paix , à la Verru fatal, Plus malin que le fer, au fer donne la force : Des vices les plus noirs affaisonne l'amorce ; Et par tout où l'éclat de ses faux jours reluit, Appelle la Discorde, & l'Envie introduit. La, font ceux qui d'vne aisle à peu d'Ames com-

mune, S'élevant sur le Globe où tegne la Fortune, Victorieux du Monde, one foulé les grandeurs, Qui font l'abus des yeux, & le piege des cœurs. Les vns font la montez de ces Plages brûlantes, Où de foif & de chaud les terres font ardentes. D'autres y font venus de ces affreux Climas. Où les Cieux fans chaleur ne font que des frimas: Il en vient des forells, & de ces grottes fombres, Où rous les jours font noirs, tous les corps font des ombres:

Il en vient de ces Monts, qui de neige couvers, Sont l'afyla eternel du froid & des Hyvers. Lochaire \* & Carloman qui le Sceptre quitterent, Et le Bandeau royal à la bure changerent; Pour ces riches liens, par eux abandonnez, Là font d'aftres veftus, & d'aftres couronnez Là mesme le faint Roy, pour sa Sœur Ysabelle, Void vn Thrône dreffe de matiere eternelle. En lettres de rubis son nom s'y void taillé: Es le champ d'alentour de saphirs émaillé, De sa riche indigence, & de son humble gloire, Par des jours differens represente l'Histoire. Dans le meime Climat, mais dans vn plus

rang, Sont les Chaftes, vainqueurs de la chair & du fang. Sa gloire principale à fa fource en fes yeux :

Les dompreurs du Plaisir, qui dompteur des plus Braves, Mer les Fores à la chaifne, & fair les Rois esclaves, Là, de force cailloux, en diamans changez, Er divers de lumiere, en balustres rangez, Se fait devant Sufanne, vne fcene, où s'explique,

De sa fidelité l'avanture heroique. Auprés d'elle est Judith, qui par vn mesme effort, Triompha de l'Amour, triompha de la Mort; Et d'une hardiesse heureuse & renommée, Dans vn seul pavillon , désit toute vne Armée.

Là, celle qui fans nom fur \* la Marne nafquit , Qui d'vn cruel Amant la crusuré vainquit, Et fit voir à la France, vne Judith Chrestienne, Surpasse de Judith, la gloire par la sienne La, le beau rejetton des belles Fleurs de Lys.

De fa haute vertu Gondeberge a le prix. L'outrageux Adalulfe, & la noire Imposture, Ont de serpens affreux à ses pieds la figure : Tout reluit autour d'elle, & ses fers d'autrefois, Sont perles fur fa telle & bagues dans fes doigts. Là, depuis peu \* Rozzi, guerriere & magnanime, D'vn Thrône rayonnant, qui ses combats exprime, Brave encore l'orgueil du barbare Esselin, Er menace ses jours, d'une tragique fin. Là, le Joseph \* Romain, le second Hippolyte, Crifpe a fon rang de gloire & fon rang de merite; Er prés du chaîte Hebreu, marryr de pureté, Couronné d'un bandeau d'exernelle clarré, De fa \* Marastre ardente en la nuir de l'Abysme,

Void fumer à fes pieds, le supplice & le comme.

Là mesmes one leur rang, ces Vierges mariez,
Qui separez de corps, & de l'esprit hez,
Par vn essont de soy soutenu de courage, Ont joint le Celibar avec le Mariage : Et libres fous le joug, dans la chair épurez. Du flambeau de l'Amour, fans chaleur éclairez, A ces neiges \* pareils, que respectentles flames, Onrgarde dans le feu, la fraischeur de leurs ames. Elzear & Delphine illustres en ce rang. Sont couronnez de lys, font reveftus de blanc : Et prés de son Henry, Cunegonde éclatante, D'vn double Diadème a la refte luifante. Louis, de cét étage au suivant est porté, Où dans vne plus forre & plus pure clarré, Les Heros Patiens jouissent de la gloire Où les ont élevez leur Force & leur Victoire. Là, regne des premiers fur un Thrône de jour.

Job, ce fameux fouffrant, qui fut comme vne rour, Qu'en vain tous les Demons à la foule heurterent; Que les chancres en vain, qu'en vain les vers rongerent. Sous des membres pourris, sous vn cuir vermoulu. Son cœur fut toujours ferme & toujours refolu: Et fous foy vid tomber, fans fortit de fa place, Les pieces de son corps, le débris de sa Race,

Tobie est prés de luy, brillant & glorieux;

Il en fort par rayons, des feux qui l'environnent, Et d'un tour éclatant la tefte luy couronnent Là, sont les sept Neveux de ces saints Conque-

Oui du Peuple choisi vainquirent les Tyrans. De zele, de courage, & de fang Machabées, Aprés leurs Camps détruits & leurs villes rom-

Dans la chute commune & le commun effroy, Ils resterent de bout, ils soutinrent leur Loy Er les Rois qui contre-cux, le fer au feu mellerent, En déchirant leurs corps, leurs couronnes forme-

Tous les autres Souffrans, ou fameux, ou fans

Donnez en butte au Monde , à l'épreuve au De-

Plus clairs que les flambeaux de la voûte derniere, Font en ce dernier ordre vn concert de lumiere. Louis reconnoist la \* Baudouin fon parent, Qui Souffrant valeureux, & Martyr Conquerant, Après avoir foûmis par le fac de Bizance, Au grand Lys la grande Aigle, & la Grece à la

Enfuite vers le Nord ses conquestes poussant,

D'vn mesme effort, la Croix & son Sceptre avan-Mourut d'autant de morts, & longues & barbares,

Qu'il fouffrit de tourmens fous le fer des Bulgares. Le Saint Comte de Brenne, en Syrie autrefois, La rerreur du Croissant & l'appuy de la Croix, Paroift là glorieux de la riche couronne Que la main des bourreaux lny fit en Babylonne. Là, les braves Seigneurs de Bar & de Monforr, Sont élevez au rang que leur acquit leur morr Lors que d'vne grande Aine, aux grands faits dif-

posec, Nobles Avancoureurs de la France croifée, Ils furent au Levanr, par leur zele menez, Et futent pour leur zele à Gaze couronnez Louis avecque joye apprend leurs avantures, Admire les rayons que settent leurs blessures: Et ravi de leur gloire, épris de leur splendeur, Voudroit avoir change sa Couronne à la leur.

L'immortel Souverain de la Cour eternelle, Des Heros Patients le Chef & le Modelle, Sur vn Thrône formé d'Esprits purs & brûlans, Eclairez de cent yeux, de fix aisles volans. Tienr le haut de la Sphere, & de ce haut étage, La joye à tant de Saints, & la gloire parrage. De sa mort, qui rendit la vie à tous les morts. Les emprentes luy font cinq Soleils fur le corps : Et par là, d'vne chute égale & reguliere, Comme par einq canaux, le répand la lumiere Jusqu'à ce Thrône ardent le faint Prince porté, A peine en peut souffrir la pompe & la clarré.

Il en fort des concers de voix étineelantes, De feux harmonieux, de lampes refonnances? Et les Changres Vieillards repondent à l'entour, Du concert de leurs Luts, à ces concers de jour. Une voix cependant du Thrône descendue, Qui tient toute autre voix, de respect suspendue, Le long d'vn doux éclair adressee à Louis,

Remer fon ame émue, & ses yeux éblouss Tu n'es pas, luy dit-elle, au bour de la carriere; Tes ans ne font pas pleins, ni ta couronne entiere, Et devant le combar plemement acheve, Tu ne peux estre icy, parmi nous élevé. l'ay veu de ta constance, & veu de ton courage, Le magnamme essay, le noble apprentissage: Et sans plus differer, ces travaux commencez, D'vne avance d'honneur bien-toft recompensez,

Te seront dans la course, où t'appelle la Glorre, Un artrait au combat, vn gage de victoire A ces mots l'Homine-Dieu trois couronnes luy

tend, Et de mesme teneur le discours reprenant 1 Avec ce Cercle d'Or, pourfuit-il, je te donne, Des Estats du Couchant l'ample & noble Cou-

De l'Arcenal \* Romain les tonnerres lancez, Pour venger le Ponrife & ses droits offensez, Ont donné le fignal au coup de la Justice, Qui doit de \* Frederic avancer le supplice. Le Sceptre Imperial de ses crimes taché, Luy doit estre bien-tost, par la Mort arraché: Et son front qu'a trappe le feu de l'Anatheme, Pour fa Race & pour luy perdra le Diademe. l'offre encor à ton choix avecque ce Bandeau, Rayonnant des trefors de la terre & de l'eau, Tous les Estats soumis au Thrône de Bizance 1 Tous ceux où les Sultans étendent leur puissances Et tous ces beaux Climats,, couronnez de Palmicrs, One le sour renaissant visite les premiers.

La trosseme Couronne à ton choix est offerte, D'épines herifice & de ronces couverte. Avec elle je c'offre, vne part à ma Croix, Non à cette Croix d'or, qui luit au front des

Ross Mais à ce bois chargé de fouffrances humaines, Qui m'a fait à ce Throne yn degré de mes peines. Du choix que tu feras, ton destin je ferai, Et selon ton souhait, je te couronnerai.

Le Prince penetré d'une ardeur lumineuse, Saisit à ce discours la Couronne épineuse. Et fans jerrer les yeux fur perles, ni fur or, Celle-ci m'est, dir-il, vn assez grand tresor. Je ne puis recevoir des mains de la Victoire, Un don de plus grand prix, ni de plus haute gloire: Et je m'en dois tenir plus riche & mieux paré, Que si de cent lauriers à la guerre honoré, l'avois par ma valeur étendu ma Couronne, Au delà des Estats que la Mer environne, Aux épines, Seigneur, si vous joignez vos cloux, Les liens en feront plus fermes & plus doux;

Et vostre Croix pout comble, à vos cloux ajoustée, s Tiendra d'un pouls plus fort mon amourartestée. Heureux si prest de vous à la Croix attaché, le puss de vostre s'ang nettoyer mon peché! Et plus heureux encor, si vos stames divines, Saltament dans mon ceux, s'ous ces faines épines!

Les volans Animaux & les Cliantres volans, Du Thrône de l'Agneau porteurs réincelans, A ce choix de Louis, des aifles applaudirens; De leurs facrez concers les Vicillards les fuivirent: Et du Thrône, en ces mots, defeendit vne voix, Qui répondit au Prince, & confirma fon choix.

La route que tu prens demande vn grand courages De bonne heure il te faut preparer à l'orage: Il fera de durée, & fera violent Et tout ce que l'Enfer a de plus turbulent, Pat des charmes conduit & foudoyé de charmes, En foule oppofera fes armes à tes armes Encore vnc autre fois , le Nil te fera peur : Un Monstre dans ton Camp jettera la terreur: Et les Demons liguez te feront des barrieres, De torrens embrasez & d'ardentes rivieres. D'vn petil si pressant, par miraele arraché, Tu verras le terrain de Sarrasins jonché, Tu verras à tes pieds la Riviere captive, Devant toy reculer, & te ceder fa rive. Mais d'vn illustre fang ton triomphe taché, Et de sa tige, \* vn Lyspar la Mort détaché, Messeront la douleur & le deuil à ta gloire, Et tircront des pleuts des veux de la Victoir Toy mefme atteint d'vn trait venimeux & brûlant, Et confumé d'vn feu fiévreux & pestilent, Tu verras ta Fortune avecque toy troublée Et ton Armée en deuil, de ton mal accablée. Gueri bien-tost après , & plein d'un nouveau emur, Des Demons derechef & des Sultans vainqueur, Tu verras à tes pieds les forces Sarrafines, Et fur ton front enfin ma Couronne d'épines, Couronne qui fera l'appuy des Fleurs de Lys, Qui fouftiendra ton Sceptte, & celuy de tes Fils: Et sera d'vn Empire au Temps inébraulable . Pour les Rois de ton fang, vn gage irrevocable. Rien de plus grand ne peut tes armes couronner, Et c'est le but qui doit ta conqueste borner. Glorieux de ce gage acquis par ta vaillance, Et riche des threfors d'une longue fouffrance, Après avoit pati, tout ce que la Vertu, Peut patir dans un escur de tout costé battu, Tu revetras la France, & rendras l'allegresse, A ton Peuple aceablé de crainte & de triftesse. Là faifant remonter fur le Thrône avec toy, L'Innocence & la Paix, la Justice & la Foy, Tu laifferas aux Rois, d'vne forme nouvelle Tes Vertus en exemple, & ta vie en modelle. Aprés la Paix reglée & le droit affermi. Aggresseur de nouveau du commun Ennemi; Tu porteras la guerre aux costes de Carthage; Et vainqueur de ses murs, comme de son rivage Feras trembles de crainte, au feul bruit de tes falts, Les Chasteaux de Maroc & les ramparts de Fez. Mais de nouveaux malheurs encore dans l'Afri-

que, puesa son Ame vne Lice heroique. La uveras ton Camp par la pelle fusché; lu nu ceras ton Camp par la pelle fusché; lu nu destrien est éra, par la pelle arrade; et alle destrien est est par la pelle arrade; et al puesa la companie de la pelle de la pelle

Ouj et a list richement, va pour recompenies.
A ces most, va ganal Thrion & Loussprediese,
Etale van pempetie & dutable clarie.
Il nicht pas compole de ces loudes musicres;
Que favide Avanice arrache des musicres;
Il nicht pas comicht de ces vertes tailler.
De ces boutons d'exteme arrachid se callifar.
De ces boutons d'exteme fa fairle fail fairle.
L'étoff cel d'une piece, de cles jours divers.
D'extementes l'extenuée x'a devus drivers.
Sant atille & fain couleur, fains traits & faint hachures,

Il fo his divers copts & diverfes figures. De ce Thrông, Louis were éconsement ; Mefure la haucus ; control services formentes ; Mefure la haucus ; control services formentes ; De coues fee Vertus il y voil de la hiboites. D'ure-past dans fon Camp de famine preffe ; In nomer l'analignes, il rate de bleffe; In nomer l'analignes, il rate de l'estre de 5 noblement au Sceptre & fi bien occupée, 5 noblement au Sceptre & fi bien occupée, 5 noblement au Sceptre & fi bien occupée, Dour aixée des mourans, pour enterer des mours. Pour aixée des mourans, pour enterer des mours . Il ét fiir fur fon forns, des rayon de lumieres.

D'autre-part il fe void dans fie appirité, Audin maitrée de jou, qu'en plenie liber le trait à l'ette de l'ette et le clé dans fatifien ce qu'il feroit au Louvre. L'etque qu'il ait à l'épine vi manteur qui le couvre, par le couvre de l'ette de l'

Conterve fon affiere & retient ta politure.

Plus bas, par vn miraele en liberté remis;
Il fait de nouveaux plans contre les Ennemis;
Il munit à fes frais les Places des Fidelles,
De murs renouvellez & de pottes nouvelles.

La des prifons du Caire, & des tours de Damas, Des Peuples de Martyrs, vers luy rendoient les brass

Er de l'affreuse nuit destinée à leurs gesnes, Luy montroient en pleurant leurs bras chargez de

chaifnes, Ses charitables foins, dans leurs eachots ouvers, Faifoient pleuvoir l'argent, faifoient tomber leurs

fers: Er de tout l'Orient fa Vertu reelamée, Portant fon action, d'Egypte en Idumée, De femblables Enfers, les caprifs tacheroit,

De se Elaus, alleurs, li reglor la police Accomagnes de Lou, and de la la blue Da is Accomagnes de Lou, and de la la blue Da is Les Verrus pres de luy, el voyoterne fons le Dais Les Verrus pres de luy, el voyoterne fons le Dais Ladiar dans le Concili guoverne la Prudence, Nucliu medler si Rous au Timon de la France. Le pauves y voyori, couere fon curren; asternita A convert fons le Thiota, de da Secpre concert fon la Thiota, de da Secpre de Le morter modelle se coment de la plance, Le morter modelle se coment de la plance, Dans les termos du Dois referencierne lux govores; le plance le current de devorri. Remaneous les mortes autoris plance la langue arrachée; le Elisspheme affectus avec de la langue arrachée; le Elisspheme affectus avec de la langue arrachée; le Elisspheme affectus avec de le cachidité.

De la peine femblose fanglant & forcené.
Plus fina fe rangusus le tromona rivage, qui
Od Carthage nell plus que l'Ombre de Carthage
De Guccappo podroje garde encore l'organi,
Là , le Prince François, & le Prince de Thuner,
Là , le Prince François, & le Prince de Thuner,
L'un guide de Tierreus, get gautre de la Foy,
Leva guide de Tierreus, get gautre de la Foy,
Leva guide de Tierreus, get gautre de la Foy,
Leva guide de Tierreus, get gautre de la Foy,
Leva arma à la miniercolhoristictin peut leur Loy,
Thunes à Fembestifer de long partofilir prefte;
De la lucur de Ly 12 Affange kalanchifors,

Et de sang Sarrain la plane rougissoit. Au sécours des vaincus la pette surveue; D'un char de seu roulant sur une ardenre nuë; Par le Camp des vainqueurs ses charbons épan-

Et de meurters fans fer, la campagne jonchoit, Pour l'Armée abarué, & fans combar défaire, Louis s'offroir aux coups de cêt afficux Cometer L'air, du feude son zele a l'entour s'embraiost, L'Ange finendair des Lys à son veu s'opposioit. Un trair portant la filime & trainnair la funice, Partair avec éclar de la nue allumée, Arcis s' Trisla franche, sur le aux échaposir.

Partan avec éclar de la me allumée, Aprés \* Tillan frappe, fur Louis s'élançoit, Er prés du Fils mourant le Pere languifloir. Les Vertus, de leur Sphere en rroupe de cleendoës, Prés du Prince expirant s'eftoient touter tendués, De la maife du corps l'une le déchargeoir, Des attaches des fens, J'aure le dégaggoor; L'une oftoir à ses yeux l'ombre de la matiere; L'aurre les éclairoir d'une pure lumière; Et de la main de Dieu son Esprit couronné, Vers le Ciel s'envoloir, de glutre environné.

Le faint Heros infituit par ces riches figures, Du fuccés & du prix qu'auroient les avantures; L'Epineux Diadême avec amour baifa,

L'Epineux Diadême avec amour baifa, Er de zele emporté sur son front le posa. Les aiguillons pressez de toutes parts entrerene;

Er de menus rayons par filets en conlerent, Non seulement ta gloire, ajousta l'Homme-Dieu, Au desfus des Sassons & des Temps aura lieu; Mais dans le Temps encore, & dans ce court espace, Où les Grands se défont, où la Grandeur se passe, Elle subsistera jusqu'à ce dernier jour, Qui des Ans & des Cieux doit rerminer le tour. Les glorieux rameaux qui naistront de ra couche, Egalant leur grandeur à celle de leur fouche, Couvriront leurs Effats, de sions toujours verts, Er porreront leur ombre au bout de l'Univers. De ces grands Successcurs les Modelles illustres. Onr leur suire & leur rang dans l'Espace des Lustres: Et pour t'encourager, à tracer devant eux, Un sentier heroïque au Bien laborieux Et de res pas leur faire, vne piste à la Gloire, Je t'en veux découvrir les portraits & l'Histoire, Il s'etend fur le Ciel, yn espace sans corps,

Lumineux au declars, tenebreux au debors, Où de tout l'Avenir, les formes éternelles, Sonr esprit dans leurs Plans, esprit dans leurs Mo-

Les Corpt font là fans maffe, & fans obfeurire: Tout ee qui roule iey, là de void arrefté: Les jours, les mois, les ans parmi nous si mobiles, Sont là roujours presens, sont là toujours tran-

Et l'Temps qui ne fait que coutit & changer, N'ell dans ce haux Climar, ni changeant ni loger. Des feux meller de muir défendent été répace, Où nulle Intelligence, où nulle Aine ne pafée Le ces Éprise à purs, & û haux éans les Cleux, De quatre ailles volans, & voyans de cern yeux, Ne peuvent s'ébere ni des youx ni des ailles, Judjust à pencere ces clattes éternelles. Cest Efpace, à l'ous floudinement ouvert,

Egand in our immente on time regard fey peta. Man fine Gistiel et deut ziel von 2019 repolertique. Qui diliteique de toin l'Aventi & l'exploique i Larende ha fen Neves, dans ce Threfer de l'Emps. D'une gloite avancée à fey youx éclatans. Cette bande nombreuie & de le Ly coronnée, A ton Thione et, die-il, après roy definitée: Et anti qu'alour de Cetture la Meter contretion. Sur l'Empsie l'augost en Neveux regiments. Sur l'Empsie l'augost en Neveux regiments. Sur l'Empsie l'augost en Neveux regiments. D'une grande Ferme de d'une Andre plus grande, Remplira on efforir & si pace optét toy, Gourrer aufil haidi, que pulte & tige Roy,

M iij

Et vainqueur de l'Afrique en baraille rangée, Reportera tes os à la France affligée. Vers l'Élipagne delà, portant fes ectendars, Et forçant de fes Monts les foureilleux rampars y Du coup, dont de fes pieds il abarta Gionne, Fera de l'Arragon chanceler la Couronne. De Bubert prand de fors de non mointe serand

Fera de l'Arragon chanceler la Couronne.

De Rubert, grand de fens , & non moins grand
de cœur,

Les Gafcous terraffee fentione la valeur: Et de luy s'écendra cette Beanche Royale, Qui fera de l'Etate la Colonne fatale; Qui et Turione ébranle raffermira cent fotis Fournira cent fleurons à la tige des Roiss Et enant fous l'abit de fon noble feuillage, Les grands Lys à couvert du venit & de l'ozage, Par tour où les grands Lys jeandrous leur odeut,

Portera des Bourbons la glorie & la grandeur.
Voy de ton peut \* Fils la grace magnarime:
Son cœur par cette grace avec éclas s'exprime.
La force en luy, fera l'honneur de la beauté.
El l'orgueil des Flamans deux fous par luy donté,
De fon débris fuperbe & de fes cendres vaines,
Faylers let monts. Re coubles les alujois.

Egalera Isa monsi & comblera Isa plaines. Louis "futura de pris, de de pris fu Campare, Parell au yeare. Ly abstru par le vere, Ne laiffera de by, que l'insuite plaines, Que laiffe wie efpeanne avant le temps étenne. Que laiffe wie efpeanne avant le temps étenne. Louis l'attoire que cercuela saint-est ailléane. Louis l'attoire que cercuela saint-est ailléane. Louis l'attoire que cercuela saint-est ailléane. Louis d'un épit de feus, pour un emps animées, Semblem ne s'élever que pour meller en l'air, Lu via veu la mort, dans vu fabbe éclair.

Voy de leut \* Succeifeur la bien-feante audace, Voy ee modefte orgueil , qui plaift & qui menace.

Il fera le premier du regne des Valois; Sa valeur rangera le Flamand foss fes lour: Er fun \*\* Coloille armé fera de fa vickoire, Devant les fairss Aurels vue externelle Hilbiore. Mais par vn coup du Cief fon Effoile changeans; Er l'Ange des combass vers l'Anglois se rangeans; Il taifera du fang de se Nobletie exemes, La Somme colorue de la campagne exinte.

Jean non moins magnaneme & plus infortune, Par vn jeune Edolaste en titiomphe mené, A Charles \* gu' vn brouillas avec bruse environne, Laiffera foulfenir le poids de la Couronne. Mais & bruits & brouillas, parce Sage défairs, Ferone voir que l'on peus & vaincre, & vivre en paix.

Et son sens plus heureux que les bras de ses Peres, Eteindra la Discorde, & tura ses viperes. Son Fils \*plus sort de corps, & d'esprit plus ardent.

Paffera fur le veurre aux Rebelles de Gand: Et l'énorme Artevelle abatu de sa foudre, D'vne mort de Geant feta fumer la poudre. Mais , que l'éclat du Monde est mobile & trom-

Que l'Homme est vain, qui fuit cette errante vapeur! Et que l'Aftre assigné pour luire aux grandes testes,

Fait bien moins de beaux jours, qu'il ne fait de tempestes: Ce dompteut des Flamans, ce vainqueur des An-

glos,
Dans les preparatifs d'autres plus grands explois,
Attaqué d'une fiévre à la France Izatle,
En épanda le feu dans la Mailon Reyale.
On en verra les Lys fur fon frone 'oblicuteir':
On en verra les Cepetre en fa mu fie notierit.
Et fa Poutpre de fang & de mewres achèe,
Sera par l'Extranger à fon Fils atrache.
Mais, par ce "Fils ertant, demis-in, del-siffe,
Le Voleur d'outre mer, dans fes pour se, poetfie,

Sera par l'Ettanger à son Fils attaches Mais, par ce \* Fils ertant, demi-nu, deluffe Le Voleur d'outre mer, dans ses ports reporsse, D'vn fi grand attentat, & d'vn fi grand Royaume, A peine emportera le titre & le phantofme Celle-la qui d'vn air magnanime & guerrier, Soutient vn grand Lys d'or enlacé d'vn Laurier, Heroique Bergere, & Fille conquerante, Dans ce trouble appuyra la France chancelante. Voy fa grace hardie, & fa modeste ardeur: Voy l'audace en ses yeux vnie à la pudeur. Elle femble des-ja menacer l'Angleterre; Et son Ange des-ja la prepare à la guerre. O qu'vn jour Orleans au pied de ses ramparts, Sous fa lance verra tomber de Leopards! Que de sang étranger épandu fur la Loire. D'vue illustre fumée éclareira fa gloire! A ce Victorieux fuccedera ce Fin.

Qui rangera par rufe & Suyet & Voifin.

Son \* Fils plein de courage , & plus plein d'esperance,

Voudra renouveller les vieux droits de la France. Le Tisbe & l'Endan luy foûmettront leurs eaux : Naples à fa venué ouvrira fes Chasfteaux : Et le bruit en portant la terreur vers l'Autore, Feta palit éclitoy les \* Lunes du Bobhore. De là, donnant par-tout des marques d'vn grand

De com Peoples attena à fon resur vainqueur, Il luifera le Tar fenglant de la déticu.

Des Ligues qui voudront empérheir à retraite.

Des Ligues qui voudront empérheir à retraite.

Apries luy, ex Louis fair l'Inholes monre,

le constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la collège de la collège de la constitution de la collège de la constitution de la collège de

Le fer dans le costé se traisnant vers ses botds, A peine se pourta tirer d'entre les morts. Voy du brave François la démarche guerriere,

Voy du feu de son cœur, dans ses yeux la lumiere. Qu'vn jour il fera grand que sa Couronne vn jour, Si le bon-heur le suit, sera d'vn large tour : Du rampart \* de Milan la Couleuvre arrachée, Sera par fa Verru fous les Lys attachée : Et ces \* Freres hautains, des Alpes habitans, En maffe, comme en force, égaux aux vieux Titans, Défaits à Marignan, laisseront de sa gloite, Et de leur folle audace, vne longue memoire. Pat-tout égal à foy, nulle part abatu, Quelques adverfitez qui heurtent sa Vertu, Il tera par l'effort d'une Ame toujours draite, Libre dans sa ptison, vainqueur en sa défaite: Et par vn cours divers, d'évenemens humains, Par vn cercle inégal de pertes & de gains, Passera de bien loin cette Sphere commune, Où les Rois du commun, sont mis par la Fortune. L'Astre de son \* Rival au sien enfin cedant. Sa Vertu teprendra fon premier afcendant.

duite,
A Boologne \*\* mettra les Loopards en fuire:
Jonchera de Flamm, à Renn les gueres:
Jonchera de Flamm, à Renn les gueres:
Le là Charles d'ein, de f Allemagne en fuire,
Laiffront le debris de leur grandeur dérrute.
De la tragejue mont le milé véennemes,
Sera fuir d'un long de fait monvement.
Levare un Excadur de fame de de fuirée,
Sans cefpolt ni de loy, ni dorde, ni de rang.
Sans cefpolt ni de loy, ni dorde, ni de rang.

De fon \* Fils que tu vois , la valeur mieux con-

fang: Er contre les beaux Lys cultivez par tes Peres, Lanceront leurs flambeaux, Jaschetonr leurs vineres.

François \* jeune & mal-fain, par la mort emporté, A Cbarles laiffern le Roysume agité. Charles en foditiendra le poids avec courage: Oppofera les bras & la tente à Torage: Mais enlevé bien-toñ, du trouble dans les Cicux, A fon \* Frere del-pa dux fois vidorieux, Et dés-ja couronné de deux grandes Journées, Il laiffera le faix des Gaules éconnées.

Des bords \* de la Viñule, & de ces froids climas, Oh le jout en tout emps ef them de frimas, Ce Pince rappellé par les cris de la France, Wendra luy redonner le jour de l'efperance : Et § fa main ne peut pleinement la querir, Elle pourra du moins, l'empecher de mourir. Sa pleine guerifon fera le grand ouvrage, D'yn juffe & d'yn clement, 'd'n vaillars & d'yn

fage. Elle fera l'effore de ce Henry le Geand, Qui des Lys Heritier, & des Lys Conquerant, Softmanc de fon bras, le dovi de fà naisflace, Se frar posfficiar de fon bein par la fance. Voy la belle clarie que fes ames luy font: Voy couder de launciest, qui hyeregione le front, vo couder de launciest, qui hyeregione le front, de la fancie de la

Et ses derniers desseins , de leur seul appareil, Jusqu'à ce Lir fameux , où couche le Soleil , Feront trembler les Tours que la Caftille porte, Et de l'Escurial ébranleront la porre. A ces nobles deffeins fuccedera fon Fils Co Fils qui luy naistra pour la gloire des Lys. Celuy-là, de nouveau remertra ta memoire : Ses gestes, de tes faits rafraîchiront l'Histoire : Et marchant aprés toy, par le Royal fentier, Comme ton concurrent, comme ton heritier, Il aura son Egypte à vaincte dans la France, Er fon zele y vaincra non moins que fa vaillance. Un Monstre \* de carnage & de pleurs engraisse, Retranché dans vn Fort, par des Geans dreffe, Muni des Elemens, garde par los tempestes, A ses pieds abatu, perdra coutes ses testes. En vain à son secours, pat vn terrible effort, La Met ameneta les Nations du Nort : Louis aidé des foins d'yn Ministre fidéle Domeera l'Angleterre, & la Mer avec elle Et de longs rangs d'écueils luy bastirone en frain, Oui tiendra l'Ocean affervi fous fa main.

Après ce coup faza là l'Hydre terraffee, Il in a délivre l'Itale opprefice. Les Alpes tremblerons de frayeur fous ses pass: Le Tefm & le Pô reclameron son brais Et Naples, de fes fres, à ce bruit attentive, Secoura le fracheau de la tefte captive. Jusqu'à ces froides Mers qui lavent le Danois, Lethine & le resped établismo fes Loix: Et la France fous luy rentrea dans les bornes, Que le Rhia surrelis lu ymarquois de fes co-

nes.
Après avoit porté l'ombre de l'odeut des Lys, de la Mer de Norvege, à celle de Galis Après avoit écrite in arce de Vilpenda Après avoit écrite in arce de Vilpenda Après avoit écrite l'Elegion de les Petes. Après avoit domit l'Elegion de la Colonia de l'après de l'ap

96

Encore aprés sa mort, son Nom & sa Memoire, 11 accroistra l'Estat de conquestes nouvelles: Dans le parti François tetiendront la Victoire : Et l'Estat quelque temps, gardant le mesme train, Suivra l'impression qu'y laissera sa main: Jusqu'à ce que son Fils en prenant la conduire,

De tant de hauts deffejos accomplifie la fuite. Voy sur ce front royal de graces revestu, La fleur de l'age jointe aux fleurs de la Vertu:

Voy de ses yeux serains l'agreable lumiere, Voy la noble fierté de fa mine guerriere. Après de longs fouhaits à la France donné. Bien-toft charge du Sceptre, & bien-toft couronne; Ne laisscrent aux yeux, qu'vn vuide éblouissant.

Il oftera la Fronde, à ses Sujets rebelles. Ses Drapeaux triomphans iront portet les Lys: Sur les bords de la Meuse, & sur ceux de la Lys: Et jusqu'à ce rivage , où la Mer se couronne. Des orgueilleuses tours de la tiche Lisbonne, Sa Fortune, fon Nom, fes forces appuyront, Les Princes opprimez, qui le reclameront.

Ces hautes visions par là se terminerent i A de foudaines nuits les Images cederent Et dans leut propre espace, enfin disparoissant,

#### REMARQUES.

SONT LES APPRINE SOLELLS, pag. 87. col. 5. ]
Ce font les Cometes qui ne le voyent que de nuit, &c
qui parcellent affex fouvens en forme d'épées. Du Rot BLASPHEMATBUR. pag. 87. col.t. ] C'eft. Sennacherib, doot l'armée fut défaite eo vne nuit par vn Ange, en punition de ses blasphemes. CETTE ARDENTE CEINTERS, pag. 87. col.s. ] Cot-te ecintute est la Sphere du feu, qui estentre l'ait & le Ciel

de la Lune.

PARQUETE DE FLOURES FATALES, par. 87. col. nt les predictions des Aftrologues. ELT VOID CES MIROIRE. pag. 37. col. 1.] Ce fort les Planetes, où les diverfitez des Saifons fe voyent avant

qu'elles activent. Au GRAND CERCLE DE LATY, pag. 88. col.'i. ]
C'eft cette grande route semée de petitet Estoiles, qu'on
appelle la Voye de lait, à cause de sa blancheut.

LA ROME GRECORE. pag. 88. col. z. ] Confianti-nople, où le Siege de l'Empire fut stansporté par Conftantin.

Le tous se ta Mecque, pay. 88. col. 1. ] La Mecque est vne Ville d'Arabie, où est le sepulcre de bisho-mer, & le siege principal de la Religion des Turcs. PRES DE LUT L'ETENDART, pog. 88.col. s. ] Cét Etendart fin prefenté en forme de Croix a Confantin, avant qu'il donnaît la bataille contre Maxeoce.

LICINE IN CETTE ENTRICHE Me St. col. 1. Licine & Maxence ont efté deux Tytans qui preteodirent à l'Empire, & furent défaits par Constantio.

MARTEL QUE SANS GORRONNE. pag. 88. cal.1.] Charles Martel pere de Pepin, fans eftre Roy, eus l'aotozité Royale.

LE PIER ET VAIN LONEARD. pag. 88. col. 1.] Didier Roy de Lombardie fit la guerre aux P ET 22 SERPENT LOMBARD, pag. 29. col. t. ] La Ville de Milan capitale de Lombardie 2 vne couleuvre

pour Enfeigne. VtD101NE 2 20 8 mts. pag. \$9, col.1.] Ce Vidiginde Roy des Saxons fut défait & affinietti par Charles-Magne, Er De tena Dien ennet. pag. 89. col. 1. ] C. Dieu cruel, eftoit Herminfal, à qui l'on facusion des hom

ET 11 TORTH MEANDRE. peg. 89 col. 1.] Lo Meandre est un Fleuve de Phrygio, renommé par les dé-tours qu'il fair, & par les Cignes qu'il noutrit. Meande est un Flouve de Phrypie, renommé par les dé-tours qu'h fair, le par les Cignes qu'il nourrit.

APRES TRESTAN, par, 91.cel.t.] Ce Triftan fils de Saint Louis , nasquit à Damiette, ft mourut en se-REMARQUE DE SEMON, pag 85, cel. 1.] Cest Si-

mon de Montfort qui fit la guerre aux Albigeois! GEOFFROY QUE D'UN GRAND, par. 89. cel. 1. ] Ce Geoffroy fut Fondateur de l'Ordre des Templiers. RATMOND L'AUTERR. peg 39. cel 1.] CeRaymond fut Fondateur de l'Ordre de Saint lean, qui est celay des

Chevaliers de Malte. Qui DE LUNES VN COUR. pog. \$9.00.1. ] Les Lupes sont mises pout les tronpes, ou pout les Drapeaus des Tures, qui portent le Ceoffant, comme les Chrestiens

portent la Ctois. LOTHATER ET CARLOMAN. pag. 90.cel.1.] Lo-thaire fut Emperout & Roy de France, Carloman fux fils de Pepin tous deux mourarent Religieux.

GONDEEROE A LE PRIL pay 50 cel L.] Goo-deberge fut Françoise, parente de Dagober, mariée à Ariolde Roy des Lombards, faullement accusée d'impadi-cisé. Son Histoire est dans la Gallerie des Fernanes Forres. SUR LA MARNE HASQUIT. pag. 90. col. 2. ] Cet-

teFille fut du temps de Gondran Roy de Bourgogne, elle traits, vn Amolon, de la melme forte, que Judich traitsa Holofetne. Son Hiltoire est dans la Galerie des Femnes Fortes. LA DEPRIS PAU ROSST. pay. 90. col. z. ] Blanche de Rolly femene de lean Baptifte de la Porte, Seigoeur de

Ballano, qui prefera vne mort volontaire à l'amour d'Ac-ciolin. Son Histoire est dans la Gallerie des Fernmes Fortes. LA LE JOSEPH ROMAIN. pag. 90. col.2.] C'eft Crif-pus fils de Constantin, à qui le mesme arriva qu' à Hippolyte. DE SA MARATER ARBENTE per 90. col. . ]
Cette maraftre Femme de Constantin, s'appelloit Faufta.
A CER MITORS PARRIES. per 90. col. z. ] Il fevoid. fur le Mont Gibel en Sicile, de ces neiges, qui font ref-

pediées des flames. BAUDOUIN SON PARENT. pag. ot. col. t.] Ce Baudouin de Flandres , Emperent de Conftantinople , fut pris & mis en pieces par les Bulgates.

DE L'ARCENAL ROMAIN. seg. 51. cel. L. ] C'eft. le Szint Siege, d'où vienneut les foudres des excommu-

Qut DOLT DE FREDERIC par 91 cel L ] C'eft Frederic (econd, excommunié & rebelle à l'Eglife. DE EA TEOE UN LTE. pag. 91. col. 1. ] Parce Lya il fust entendre Robert d'Artois , fiere de Saint Louis, qui montut à Maffore.

Dε

Da Robert fils de Saint Louis, fur le premier qui prir le nom de Bourbon. Er son Cotossa anna per per le Noftre Dame. Sun L'Acoz sanciant. pag. 95. cal.l.] L'Adde eft vne riviere d'Italie, celebre par la Victoire que Louis XII. y gagna fur les Venitiens. ET CES PREES HAUTAINS pag. 95. cel. 1. ] Ce foot les Suifles, qui furent défaits à Marignan, par Fran-

Cost premer.
L'Astras os son Reval pag 95. cel. L ] Co Rival eft Charles Quint.

A RENTE LES ORERETS. pag. 95. col.s.] Henry II. difit les Espagools à Renti , & par là est sa revanche de le Jouroée de Pavie, où fut pris François Premier. Das Boros on LA Vistuta, pag. 95.cel. 1. ] La Vistule est vn Fleuve de Pologne, où regnost Henry III.

AVEC ES VAIN PHANTOSME, pag. 55. col. 2. ]
La Ligue est fignifiée par ce Phancolme.
Un Monstre of Carnage 95. col. 2. ] Cé monftre est la Rebellion qui avoit son siege à la Ro-



• 7



# SAINT LOUIS

o u

### LA SAINTE COURONNE RECONQUISE.

### LIVRE NEVVIE'ME.

Des trousant term, of infinit put thang qui le rappere, de l'eflut prefet du affaire det l'anunge C de l'afe. Le mijne dang de pfair manager le lieux coldrers per le campité al la lafete de
latendant de cus re-profile l'eil lides af le caud de l'atte, right reur fait externe l'une treus neuent se
le cière. Copedant abrahmant de barden allant ac comp, artiste la Calet de Zabido C d'Almajone, qui
retranssient ac Cari campagnée l'est me près de Coclient, cui réplant voires il de frient il let actapes C lu d'fuit, damifaire incussus desauts ic comba, eff recessusé spris la visitier i O Attrànomet s'il comparent, oriente collettaire, o'une cales le (con), socie les transfort s'ampliant.



Our s inftruir des faits, furptis des avantures, Qu'à fon Sang promettoient les celeftes Figures, De fon Ange conduir, descend

comme l'éclair,
Dont le feu balancé gliffe du
haur de l'air.
Comme il est à ce Cercle où la Lune argentée,

Pour éclairer la nuit en filence portée.

De fer rays récoluble: les Ombres blanchiffoir,
Et du Jour avenir vne Image trepoir ;
Son Guide lumineux l'arrelle fuir la voûte,
Où des Mois inégaux s'étend l'égale roure,
Et de là, luy montant de ce bas Univers,
Le Clobe d'unite par terres & par mens;

Cette boule flotante & demi-fubmergée, De fon poids foultenue, & de fon poids plongée, Ell l'efpace, divi-il, où le mortel orgueil, Croir avoir vn Theatre, & n'a qu'm vain ecrcueil. L'Avate prend de la les matieres frivoles, Dont il forge fes fers, dont il fait fes Idoles:

Et de l'Ambitieux l'infatigable main, Dresse là plan sur plan, fait dessein sur dessein. Mais, & desseins & plans, & travaux & structu

res,
Ny font qu'en grand amas d'inutiles masures:
Et cant de hauts Palais qui s'égalent aux monts,
N'ajouttent à ce Point, que de l'ombre & des noms.
Sur ce Point cependant les Passions humaines,
Font leurs tragiques Jeux, ont leurs sanglantes

N iij

Pour divifer ce Point, on arrache le fer, Du fein de la Natute & du const de l'Enfet : Pour monter sur ce Point, le Fils abat le Pere: Le Frere met les pieds fur le corps de son Frere: Et fur des Pouples morts, d'autres Peuples mou-

Les armes à la main en debattent les rangs. L'Espagne que tu vois de ces montagnes ceinte, Est de fang Castillan & de fang Maure teinte : Et deux Peuples rivaux, à sa conqueste armez, Tombent entre ses bras, I'vn de l'autre assommez.

Voy cet Angle flottant, que trois Mers envi-

ronnent,

Et trois bords escarpez de falaises couronnents L'Anglois, qui regne là, fomente dans les eaux, D'va long embrasement l'amorce & les flambeaux : Et plus de trois cens ans ce fatal incendie, Fumera dans la Guienne & dans la Normandie. Mais éteint à la fin du fang des boute-feux, Il laissera la France entiere à tes Neveux. L'Angleterre confuse, & chez-soy resservée,

A peine fauvera sa Rose déchirée: Et ses fiers Leopards, de vos bords fugitifs, N'y reviendront jamais, s'ils n'y viennent captifs,

Voy le calme honorable & la Paix florissante, Dont la France jouit fous Blanche fa Regente. La Grace & la Verru qui regnent en son nom, Avec elle ont la main ferme sut le timon: L'orage, de respect, sous des Guides si belles. Modere sa fureur, plie & baisse les aisses: Et d'un cours indulgent l'Estoile qui les suit, Inspire la douceur au Vent qui les conduit. Bel Art de gouverner, sceu des seules Personnes, Qui sçavent que les cœurs sont l'appuy des Coutonnes;

Que le Sceptre peut moins, que ne peut le bienfait; Et que sans la douceur la force est sans attrait.

Que puisses-tubel Art, estre vn jour dans la France, L'exemple d'vne forte & virile Regence:

Et que de Blanche vn jour, puissent prendre leurs loix. Les Reines qui seront les Agentes des Rois. Loin de cette bonace heureuse & bien-faisance,

Voy plus bas l'Italie en tumulte & fanglante. D'vn costé \* Frederic , & de l'autre \* Estelin, ley le Party \* Guelfe , & la le \* Gibelin, En font, comme des Chiens feroient d'vne carcaffe,

Qui d'vn grand corps tongé n'auroit plus que la place.

Le rebelle Empereur du feu Romain frappé, A l'esprit de colere & de rage occupé : Le fouffre pat encor, que le juste Anathême, A laisse sur sa Pourpre & sur son Diadême : Et fumant de ce coup, de ce coup forcené, Aux Temples aux Autels, aux Prestres acharné Encore semble-t-il du geste & de la teste, Défier le nuage & braver la tempefte.

Mais il a beau le bras & la teste élever : Beau défier la nuë, & l'orage braver : Mainfroy \* pour l'étrangler luy prepare vne corde, D'vn serpent qu'il a pris, des mains de la Discorde: Et de ce parricide encore degoutrant, Le perfide Baftard, vol à meurere ajoustant, Sur fa foy, fur le droit de \* Conrad fon pupille, De force vfurpera l'vne & l'autre Sieile.

A ce noit attentat le Pontife tonnant, Et le commun fignal à la guerre donnant, Ton \* Frere éleu vengeur des droits de la Thiare; Fera rougir de fang la Mer qui bat le \* Phare: Et là , sur les desseins de Mainfroy démolis, Establira son Thrône, & plantera les Lys. . . Mais, ô funcite éclar des humaines conquestes, Que pour cette Couronne il tombera de testes ! Et que l'Alfée vn jour, le long de ses deux bords, Verra couler de fang, verra rouler de morts Quand du Gibel ardent, les Demons implacables, Sonneront de leurs cors , ces Vespres detestables , Où du fang des François, fans droit affaffinez, La Sicile verra ses Temples profanez.

Voy de la Tartarie en rrouble & débordée Du Nord jufqu'au Midy la campagne inondée. Les Sarmates sanglans, & les Mosques bruslez, Couvrent de leur débris leurs pais defolez. Le fang avec le feu confondus dans la plaine, Roulent fur \* la Vistule & fur le Botiftene: Et d'un torrent pareil, les Russes entraisnez,

Vont aprés le Vainqueur par troupes enchaifnez. Voy tournant au Levant, comme l'Afic armée, Court au bruit de la guerre en Egypte allumée. Elephans & chevaux marchent de toutes parts; L'air répond en fifflant au bruit des étendars; Et par-tout il se void, sous des forests mouvantes.

Des Nations de fer, & des Villes en tentes, Le Fils de Meledin qui ces troupes conduit, En pompe fur son char, d'or & de pourpre luit. Deceu d'un faux Prophete, & par de faux prefages, Il fuit de son espoir les trompeuses images: Il n'a les yeux ouvers, qu'à ce Thrône éclatant, Où son Pere l'appelle, où le Sceptre l'attend : Et ne s'apperçoit pas de la Mort qui s'appreste, A faire fur ce Thrône vn jouet de fa tefte. Avec luy tombera la Race des Sultans : Celle des Mammelus regnera quelque temps, Redoutable à l'Asse, effroyable à l'Afrique, Jusqu'à ce qu'elle cede à la \* Lune Scythique; Et que les bras du Nil, de carnage écumans, Soient de force attachez au joug des Ottomans.

Jette l'œil au desa du \* Gange & de l'Oronte, Vers ces bords d'où le Jour après l'Aube remonte a Il vid là, fous des Cieux cachez à vos Sçavans, Des Peuples arreftez, & des Peuples mouvans; Les vns civilifez, & les autres fauvages Tous de langues divers, & divers de vilages. Qui dans la noire nuit d'vne Infidelité, En culte differente, égale en vanité,

Honocens des Demons enfannes & groecfques, per vollente d'Inverse de celle to babre éques. L'Indalan, le Mogor, la Chine, le Japon, me l'Anne, le Japon, me l'Anne, le Mogor, la Chine, le Japon, me l'Anne de l'Anne de

Ferons cought les Mers, & luite les deux Poles.
Ainfi l'Ange & Louis, de l'étprit & del yeux,
Paccousione les Eltas técnolus fous les Cieux;
Quand le Prince duppir d'une flame foodaine,
Qu'un coutbilion de vens d'un moure de la plainer
Demande qui ley donne vui front mouvement.
Demande qui ley donne vui front mouvement.
Qu'un coutbilion de vens d'un foront mouvement.
Qu'un fous bois d'ouver de de fon aimforde d'un les
Ce fou, replique l'Ange, eft de ces noires eaux,
Ol Sodome d'et Seauv on cleurs (lites ombeaux,

Quand leurs crimes padis jusqu'aux Cieux s'elevetens, Et, recombant des Cieux, les nuages teuverent. Un deluge de fouffre avoc cux defendus, Et fur la cerce infame à torrens épandus, Porra la mort par-tour, fur va rafens nuage: De grefle de chaptous, fiv un vertible orage: Challts de fon feu, le feu des voluperz: Et fic cing grands buchers, de cinggrandes Cieze.

Enfin, pluye & fumée, incendie & ravines, De Sodome roulant, & des Villes voifines,

Fitent de leus torrers dans la plaine amallez, Cette Mer, dont les feux femblent eftre poufiex. Pour menacer de haut, les crimes de la Terre; Et contre eux allumet l'éclair de le tonnere. Mais les feux ne fone pas des divins jugemens, Les feuls exceuciers, de les feuls infrugnens. Long-temps avant les feux, les eaux l'a Julice; Rendirent à l'envi cér effroyable office;

Long-temps avant les feux, les eaux Ma Justice; Reuistent à l'envi cét esfroyable office; Quand de cous leurs canaux, & par tous leurs conduits, Coulant gustainte jours, coulant attrant de nuits, Sans s'ouvrir, sans combet, la terre sit naofrage,

Et vid fur foy tegner vne Met fans rivage. De tant de hauts Palais , qui jufqu'aux Cieux montoient. De tant de grands vaisseaux , qui fut l'onde flo-

toient,
In es put sauver qu'vne cabantie errante,
Qui fans rame coulant sur la plaine ondoyante,
Quand l'eau se retira, prit terre " sir ce Mont,
Que en vois vers le Nort levet son large front.
Là, d'une si cerrible & si celebre histore,
Celebre montment, & terrible memoire.

Comme d'vn haur theatre, elle amonce fans voix, L'amour de la Justice & la crainte des Loix. Voy, rournant au Levant, cette énorme structure, Dont les restes encor pesans à la Nature,

Semblen de leur hauseur les Aftres menicer; le de leur ombre, au loin la humiere efficer. Créft va reite fameux de cette hause maife, que defina l'orgoni, qu'execus l'audace; l'engendra le déclorde et la division Engendra le déclorde et la division Engendra le déclorde et la division En le Pesple Geans, promoceus de Tourtage. Et le Pesple Geans, promoceus de Tourtage. L'est l'engle Geans, promoceus de Tourtage. Me comu de do, vendre, à for-meline étanger, Contrain de quitere tout & de le partager. De la prefengible aufil valle que vaine.

Par le Monde épandit la memoire & la peine.

Non loin de cette Tour, est le Parc merveilleux,

Où jadis broura l'herbe, \* vn Monarque orgueil-

Qui par vn chaftiment nouveau dans la Nature, Tour à coup prit d'vn Bœuf la honteuße figure. D'vn cuir rude & velu le eorps luy fut chargé: Il vid fon Diadême en deux cornes changé: De fes doigts confondus il fe fit d'autres cornes : Sa bouche s'alloogea, fes yeux devintent mot-

Er ce faux Dieu de chait, adoré des flatteuts, D'vne eorde attaché par les adorateurs, Apprit au passurage, & dans le rang des bestes, Que les Rois ont vn Roy plus grand qu'eux sur leurs restes.

Cette Mer, où tu vois fous les flots rougiffans, Des harnois confervez des vagues & des ans, Eft vn antre Theatre, où d'vn autre \* Rebelle, Le supplice sera d'vne montre eternelle Ce Tyran que le Ciel frappa de rant de fleaux, Qu'il battit fur la terre & battit fur les eaux : Poursuivant les Hebreux par la route ondoyante, Que leur fit le Moteur de la Colonne ardente, Englouti par les flots foudainement laschez, Et de leut propre poids dans leur lit épanchez, Du débris de son Peuple, & de son équipage, Combla de cette Mer l'vn & l'autre rivage. Les flots depuis ee temps sont toujours demeurez; De ce grand chastiment jusqu'au fond colorez: Et les traces \* des chars fut le fable restées, Des tempestes, des vents, des ondes respectées, Sont vn illustre advis , aux plus grands des mor-

De ne point égalet leurs Throfines aux Aurels. Au delh de ces bords, voy ces terres perdués, Vers l'Aube & vers le Sud fans limée écrodués. Là, Jaba les Hebreux partient quarante ans, Par leurs rebellions, par leurs peines etrans : Et aisflerent par-cour, de leur mort violente On l'herbe caffignienée, ou la campagne ardente, Ces offenens, que l'air & le temps ont fechez, Sur cettre terre nub, en deforder couchez, Sont de ces Malheureux, qui de leur fang baigne-

Le Sacrilegue Autel du Veau qu'ils adorerent.
Cét autre amas de cotps calcinez & noireis,
Et de ces fastieux & de ces endureis,
Qui devotez du feu, laisseunt de leur peine,
Dans leurs cendres la marque, & le nom sur la plaine.

Ce Gouffre, d'où le jour avec passeur s'enfair, D'où jamais le Soleil n'a pu chaffre la nuir, Est le passage afficux, par où les trois \* Rebelles, Aptés eux attirant leurs Maisons criminelles, De la Terre englouist, par von étrange sorc, Passerent sans mourit à l'externelle mort. Exemple fans exemple, & dont au moins jes cri-Exemple fans exemple, & dont au moins jes cri-

mes,
Apprendront à fubir les ordres legitimes;
Et la Rebellion sçaura qu'il fait mauvait,
Des Throsnes bien sondez sur soy tirer le faix.

Des Thtofnes bien fondez fut foy titer le faix. Ces Climats, où jadis tant de fois la Justice, Fit luite fa colere & fumer le supplice; Sont les mesmes Climats, où la Grace à pleins botds,

Autrefois déborda des ecleftes threfors. Sur ce \* Mont fourcilleux , le grand Pafteur des

A Moyle Pafteur s'apparut dans des flames. Le merveilleux Builfon éclairé de fes feux, Confictva la fraicheur & fa feuille fous eux: Ez le vert extenel qui depuis le couronne, Elt refpecht du Temps, & la Nature étonne. Sur le \*fommet prochain, d'éclairs étincelane,

De frayeur ébtanlé, de sucut ruisselant, Au concett des elairons accotdez au tonnerte, La Loy sut annoncée aux Peuples de la terte. Le mont en sume encore, & la moète vapeur, Qui luy couvre le front, luy teste de sa peur.

Cènte terre à les pieds étendue & deferre, Elf celle qui pissi quanten ans înt couverte, Sans le freoust du foc, fans le travail des mains, De cét extrait \* du Ciel & des Aflets ferains, De ce fuc épaté de la haute Nature, Qui long-temps à l'Hebreu, fervit de noutriaire. Suy des yeux ce grand Fleuve, i loronduita test yeux, A d'autres licux plus faints, & plus myflections. Ce Bourg que ut vois-là, fans montre & fans pe-

rade, Eft le \* Bourg où fe fit la celefte ambaffade, Qui par vn haut myftete, aboutit au milieu, Pat où Dieu fe fit homme, & l'homme fut fait

Dieu,
Plus bas, ves le Midy, se montre la masure,
Où le Pinnee eternel, le Roy de la Nature,
Sor la paille naissar, en de vid assist,
Que des Vents, de la Nuis, & de la Pauvrecé.
La Nuis etn éclaireis, les ombres en brillerens,
Les reclettes Eljettip pat troupey volterans,
Et les Aittes, du Ciel avec oux descendars,
Conssius d'écouncement, de crépét s'strendards

D'un cectel lumineux l'Esable couronnerent, Etde leus 1343 le créche & la paille échiercent, Cét amas de maifons & de tours que tu vois, N'est pas certe Sion il vancée autrecho Ce n'en est qu'un Squelce & qu'une Osmbre enchaistée; Sou les fees, fous le joug, fous les ans décharnée.

Heureux qui luy rendra Yhonneux & le repos, Qui da joug Sarafin dechargera fon dos: Voy citant vets le Nord eette feehe colline, Qui fe montre de haut à la Cide Vouiñne. C'elt le faere Theatre, où la Vie à la Mort, Swite par va faul & folleme al extorde i tour, Du de la mott d' va feul tous les Mortas reservant, C'elt là que l'honne. Dieu fui te le bois atraché, Ectafa le Sespent, écouffa le Peché; Et que des Goots fanglast, qui les mains luy per-

cerent, Les elefs des Cieux fermez, par l'Amour fe forgetent.

A la voix de fon fang de la Croix répandu, Er du plus bas Enfer avec trouble entendu, Les Elpriss, & les Corps fortis des fepultures, Coururent aux ruiffcaux que rendoient fes bleffu-

La Nature mourante & teonoë en prifon,
En vid fes fest rompus, en receut guerifon;
Et ee Mont, qui jadis fut vn Mont d'anatheme,
Oi regnois le fupplice avecque le blafpheme,
Lavé de ces ruificava, & tendu gloricux,
Fait honneut à la Terre, & fait envie aux Cieux,
Anges, Hommes, Demons, doivent tous au Calvaite.

vaire, Ou culte de contrainte, ou culte volontaire.
Le Saine Prince à ces mots, de la main & du front,
De l'esprit & du cotps sit honneur au Saint Morre,
De là, foudainement, sur sa machine ardente,
Par l'assentat l'air secreti deur se avent

Pat l'espace de l'ait repotté dans sa tente, Tandis que dans son Camp tout est calme & sans brust.

Il accorde au repos le reste de la Nuir. Cependant du milieu de ce \* Cercle liquide. Oui fait autour des Cieux vne ccinture humide L'Ange Intendant des eaux, pat le vuide descend, Et de traits lumineux sa toute blanchissant, Vient remettre le Nil, dans les loix de ses bornes; Et ranger sous le joug ses orgueilleuses eotnes. Pat tout où s'étend l'air , de ses aisles batu , Son esprit se répand avecque sa vertu: La Nuit cede à fes tays, & luy quitte la place; Le Vent tespectueux petd l'haleine & l'audace; Tout se rend tout s'accoise au calme qui le suit s La Met au loin s'abat, la tempeste s'enfuit: Et le Nocher furpris de voit tombet ses voiles, Demande en vain taifon de ce ealmeaux Estoiles. L'Ange au Fleuve arrivé, malgré l'enchantemene, Rechaffe les Demons dans leur noir Element;

El e bras élevans, d'une verge aunée, Feape le dux couthe de l'onde, conjuste. De fes coups redoublez le Fleuve fent, l'effect, Le vague à grot bouillons recelu ever le bord; Le vague à grot bouillons recelu ever te bord; Le trouble, le marmer, & l'écume perflee, Mouttern qu'elle à dépt, à de le voit repouille. Soit courroux, foit orgoni, elle roule avec brast, Le limon la precede, de la baye la écritee, S'élevant elle r'entle, & renânt elle creve Et embe le roule, de l'entlant elle creve Et embe le roule, se plander, de & Gifcher, Sous l'Épris finendant qui la veut ratracher. Comme un Genefi fospeuce, qui porté de ca-

price ;
Franchie en volingeant les bornes de la Lice;
Rebelle à l'eferon, comme rebelle au ficui,
De fon malitre éscent du la voir un la mun:
Er profil ne devoie termine fa carroce,
Que fair un precipiece, ou fur vue riviste.
L'organi de le depie allument fon regard:
Il bondie vainneure sy vainneure al confinne,
Sa coltec en fiunée, de fa roupa en écume:
Après avoir en vain hondi; gourné, funé:
Après avoir en vain hondi; gourné, funé:
Après avoir en vain de foundire.
Soit de gré, fou de foure, a fix us qui l'obelife,

Fe qu'à pas mefure, il rentre dans la lice.
Anni des fines de Nil de le uni ri éperce;
Les vas fines dans leur les par l'Ange refferrez;
Les vas fines dans leur les par l'Ange refferrez;
Les autres veta lleur les par l'Ange refferrez;
Les autres veta lleur de la verein grouden.
L'Encons qui s'elloir avec cus avancé,
Elle vers le grand canal avec cus reposité,
Sans Jaule du Noches, que ce refuse conse;
Le baque fine la vege, de la vegue en récione,
Le baque fine la vege, de la vegue en récione,
Da Nocher su Soldar porre l'éconsement.
Mui fis-du qu'à leur yeux, de formes incon-

Sur le Camp des François parurent dans les nues; Et que de longs éclairs messez de bruits affreux, Par la nuit entrouverte éclaterent sur eux; Alors l'éconnement à la crainte fit place : Le cœur des plus hardis, trembla fous la cuirasse: La frayeur fur commune, & commun fur l'effort, Qu'elle fit, pour fuir ces images de mort. L'vn rame de sa pique , & l'autre de sa lance : Le trouble les retarde, autant qu'il les avance : L'émeute des Soldats jointe à celle des flots, De bruits déconcertez confond les Matelots: A peine quelques-vns ofent toutner vilage, Vers le tertre, où la France exposee à leur rage, Devoit par la défaite, & dans son sang finir, Et la guerre presente, & la guerre avenir. Forcadin qui sans crainte, eust vû de la tempeste, La machine bruyante éclarer fur fa teste : Tour seul inébranlable à la commune peur, Dans le trouble maintient l'affierte de son cœur.

Il void avec fiente de courage & de mune, Les marges andems, qui enginent soillire. De fes yeux enflames le formidable éclair «Répond de la luere, à la leure d'Erie El a fanglaine main qu'il porte au cimeterte. El a fanglaine main qu'il porte au cimeterne. Mais enfin par le cours de la vigne entrainé, l'active produite répair su atometre. Mais enfin par le cours de la vigne entrainé, l'active produite, de dépit forces, et l'active produite, de dépit forces, et l'active d'individual de la purere. Un carrel emplumé, qui déclair la guerre. Comme l'Ange commis su mainment des caux,

Eath referral e, Flewer, g.K range far varificans, I appelle ke Versy de le vone upda pepule, De laur benyane Palas voum à ren d'aulte, An figual qui l'eur faire, fir le plaine volunte, Partin de l'entre faire de l'entre de l'entre en constitue.

La Ferra de chemine encore rouldem.

La Ferra de chemine encore rouldem.

La Ferra de chemine encore rouldem.

La Ferra de l'autre de l'entre de l'entre de l'entre le veniere.

Le par la voltingeant le long de l'orofon, De Taulle vouce, per bouri, il à street ne le pofin.

Les Heure co-pendant bulliment de parec.

A la pointe des monts son premier feu se prende. Et deterndaue de la, decouvre sur la plaine, Aux François delivrez we nouvelle cene. Leurs Ejrois, Aleur seus aleurs des connements, Demandens quel miracle, ou quel enchantements, A pu faire si colt, van Met disprasifier:

51 colt croilfre wie erre & des abtes renaistre. Ils cherchen en quel lieu; zoue ce grand peuple.

armé,
S'est avec fon deluge & fa flote abyfiné.
Et comme le Pilote échappé du naufrage,
Aprés qu'un meilleur Aftre a dislipé l'orage;
Surpris de fon falur, cherche la nué en l'ait,

Le trouble dans les flore, & les vents fur la mer. Et porté (out à coup, par dels flon attente, A peine croit au port qui les besa luy prefeate. De mefine le François cherche demt confut, Et demi défaine le Mi qu'il ne void plus ; Et thier d'un fayath & it remible oblitacle, Etomié d'un fi grand & fi foudain muracle, Des tuiffeaux de les yeur, & da fre due fon cours. Fair un pur facrifice à fon Liberateur. A de fi finis devous, le fairs Prince l'animes.

Par fa voix, par fes pleurs, la pieté s'exprime: Et l'exemple qu'il donne, elt vue vive loy, Qui rire par les yeux, tous les cœurs aprés foy. A cette pieté qui par les chants s'explique, Succedent les devoirs de triftelte publique. Des corps des Sarraíns, ceux des Francs sepa-

Et d'un tombeau champestre à la haste honorez, Sone assistez des vœux, & louëz par les larmes, De tous les Éfeadrons en deus & sons les armes. Des casques, des escus, & des harnois dorea, Autour du monument, sur des troues arborez, Leur font vn riche éloge; & font à leur memoire, Une escorte d'honneur, & des Gardes de gloire. Ces offices de deuil vont jusques à la nuit, Le repos leur fuccede, & diffipe le bruit.

L'Aube après remontant , on void marcher l'At-

mée, D'vne nouvelle ardeur à bien faire animée : Et fur la fin du jour, quand le Soleil baissant, Par les Heures condut, vers sa couche descend, Les troupes vers le Nil, en bataille se rendent : Et dans tous les quartiers les pavillons se tendent. Archambaut cependant à Damiette arrivé,

Des Pirares, du fer, de la prison sauve, Menoit fur yn vaisteau , le long de la Riviere , Un renfort qui s'estoit rangé sous sa Banniere.

Tandis que le Saint Roy par l'Hyver arresté, Dans la Chipre attendoit le retout de l'Effé: Bourbon brillant du seu de l'âge & de l'audace, De la Mer & des Vents méprifa la menace: Et ne pouvant rester tant de mois en repos, Captif du mauvais temps, & prifonnier des flots; Au bruit qui s'épandit des troubles d'Armenie, Attaquée au dehors, au dedans desunie, Alla servir Ozat, contre les Rois voisins,

Qui le renoient bloqué d'vn Camp de Sarrafins. Il vainquit la faifon, les flots le respecterent : La Fortune & les Vents ses voiles seconderent : Mais le Corfaire Amir, par vn étrange fort,

S'estant trouvé sur Mer , comme il alloit à

Le combat qu'il rendit, fut terrible & funcîte : A peine vn Chevalier luy demeura de reste : Et luy-mesme à la fin, moins vaincu que lasse, De bleffures sanglant, & dans la Mer pousse, Comme dans l'onde encore il luttort contre Azate, Toucha de sa valeur le General Pirate: Er sauvé par ses soins, par ses soins assisté, Au Sultan de Damas, sur depuis presenté. Les graces de son air , civil & magnanime , Aufli-tost qu'il parut, le mirent en estime. Il surprir, il charma; la faveur & l'amour

En deux fectes pour luy parragerent la Cour-Mais comme il cust tue dans vn tournoi tragi-

Ofmin Fils du Sultan , d'vn éclat de sa pique; Do ce coup malheurcux le Pere forcené, Sans justice l'avoit à la mort destiné: Et rien n'eust amolli le Barbare implacable, Si fa Fille Almafonte, amante ou pitoyable, Par vne genereuse & noble trahit Au Meurerier innocent, n'eult ouvert la prison Bourbon fauve par là d'vn injuste supplice, Sortit avec le cœur de sa Liberatrice, Qui volontaire esclave, & sans sers enchaisné,

En triomphe aprés luy, par l'Amout fut mené. Comme il fut à Damiette, il prit de Vande-

Et joignir en vn corps, vn renfort de Noblesse.

Où la Loire d'vn cours & riche & gloricux, Sans obstacle roulant, sa vague precipite, Vers le riche terroir, où la Beausse l'invite. Vierzon & Suilly, Chasteau-neuf & Culans, Egalement hardis, également galans, La Chaftre adroit & fort , Montlusson riche &

brave,

Le courageux de Bar, le Courtois Bellenave, Sancerre curieux de chiens & de chevaux, Chabannes invincible aux belliqueux travaux .. Le jeune Monfaucon, & le fage Lignieres, Au Drapeau de Bourbon avoient joint leurs Bari-

Contre le cours du Nil, la nef qui les porroit, Par les bras des rameurs, vers le Caite montoit : Et la vague à l'entour blanchissante & crespée, Grondost fous l'aviron , dont elle estoit coupée ; Quand vn vaisscau parut à dix rames nageant, Et brillant de l'éclat de cent Luncs d'argent. Des ondes & du fer Zahide preservée, Et d'vne double mort, par miracle fauvée Menoir cette Galere au secours du Sultan, Qui la croyant noyée avecque Muratan, D'yn deuil fier & muet, fans larmes & fans plainte

Maudiffoit le destin de sa famille éteinte. Sur la mesme Galere, Almasonre éclatoit, Des feux clairs & dorez que fon harnois jettoit; Tandis que de fon cœur la douce & lenre flame, Eclairoit le portrait de Bourbon dans son ame. Cinquante Chevaliers à Zahide engagez, S'estoient pour la défendre, autour d'elle rangez. Ils avoient tous juré de suivre sa fortune, Et courir avec elle , vne rifque commune. Leur fang & leurs esprits de nouveaux feux bou'il-

loient, Leut mine, leurs regards, leurs armes en bril-

loient: Et la zagaye au poing Almasonte & Zahide. De la pouppe luisoient sur la route liquide, Pareilles aux Gemeaux de rayons emplumez, Reveltus de rayons , & de rayons armez , Qui par les feux divers dont éclarent leurs reftes Annoncent aux Nochers, le calme ou les tempeffes.

Bourbon qui teconnut au Croiffant argenté Voltigeant à la pouppe, & sur le mast planté, Que la Galere estoit de l'Armée infidelle, Voulut qu'à toute force, on allast aprés elle. Elle tourna la prouë, & vint avec fierté, Affronter l'agreffeur de vingt rames porté-Aux bois courts & volans qui l'affaut commence-

Les piques, les marteaux, les fabres succederent : Du lang qui se versa l'onde prit la coulent; Et sembla mesme encore en prendre la chaleur: Le Fleuve s'en enfla, les caves s'en templirent, Nou moins que les vaillans les lasches y perirent.

De la main de Bourbon vn javelor lance. Renversa Leganor d'écailles eutrasse : Il tira de fureur le fer de la bleffure, Er fon ame en fumant fortir par l'ouverture. Orman d'un coup pareil, dans le Fleuve abatu, Maudiffant les combats, blasphemant la Vertu, Detefta le Laurier, & regrera l'Olive Que le Jourdain pour luy, nourriftoir fur fa rive. A ees deux il asouste vn Barbare inconnu,

Qui des climats du Nort en Egypre venu Pouvant prerendre au nom de Vaillant & de Brave, Se faifoit appeller le volontaire Efelave; Er trainoit, magnanime & glorieux Amant, Une chaifne d'anneaux liez d'esprirs d'aimant. Le superbe s'estoit engagé de promesse, D'arborer au vaisseau de la belle Princesse, Un pavillon tissu du poil qu'il couperoit Aux Chevaliers Croifez, que son bras défetoit. Mais de ce vain serment sa soy sut dégagée, Er fa teste abatue, & dans son sang plongée, Acheva d'vn regard, à Zahide adresse,

Un adjeu foiblement à demi prononce, Elimel & Merin à la mort le fuivirent, Leurs Ames à la fienne, en fortant se poignirent, Et toutes trois en l'air semblerent en sissant, Refigner leur amour & leur eolere au vent-Elimel fur pleuré de la riche Almafee Que pour suivre Zahide il avoit méprisée. L'infortuné Merin d'Artife rebuté, De dépir au peril s'estoit precipiré :

Mais fon corps vers la mer, les vagues emporte-

Et par ce tritle objet, d'Arfife le vengerent. L'ingrare le trouvant rejetté fur le bord, Luy fir de ses dédains justice par sa mort : Er fon cœur rout en feu, par sa gorge percée,

Luy demanda pardon, de sa froideur passec. Ainsi Bourbon couvert de sueur & de sang, Des Braves de Zahide éclaireissoir le rangs Plus ardent qu'vn Lion, qui dans vn pasturage, Orgueilleux du peril, qui pique son courage, Fair des chiens eventrez les entrailles fumer, Des raureaux étranglez fait le fang écumer; Et la chair des Bergers, qui de ses dents degoutte,

De celle des taureaux & des chiens le dégouîte. Zahide d'aurre-pare sa valeur fignaloit : Almafonte du bras & du eccur l'egaloit: Leurs yeux érincelans à travers la visiere, Faifoient au loin jaillir vne lueur guerriere, Pareille à ees rayons de pourpre eolorez, Qui eoulent fur le fond des nuages dorez, Quand l'Aube à fon lever, rrouve encore les voi-

Que d'vn air vaporeux, la Nuir fait aux Estoiles. Par Zahide, Amaury d'vn javelor perce, Est de la pouppe en l'onde avec bruir renversé: Les Mufes qu'il fervit & qui le couronnerent Ses armes en Egypte en vain accompagnerent :

Le Laurier qu'il vantoit ne le garantir pas, Et luy fut vn dictame inutile au trépas. Clodomire & Guerry nez fur le bord de Loire, Et rivaux en amour, comme rivaux en gloire, L'vn trairé de careffe , & l'autre de rigueur , Tous deux en âge égaux, comme egaux en vl-

D'vne avanture égale, en Egypte moururent; Et leurs ames encore à la mort concoururent. D'Orafie en émail, fur leurs riches escus, Les charmes pat le fer se trouverent vaineus: Et la belle Chrestienne, à la brave Infidelle, Lassia de ses Amans rerminer la querelle.

De la morr d'Alonville Ofaferne bravoit, Er pour luy joindre Acour le coutelas levoir: Montlusson le previent, & d'vn coup qu'il allonge, L'acier étincelant dans la gorge luy plonge, Almafonte le venge, & d'vne arme à long bnis, Traverse à Montlusson le conduit de la voix: Il l'avoit elaire & juste, & long-temps dans la France,

Les Instrumens muets plaignirent son absence: La Musique long-temps de sa mort soupira; Et jusques à mourir Orane la pleura, Orane dont la voix fut jusques à l'envie, Des Nymphes, des Eehos, des Sirenes suivie.

A Montlusion mourant Ligniere est ajoûté, De Crequy fon ami vainement affifté: Comme il eouroit à luy, la terrible Guerriere, Luy mir avec le fer , la mort par la visiere, Encore parur-il en tombant le chercher. Sa chure par la fienne il voulur empefcher, Ses bras froids & pelans devers luy s'étendirent, Erne le trouvant point, du geste s'en plaignirents Sully qui s'avança pour les venget tous deux, Quoy qu'il fust plus adroit, ne fur pas plus heureux. L'escrime qu'il avoir apprise dans la fale, Ne le garentir point de la pique farale: Il tomba dans le Nil; ses bras avant la mort, Comme pour eletimer, par vn dernier effort, De eoups en vain tirez les vagues affaillirent; Les vagues de son fang, & nun du leur rougirent : Er fous elles perdant la vie avecque l'air, Encore dans la vafe enfonça-t-il le fer. La pique de la belle & vaillanre nomieide, Se rompir fur Leon, comme il frapoit Zahidea

Le bois avee le fer par le corps luy paffa: Entre deux jets de sang son Ame balança; Er par la bouche enfin, forrant fur fon haleine Alla rejoindre au Ciel l'Ame de Melimene. Mais Bourbon, de Culans & de Bar affifté, Dans l'infidele Bord avoit dés-ja fauté: Son épée & fon bras secondant son courage,

Le vaisseau sous ses eoups regorgeoir de carnage; Les Sarrafins mouroient fierement & fans peuta Zahide de ses yeux leur échauffoir le eccur : Er leurs cœurs échauffen d'vne flame fi belle A l'envi se pressoient pour mourir autour d'elle.

Avecque moins de foule on void fur vn eftang, ¿ Et des coups que d'adresse ou de force ils se don-Les possions éblouis teindre l'eau de leur fang; Quand l'avide pescheur, d'vne ruse cruelle, Les perce à la lueur dont le feu les appelle.

Là perit Oliban tireur d'arc estime, Adroit joueur de pique, Escrimeur renommé s Tant d'armes , tant de bras au besoin luy failli-

Et trois Braves en luy, d'vn mesme coup peri-

Il fut fuivi d'Olfar grand & fameux Lutteur Et d'Elizel plus grand & plus fameux Jousteur: La Lice luy manquant, fans Lice luy fist vaine, L'adresse qu'il avoit de rompre à la Quintaine. Algut tomba sur luy, l'adroir & juste Algut, Donr les fléches jamais ne manquerent leur but : Mais à ce coup , la Mort , qui fut meilleure At-

chere. Sans le voir, l'abatit du haut de la Galere : Er comme d'un grand chefne abatu par le fer, La feuille se détache & voltige dans l'air , Les traits de son carquois en toule s'échaperent, Le vent en fit du bruir, & les flots s'en jouërent. Azorin grand chaffeur, grand domreur de che-

vaux, Estimé de Zahide entre tous ses rivaux, Orgueilleux de la mort du jeune Galerande, A ses pieds immolé par vne vaine offrande Portant fon bras, fon arme, & fa fierté, plus haut, Luy destinoit encor la teste d'Archambaut Mais loin de ses chevaux & loin de son Escole, Le François l'abatit aux yeux de son Idole : Ses regards en mourant fut elle il attacha; En elle fon Estoile & fon Ciel il chercha; Er fon ame en fortant, luy laissa la fumée, De son amour encore en son sang allumée.

Zahide à la vengeance éleve avec le bras, La force, le dépit, le cœur , le coûtelas: A fon dépir fon cœur & fon bras répondirent; Mais le fer se rompit, les éclats en bondirent, Et semblerent en l'air, en siffant s'affliger, De la laisser sans arme en vn si grand danger. Bourbon qui ne veut point de victoire vulgaire, Et qui compte pour rien, ce qui ne couste guere, Laisse prendre Zahide à Curton qui le suit; Et porte ailleurs la mort, que son arme conduit. Il frappe Nerodan, qu'vne Hydre menaçante, Et fur fon pot doté de grenas flamboyante, Ni le vain \* Talifman qui pendoit à fon bras, A ce moment fatal, ne garantirent pas-Les bancs & le tillac de sa chute branlerent, Le mast s'en étonna, les voiles en tremblerent. Almasonte restoit sur cet amas de morts, Haute & fiere de cœur , ferme & faine de corps. Elle vient à Bourbon, Bourbon rourne vers elle, L'vn & l'autre au combat son ardeur renouvelle.

Le fer étincelanr, & battu par le fer, A celuy qui le bat, rend éclair pour éclair,

L'air au loin rerentit, & les vagues refonnent. Le champ de soy petit, s'étend par leur vertu: L'vn & l'autre à son tour est battant & battu:

Leur peril est égal, égale est leur fortune, Et l'inégalité du lieu leur est commune. Que bizarre est le Sort des malheureux humains t Que leurs jours font fautifs, que leurs projets font

vains t De l'amour d'Archambaut Almafonte bleffée, En tous heux le portoit empreint fut sa pensée : Cette agreable Image en son cœur dominoir, Et ses soins, ses desses desseins gouvernoit: Et voilà qu'elle & luy commis par la Fortune. D'vne fureur égale, & d'vne erreut commune, Epreuvent à l'envi pour se donner la mort, Tout ce que sçait la ruse, & ce que peut l'effort ; Sans que l'Amour leur preste, à travers la visiere

Zahide qui retint dans son propre malheur. Sous le fer du Sultan l'affiette de fon cœur Pour sa chere Almasonte étonnée & craintive, Au peril qui la presse a la veue attentive. Son cœur semble conter d'vn soudain battement. Les coups qu'elle reçoit, & les coups qu'elle rend; Er fans la seconder de pavois ni d'épée, Elle frape avec elle, avec elle frapée.

Pour les desabuser vn rayon de lumiere.

Ainsi quand l'Epervier descend comme viz éclair, Sur la jeune Cicogne en la plaine de l'aire Toux deux armez de bec , cuirassez de plumage. Et sans art aguerris combattent de courage. Par-tout on les void fuivre, & par-tout reculer : On void couler leur fang, & leur plume voler: L'air, le vent, le vallon de leurs aifles refonnent; Les passans arrestez de leur combat s'étonnent:

Et la vieille Cicogne en peine & fans vigueur, Sur le prochain rocher s'en herisse de peur. Bourbon presse Almasonte, & des-ja son épée. Du fang de la Guerriere vne & deux fois trem-

Craignit de s'en tacher vne troisième fois, Et comme par pitié, coula fur son harnois. Archambaut depité quitte l'art, & s'en trouble; Avecque le dépit la force luy redouble; Et levant à deux mains le fer étincelant. En décharge fur elle vn coup si violent, Que rubis & faphirs de fon casque faillirenr, Et bondissant bien loin, dans l'onde s'éteignirent. La mort fuivoit le fer, mais le fer arrefté, Ne fit mal qu'au cimier ; fur fa teste planté. Et de l'Hermine d'or la folide figure Garantit Almafonte & receut fa bleffure.

La Guerrière à ce coup chancela par deux fois, L'haleine luy manqua, le fer luy chut des doigts, Et pour se souttenir, n'estant plus assez forte, Sur les morts étendus elle chut demi-morte.

De ce coup par les yeux Zahide avec douleur, Reçeut le contre-coup dans le carter du cerux. Auff-stoft qu'elle vid Almafonte étendué; Elle accourt, de respet & de criaine éperduéi et faiffaint l'épée, en la main du vanqueur. Fait par les cheves fur mon ceru. Tay dequey couer feule honeret a vilolate, par les cours de la contre de la glote. Finger ven chamme quaud il ef abaut. Ell ven trait de futuru, & non pas de verus.

rage,
Ce que fur moy le Sort l'a donné d'avantage.
Si mon artime rompué a trahi mon deflein,
Le cœur m'el démenué mieux amé dans le fein.
Il peur combattre encote, de peup par fa défaire,
Te laiffer du combat la couronne complete.
Donne moy le moyen de vaincte ou de mourir,
De fuivre ma Patenne, ou de la fécourir:
Au moins, voy fi le fer pourra paifer fans honte,
Par le corps de Zahide, à celval y'd'Almasfonte.

D'Atchambaut en parlant l'épée elle tenoit, Et pas vn doux effort, contre loy la tournoit; La Grace & la Pitié fon difcourt acheverent; Et le fer au Vainqueur doucement atracherent; Tandis que son Espir en trouble, & partagé, De phantômes divers se trouvoit affeça.

Jacobs and over the gen Anne America, and a second a second and a second a secon

Il tevient, rappellé par ceux qui l'envitonment : Du trouble de son cœur, ses oteilles bourdonnent:

Ses yeurs s'ouvrent à peine ; il femble s'étonner, De voir autour de luy toutes choses toumet; Ele froid de fon fron s'écoule goutte à goutte. Au teflux des esprits, qui reprennent leur route. Deux fois voulunt parler, la douleur par deux fois, Commit à fes folipirs l'office de la voix I Et deux fois sols fes folipirs avec presse forritent, Pour ouvrir le passage à ces most qui suivient.

Victoire parricide! avantage inhumain!
M'avoir-elle fauvé pout perit de ma main?
Et devois-je du fang de ma libetatrice,
D'vne Eftoile bizarre affouvit le captice?

Qu'il m'eust esté meilleur d'abreger par ma mort, Les longs égaremens de mon aveugle Sort! Er que pour mon tepos, non moins que pour ma gloire,

Feuffe mieux à Damas terminé mon hifoire; Lors qu'en la noire Tour, où jamais il ne luit, Où jamais il ne luit, Où jamais il ne luit, Pe ne vis definé, malheureulé voltime, A payer de ma vie, yn meurre fair fans crime i Mon fang pur à ma mort & fant tache verife, Auroit à mon honneur quelque juthre laiffe : Et la funcilé nin de nonneur quelque juthre laiffe : Et la funcilé nin de mes premieres armes, Jam moins parmi les miens auroit trouvé des la faire.

Au lieu que sans tepos , non moins que sans honneur.

Soutile da fang d'vn Frete, & du fang d'vne Sture, D'vn Frete mon ami, d'vne Sturt mon amante, Suivant avec respect vne Fortune erraare, Et moy-mefine traifaine mon toutment avec moy, le ferai deformais vn exemple d'effroy. Pour lipsplice eternel, pour eternelle honte, Paurs le nom d'Ofmin, & le nom d'Almafonter, Et leurs Manes fänglans atmez deflambeaut noirs, Mos Suivant sous les jouts, nea Hoffet tous le Mos Suivant sous les jouts, nea Hoffet tous les

foirs,
D'wn funefte appareil, d'wne montre tragique;
Sans ttêve me fetont wn Enfer domeftique.
A ces mou, fes foépirs, & fon deuil redoublant,
A peine il fe releve, & fe traifie en tremblant,
Où Zahide muette, & de pleurs felbouie,
Soultenois Almafonte encote évanouie.

Lì, ployanr le genouil & la main luy pressant, D'vn ton bas & plaintif, & d'vn air languissant; Je ne viens point, dit-il, meurtrier lasche & ti-

D'vn foible desaveu couvrir mon parricide, Où parle vostre fang, où vostre sang reluit, Je chetcherois en vain le filence & la nuit. Je viens encore moins, vous prier pour ma vie, Rien ne peut me toucher d'vne si basse envie : Et ce Monde n'a point de Fortune à donner, Qui plus heureusement pust mes sours couronner, Que l'eust fait vne mort de vos mains honotée, Et de l'éclat qui fuit vostre nom, éclairée. Auffi viens-je à vos pieds, pour ravoir certe mort, Le crime de mes mains & l'erreur de mon Sort. La cruelle est à moy , puisqu'elle est mon ouvrage; Vous ne pouvez entrer en ce trifte partage. Rendez donc à mes yeux cette funebte nuit, Rendez leur cette horreur, cette ombre qui la fuits Remettez moy ce trifte & funefte filence, Qui fait en vostre bouche, aux Graces violence: Et laiffez, pour finir ma vic & ma douleur Ce teint palle à mon front, & ce froid à mon cœut.

Là, ses soupirs montant sa patole étoufferent: Ses latmes sur les mains d'Almasonte coulerent: O iii Er foit qu'avec fes pleurs, il tombaft de fes yeux. Quelque extrait de ion cœur, yif & contagieux ; Sort que de fes fooipris la vapeur fuft furve, D'yne flame fubrile, & d'yn efpris de vie; Le cœur de la Guerriere à cet efpris vouvik, Cét extrait y coula, cette flame s'y pritt. Ses fens futuren par là, remis en leur viage; Goutte à goutte le reine luy revint au vitage; Et du premier trayon dans les youx reconstre, Le du premier trayon dans les youx reconstre,

Autour d'elle le jour parut rafferainé.
Dans la Bouifloie ains l'aiguille tournoyante, Quand fon espeir éceint la laisse languislante, Rette sur lon pivot ficide & fans mouvement, Et n'a plus pour le Nort, ni Cerut, ni sensiment. Mais si l'Aiman qu'elle aime, à son secour ar-

tive,

Encore qu'elle foir dans sa boëte captive,

De nouveau ranimée, & d'aise trémoussant,

Elle tourne la reste à l'attrait qu'elle sent;

Et le charme sercre qui la porte à le suivre,

Fournit à soninsinst l'eferit qui la fair vivre.

Fournit à fonindiné l'efpiri qui la fair vivre. Almafonte reimié, Archambau et remet: Le desfepoir le quitre, al met bas fon armet: Le desfepoir le quitre, al met bas fon armet: Le desfepoir le quitre, al met bas fon armet: Le desfence de me à la belle bledlêe, p. Yvne douce furprisé occupe fa pensée. Un styon de pudient mellé d'éconnement, le foivré un faible & doux reffaillement, pet, le foivré un faible & doux reffaillement, pet, le foivré un faible de des des des de la foir le foivre de l'éconnement, pet de la personne fous dont l'Abourt le foivre, Quand d'un fouvit de pourpre elle chaffe la Nuir, Er prepare la rouce a Solelq qui la Éxprepare la voue a Solelq qui la Éxprepare la voue a Solelq qui la foir president pet de l'éconnement de

Et foit qu'avec ses pleurs, il tombast de ses yeux., Son vainqueur à son tout vaisteu luy rend les ar-Quelque extrait de son cœur, vit & contrajeurs : Sour que de ses soûreis la vapeur fust livive.

larmes:

Et presente à son choix, pour lavet son erreut,

Et prienne i suit cours, pour later via de foi cerus.

De le fang de fa gorge, ou celuiy de fois cerus.

L'erreur vous eff, directife, avecque moi rette le la finne en doi effre à la feule Fortune.

Et le blafine en doi effre à la feule Fortune.

Genfous imputous pois en mai qu'à fair le Sors, Confereus imputous pois en mai qu'à fair le Sors, Confereus voitre vie, Ren el laiflez mas motre.

Je n'en pouvois avoir vrie puis favorir en puis favorir et puis favo

Au moins s'il vous en reste vn regret verirable, Ces mots surent sulvis d'vne belle rougeur, Qu'yn bouillon d'esprits chauds apporta de son cœut;

Et que l'Amour accrut, voltigeant autour d'elle. Du souffle de sa bouche & du vent de son aisle. A ce fouffle , à ce vent , Archambaut enflamé , D'vn feu prompt & secret se sentit allumé : Et son cœur autrefois aux Graces invincible . A la compassion s'estant trouvé sensible s Pour se l'affujertir, par vn dernier effort, L'Amour emprunta l'arc & le trait de la Mort. Poursuivant son chemin, captif de sa captive, Sur le declin du jour à l'Armée il arrive : Er par les Grands du Camp, par Louis honoré, Se rend dans le quartier à ses gens preparé. Une rente est à part aux Princesses dresses. Et Moron, Chevalier de vieillesse avancée, Mais encor genereux, encore plein de cœur, Prés d'elles est laissé garant de leur honneur.

### REMARQUES.

D'UN COSTE' FREDERIC, pag. 101. csl.t., ) Fredeté II. Empercer excommunie. ET DE 'ALTER ESSELIN, pag. tos. csl.t.) Effelin ou Acciolin fur vn Tyran qoi ht d'éttanges ravaget en Italie du temps de Sant Louis. LE PARTY GUELTE, pag. 101. csl.t.) Les Gnelfes &

LE PARTY GUILFE. pg. 101. cst.1.] Les Gnelfes & les Gibelins font deux factions, qui ont long-temps divife & rujin el l'aule. MALMFROY POUR L'ESTRANGLIR, pg. 101.tel.1.] MALMFROY POUR L'ESTRANGLIR, pg. 101.tel.1.

Stille fur Coorad fon Nevu, file de Contadin.

TON FRERE EEU pag. 101 cal. 1. ] Charles d'Anjon, frete de Saint Louis, nommé Roy de Naples & de Sleile pag le Pape.

QUAND EN GIEL AROENT, pap. 101. col.1. ] Le Gibel est voe Montagne de Siccle qui jotte du feu. Les Deu ones in mera callet is por joine col.1.] Ce font les Futies ou les Demons soteurs des musicaces, Ces Verspres de les Demons soteurs des musicaces, Ces Verspres de les rates, pop. 101. ch. 1.] Les Vespres Siciliennes, renommices par le musilacre des Esso-

CTLLZ OIS MAMMELUS, pag. 102. tell.2.] Les Mammelos viurpetent le Royaume d'Egypte fut Melecislem, fils de Meledio, & s'y maintiment jufqu'à ce qu'ils en furent chaffez pat Selim, Empereur des Tutes.

en furent chiffer pat Selim , Empereur des Tures. A LA Lune Sevennoge, pag 101. col. a. ] La Lune

Scythique oft mile pour l'Empire des Turcs , vents de Scythie.

Do COUCHANT DES PEUE SAF-105 CO. 1. 1 Par

ces feux venus du Couchaot, il faot entendre ceux de la Compagnie de Jefus, qui ont porté la Foy au Levant. Pait Tanaz sun ex Mont, pag. 10; edi. 1 Ceft li Montagne où l'Arche s'arrella après le Deluge.

UM MONARQUE ORGENITERUS ME 195.161. ]
Nabuchodonofor, qui fur changé en va Bœul, en punition de fon orgueil.

UN AUTRE REFELE. pag. 105. col. 2.] Pharson
rebelle au commandement de Dien, & endurei à fes

ET LES TRACES DES CHARL pay. 105.cel. 2. ]
Cela ed dis felon l'opinion de cour qui ont écrit, Que
les traces des éluriots de Pharaon, se voyoires encore
fin le fable de la Met rooge.

PAR où LES TROES REBELES, pay. 104. cel. 1. ]

Coté, Dathan, & Abiron, sthelles à Dieu, & sevoltez contre Moyfe. Sun et Mont sounciereux per 104 cel.s.]

Le Moot Oreb, où Dieu s'apparut à Moyfe dans va. builfon ardent. Son le sommet prochain, pag. 104. tol. 1. ]

SOR LE SOMMET PROCHAIM, pag. 104. tel. 1. ] Le Mont Sina, où la Loy fut donnée à Moyfa.

211

DI CET RETRAIT DE CITL pagroc cat. ] N. 1 1 1 1 1 1 TALE JAA. HILL DE CET RETRAIT DE CITL PAGE CAT. ] N. 1 1 1 1 1 1 TALE PAGE PAGE CAT. ] CAT. LE Manné dombré un l'Incident page cet au rende de quéque fague, que formée nauvelle de quéque fague, que formée nauvelle page cet page ce







## SAINT LOUIS

O ·U

# LA SAINTE COURONNE RECONQUISE.

### LIVRE DIXIE'ME.

Out stattyend un past for le Nil park p siftye de fit impet. Les touviers inverge, dans van fingle vleine, i van fingle vleine, er en Dezego, hie auter regente leftye dans le Comp. Leith fingle vois alle cambetre es Nonfre. Sur Confell beiera i piese qu'il y aille automoppel, il se foit inver à le comp. et le Termer mospiolisse ei jus vois est de voispe et le tallen y leidiera de leith et de Cile, y met le se fau spring lei trinier. Deux reletat dépare, à vois situat seluine, pour operadre et au se signifie es princip, selui infinit au de siglieux de Dies situat seluine. Deux related de la seluine de leith en siglieux de Dies situat sevenilles d'expresse de tout de la seluine qui n'est pour moure movevalles sit e cite de la seluine qui n'est pu moint movevalles sit e creat au comp. qui dechambat sit de shirt à la difficia de Dies (mil en Dregon.



Andrs que fous le Ciel, la Nuit Mere des Ombres, Dans son humide sein, & sou ses voiles sombres, Tienr le trouble & le bruit, les soins & les travaux, Liez par le Sommeil de chais-

nes de pavoes,

Louis de qui l'Espri luit à travers ces voiles,

Veille pour son Armée avecque les Estoiles.

Le Minuître immortel à sa garde arrelté,

Alle à ses consess, luy prette sa clarré:

Et luy montre aux rayons que répand sa lumiere,

De les travaux futurs les plans & la matiere. Ainfi dans vn vaisseau, quand le calme & la Nuit

Ramenent le repos, & funt cesser le bruit;

Des Nochers engourdis les bras s'apelantissent: Les rames en leurs mains s'abaissent & languis-

Le Vent mesme abatu, sous les voiles s'endort, Et les slots assoups s'étendent jusqu'au bord. Le Piote qui veille avecque la Boussolo, Prend avis eependant de la Catte & du Poles Et consulte les seux qui servent ser les eaux, De Guides immortels aux courses des vaisseaux,

La porte du matin de rubis éroffee, Du Soleil renasifant, fur à peine échasiffee, Que flur vna plan racé de la main des Courvaux, Erabli dans l'Armée Intendant des travaux, On s'apprellé à defeffer vn long & vafle ouvrage, Pour chire àtous le Camp fur le Fleure vn passage. Cent bueherons puissans de forces & de beax.

La coignée à la main, escortez de soldats, P ij Vont attaquet vn bois, où le jour trifte & fombre A le ccint de la nuit, & la fraischeur de l'ombre, Au premier bruit des troncs sous le ser gemissans, Des sissemens aigus, & de loin menaçans, Du fond de la forest, coup sut coup seut répon-

dent. Et d'horribles éclairs leut réponse secondent. A ces longs fifflemens, qui semblent s'avancer, Et faire de frayeur les feuilles tremousier: Il fuccede un tracas de plantes renverfées, De cailloux entraisnez, & de roches cassess. Le tumulte s'apptoche, & poulle devant foy, La furprise & l'horreur , l'epouvante & l'effroy. Dans ce trouble, vn Dragon d'vne grandeur énor-

Monftrueux en ses plis, monstrueux en sa forme, Paroist à la lueut que par éclairs luy font, Deux globes flambovans, qui roulent fur son front. De sa cteste au dessus la tissure est hotrible, De fon dos écaillé la nuance est terrible; Et de sa langue en feu, le trait fixe & mouvant, Pique l'air de colere, & menace le Vent. Les arbres d'alentour femblent à son passage Détourner de frayeur leurs bras & leur feuillage : Et pour estre à couvert de l'horreur qui le suit. Dans leurs ombres chercher vne plus noire nuir.

Les Ouvriers effrayez abandonnent l'ouvrage: Le Soldat en fuyant tourne à peine visage. Deux des plus éperdus, à qui l'étonnement A fair perdre le fouffle avec le mouvement, Sone surpris du Dragon, qui s'érend & se dresse : Qui se lance de force, & glisse avec soupplesse: Et tient, d'vn nœu fatal, en soy-mesme plié, Ce pitoyable couple à fon malheut lié.

Les Bois, en vain, leurs cris & leurs plaintes redoublent: Le vent en vain les porte aux vallons qui s'en

troublent: L'impitoyable Monstre, à leur mort acharné, Par leurs cris redoublez n'en est pas détourné. Le Mouton que le Loup hors du troupeau de-

Reclame ainfi les Chiens , & les Bergers implore : En vain ses plaintes vont au village ptochain: Les vallons d'alentour les repetent en vain: Encore que les Chiens du village y répondent, Encore que les voix des vallons les fecondent, Le ravifleur se tourne à peine vers le bruir, Qui de loin le menace, & fans armes le fuit : Et du fang qui des dents & des ongles luy coule, De la chair qu'il déchire, & de celle qu'il foule, La poussière trempée, & la terre en couleur, Semblent du malheuteux restentir la douleut, Cependant les fuyars en trouble & hors d'ha-

leine, Traversent d'une course, & le bois & la plaine.

A leur entrée au Camp, leur trouble & leut passeur,

Le recit qu'ils en font, érrange & plein d'effroy, Trouve fur leur frayeur, dans le Camp de la foy. La Renommée au loin en pousse la nouvelle, Sut les vents differens qu'elle fait de son aisle : Et selon qu'elle fait, ou moins ou plus de vent. Le trouble qu'elle excite, est ou petit ou grand. Quoy ? dit en murmurant la timide Commune, Les Écueils & les Mers , la Guerre & la Fortune , N'avoient point de perils affez affreux pour nous è Estoient à nostre perte, ou trop lents ou trop doux? Il restoit d'évoquet du centre de la Terre. Des Demons devotans, pour nous faire la guerre a Il testoit d'appellet du Royaume des Morts, L'horreut, la cruauté, la fureur en vn corps,

L'image du Serpent à longs plis les talonne : Dans leurs testes encot son sissement resonne :

Que ceux-là font heureux, que les flots englouti-

Quand les Vents foulevez, nos vaisseaux affailli-Mais plus heureux ceux-là, dont le fet Sarrafin, D'vne mort honorable a couronné la fin : Bien loin de l'épouvante & du trouble où nous

fommes, Marchant par les chemins battus des plus grands hommes;

Ils font avec honneur arrivez à la paix, Dont les Saints dans le Ciel jouitont à jamais. Au lieu que teservez pour servir de pasture, A des Monstres volans, & d'énorme figure Ecrafez de leur poids, moulus entre leurs dents; Et confumez du feu de leurs gosiers ardents. Nous mourrons de trois morts : & nos Ames gef-

Encore se vertont dans leurs plis enchaisnées, Le murmure croissant arrive jusqu'au Roy, Qui prend part au fouci, fans en prendre à l'ef-

froy: Il confulte fon fens, fon zele, fon courage, Sur les divers moyens de se faire un passager. Et pour l'honneur du Camp , pour celuy de son

Il conclud avec cux à la mort du Dragor Les Seigneurs convoquez s'affemblent en fa Tente: La troupe en est nombreuse, & la montre éclatante :

Et de leur train pompeux la foule qui les suit. Au lustre joint le trouble, & l'embarras au bruit. Ainfi, quand fur le foir, vn effain qui bourdonne, Se ramafie au fignal que le baffin luy donne; Les Chefs & les Soldats également aiflez, Er pour le Roy volant également zelez, Se ramaffent en corps, vers leur Palais de cire ; Partagent les emplois de leur petit Empire ; L'air brille du faux ot, qui fut leurs armes luit : Leurs aisles, des claitons representent le bruit : Et le ruisseau qui roule au travers de l'herbage, Rendent avant leur voix, rémoignage à leur peur. Applaudit à leur pompe, & leur donne courage, Aprés que les Barons affis felon le rang, Qu'affignoit à chacun, l'employ, l'age, ou le fang; Parurent à Louis preparez à l'entendre; Le bruit, Seigneurs, dit-il, qui vient de se répandre.

dre,

Et qui remplie le Camp de murmure & d'offroy,
Sans doute a fait en vous, vn mesme effet qu'en

Auffi, qui fans tougir, apprendroit qu'vne Armée, Qui de zele, de foy, de courage animée.

Qui de zele, de foy, de courage animée, Parloit d'affujettit tout le Monde à la Croix, Tremble au htuit d'un Serpent, découvert dans un bois?

Elice par cét effoy que le Camp se pespace, A marches sit e venere à ce Peuple barbares Qu'il s'appresse à passe, jusqu'au Soleil oaissine, Par le sic des Citers sujertes au Corssismer Sour-ce là ces exploits, sour-ce la ces viòtoires, Qui devoient daire brait dans touses les Histoires Qui devoient dam Paris, se chances se la visionies Te rempir nos Palais des trestes des Suslants Nos Petes autresois en triomphe y traisferent, Les Squeletes afferus de Montres qu'il domes-

rent: On y void, des Geans jadis par eux défairs, Les énormes harnois, & les vastes poteraits: Et nous, dignes Enfans de ces Peres si hraves, Nous qui devions traisner l'Inde & le Nil escla-

ves,

De crainte d'un Serpent, qui fait un peu de bruit,

De nos travaux passez nous quitterons le fruit?

Mais, à quoy que me porte, & quoy que me ptefage,

Le mouvement écret, qui poulle mon courage, le verait à les Mottne el tant à redouter, Et ş'il n'elt point d'effort qui le puillé donner. Le vera qui plais aux Coyans fre donnée, la vera qui plais aux Coyans fre donnée, la fort peut sou encore le l'arme de la Cioix, la fort peut sou encore le l'arme de la Cioix, la findre vera goile avoit aurentéois. Le fang du Dieu mourant, qui lava fon écotre le luy commanigue no réprie de l'orce, El mainerant encer auss fort qu'il ethie, cui d'autre de l'encer de l'encer Le mainerant encer aussi fort qu'il ethie, d'encer de l'encer de l'encer d'encer de l'encer d'encer de l'encer d'encer de l'encer d'encer encer d'encer d'encer d'encer d'encer encer d'encer encer d'encer encer enc

Et ce nouveau ferpent n'a pas la peau plus dure, Que le premier » D'argon fical à la Nasure, Qui du poids de 1a queue, & de fon mouvemece, Fit du Monde éconné termèlher le fondement; Et d'un fouffle emberafé d'une haleine de fouffre, Alluma les buekers qui brillent dans le Gouffre, Alluma les buekers qui brillent feat per des Noua apperend ol e peut étendre fa vertus: Et en luy peut eftre un fott rare cheld'œuwre, Aye's l'Entre vature, de vainere une Couleurure.

A ce discouts du Roy les Scigneurs sont surptis: Un aiguillon de gloire en teste en leurs espeits: La piqueute en est vie. & jusques au visage, Le lang en regulit de hone de de coutage. L'un de l'autre Rivaux, d'une voix & d'un cœur, lls 'offiert en tumulet à ee peril d'honneur: Et quoy qu'en eetre illustre & noble concurrence, Chacun avec ardeur brigue la prefeternce, Le premier foin de tous, est d'empefcher le Roy, De mettre ous l'Esta en peril avec foy.

Challesauoux Enroys de la triple Costonne, Autorifich du hort que la Poupre la Voydone, Represence à Louis que du fien sit du cœur, Popresince à Louis que du fien sit du xeur que propue de la valeur que la verience de la valeur que la verience de la verience de

Qui humineux d'Espias, & Chit gouveine, Qui humineux d'Espias, & Elboite orné, Elevi far l'éspace de les fooders échecus, sons se meller du rouble, & Cans fair de bruit, Det Corps inférieurs les mouvemens conduir. Er puis, ajoûct-el-], ele Teles fouveraines, Qui regneor au destius des Fortunes humaines, Sont d'vo octde trop haut, pour les peties L'au-

Que la Gloire dispense au commun des Guerriers, Il en est de plus grands , & d'une autre maxiere, Qui répander au loin l'odeur & la lumier. Ex c'ett de ces Lauriers eternels & luisans, Qui preservent les Noms de l'outrage des ans, Ex sont vivre les morts en honneur dans l'Hi-

floite, Que vous doit couronner la main de la Victoire. Mais que diroit l'Europe, & que diroient fes Rois, Spectateurs & Rivaux des geftes des François; Quand les potteuts des hruits, que fait la Renom-

mee, Iroient leur raconter, que les Cheft de l'Armée, Par vne foible crainre, & par vn lasche effroy, Racherant leur peril, du peril de leur Roy, Auroient aux dents d'vn Monstre, avecque sa personne,

Abandooné l'Effar, & livré la Couronne? Le reproche en fetoit à la France eternel; Et le Peuple François trairé de criminel; Deyant le Tribural où fied la Renommée, En porteroit la tache à jamais imprimée.

Ic fişay, rêpond Louis, de la Lice des Rois, Les rigoureux devoirs, & les feveres loix: Mais auffi fişay-ie bien, jufqu'où va la carriete: le n'en connois pas moios, le but que la barrieter Ez jamas on n'y vul vn Guerriet couronné, Qui o'y full en fucur par la Veru mené. Il elt vray, le hon fens est d'vn Chef le parzage a Mais ce hoo fiens doit eltre aminé de courage: La prodencé faus lay, n'est qu'va jour sant chaleut,
Qui ne (garnote notrit, ni fécullage ni fleure,
Le no peut de la froide & pediane lumiere,
Le no peut de la froide & pediane lumiere,
Le no peut de la froide de pediane lumiere,
La nota e la peut la frait de la frai

les, Sous vn Chef languiffant demeurent immobiles. Et le corps, quoy que fort, quoy qu'à la guerre

instruit. Ne va point au peril que la teste refuit. Veut-on, que Chef de montre, & teste inanimée Je ne tienne de rang qu'aux pompes de l'Armée ? Et qu'entre mes Archers en parade traifné, Comme seroit vn trone luisant & couronné, Je n'égale mon nom , & n'emplifie ma place Que d'vue creuse feinte, & d'vne vaine masset Cela fut bon jadis, à ees Rois Faineans, Qui foibles de courage, & plus foibles de sens, Semblables, fur le Thrône, à des fouches pefantes, Humides de parfums, de dorures luifantes, Au faiste des grandeurs ne se croyoient placez, Que pour estre en repos, & pour estre encensez. Le sang du grand \* Capet, son Esprit, sa memoire, N'ont pas eneor perdu la route de la Gloire: Et tantoft, tout le Camp scaura, si j'ay le cœur, De marcher d'vn pied ferme, où m'appelle l'hon-

A ce dessein du Roy les Barons s'opposerent : Leurs devoirs & les tiens en tumulte alleguerent : En vain de ses devoirs, & des leurs combatu, Il s'obstina d'aller où vouloit sa vertu. Il confent à la fin, foit pour les fatisfaire, Soit pour me pas subir le nom de temeraire, Qu'yn second, au peril avec luy prenne part; Mais il veut que le choix s'en remette au hazard : Et parmi tant de noms connus de la Victoire, Le hazard fur Raymond fait tomber cette gloire. Il en benit le Ciel ; il appelle bonheur, Le peril d'un combat, qui s'égale à fon cœur. Tous les autres exclus y confentent à peine ; Nomment le Sort bizarre, & la Fortune vaine. Mais Belinde y resiste; & veut de ce danger, Avecque fon Raymond le fuccés partager, Dés-ja du noble feu qui se prend à son Ame, On void luire au dehors, on void rougir la flame Et de quoy qu'elle foit, d'amour ou de valeur, Ses yeux en ont l'éclat, & son front la couleur. Elle s'adresse au Roy, le presse & le conjure, De ne remettre point fon droit à l'aventure : De moins confiderer fon fexe, que fon cœur : Et ne luy point fermer la Lice de l'Honneur.

Elle die qu'on a veu des Femmes plus déblies; Vaincre des Nations & déliver des Viller: Er que par des Enfans fans forre & defarmez; Des Geans autrefois fe foor veus afformez; Qu'elle n'a pas quitte le baxe à la molletfe, Pour acquers le bruit d'vue legere adreffe; Er pour faire la Brave en de petits Tournois, De l'argent d'une aigrette, & de l'or d'un harnois;

Que la fin oft plus haute, col. la Vortus Papelles, gils I vicitorie recore a des palmes pour elle: Er qui a quelqua combet qui on la puille mener, la comparation de la compa

Les Couronnes comme eux 1 ont leurs faifons bornées,

Qui leur font pour germer, & pour eroiltre affinées: Le celefte Guerrier Intendant des combas.

Prepare des travaux plus fameux à tes bras. Et c'eft pour te liafler va plus long extercice, Pour renir plus long-tempt en vertu dans la Lice; Qu'il ne te donne point de part à ce danger, Qu'il prevoit qui pourroit, ta catriere abreger. Dur vapeur de fang fubrile de roughfante, Pareille à la lucur de l'Ausor en aiffante,

Pareille à la laceut de l'Autore naiffigue ne, Du ceur de la Guerriere, à ce difcours nontane, Fur fuivi d'vn esprit de rougeut éclatant Et l'ardeur qu'y siegnie le rou de fon courage, Luy fit autout des yeux, comme vn brillant mange. Quoy, dis-elle, Raymond, le Sort est vortie proper Mais l'Honneur est la mienne , & l'Amour est mon Roy.

Leurs oxieta ne four pas des ordres d'avenures it fou de premier Drois qu'etable it Naure. La Forune n'à tien à premde fur mon cœur s'alle n'édit qu'et Plantamie introdule par ferreurs de la la commandation de la commandat

Done l'Ange des combats couronne la valeut. Vostre portrait, Raymond, que l'Amour dans mon ame,

A luy-mesme imprimé d'vne pointe de slame, Est la seule Fortune, à qui mon cœur soumis, Malgré le temps contraire, & les venes ennemis, De Honneur, fans guecht; fournira la carriece; Espa-roota laifeit des traces de lumières; Des traces, où mon nom & le voltre éclaturs; Des puepts reverçe; & respectes du Temps, Serons de noître amour, comme de nos vicloires, Ana fécela s' entre le influtes Hilmblos. Serpone. Nex resques point les finut que fon fouille répand, see dans la fournir, à fest feux ajont gont gent gent gent garden de la fournir de la fournir

Qui du poids de fon corps les Nanons atterret Si ce Monftre, pour moy fulpend fa cruauré; S'il a jufques icy mon fext refpcâté; Croyez que du Serpent, qui n'est pas si terrible, La victoire, à mon bras ne peur eltre impossible. L'Amour qui me gouverne, è & qui tegne en mon

Des Monstres, de tout temps, s'est nommé le vainqueur.

Il défair les Geans, & fans fer les enchaisne: Il domte les Lions, & fans cordes les traisne: Et vous m'avez appris, que sa puissante main. Met les Ours sous le joug, mer aux Tigres le frein.

Il reprendra pour moy l'vsage de ses charmes; Er sera trebucher le Dragon sous mes armes. Ainsi parla Belinde; & Louis admirant; Dans le corps d'une Femme vn cœur de Con-

querant; Qu'elle vienne, dis-il, que cetre Ame heroïque; Nous prefte en ce combat, fon exemple & fa pique: Qu'elle nous fasse voir, que la force est du cœur, Et qu'il n'est point de sex éloigné de l'Hon-

neur:
A ces mos le faint Roy fe retire & s'apprefle:
Et d'un pour de peril, faitant un jour de Felle,
Afin de relever f'éclar de fa vertu,
Sort de fon Pavillon fuperbement verfu.
Le Soleil moins pompeux, fe leve aprés l'Aurore,
Sortant du lit d'azur, qu'il a fous l'onde More,
Quand il vient fans brouillas departir aux Hu-

mains, Les presens lumineux de ses brillantes mains. Quoy-que l'habit du Roy de richesse étincelle, Quoy-que l'art en soit rare, & l'érosse en soit belle:

Son port, fon action, fon air, fes mouvemens, Oftent le prix à l'or, l'oftent aux diamans: Er de fon cœur en feu la fierté magnanime, Qui d'un brillant éclair, par fes regards s'exprime, Monfitre aux fiens, qu'il ne prend fon lustre que de fov;

Et qu'en luy, le Heros est l'ornement du Roy.

Aux yeux de tous les Chefs, rangez devant fa

Il se fait apporter l'Armure pestilente,

vous , rémoins permanens de rour ce qui se passe. Qui mesurez des Ans la durée & l'espace.

Qui mesurez des Ans la durée & l'espace, Intendans des Saisons, Moderateurs des Temps, De l'immortelle Histoire, immortes Assillans, Appenes-moy comment, & par quelle merveille, L'Ange qui lut nos Rois, & fu leur Scopre veille, Dubarnois enchanté tonpie l'infame fort; Et préferva Louis d'une cruelle mort. D'un mitacle si grand, la renommée, à peine,

Par la route dei Ans, obfeure & peu certaine, A pu jusques à nous confosement venir; Et nous en apporter ven leger fouvenir. Le Prince rayonnant de l'Armure tragique, D'vne main prend'l'Éseu, de Jautre prénd la piquer Er dit, levant au Ciel, les yeux avec le cœure Vous termel Guerriet, vous ecrenel Vanqueur,

Your terner duriner; your eremer y anqueur, Qui dans certe invisible & celefte Carriere, Où fans bruit fedorna la bataille premiere, Défires aurefois le fuperbe Serpent, Qui jusqu'à vostre Thrône, à longs cercles tampane, Mit en trouble le Ciel complice de fon erme, fe tombane, de fon poids, fir l'eternel Abyline:

Et tombant, de son poids, sir l'eternel Abysine: Vous qui fires jadis, à des Serpens de feu, D'vn Serpent en figure vn remede à l'Hebbeus; Vous qui sur le \* faint Mont dressates vn trophies, Du Dragon écrafé, de la Mort érousfèe;

Et malgre les Enfers, fites voir le Peché, De ses propres Serpens sous la Croix attaché. De ce nouveau Serpent, Seigneur, liez la rage: Affistez contre luy mes bras, & mon courage. Couvert de vostre Nom, plus que de ce harnois, Moins arméde ce fer, qu'armé de vostre Croix, J'entreprens le combat contre l'affreuse Beste; Jen promets à l'Autel l'épouvantable teste, Exaltez vostre Nom, honorez vostre Loy, Er leur donnez, Seigneur, la victoire pour moy A peine par ces mors il conclut sa priere, Que dans le Ciel ardent d'vn surcrosst de lumiere, Un ronnerre foudain fans nuage s'entend, Qui va le long de l'air l'épouvante portant. Des tenres à ce bruit les bannières fremissent : Les caves & les bords du Flenve en recentificat : Er comme fi les flots en estoient menacez,

De mouvemens divers, on les void balancez. Le roulement fubit de ce bruyant ronnerre, Est suivi d'un éclair qui coule vers la terre, Et parmi les Barons, le Prince choisiffanr, Comme vn long trait de feu, fur fon cafque def-

Aux plames du cinier vne flame allumée, N'en laiffe qu'vne courte & legere fumée: Des plumes à l'armes, enfiuire elle fe prend: L'Emeraude luy code, & le Saphir ày read: L'or a beau rayonner, les pieres ont beau luire, Leur prix n'empefche pas le feu de les déruite. Tout fe fond fur le Prince, & coule innocem-

meet,
Sans (e faire fentir, qu'à fon étonnement.
Dels fins efpasper é toffe, ni figure,
Le feu vainqueur é'ernd au relde de l'armare.
Cern profanes portraits cifelez de brunis,
Sone d'vine meline filme réglement punis.
Le Nil ardent y fiume avec les Pyranides;
Le Coloffe de le Phare y devinennent liquides;
Er les Temps fabuleux avec art exprimez,
S'avancteure en Jair ent le feu confumez.

S'evaporent en l'air, par le feu confumez. Mais ce feu qui brassars, cuiralle, armet confu-

Qui devore le bronze & l'acier comme plume, A l'acier comme plume, A l'acier le fine l'acier l'acier le fine l

De mesmes aurresois dans cer \* Enfer de brique, Qu'alluma la fureur d'un Prince tyrannique, Les trois Hebreux vainqueurs avec étonnement Des bourreaux, des Demons, & de l'embrasement.

Vainqueurs de la douleur, non moins que des de-

lices,
Se virent honocez de leurs propres (upplices,
Bien loin de les brûler, le feu refpedueux,
Se pri à leurs liens, de fe plos Gous eux:
Il leur frà l'ennour comme vne illustre tenne,
Mais contre les Bourreaux, de colere grondare,
Et du founneau foir eux, de fureur débordare,
Il fir comme vn Lion, qui forti de fa cage,
Commence par fon hailte, à eperendre la rage,

Commence per fori whatter, a test qui fans branler, L'avoir veu fa cuiraffe & fon cafque brôler; Rappelle fon efptir, recueille fes penfees, Fair vn fage retour fur les chofes paffees: Et s'adrelfant au Ciel, conçoir de nouveaux

Pour apptendre à quoy tend l'augure de ces feux, Les avis sont divers sur vn si grand prodège; Il et à l'un perdage, à l'autre si et presiège; Er sur ce different, les Evesques croisez, Consultez par le Roy sont entre-eux divisez. Sire, luy dit Odon ; l'embrassement des armes,

Sire, luy dit Odon, l'embrasement des armes, Et soit que son Esprit à sa chair bienheureuse, Ne peut estre arrivé de si haut, par des charmes. Fournisse vne vigueur constante & lumineuse;

Les Aftres font à Dieu, ce que font aux Humains, Les fignes de la langue, & les fignes des mains. C'eft avecque ces voix vifibles & roulanres, Ces lettres de lumière & d'esprit éclaranres,

Qu'il parle aux Nations, qu'il s'explique aux Estats

Qu'il reedir l'avenir aux yeux des Potentats. De ces Signes de feu, la flame ett descendüe, Qui par vn lyng trajet jusqu'à vous répandue, A voulu vous apptendete, à gardet voltre rang; A ne point exposter, sains beloin voltre fang ; A ne pint sexposter, sains beloin voltre fang ; A ne plus hazarder, qu'avec toure l'Armee , Cet Elpris general dont elle ett animée;

Et deformats chercher du nom dans lex combaxy.

Ola la vidione viere du fens plaug que des brax.

La ration páquez-la, peur dans certe avanture.

Enteré à la leura, 8 foi fa Conjejdure.

Au dela rout el nou; & le difeours humain,

Avegig & Chanten, 13 commercior en vain.

Avegig de Chanten, 13 commercior en vain.

Dont le voile oficiente; de la metic,

Dont le voile oficiente; de la metic,

Qui de jours fans brouillas & fans ombre clairer.

Qui de jours fans brouillas & fans ombre clairer.

Qui de jours fans brouillas & fans ombre clairer,

Les trairs & les rayons des celefles images.
Une Femme élevée à cetre pureté.
Après les fens vaincus, a prês le corps domré,
Dans le Defert ptochain, roûjours en Dieu tavie,
Aux celefles Elprits s'égale par fa vie.
La Nature, dair-on, conletve en fon Defert,

Cér épire doux & fain, cét habit pur & ver, Qu'elle avoit autrefoi, lors qu'encore innocente. Et des premiers préens de la Grace éclaranre, Elle regnoir en pair, liche de fra aouers, Er belle de la fleur des faifons & des pours, L'Effé frais & ferain, l'Hyber ei des & fans neiges, y confervent encor leurs premiers privilèges. Y confervent encor leurs premiers privilèges. Et quoy que nanuerls & conflass encensis, Par vn accord fectre à la Sainte folimis, Il súpendent leur haine, & termetten pour cile, lis súpendent leur haine, & termetten pour cile,

A decider alleurs, leur deur, & leur quirelle.

Le plus first Animans, & le plus inhuminist,
Dociles 3 de weie, mariables fous fer main,
Medical de weie, mariables fous fer main,
Medical de leur deur de leur de leu

Il n'est pas jusqu'au Temps, ce commun destruéteur, Qui de son âge encor ne respecte la sleur: Et soit que son Esprir à sa chair bienheureuse.

Soit

Soit que de sa vertu, qui jallit au dehors, L'esprit toûjours serain s'épande par son corps; Soit qu'vne riche avance, & qu'vn luisant pre-

De sa gloire future éclare en son visage; Elle est fraische, elle est \* belle encote après cent

Er l'Hyere de fa vie égale son Printemps, On die que l'Avenie et pour elle fans voiles; Et que fans consister les chiffres des Ethoiles, Elle découvre au pour, que son Ange luy fair, Des Delhins & des Ans Tordre le plus secret. Cette Femme poura d'un espire prophetique; Nous declarer le sens de ce grand Pronofitque: En coast dre, Seigenart, quelle offitande ou quel vauy, Demande à rout le Camp cette langue de feu; Langue érrange & terrible, & dont 1 a voix ar-

dence, Menace voftre teste, & nos eccurs épouvante.
Sur l'avis du Legar, deux Prelats deputez,
Sont du grand Aumônier par honneur escortez.
De Mesmes \* fut son nom il fut de cette Race,
Qui tient depuis long-temps, ync si haute place,
Sur dus ce grand Spar, où la Saiger Themic.

Qui tient depuis long-temps, vne û haure place, Soit dans ce grand Senar, où la Sainte Themis, Void Princes & Seigneurs à fon Thrône foûmis: Soit dans le noble rang, de ceux qui font leur gloite,

Defire les Procedeurs des Filles de Memoire , Soir au nombre de cux, dont : l'Epiris de la voix, Onr chez les Eltrangers fair l'honneur de nos Rois. Les Ptelast avec luy forsis de la barriere, Tourneur vers le Deferr de Laiflent la riviere. Du milieu de lon cours le Soleil approchoir, Er fer sraits les plus droits, fur les corps decochoir,

Quand il soffre à leurs yeux, vne ronde Vallée, Qui jamais ne fera d'aueune autre égalée. Dans le centre on voyoit eent Palmiers verdovans,

Qui des bras enlacez, de la teste ondoyans, Sans muraille & fans toit, fans yoûte & fans colonne, Faisoient yn edisice en forme de couronne.

Famora, va cuine en effoir reguliere fans are:
Elle effoir fans compas julte, de toure part:
Elle effoir fans compas julte, de toure part:
Er des jours inégaux les lucurs differentes;
Au travers des tameaux & du feuillage errantes,
Comme fur vn fond vert nué d'or & d'argent,
Y formoient yn lambris lumineux & changeant.

Les Prelats étoonner de la verte frudure, En admirent le tour, la volte, & I. peineure: Leurs yeax en fonc furpris, & ne f. f. yeavent comment, La Nature a fan Far produit cant d'agrément. Mais plus tavis encor de l'innocente haleine, Da Printemps ectend, qui regne en extre plaine, lls prenneut ce Vallon pour le Jardin fatal, Qui des prenieurs Humains fur le Pasis natal. Añn de les conduire, & de leur faire efcorre, Un Tipte & deux Lions fe trouvent à la porter Ju Tipte & deux Lions fe trouven à la porter. Ces fiers Introducteurs devenus innocens, De la langue, de l'œil, du pied des careflans, Expriment d'une voix qui reffemble au langage, Leurs barbares respects & leur culte sauvage.

Les Evefques fuppis artivent avec eux, on la Sainte, en vn eercle ardent & lumineux, Qui s'épand de fon ame, au feu de fa priere, Elaiorot le Roduit d'une pure lumiere. De ce ravillement l'un & l'autre étonné, Attend que fon Efpris à les fens recourné, Reprenne fon afficres, de leut faff: reprendre, Les devoirs muuets de parlet & d'encendre.

Avec soin tependant, & d'vn œil arresté, Du merveilleux Desert contemplant la beauté; Ils remarquent les bras des Palmes verdoyantes, Chargez d'oiseaux divers, comme de sleurs volantes.

Qui fembloient de eoncert , rappeller par leurs chants,

La Saince excafiee , à l'vlâge des fens. Ils é'ennenn de voir gilfir fur la verdure, Comme fur vn tapis sulla par la nature, Sans fel & fant venin, des Serpens écaillez, De couleur, de venis, de doutre émaillez Qui differens de forme , & de luthre fuperbes, Sembloient des veines d'or , qui rampoient fur les berbes de la comme de la c

Mais rien ne les surprit, comme sit en tombeau, Si tare de matiere, & d'ouvrage si beau, Qu'il sembloit que l'Ouvrier eust joint en sa stru-

Chure,
Tous let ufnelors de l'Art à ceux de la Nature.
Auff, ni vers les bouts où l'Inde el couronné,
De perles que le jour épand quand il en ne,
Ni vers is belle rive où l'orgenileux "Hiddige
Se toule dans vil in euvenomé de jué de péNi vers celle où le "Gange éclarant de doré,
Ni vers celle où le "Gange éclarant de doré,
In et me de l'en le de l'en de le de l'en de le l'en de le l'en de le l'en de l'en de l'en de le l'en de le l'en de l'e

D'vne part relevez, & d'autre part couvers, Accompagnoient les traits, achevoient les feutpeures, Et d'vn tein naturel animoient les figures,

Une armure complette au deflut éclaroit, Qui d'un terrible pour les regards tabatroit. La rempe en paroifibit, aufit forte que fine, Et d'un metal mellé, comme elt l'Ayenturine, Où l'Or & le Rubis l'yn de l'autre alterex, Et de feux muxuels l'yn de l'autre éclairex, Faifoient de leurs rayons, ou plus clairs, ou plus fombres,

De cent riches Portraits & les jours & les ombres : Auprès du Monument vn tocher le haufloit, Qui le feu par la cime avecque l'eau poulloit. La merveille en parue aux Evelques étrange : A peine croyoient-ils leurs yeux fur ce mélange : Et plus à peine encor leurs Esprits entendoient, Par où deux Elemens si divets s'accordoient: Et quel insinct secret de nouvelle alliance, Les pouvoit-là tenir en bonne intelligence.

Li Saine enfin reviem de fon ravifiemens, El les Pinnes Platens de lux économents: El le combe à l'eur piede d'amunisté confuér : Leur fiat de fon transfort von moderté excusér. Leur fiat de fon transfort von moderté excusér. De flet venus roubler fon bienheureux repoi. Les compliemes finis, il content l'iverante, Du feu tombé du Ciel fur la royale armure : Le confidence nommes ce présige éffitoy, l'en confidence nommes ce présige éffitoy, le ne fuis par, répond la Sainer Solitaire, Celle qu'ur boite trompeur fusifiences me veut

taire:

Et tout ce qui se void d'etrange en ce Desert,
Ce Printemps eternel, ce tertoit toújours vert,
Ce immortel espris des herbes & des plantes,
Cette sond void es les innocentes,
Soos va culte public, que la Nature rend,
Aux cendres d'vn Heros, qui marryt Conquetant,
Laiss dans ce vallon, fameur par sa vicloire,

Sa Memoire en honneur & fon cercueil engloire.
S'arreflant à ces mots, elle éleva les yeux:
Un éclair pur & prompt leur tépondit des Cieux,
Qui traçant vn long trait, fembla dans l'air écrire,

En exarlæres dor ce qu'elle avoit à dire. De la fotre éclaire, & ternatra en discours: Dreu, dis-clle, qui fait fans fen laire les yours, qui fair fumer des Monts les foucilles et celles, Qui fair écinceler fous fea piede les tempedies; El celuy, dont le Goulle a dun El rai Balme, Le charles de la comparation de la comparation de Deterblable harmoin, done la trempe infernale, A la France, à l'Espié featse, Devois d'un feu couvert, le faint Prince buller, Et d'une feulle mort, mille morts égalet:

Mais le fouffle de Dieu, fans dêtruife ces armes, En powork diffiper le venin 6. Es charmes: Et ce qu'il a mellé la grace avec l'effroy, Dans vin foudre innocent, pour le faltu du Roy 1 Luy doit effre vin avis, de regler la vaillance, Qu'il e porte plus loin, que ne veut la prudence: Et commet fans befoin, fa fortune & fon fang, Au de'là det devoir mefurez à fon range.

Da Confeil eternel l'Intendance divine, Al mort da D'Egno d'autres ames dedine; Et le temps ell vens, qu'encoce vue autre fois, Lour éclar doment de luftre au nom François: Er fera des Bourbons, après ectre vidoire; Redonne le Lauders, qu'ervier la glorimon, Con evera retiomple fa foy, fon famp, fon nom El Heros elleu forcefiel et de les armes, Plus fort que la fareur, & plus fort que les charmes, Abarta fous (as pieds le montitueux Dragon: Dann FEppres épanda la retreut de fon noms Et (à Raec aprés luy, de gloire coutonnée. Et le Raec aprés luy, de gloire coutonnée. Elle voulte par la finier modél-tement, Mais les Peteurs voulaise plus d'éclairactiennent, Qui dans la France encor tient vue illustre place. Qui dans la France encor tient vue illustre place. Fau vu Montimorency fameurs par fes exploirs. Mais les fing des Mortes linegal en la courfe, Divers en les rauffezuus, étl le medinne na faouete. Le l'Epper Caesaue, qui forma de les mains, les l'apperts de l'apperts de l'apperts de l'apperts Le l'Epper Caesaue, qui forma de les mains, l'apperts autre fouillé, c'an l'apa d'autre marquez, Dour les corpt de Systess, que pour ceur des Mo-

narques. J'eftois en la Saifon qui fait la fleur des ans 1 Quand Aimon de Bourbon entre cent Pretendans, Illustres de naissance, & braves de courage. Me fur joint par le nœu d'vn chafte mariage, Le seu de nos Amours dans nos cœurs renfermé, Sans matiere agiffant, fans fumée allumé, Ressembloir à ce seu de la Sphere suprême, Qui de foy-mesme ardent, & noutri de soy-mesme. D'vn eternel effort fur les corps s'élevant, Tient toujours le dessus de la pluye & du vent. D'vn accord mutuel, mais feerer, nous bornafmes, Ce feu de put esprit, à l'hymen de nos Ames: Et ce qui de nos cœurs, en passa dans nos yeux, N'eut jamais pour nos corps tien de contagieux. La France en ce temps-là d'vn beau zele animée, Entreprir de porter la guerre en Idumée : Les Citez & les Bourgs en troupes embarquez, Les Peuples & les Grands de croix blanches mar-

Tout l'Estat en vn corps, & d'vn mesme courage, Sous \* Philippe enrollé se prepare au voyage. Je voulus fuivre Aymon, & voulus au hazard, Ausi bien qu'à la gloire avec luy prendre part. Dés la premiere nuit que le port nous quittames, Nostre vaisseau parut environné de flames : Les voiles & le maît de feux étincelans, D'autres feux de la prouë à la pouppe roulans, Et du hant de la hune, vn globe de lumiere, Eblourent Aymon , qui veilloit en priere, Un celeste Guerrier de rayons emplumé, Couronné de rayons, & de rayons armé, Vers Aymon ébloui, de ce globe s'avance, L'exhorte à la valeur, l'exhorte à la fouffrance, Luy predir les combats, qui pourtont le mener A l'honorable mort, qui le doit couronner: Et pour le prepater à la guerre furure, Luy laisse vne invincible & prophetique armure; Invincible aux Demons auffi bien qu'aux Humains, Et cizelée au Ciel, par d'immorrelles mains, Sur ces Patrons fans corps, fur ces divins Modeles, Qui font de l'Avenir les formes eternelles.

De ces predelions le Guerrier animé, Et da hamois faul divinement armi, Servit au fiege \* d'Acre, & fervit à fi prife: Et pout fevire roctore paris Acre conquié, Qui d'Acre vers Damas, & vers Gaze coulant, Qui d'Acre vers Damas, de vers Gaze coulant, Courant tout le Jourdain, courant guiget la rive, Où gemis de \* Stohon la vieillelle captive, Fie de Rois Starrinis les l'Thrônes chancelers Du barbare Civolian fei les comes brandes. Les Coders de-brix tou, leur organis la Les Coders de-brix tou, leur organis la Les Coders de-brix tou, leur organis basilieren.

Apric divers combas donnes en divers lieux, Aymon baves par-tous, par-tous vidonieux; Aymon baves par-tous, par-tous vidonieux; Accourt avec fa troupe, aux plaintes der Egiffes, Que Saladin entoni, à foir Sceptre foiumifes. Le Sultan de Bubafte infituit de fon deffein, En vain nous armedit, nous combastrie en vain. Sur fes Gardes forcez à fes yeux nous paffames, Armes, chevaux, ampans fur luy nous renverfames: Et le bruit de ce pas, qui fut au Join porté. Recentir fur les bords du Mil depouvané.

Saladin contre nous toute vue Armée amene, Ede doute Ekradons nous cent dans cette plaine. Mais avant le combat, il nous fait députer, Un Miniltee d'erreur, qui nous vicen précenter, Un Variban d'wn main, de l'autre va elimeterre, Et la pair avec l'un, avec l'autre la guerre. Au feul mot de turban & d'indichité, La genceux Aymon de fon zele emporté, Faix donnte le fignal. & fond comme l'orage.

Qui for avecque bruit, du ventre d'vn nuage. L'effroy qui be precede, & la mort qui le fuix, Remplificat tout de fang, detumulte, & de bruit. Son Corps fondant apreis augmente le earnage: Le trouble ecde à l'order, & la foule au courage. Mais enfin la vidicera excabiant le viunqueur; Et fon bras engourdi ne fuivant plus fon cœur; L'adrefic, & le courage à leur tour defaillitent, A force de petri, les vaincus nous défient.

Que pour mourir debout, & fignaler fa mort. Aymon que la vertur de la celcfte armure, Avoir dans, le combar confervé fans bleffure, Senciair venif fa fin, fans trouble & fans douleur, Succomba fous le poids de fa feule valeur. Je tombai prés de luy, de fa mort plus bleffee, Que du trair, donr J'avois vin épaule percée.

À peine son Esprit fur du corps separte, Que dans l'Ain sufqu'alors, d'vo pour pur éclairé, Sans vapeur precedence, & sans autre presage. Il s'épand vu liste & temebreux nuage: Du feu, qui dans son sein s'agrie avecque bruit, La menace murmure & la colere luit. L'eau, la grelle, la flame en desfendent en foule: Il s'emble que l'esu brustle, & que la flamp coule: Lavoix d'vn long connerre, sux voix devens répond; Terrible et lle concert qu'en roulant elles font:

Et des foudres volans les flamboyantes ailles, Font hiur L'iar au loin dafficuelé et incelles. A ces feux, à ces bruis, les Barbares resublez, Penfeine voir échater les Cieux desfliemblez : Les bandes en defordre, & les Chefs fans conduire, Vonc où l'effiny les chaffe, où les porte la fuice. Les forts & faints Marrys fur le champ demeurez, Empourprez de leur fang, & de leur mort parez, Augmentent leur frayeur, des éclairs qu'ils épandent,

Et des feux que leurs corps, par leurs blessures ren-

Là je creus, & déi-ja mon cœut r'y preparoit, Aller après Aymon dont l'Efpirit m'eclairoit. A mon Ame , l'Amour voulur œuvrit la porte, Et de l'effort qu'il fie, je reflai demi-morte. En cête cflat, Aymon fe prefente à mes yeux, Paré d'vn diadéme illuitre & glorieux. Des rayons moins brillans le Soleil environnent, Lorq u'aypté fon lever, le Heures le couronnent,

Lors qu'aprés son lever, ses Heures se couronnent; Et la douceur vinc à la screenité, Donne au front du Printemps vne moindre beauté, Que n'en donnoit au sien, vn tout brillant de roses, Dans les champs évollet sins épines écloses. Outre le tour de seurs, qui le front luy ceignoit, Et d'un tieble lien se chemps versionait.

Outre le rour de Beurs, qui le front luy ceignois. Et d'un riche lien fes cheveux érerignoist, En la man d'autres Beurs, en couronne plices, De filest sayonnans me paroifiorent liées. Il éembla me l'offirir, de dire en me l'offrant, Elle eft volbre Alegonde, de fien fiss le garant. Quor-qui b'elle poutrain, elle n'elle pas entières Il y shaugh.

Ex pour en achieve l'étendel & le tour, Voi vertuis y metrous quélque fient chaque jour. Vivéz, & l'achievez par vne autre milice, Sou vn autre fachait & dans va sure Lieu. Sou vn autre fachait & dans va sure Lieu. Le tromphe en fea, pais ils le combat frequent. Le tromphe en fea, pais ils le combat frequent. Le tromphe en fea, pais ils le combat frequent. Le revindait sour pendrée, a bus des le cartières Et revindait sour vn Afflet, & te freque qu'un jour, Pet en troube exercité de l'exercité Annon. Pet en troube exercité de l'exercité Annon. Qui me ferré vin faisit de l'uniment délance ;

Me pucit dema playe ; & remet dans mon œur, Apres mes fens remis, la force & lu vigueur. 
Jem alphrefte au combar, plus ardente & plus fiere, E pour voir l'ennemi y le vel a visiere. 
Mais, admirez de Dieu les fentiers inconnus; 
Douz jeunes Etrangers tou à Coup fuvrenus, Me defarment l'Efprit, me calment le courage, Ez pour me conferver, met tennent ce langage. 
Guerrier, c'ett allez ; les Barbares défags,

S'en vont avec leur trouble , & vous laissent la paix.

Changez cette valeur turbulente & fauvage, Qui se nourrit de fang, qui vit dans le carnage, Q ji C'est trop long-temps combatte, & marcher trop | Les jeunes Inconnus l'espace en mesurerent; long-temps,

Sur les pas des Renauds, sur les pas des Rolands. Le Ciel qui vous cherit, vous laisse sur la terre. Pour faire deformais vne toute autre guerre, Sans verser plus de sang, ni plus faire de morts En ce lieu voltre Esprit armé contre son corps, Tranquille conquerant, & vainqueur sedenraire, Chef & Soldat d'vu Camp paifible, & folitaire, Dreffera des Demons, du Monde & de l'Enfer, A l'honneur de la Croix, vn trophée en fa chair. Mais ces Saints verront-ils du Thrône de leur gloire,

Leurs corps facrez pourtir au champ de leur vi-Ctoire? Les verront-ils servir avec les Meseteans,

Et de pasture aux Loups & de jouet aux Vents? Celuy qui fit d'yn mot, les monts & les carrieres, Qui remplit de metaux les veines des minieres, Peut fans materiaux, comme fans instrumens, Leur dreffer par nos mains, de riches monumens: Et vos yeux aujourd'huy spectareurs de l'ouvrage, Pourront à l'avenir, en rendre témoignage. L'vn d'eux à ce discours fait signe de la main;

De la terre à ce signe, il sort vn seu soudain, Qui pateil au torrent débordé de la rive, Où sa vague long-temps a demeuré captive, Roule, voltige, ondoye, & porte en vn moment,

Où fumoit le carnage, vn prompt embtasement. Les corps des Sarrasins ont d'avance en ces sla-

mes . Un Enfer separé de l'Enfer de leurs Ames. Le metal le plus dur ne leur peur refister: Le plus riche ne peut s'en faire respecter: Les armets cizelez , les cuiraffes dorées, D'ouvrages cutieux les casaques parées, Et tout ce qui se porte, ou d'artiste ou de cher, Des motts qui l'ont porté, devenu le bucher, Fait vn superbe feu, qui la terre nettoye, Et consume le sang, sur lequel il ondoye. Mais diferer & benin pour les Fideles mores, D'vne course innocente, il passe sur leurs corps: De jours ferains & purs, il dore leurs armures : Il laisse des rayons autour de leurs blessures : Et ce qui fut sanglant, ce qui fut passe en eux, Prend le teint de leur gloire, & devient lumineux.

A la flame dans l'air, cela fait, diffipée Succede vne vapeur de jours entre-coupée Sur les corps des Martyrs cette vapeur s'étend, Cesse d'estre vapeur, devient terre à l'instant : Et fleuric, aufli-tost qu'en terre elle est changée, Se trouve de palmiers à l'entour ombragée i De Palmiers, qui parfaits aufli-toft que produits Et tout d'vn temps couvers de feuilles & de fruits; La tombe & le repos des Martyrs honorerent : Et ce Dome touffu de leurs bras me dreffetent. Le Corps du feul Aymon fur le champ demeuré,

Attendoit vn Tombeau des autres separé.

Des lances qu'ils tenoient, la figure en tracerent; Et le terrain qui fut de ces lances touché Elevé fans machine, & fans mains ébauché, De soy-mesme forma, de cette sepulture, Autour du corps d'Aymon, la foudaine structure. Mais grossiere d'abord, & sans autre ornement, Que celuy d'vn massif & rude ébauchemeut, Elle se vid bien-tost, de colonnes ornée, Et d'vne riche frise à l'entour couronnée. La terre molle & soupple à ces puissantes mains, Suit leurs intentions, s'ajuste à leurs desseins, En bosse s'arondit, se forme en basse-tailles, Represente des Camps, exprime des batailles, Fait voir des Conquerans, fait voir des Rois armez, De mine, d'action, de posture animez : Et devient, en perit, de leur future gloire, Le tableau prophetique, à la muette histoire. L'argile cependant, sclon les traits divers, Se coloroic de jouts relevez ou couvers; Et ces jours, qui faisoient les teintes differentes. Des figures fans vie actives & vivantes, Sous les scavantes mains des Ouvriers s'allumoiene. Et la force du marbre à l'ouvrage imprimoient. La riche Sepulture ainsi fut achevec : Et l'Armute d'Aymon fur le faiste élevée. En fuite, vn des Ouvriers m'adressant son dis-

course Guerriete, me dit-il, la course de vos jours, Par vn ordre eternel à ce Desert bornée. Si vous fuivez cét ordre, y feta couronnée. Au pur esprit d'Aymon, le vostre joint aux Cieux, A jamais jouïta d'vn Hymen glorieux : Er son cotps joint au vostre en cette sepulture, Respecté par les ans, libre de pourriture, En repos attendra les Ttompettes aiflez, Par qui seront les morts à la vie appellez. Er fous vos Noms vn jour, dans \* vn autre Hy-

menée, Dont l'union feta feconde & fortunée, Un Conquerant naistra, qui portera les Lys, De la tive Baltique aux rives de Calis: Et les replantera d'une main glorieuse Sur les bords du Danube, & fur ceux de la Meufe. L'vn & l'autre à ces mots en l'air s'évanouit; Et laisse vn trait de seu, qui coule & m'éblouït. Je teste toute seule avecque les images, De ce grand Avenir, & de ces grands presages. La Nust bien-toft après le repos m'amenant, Me découvre un spectacle encor plus étonnant. Une mobile nue au dedans éclairée, Et d'un double Arc-en-ciel à l'entour colorée, Descend jusques à moy, par l'espace de l'air, Er fans bruit se fendant jette yn paisible éclair. A l'éclair, à la nuë, il fuccede vnc Roche, Qui d'un branle reglé, se remue & s'approche; Et fi-toft qu'elle fut en repos fur son poids,

Un esprit doux en sort, avecque cette voix.

Alegonde, il est temps de fortir de vous-mesmes D'entrer dans ce Defert lumineux & suprême, Où par dessus les Corps, par dessus les Esprits, Et les bas interests de merite & de prix, De vous mesme purgée, & de vous mesme vuide, Vous n'aurez que l'Amour pour objet & pour guide: Et pure en voltre espoir, ferme dans vostre toy, Vous n'irez qu'a ma gloire, & ne tendrez qu'à me Supprimons pour jamais & peine & recompense Remettons à l'Amour l'épec & la balance; Soûmettez-vous au joug d'il vous impofera; Ne fouffrez de liens, que ceux qu'il vous fera. Pour éteindre l'Enfer, & noyer ses supplices, Pour embraser le Ciel, & bruler ses delices,

Pour reduire à moy feul, vos craintes & vos vœux, Je vous laisse \* ces eaux , & vous laisse ces feux. La voix nue & fans corps acheva bien à peine, Que du Rocher ouvert, il fort vne fontaine D'vn jet de feu qui brille , & d'vn jet d'eau qui bruit,

Er s'allie en bruyant, à la flame qu'il fuit. Des vapeurs du Sommeil mon Ame envelopée, De ce bruit & foudain, par l'oreille frapée, En furfaut se dégage, & revenue à soy, A ses sens étonnez, à peine ajoûte foy.

L'eau, le feu, le rocher ne font plus les ouvrages. D'vn Sommeil ébaucheur d'incertaines images :

Ce sont des corps massifs, ils se peuvent toucher, J'en ai les yeux remplis, & n'ofe en approcher, Mon Esprit convaincu, prend ce dernier spectacle, Pour vn figne du Ciel , pour vn fensible Oracle. Deflors en ce Defert j'etablis mon sejour, Où ne voyant que Dieu, n'ayant que son Amour, Solitaire de corps, d'Esprit plus solitaire,

l'ai reduit tous mes foins, au feul foin de luy plaire, L'Eternité n'a plus ni thrûne, ni bucher, Qui me puille ou d'espoir, ou de crainte toucher. Et ce grand Avenir, qui parrageoit mon Ame, Esteint avec cette eau, brûlé de cette slame, Me laisse toute entiere, & fans diversion, A ce Centre des cœurs, à ce Dieu d'union, Qui bien loin du fervil, bien loin du mercenaire,

N'admet à ses faveurs que l'Amour solitaire. Ce recit achevé, les Prelats bien instruits. Avant qu'on vist montet la Courriere des Nuits. Reprennent leur chemin vers le Camp des Fidelless Vontrendre conte au Roy de ces grandes nouvelles: Et le choix de Bourbon, par le Roy confirmé, Est au bruit des clairons, dans le Camp proclame A fon nom, la Fortune & la Gloire applaudiffent: Du rivage prochain les flots en retentissent : Et l'Echo qui de loin se plaist à l'annoncer, En va jusqu'en son fort, le Monstre menacer.

#### REMARQUES.

E PREMIER DRAGON pag. 117. cel. 1. ] Ce Dra- | bliotheque, avec des atteflacions itroprochables, font vne gon est le premier Demon , qui mit la revolte dans illustre & ancienne preuve de leut Noblesse Te Ciel , & stitta aprés foy une patrie des Anges & des & le Gange font des Fleuves des Indes. Sous Philippe ennolle, pag. 121. col. 1. ] C'eft ET LE CIEL CETTE TESTE pag. 118 cel.1.] Le Ciel eft la refte du Monde , & par fa fingation , & par fa

Du ORAND CAPET, pop. 118. col. t. ] Saint Louis estoit descendu de la Race de Hué Capet. SUR LE SAINT MONT. pag. 110 cell 2.7 Ce mont cft le Calvaire, où le Sespent & le peché ont cfté vaincus. DANS CET ENFER DE ERIQUE page 120. cel. 1.]

Cer Enfer de brique eft la sournrise où les trois Hebreux furent jettes par le commundement de Nabuchodonofor. ELLE EST BELLE. pag 110. cm.1. ] Cene beaute en vne personne de cent ans, ne seta pas recuvée estrange, par ceux qui prendrons garde, que la Personne est miraculense,

& que fans miracle, Sara fut aimée, & melme enlevée après fossante ans.

DE MESMES FUT SON HOM. pay-til. cal. 1. ] Co De Meines Anmoinier de Saint Louis, effoit de la maifon, dont Messieurs De Mesmes d'aujourd'huy sont descendas; & les Heures du Saint Roy , qua font encote dans leur Bi- fer.

L'ORGUEILLEUX HIOASPE, p. 111.col.1. ]L'Hidalpe

Philippe Auguste qui se croifa l'an 1191. & fit le voyage de Syrie.

SERVET AU SIROE D'ACRE, pag. 113. cel.s. ] Acre ville de Syrie fan peife par Philippe Auguste, Où GENIT OF SIDON. pag. 133. cel 1. ] Sidon eft vne ville de Syrie , autrefois tiche & fameufe, fujette aux

Sarrafins. UN TURBAN D'VNE MAIN. pag. 125. col. 1. ] Lo Turban eft aus Chreftiem vne marque d'Apostasie. DANE VN AUTRE HYMENER pg. 114, csl.2.]
Cét Hymenée d'un Bourbon, & d'une Montmotency,
est une prediction du muriage de feu Moofieur le Prince,

& de feuë Madame la Princesse. JE VOUS LAISTE CES BAUX. pag. 150. cel. 1.] Ce-cy est imité de l'Histoire, qui parle d'vne Femme qui fut veue en Egypte, avec un flambeau pour mentre le seu 20

Ciel , & vac cruche d'eau , pour éteindre le feu d'En-



### LA SAINTE COURONNE RECONQUISE.

### LIVRE ONZIE'ME.

ROMAMBAUT va au Defert de la Solitaire : elle luy fait voir les noms , les portraits , & les gefles Ader Heros de la Maifan de Bourbon, & l'exhorte à se metre en liberté, & à y remetire Almasonte. A san retour vne étrange visson le confirme en l'amour d'Almasonte : une antre vision tonie contraire l'en désourne, & l'Amour enfin cede à la Versa & à la Gloire. Il fait fa declaration à Almafonte, qui en feuffre tout ce que pout fouffrir vne Amante rebutée. Elle est misse en liberté, ovce Zabide : & Archambant returne vers la Solisaire , pour prendre les armes d'Aymon. Cependant Alzir ; & Meledor , engagez par van à la délivrance des deux Princesses, current de nuis dans le Camp Chrestien , & ne les y travant peint , se veirent dessisses des armes d'Archambans & de celles de Culans. Almasante & Zahide vont à eux : & les combattens sans les connaistre. Almasonte est inée par Alzir qui se ine sur elle : & Zahide ine Meledor, après quoy elle reprend la ronte du Caire.



RCHAMBAUT eependant fut ce grand pronostique, De promesse divine, & de faveur

Avecque fun espoit, sa fortune & fon cœut, De ses gestes futurs mesure la

hauteur. Et si tost qu'au Levant l'Aube eur ouvert la porte, Au Courier eternel , qui la lumiere porte, Beni par les Prelats , careffe par le Roy ,

Il va fortifie d'esperance & de foy, Au Desert, où l'attend la fainre Solitaire, Qui le découvre au jour de l'Ange qui l'éclaire, Et pout le recevoit , va jusques aux Palmiers, Qui fut deux rangs égaux avancez les premiers,

De leurs bras enlacez & touffus de feuillage, Font comme vn Vestibule à son Palais sauvage.

. A peine le Heros daigne voir les Serpens, A longs touts fur les fleurs , & les herbes rampans : Il daiene voir à peine, à l'ombre & fous les Palmes. Les Lions adoucis & les Pantheres calmes. Mais fi-toft qu'à ses yeux, vn éclait surprenant, Eur annoncé de loin le harnois rayonnant;

A ee feu precieux, que ses regars suivirent, Avecque ses regars ses desirs se rendirent. Son visage en tougit: & ce touge eroissant Par l'éclat, qui fur luy de l'Armure descend,

L'vn se messe avec l'autre, & fait vne nuance, De courage & d'espoir, de zele & de vaillance. Ainsi tougir dans l'air, le nuage enflamé, Des premiers feux du jour par l'Aube rallumé

If sy fait wn commetce, il s'y fait wn mélange, Où l'or devient azur, l'azur en or fe change; De longs rayons de pourpte, à des pinceaux pateils, Avec eent traits d'argent, en mellent de vermeils: De la Mer au deflous la face tougitfante,

De la Mer au deltous la face rougillante, Reçoit de ces couleus l'image tremoulfante! Le Soleil entre deux paroift en se levant, En éloignet la pluye, en déroutnet le vent; Et des jours tempetez, qu'il tépand de mesure, Il donne à tant de traits la derniete retintuce.

Il donne à tant de traits la derniète reinture. Alegonde, qui juge à ce bouillon d'efptits, Que le eœur de Bourbon de l'Atmute eft éptis: Luy dit, elle cit à vous, & vous fut deftinée. Du moment qu'à la mott, Aymon l'eur refinée.

Echarante de l'art d'vn celette Armuriet, Eclarante des faits d'vn bienheureux Guerriet, Elle artend de vos mains, & de vostre courage, Un jout, qui la doit faite éclatet davantage. Mais des cœuts les plus grands, des plus vaillantes

mains, Si Dicu ne les foûtient, tous les efforts font vains. La valeut n'est fans luy, qu'une fougue indiferette: Comme il veut, la Fortune ou fedonne, oufe preste: Er c'est à fon fignal, que la Victoire met, Les Lauriers für le front, des vainqueuts qu'elle fair. Mais , Seigneur, ces Lauriers ne font pas de ces

pisines,
Oà é cueille la fleut des delices humaines.
On ne les void point mailtre ence s'exte nechance.
On ne les void point mailtre ence s'exte nechance.
Où le Luxe nours les isollés Volgent.
Où l'Amour, cette Abellie agreable de finacle,
le de voiet cueille fine text Mone s'écarpes,
D'honocables ficurs, de fing mobbe tremper,
Ob ben loi du acte, bien plus loi de deletes,
Earte de houts to-cher, de de bus precipies,
Par un friente qu'on void de peu de gene battu,
Par un friente qu'on void de peu de gene battu,
Le fenner et penable, de la Guide va villez.
E le non peu monez aprés elle à ce gifte,

Avec vn joug fi lourd, & des feet fi misflifs, Que font eeux dont l'Amout aceable fes aprifs, Segneut, rompez ee poug, fecoliez cette maife, Que charge voltre Efpeit, & vos fent embaralle, Ne croyez pa pouvoie eller Efeite ee X J'ampour a Joindec au plaife la glotte, & l'amour à l'honneur. La chaifice qui voss charge, & qui vous environne, Ne laiffe point fiut vous de place à la Coutonne, Sous lexpieds d'vie ladov tu Efprit abatru,

A peine peut lever les yeux à la Vertu.
Que faites-vous, capiri de cette vaine Idole,
Vous, dont le fange vy noue, de Ivra l'autre Pole,
Dans le Clel des Heres, vu feniter doit rancer,
Qui du fientre de lars, doit l'éclat effacer?
Vous, de qui les Neveux au faite de la Gloire,
Conduite par la Valeux, countomer par Hilbitres.
Encote après leut mott, de leuts Ombres luitons,
Et leut vie en modde, aux Pitienes Justiens.

Voyez dés maintenant, de ces grandeurs futures, La Prophetie en mathre, & la montre en figures. Du gefte, là deffus, à penfée experimant, Et fuivant de la main, les traits du Monument,

Et fuivant de la main , les teairs du Monumene, Elle explique à Bouthon les images fazales, Qui font de fes Neveux les muettes Annales, De ce noble Aventi, le Higos 'entretient: Les Deflint & les Ans de l'espoit il previent: De e cun qui le fuivon, il fuir les aventutes: Il combat de l'Elprit avetçue leust figures; Et de leurs hauto explois, fui le marbre exprimer, Son Ame ellé échaultée, & feu yeux enflairec.

Robert \* en qui se fit la farale Alliance, D'une seur \* de Boutbon & d'un rameau de France, Exprimé des premiers ; en ses plus jeunes ans, Tettalle les Gascons devant luy se pressans; Leur Garonne en genut, sa vague s'en tourmente,

Et leur Noger capel für le body éen Immens.
Petrols Ghotstr. Louis genal de mine de de cours,
Et deur his nicht en bemie en bemilte vangeuer.
Et deur his nicht en bemie vangeuer.
Et deur his de Februar en bemilte vangeuer.
Et deur his de verscheide en de sich meche vangeuer.
Et deur besonden en zurethurt, predager par fa peur,
best konn de er monn, in fande granden.
Et den meutre "de Blanche encore gemilfuner.
Et den meutre "de Blanche encore gemilfuner.
Et den meutre "de Blanche encore gemilfuner.
De ces ingerbes Tours, le fourcilleux formmer.
De ces ingerbes Tours, le fourcilleux formmer.
Implorent fa julifee år terslamen, fer armess

Et le \*Couel, auxeur d'un finoir arennas,
Laifie à foin Ennemi si vie & de Eifar.
Sous le mefime Bourbon, l'Anglecerre confuie,
Accable de fès moret si rive de l'Etelufe;
Le Gonne \*Arevel, az les Mutins de Gand,
Sous luy font érendus fur le errain Flamand;
Sous luy, les Sarafain, vers les murs de Bifetre,
Laiffent de leurs Dupeaux lu se ampagne convertee
Et le fing infidelle à gros bouillons defeend,
Vers 1 Met, doon les floes vont d'horteur le prefet.

fane.

Jean le fleau des Anglois, les bat en Normandie:
Sa mine dans le mathre eft conflante de hardie:
Le Loopard varieure y Emblora le fer pieds,
De bleifunes fanglians, de de frayeurs liez.
D'autec-part, foit in tree oil i'Am pridate morrae,
Cilbert "u'donceur fair le pas à fon Roy;
Les Toleans absons fe taugene foste fa loy;
En Naples enchairfiée, au buit de fa virboire,
Deteil de de fa Tour (est Maittes inhumains,
Les Flecouras fe les, de lois la yer de le mains.

Plus bas, où se voyoient les bandes Espagnoles, De leur sang inondet le champ de Certioles, Anguien \* dés, ja vainqueur, les suyats poutsui-

L'Eridan pour le voir fur ses bords s'élevoir:

Et pour le couronner, les Peupliers du rivage, Luy presentoient de loin leur \* Ambre & leur. uillage.

La France d'autre-part , défaite & fans couleur , Du plus grand des Bourbons imploroit la valeur. Sa robe effoir rompue, & de fon fang tachée; Sa Couronne tomboit de son front détachée: Des Monstres \* inconnus en fureur accouroient, Et pour la déchirer leurs ongles preparoient, Henry, pour la fauver, opposoit à leur rage, La Fortune & le Droit, le sens & le courage : Le fer victorieux en fes mains éclaroit; Er de son seul éclat les Monstres écartoit A leur fecours, en vain, d'une corne infernale, La Discorde aux Estats, anx Empires fatale, Ses implacables Sœurs des Enfers appelloit, Et de son souffle, en vain, la temp este rouloit.

Le Heros affifté d'vn Ministre celefte. Reprimoit l'attentat de la Troupe funcite: Tous deux d'vn mesme effort les Serpens tronconnoienr;

A peine dans leur fang les tronçons se traisnoient : Et leurs gosiers bouffis, encore avec menace, Souffloient leurs derniers feux, & leur derniere Aprés ces Monstres morts , la France renaissoit:

Ses year fe rallumoient, fon teint refleuriffoit; Er de sa guerison , à l'entour de sa teste, Ses Lys renouvellez, sembloient sentir la feste. Là, fon Liberateur, aprés de longs travaux, De ses Sujets vainqueur , vainqueur de ses Ri-

Sur la plaine d'Yvry de Rebelles jonchée, Recevoit sa Couronne à l'Espagne arrachée. La Discorde & l'Envie à ses pieds en sumoient; Leurs Serpens herissez de rage en écumoient. Et le fanglant Demon, Ministre de la Guerre, Avec elles lié, du front battoit la terre.

Du glorieux Henry, le Fils plus glorieux, Attaquoit vne Roche insurieule aux Cieux: Sur des chafteaux vogans l'Angleterre embarquée, Accouroir au fecours de la Roche attaquée: Avecque les Saisons, les Demons s'en melloient; Les rempeftes, les vents, les vagues y rouloient, Er l'Esprit de revolte assisté des Furies, Metroit les tourbillons pour elle en batteries. Les Anges Intendans des ondes & des airs, S'y voyoient d'autre-part environnez d'éclairs : Les vns, pour éloigner les Flortes consurées, Faisoient changer de temps, & de cours aux marées: D'autres faisoient aux flors grondans & mutinez, Un nouveau joug d'écueils l'vn à l'autre enchaifnez. D'vn fi vaste travail la Mer humiliée. Escumoit sous le frein, dont elle estoir liée: Er des Hommes Marins für les vagues portez,

De Balenes, de Thons, de Dauphins escortez, Annonçoient de la trompe , à la Roche rebelle , La foudre dés-ja preste, à descendre sur elle.

Les Alpes s'y voyoient, & fur leurs dos coupez. Des rampares suspendus, & des forts escarpez : Louis, fans redourer ni monts, ni précipices, Marchoit après la gloire, & suivoit ses auspices. Les cornes des Rochers devant luy s'inclinoient Et les Sanins courbez d'enhaut le couronnoient. Sous les Tours de Milan, aubruit de ses conquestes, Les Couleuvres cachoient leur frayeur & leurs

Naples, Gennes, Cazal, au bruit de ses combars. L'appelloient de leurs fers , & luy tendoient les bras: Et l'Eridan , jadis des Fleuves le Monarque, N'ayant plus de grandeur, ni vestige ni marque, Montroit, pour l'exciter à delivrer ses eaux, Des chaifnes fur ses bras, & parmi ses roseaux,

Plus bas, le Pyrenée à cent reftes cornues, Montant avec orgueil, & regnant fur les nues, Sembloir toute la France au combat provoquer, Sembloit armé de Pins afin de la choquer, Louis, du Mont Geant méprifant la menace, Au paffage, au combat preparoit fon audace. Au bruit de fa venue à l'Espagne porté, L'Ibere se voyoit de frayeur arresté: Le Tage \* resserroit dans son Urne dorée,

Son gravier jauniffant, & fon onde azurée: Et Jusques au rivage, où les flots s'en troubloient, Les Colonnes \* d'Hercule avec eux en trembloient. La Navarre d'ailleurs, en élevoir la tefte;

A fecouër le joug Barcelonne effoit preste s Er Lisbonne appelloir du geste & de la voix, Sur les fers fe hauffant, fes legirimes Rois, Louis donné du Ciel, après Louis le Juste Dés son enfance meur, des sa jeunesse auguste, Au Thrône se voyoit par les Graces porte, Et des Vertus, en garde, alentour eléorté Cent villes d'Allemagne, & cent autres de Flandre, Soit de gré, foit de force, à luy se venoient rendres

Et la Meufe, le Rhin, la Mofelle, & la Lys, Par fa gloire attirez, tendoienr les bras aux Lys. La Discorde y couroir, de fureur enflammée. De viperes couverte, & d'vne fronde atmée : Mais d'vne fronde affreuse, & fatte de Serpents, Qui la pierre & le feu portoient entre leurs dents. Tout vn peuple en furie, & changé par ses char-

La fuivoit à la foule, armé de mefines armes. A la main de chacun, deux longs Serpens rouloient,

D'où flames & cailloux, en tumulte voloient. L'air en estoit ardent, & la terre allumée : On ne voyoit par-tour, que trouble & que fumée: A ce trouble intestin se messoit l'étranger; Et la France ébranlée en eftoit en danger. Là, le jeune Monarque affifté de son Ange. Appaife le desordre, & la Discorde range : L'Infernale Frondeuse a les deux bras liez, De fes propres Serpens, fur fon dos repliez :

Et le peuple gueri d'vn charme si funcite, Barricades & Fronde avec horreur detefte. Plus bas, où se voyoit le jeune Prince armé, Et d'unnoble aiguillon à la guerre animé, Les drapeaux, les canons, les foudres de la France, Brillorent de nouveaux feux tirez de sa presence. Le hautain Montmedy paroifloit glorieux, Ayant à trébucher, de le faite à ses yeux. Et l'Aigle des Romains, de l'Aûtriche échapée, Luy presentant de loin, le grand Globe & l'Epée, Sembloit vers luy la teste & les aisles tourner,

Et prendre son essor, pour l'allet couronnet, Des portraits cifelez fur la Tombe historique, Bourbon passe aux portraits de l'Armure heroïque, Là se voyoit d'vn trait prophetique & fatal, Du Rameau de Condé l'esperance en metal. Le Premier de ce nom, d'vne Ame haute & fiere, Deux fois des Estrangers défendoit la frontiere. Son bras & fon confeil suspendoient le malheur Il rendoit aux vaineus l'espoir & la valeur, Et sa seule Vertu, dans la perte commune,

Epouventoit l'Espagne & bravoit sa Fortune. Prés du bord plantureux, où la Saone en dormant, Se traisne vers le lit du Rhône son Amant: Henry donnoit la chaffe aux Troupes Allemandes, Dont les drapeaux nombteux, & les nombreuses

bandes, Sembloient faire dans l'air de volantes forests, Et de torrens ferrez innondet les guerefts. Les Fleuves d'alentour élevez fur leurs bornes, Entouroient l'Ennemi, le pressoient de leurs cornes: Ces lourds & vastes Corps, où les vagues alloient, De leur masse empeschez, en desordre rouloient: Et les chevaux traifnez avecque le bagage, Dupied cherchoient le fond , & de l'œil le tivage. L'effroyable Galas, à son rour effrayé, Fuyoit fon Camp flottant, & fon espoit nayé. Quelques Aigles à peine avec luy fugitives, Laissonet le long des eaux leurs dépouilles caprives: Et rien ne luy restoit, après tant de suteut, Que le nom de terrible, & sa propre terreur.

Louis après Henry, le Fils après le Pete, Opposoit sa valeur à la force estrangere, Les plaines & les monts s'y voyoient inondez, D'escadrons ennemis à Roctoy débordez. La France estoit en deuil, & les François en lat-

mes, Faifoient de ctespes noirs vne nuit sur leurs armes; Et leurs rambours muets, leurs trompetes fans voix, De leurs Drapeaux traifnans les longs & triftes bois, Sembloient de leur Roy mort, regretter la memoire, Et joindre leurs regrets, à ceux de la Victoire. Louis encore jeune & des-ja plein de cœur, Faifoit là fon effay de Chef & de Vainqueur. Les François à son seu rechaussoient leur courage 1 Les Vallons effrayez en changcoient de vifage; La foudre des canons s'embloit s'en allumer Le fer sembloit en luire, & le sang en sumet :

Et du Lion Flamand l'effroyable paupiere, Ne pouvoir qu'en fuyant, en fouffrir la lumiere. La Victoire fuivoir avec étonnement, D'vn feu si genereux le subit mouvement, Et la Fortune lasse, & presque hors d'haleine, Des aitles & des pieds ne le fuivoit qu'à peine. En vain là Thionville & Philifbourg forcez, Opposoient au vainqueut leurs murs & leuts foffez : Les murs les plus haurains qu'il barroit de sa foudre. Tombant dans leurs fossez, les combloient de leur poudre:

Et l'on voyoit germer des Lautiers & des Lys, Sur les fossez comblez , & les murs démolis. Fribourg y paroiffoit bordé de roches nuës, Des Vautours seulement & des Aigles connuës. On vovoit là fans corps la crainte & la terreur : Sans traits on y voyoit l'épouvante & l'horreur : Le celeste Artifan les avoit exprimées, Sur les Bois , fur les Monts , dans les tangs des

Armées. Louis par tout Vainqueur les Allemans pouffoit s Des fleuves de leur sang la terre rougissoit s Les roches se voyoient de leur chute ébranlées, Et leurs morts paroissoient des monts dans les valées,

Les Bavarois pareils à des Sapins armez, Prés de là fe montrojent de fureur animez : La plaine de Norlingue en estou affaissée: Elle sembloit gemit, de leur marche pressee; Et l'orgueilleux Mercy, qui leurs troupes rangeoit, Sous l'acier éclarant , à leur front voltigeoir. Mais de ce faux éclat la menace effoit vaine: Il tomboit abatu d'une foudre foudaine: De ce coup ses Lauriets, en souffre s'exhaloient: Ses armes avec eux, autour de luy brûloient: Les Drapeaux tenversez, & les bandes couchées, Ressembloient aux moissons que l'orage a touchées. Le Danube & le Rhin couronnez de tofeaux, De frayeur au delà, se eachoient dans leurs eaux : Et de leuts botds feconds les Citez habitantes, Au bruit de la défaite, en desordre & tremblantes, En vain tendoient les bras, aux Aigles que la peur Chaffoit bien haut dans l'air , & bien loin du Vain-

D'autre-part on voyoit vne Mer figurée: La rive en estoit verte & la vague azurée : Les Vaisseaux y sembloient avec le vent volet : Les flots chenus d'écume y fembloient fe toulers Et l'œil deceu de l'art & de fon imposture, Penfoit en diftinguer le cours & le murmure. Là, Dunquerque autrefois, la Reyne de la Mer. Des masses de ses tours offusquoit l'onde & l'air. L'Espagne avec la Flandre en gardesur sa porte; Dans fon Port, la Tempeste & sa bruyante escorte; Le long de ses ramparts cent canons arrangez, De tonnerres de fer & de foutfre chargez, Et de cent Nations la défense invincible, Sembloient mesme aux regards la tendre inac-

ceffible.

Mais Louis, & la Flandre & l'Efpagneen chaffoir, Er mapré les Safons & les Merc Les forçoir. Des vonx de fa rompere, & du bruited (et a silles, La Renommée au loun en portou les nouvelles: Fe les Vents Meffagers, que la Gloire conduir, Alloien; jusquesa ur Tage, en répandre le bruit. A ce bruit, on vojoit jusqu'aux dances prochaines, Les Tirtions égager avecque les Strenes; Et dans les plis des floss, les Dauphins cifélez, Faite juste l'aggent de leurs dos crolotles.

La basulle de Los sautes -pur tryptimée. Failoit couder le dang, & morest la humées Lair en perdoit le pour, la terre en rougelloit, et d'un tear merveilleux, la nariere broine. Ft d'un tear merveilleux, la nariere broine. Semblou en nimer la earribe hamme loit en le combon de la meire la earribe hamme le certification de la combon de la composition de la combon de la composition de la c

Archambaut parcourant de l'elprit & des yeux, Cét Avenir illustre & dés-ja gloricux; S'excite à la lueur de ces grandes images A porter sa vertu plus loin que ces presages: Et jaloux de fon Sang, rival de fes Neveux. S'encourage à monter plus vifte, & plus haut qu'eux. Haftez le pas, Seigneur, luy dit la Prophetisse; Dés-14 vos Successeurs s'approchent de la Lice : Aux barrieres dés-ja leur valeur fait du bruit, De rayons avancez dés-ja leur gloire luir. A vous qui devant eux , estes dans la Carriere, Il scroit peu seant de demeuter derriere. Lours faits que vous voyez, & qui vont vous armer, A d'autres faits plus grands, vous doivent animer. Et vous ne scauriez plus aller qu'à la Victoire, Couvert de leur fortune & chargé de leur gloire. Commencez-donc à vainere, & commencez par

vous: Sur vostre propre cœur tournez vos premiers coups. Ce cœur si haut jadis, ce eœur jadis si brave, Est maintenant vaineu, maintenant est esclave. Un Enfant desarmé, vagabond, fugitif, L'a bleffe sans combat, & l'a fait son captif-Il faut rompre, Seigneur, la chaifne qui le lie, Il faut brifer le joug , dont le poids l'humilie-L'aiguillon de l'Honneur, celuy de la Vertu, S'emouffent contre vn cœur fous l'Amout abatu: Et les armes d'Aymon, tant de fois couronnées, A parer vn caprif ne fonr pas destinces, Secouez done ces fers, rompez cerre prifon Rentrez dans le chemin où vous veur la raison : Et chassez loin de vous, cetre Esclave regnante, Qu'en vain vous tourmentez, comme elle vous

tourmente,

Quoy, vous ne pourrez vainere vn \* Inseste volant, Qui répand par les yeux vn venin doux & lent; Er vous vainerez vn Monstre, aux Geans redou-

table, UM Monfre qui les Pins & les Cedres accable? Commencez-done par vouschaffer de voltre caux, Cét Infecte votar, e.e doux Emporsonneux. Your ne pouvez pretendre à l'armure hecique, Qu'après vour fournir ec combat domefrique. Pour gage cependant prenez ce courclais 3a verru doublera la loree à voltre brasi Er par cour col hurs à faziel humiere.

La Visioire. & l'Honneur faivront voître hamitere. Alégonde, à see most, le coutels luy ceitie; Alégonde, à see most, les coutels luy ceitie; Luy conte de quel fang autrefoit il fut teint; L'influtiu de la verteu qu'il a conte les charmes; De la force qu'il a fui les plus forres armes; De la force qu'il a fui les plus forres armes; De la force qu'il a fui les plus forres armes; De la force qu'il a fui les plus forres armes; De la force qu'il a fui le la Cross. & des Lys l'animante; Le congedie enfin, fui le point que les ombres, Se faisfoient fous les corps plus grandes & plus fombres.

Il resource animé de l'exemple d'Aymon i Glorieux des Hreos definers à fon nom : Et les Lauriers promis aux rameaux de la Race, Relevent fon elpoir, de doublem (fon audace. Tandis qu'il s'entretient de ce grand Avenis, Oug fon Efpiris pe peu qu'à peine contenir; L'image d'Almafonte aliere & dominante, Ef ur oute aurre image, en fon Ame regnante, Avecque la Verra dispue de fon cœus; L'ivea a pour foy l'Amour , l'autre a pour foy

l'Honneur; L'vne allegue fon fang & montre fes bleffures; L'autre éraile l'éclar des Couronnes futures. La Raifon chancelante & confuse entre deux, Laisse leur droit obseur, & le combat douteux. Ainsi, quand sur le dos de l'écumeuse plaine Deux Venrs d'égale force , & de pareille haleine . L'vn du Midy venu , l'autre venu du Nord , Disputent le butin d'vn Vaisseau de haut bord Sous l'vn gemit la pouppe, & fous l'autre la prouc: L'vn déchire la voile, & l'autre la fecoue: L'arbte battu ne sçait auquel des deux ceder : Le Pilote éperdu ne sçait dequoy s'ayder : Il se conseille en vain avecque la Boussole; En vain il prend avis de la Carre & du Pole; La Bouffole le trouble, & n'a rien d'arresté: La Carte le confond , le Pole est sans clarté : Et l'art luy defaillant, non moins que le courage, Il se remet au Sort , & s'apreste au naufrage. D'vn orage pareil Archambaut combatu,

Tanrost eede à l'Amour, tantost à la Vertu: La Raison le retient, la Passion l'emporte, Selon que l'vne ou l'autre, est plus foible ou plus forte:

Et frissonnant de crainte, enstamé de desir, Ne sçachant que lauser, ne sçachant que choiser, R iu

Il flotte haut & bas, au flux de ses pensées, De l'yn à l'autre objet, en trouble balancées; Comme entre deux écueils d'éeume blanchissans.

Sont balancez les flots troublez & gemissans. Le Sort donc veut, dit-il, que je vous abandonne,

Sur l'espoir d'vne fresle & frivole Couronne: Que je quite l'Amour pour aller à l'Honneur : Que je pare mon front, & m'arrache le cœur. Dequoy me fervira ce Phantôme de Gloire, Qu'avec tant de peril engendre la Victoire; Si tandis que je suis d'vn Laurier vain chargé, D'vn poison penetrant, mon esprit est ronge? Si tandis qu'au dehors, le Peuple me parfume, Un feu lent & fecret, au dedans me confume ? Qu'importe à mon repos de vaincre le Dragon, De tracer de son sang l'Histoire de mon nom. Si l'Amour me doit eftre vne Harpie immortelle, Qui jour & nuit ma peine, & ma mort renouvelle? Escoutez, Almasonte, escoutez vostre Amanti Son cœur parle, & jamais la voix du cœur ne ment. Je remors à vos pieds , & couronne , & victoire, Et ne veux plus que yous, pour Fortune & pour Gloire.

Deformais à vos yeux mon honneur je remets: Mes palmes fous vos yeux germeront deformais: Et de vos yeux encor naistront les destinées, Oui feront par l'Amour, à mes jours affinées

A ees mots il fembla, que fon cœur détaché, Et d'yn fubit effort de fa place arraché Sur vn ardent foupir volant vers Almafonte, Dust abartre en pattant ,& l'honneur & la honte. La raifon qui furvint, de fon poids l'affermit: Et l'honneur ébranlé dans fon lieu se remit.

Qui l'eust pense, dit-il, & qui l'auroit pû croire, Que pour suivre l'Amour, tu laissaffes la Gloire? Infidelle rransfuge , infame deferteur ,

Qu'est devenuton sens, qu'as-tu fait de ron cœur? Donques pour vne Idole, aussi fresle que vaine, Qui branle à tous les vents de l'inconstance hu-

maine, Qui maintenant éclate, & tantost pourrira, Quivne ride, demain, au plus tard, detruira: Quirteras-tu le rang, perdras-tu la Couronne, Que la Vertu promet, & que la Gloire donne ! Crain du moins le reproche, écoute au moins la voix,

De tes Enfans Heros, & de tes Neveux Rois. Ne fouille point l'honneur que le Cielleur prepare: Ne foumers point leur Pere au joug d'une Barbare. Mais, où vid-on jamais fans amout un grand cœur? Qui jamais fans amour, vid vn Guertier vainqueur? Sans ce feu, la vaillance a-t-elle quelque force ?-La Palme fans le Myrre 2-e-elle quelque amorce? Et quelle est certe ingrate & cruelle raison, Qui veut qu'vne Beauté qui rompit ma prison, Qui fut pour me fauver, fourde au fang de fon Frere, Qui pour moy se chargea du couroux de son Pere,

Contre ma foy laissee, & contre mon serment, Laiffe à mon fouvenir vn erernel tourment ? Amour, Honneur, Raifon, Almafonte, Victoire, Qui fuivrai-je de vous, qui de vous dois-je croire? De foins fi differens Archambaut divisé, Combatu de foy-mefme, à foy-mefme oppofé, Arrive dans sa tenre, au point que les Estoiles, Pour se montrer au Monde, avoient levé leurs voi-

Retité de ses gens , & sans autres rémoins . Que la Gloire & l'Amour complices de ses soins, Sur fon lit il fe jette; & remet fes penfees, Au flux des passions, dont elles sont poussées.

Tout à coup dans ce trouble, vn foudain jour s'épand,

Qui luy frappe les yeux, & son esprie suspend. Il void vne Couronne illustre & flambovante. Sans appuy suspenduë au milieu de sa Tente. Le cercle estoit de cœurs par couples arrangez, Et de chiffres ardens l'vn dans l'autre engagez. Chacun d'eux rayonnoit d'vne flame plus belle, Que n'est celle du jour que l'Aube renouvelle : Et de la nuit changée au grand feu qu'ils faifoient, La passeur éclaroit, les ombres s'embrasoient. Du milieu de ces cœurs disposez en couronne, Une voix étendué en ces termes réfonne.

Du Globe, où le Plancte Intendant des Agnours, Suivi de mille feux a fa route & fon cours a Nous, qui fumes jadis des Ames Conquerantes, Qui fommes maintenant des Eftoiles errantes; Et qui fuivons par-tout, le glorieux Flambeau, Qui fait l'attrait du Bon; & la grace du Beau; En troupe nous venons, de l'Amour depurées, Pour ranger les Vertus contre luy revoltées : Et monstrer aux Vaillans, que sans luy, la Valeut N'est ou vne temeraire & brutale chaleur: Que la Gloire n'a point de couronne complette, Que des Lauriers cueillis aux rays de ce Planete : Et que tous les grands cœurs se sont sous les tegars, De l'Aftre de Venus, & de l'Aftre de Mars.

Des rayons redoublez ces paroles fuivirent, Et par toute la chambre, en rond se répandirent. Tout cc qu'on y voyoit, à l'aiguille trace, Disparut tout à coup, par ce jour effacé: Et par vne subite & surprenante Scene, Au lieu des Chefs de foye, & des Soldats de laine, Qui fur de longs tapis en repos combatoient, Et des guerres fans bruit, aux yeux representoients A Bourbon étonné, les bistoires s'offrirenr, De Guerriers qui jadis à l'Amour se soûmirent. Alcide le premier y paroift defarmé: De gommes de Levant fon poil est parfumé:

De fa peau de Lion vne \* Fille fe joue: D'vn éventail de plume, vne autre l'amadouë : Et pour l'affujettir, les Amours ses vainqueurs, Luy fonr vn joug d'vn arc, & de festons de sleurs: Achille se void-là, captif de sa \* captive : Il chante , & les Ttitons l'écoute de la rive :

Un Amour, de deux traits à fes chans applaudit; Son Esclave Maistresse aux Echos les tedit; Les Dauphins vers le bord, pour les ouit s'avancent:

Patrocle \* les apprend, & les Nymphes les dansent.

Le brave & for Samfon, l'Hercule des Jusés, Eft mis là par l'Amour, au rang de fes Capafs. Du lang des MeGercams la machone trempée, Qui pads huy fervit de pavos & d'épée, Ser là d'un vain polète, à des finâms volans, Qui la percent de traits, & luy calfent les denss Daille, à "dune main cependant le couronne, Ed vin regard brûlant, par les yeux l'emposionne. David meline 's yvoid, prés de luy deux Amous, l'

Ce theatre d'Amour à Bourbon presenté, Suspend l'émotion de son cœur agité. Il confulte ses sens ; & ses sens qu'il consulte, Mettent l'étonnement où regnoit le tumulte. Il se resour entin, il reprend sa vigueur Au secours de l'Esprit il fait venir le cœure Et du riche fourreau tirant l'arme invincible Qui dans la main d'Aymon padis fut si terrible, Il marche où ces Amans, fans couleur colorez, Et sans corps se mouvans, paroissent figurez. A la vertu qui fort de la fatale épéc Cette Scene trompeuse, à l'instant dissipée, Dans les ombres se perd, avecque les Auteurs Des portraits supposez, & des feux imposteurs. Bourbon ne doute plus de la rufe ennemie; Le calme se remet dans son Ame affermics Et son cœur sous le poids de l'Amour abatu, Tout à coup relevé, se rend à la Vertu. Je fuis à vous, dit-il, noble & grande Maistresses,

Venca à mon fecours , appuyez ma foibelfei: le fien qu'autratuf Armout, qui n'a peccie le couru, Un trait va fucceder d'exemelle doubeur. Et de ce trait feconde, la functio ouver me querie, El mul propre à fermer ma première blefluer. El mul propre à fermer ma première blefluer. El mul propre à fermer ma première blefluer. Ni palme, ril lustrest, na quoy que fon effuye, no trait per le perior de l'appuye de l'appuye de l'appuye de Ni palme, ril lustrest, na quoy que fon effuye, no le peux seve ficceté à spipiquer à ma playe. Mais d'avine Verru, foir du Cicl, foit du Sort, San plaine, il fate fouffire pour vous, piqu'à la la

mort : Et c'est à vos Suivans, affez de tecompenie, Que vostre feul adveu coutonne leur fouffrance.

A ces mocs va fable & rayonname éclair, Sanbruit combaned Cuel, ernect le gordans l'air. Et dans fa Tenre il void les peinoures de laune, Prender-d'autres cooleuns, former un earné Secner, Mais des couleurs de fang, von Secne d'horreux, Mais des couleurs de fang, von Secne d'horreux, Alaide confinied "We lent E long frair fortune de l'adord confinied "We lent E long faight "must, Cherche dans va bucher la fin de fon commerce, Cherche dans va bucher la fin de fon commerce et ce de la fingalhen la figure et flat reusel; Le Cherche dans va bucher la fin de fon commerce et ce de de fingalhen la figure et flat reusel; Le Cherche dans va bucher la fin de fon commerce de ce de de fingalhen la figure et flat reusel; Le Cherche dans va bucher la fin de fon commerce de ce de de fingalhen la figure et flat reusel; Le Cherche de fin de fon de fon commerce de l'autre de

Le fier & fort Achille, aux pieds \* de Polixene, Ell à d'vn Ennem: la vickime inhumaine. L'Amour qui l'a livré, de fon malheur fe rit: Et \* Polixene mefine à fa chute applaudit. Après Samfon paroit fitous le fers & fans armes, Le fang de fos \* yeux morts, coule avec que fes larmes :

Dallé fair fon jou de fre cheveux coupers. A countre vi moudin fe bass fonc coupers it. La honce & 1e dejie tout s' tour les coulons les la faire de la dejie tout s' tour les coulons les la faire les deputs de la faire les des la faire les des

Quand wue voix en fort harmonieufe & plaine, Quilwi fait obferrer, det Vallant anourcux, Les defordres panis de fucece malheureux. A la voix, il fe melle vue pure lumiere, Qui peneriant fon Ame, à travers la masiere, Degage fon Elpris, céalure la riadio, Luy latt erent ion jong, luy fait voir fa prifonte, and prifonde de la respectation de la respectation de la la cet spon divin s'evapore en funée ! Nulle trace n'en refle, & daint ce nouveau jour, A peine trouve-e-l, où le belieft l'Amour.

Le Pilore échapé de la main du Corfaire, Garanti des écuelts, & de la Mer contraire, Paroifi moins doucement étonné fur le bord, Où l'orage irrué fait fon demire effort, Et les Bots écumans, d'une plainte commune, Semblent de fon falur acuelte 1a Fortune. Par cét afficux spechacle Archambaux mieux infruit,

Acheve en oraifon le refte de la nuit: Er fi-toît que le jour, de couleurs renaisfantes, Eur repeint la campagne, & redoté les Tences; Il contuite avec foin, comment & par quel atr a Il pourra disposer Almasonre au depart. De foins sur soins roulans la Princesse agée,

De foins sur soins roulans la Princesse agné Arrive là dessus, de Zahide assistée. Dés la derniete nuit, cent fonges menaçans, Avoient mis la frayeur & le trouble en les fens-L'Ombre d'Ofmin son Frere encore languissante, Par trois fois l'appella, d'vne voix gemissanre: Son cœur, pat vn Vautour, de son corps separé, Par vn autre Vaurour, luy fembla déchiré : L'Ermine du cimier éleve fur ses armes. En jetra de longs etis, en répandir des larmes: Un Croiffant d'or bruni fauta de fon harnois: Une fueut de fang ruiflela de fes doigts De ces songes si noirs, & de si triste augure, La Princelle arrendoir quelque étrange avanture

Et le froid, que Bourbon des-ia changé, luy fit. D'vne frayeur nouvelle ébranla son Esprit. Quoy, dir-elle, Bourbon, cent affreuses images, M'auroient ellé fans vous, de faux & vains prefages Er fans eette froideur, qui m'annonce la mort, Je n'aurois rien compris de mon funeste fort? Scaurai-je encor de vous, s'il faut que je periffe, Qui fera mon Bourreau, quel fera mon suppliee :

Vous avez commencé, vous pouvez achever : La mort n'est pas le pis, qui me puisse arriver. Ce froid, qui vous furprend, & qui vous met en

Me vient, luy répond-il, d'une Estoile inhumaine: I'en fouffre plus que vous & jusques dans mon eceur, La fatale influence a porré sa rigueur. Mais puis-je l'arrefter? & les ordres celeftes Heureux ou malheureux, propiecs ou funeites, Viennent-ils pas à nous conduits pat vn pouvoit, Qui ne se peut changer, non plus que se prevoir ? Sous les ordres eruels de eette Loy suprême,

Qui veut qu'en vous petdant, je me perde moymefme,

Qu'en m'arrachant de vous, je m'arrache le cœur 1 Puis-je me contrefaire & cacher ma douleur? Encore si l'Estoile à me nuire obstinée, Avoit à mon rrépas sa rigueur terminée ; Je mourrois, Almafonte, & fans perdre l'amour, Vous laissant mon esprir , je laisserois le jour. Mais e'est à mon amour qu'en veut cette cruelle; Mon honneur & ma foy conspirent avec elle: L'ordre mesme fatal à ma poilerité,

A noué dans le Ciel cette necessité:

Er fans tacher mon nom, fans exelure ma Race, Du Thrône où le Destin luy prepare vne place; Je ne puis fujvre icy , la panre de mon cœur , Et pour fauver l'amour, abandonner l'honneur. Je le prens à témoin , eet honneur qui m'entraifne , Que pour moy, fon devoirest vne lourde chaisne: Et j'aurois preferé, s'il estoit à mon choix, Un joug fair de vos mains, aux Couronnes des Rois. Mais contre mon inflinct, mon Estoile est trop forte:

Et la necessité sur le plaisir l'emporte. Au moins, malgré l'Eftoile & la neceffité, Voltre nom roujours grand, & toujours refpecté,

Autant par amitié, que pat reconnoissance, Sur rout autre, en mon cœur, aura la preference.

Tandis qu'il parle ainfi, fur le front d'Almafonte. La douleur, le dépir, la fureur, & la honte, Paroifient en tumulre, & montent de fon cœur, Chacune avec fon feu, chacune en fa couleur. Le Theatre eftoir noble, & la Seene agreable, Mais les Acteurs affreux la rendoient effroyable.

Là, d'vn long souvenir vos bienfaits conservez,

Le plus cher entretien , & la plus douce histoire :

Avecque vos vertus, feronr de ma memoire,

Et d'vn art immortel , vostre portrait tiré,

Sera roûjours de moy, fans rival adoré.

Et de la propre main des Graces cultivez,

Trois fois pour l'interrompre elle hauffa la voix : Le trouble & la fureur l'étouffetent trois fois : Les éclairs de ses yeux , pour la voix s'explique-

rent: Aux éclairs , les foupirs en foule succederent: Er la parole enfin le paffage forçant, Par ces mots éclata d'un effroyable accene. Acheve, déloyal, ta barbare victoire, Mets vne illustre fin à ta cruelle Histoire,

Ma défaite peut mieux, que celle du Dragon; Couronner tes exploits, perperuer ton nom : Er ta main, de la mort de ton \* Ami fanglante, Ne peut mieux se laver, qu'au sang de ton Amante. Que crains-tu ? qu'attends-tu ? que de ma propre

Je te fasse vn passage, à mon cœur par mon sein? Infidelle, la tienne au carnage exercée, Sçait comment, & par où, je puis estre blessee. Depuis le jour fatal qu'elle m'ouvrit le flanc , Le goust te dure eneor, que tu pris à mon sang : Et tu dois à ta soif inhumaine & funeste, Le barbare plaisir d'épuiser ee qui reste. L'Estoile qui te porte à l'infidelité, Peut re porter encore à ectre eruauré:

Et le Dieu que tu sers, complice de ton crime, Viendra prendre avec roy, sa part de la victime. Mais ru cherches à faux, à ta deloyaute, Dans les Cieux innocens, vn pretexte aposté Er s'il est quelque Estoile aux Amans favorable, Si quelque Dieu se rend à mes vœux exorable, Bien-toft l'on re verta, dans les plis du Serpent, D'effroyables elameurs le Ciel en vain frapant,

Implorer la elemence, & fouffrir la justice, De l'Amour irrité, present à ton supplice. Encore aprés la mort, ta peine re suivra: A tes os, a mes os, mon dépit furvivta: Et mon Ombre sera, de ton Ame infidelle,

Dans l'eternelle nuir, la Furie eternelle. La parole à ces mots, de douleur luy manquante Et de son eœur émeu les bouillons l'offusquants

Elle fort, de dépit & de rrouble emportée : Zahide qui la fuit en est épouventée : Et les feux, qu'elle void dans ses regards rouler, Le fang qu'avec ees feux, elle void se messer, Dans les yeux, fur son front, & fur tout son visage, Luy font vn figne affreux, d'vn plus affreux orage. A ces feux à ce fang, melles & confondus, Il fuccede des pleurs à ruiffeux é pandus; Comme on void fucceder aux éclairs de la muê L'impetueufe pluye en fon fein retenué. Les tapis, les carreaux, le lie no font trempez; Il fe melle à ces pleurs des mote entre-coupez, Au tonnerte pareils, qui mutraure & qui gronde Quand l'orage fondu les campagnes inonde.

Mallicureufe, dis-elle, à quoy referves-tu, Ce vain nom de valeur, certe ombre de vertus Que re ferz de pleurer, que re ferz de re plaindre, Si ton fra no fe peut que de ton fang éreindre Si le fang n'y fuffit, poins au fang le posion; Ce n'eft plus defejour, c'eft effort de rasioni Et tu dois, pour le moins, à ton nom cerze gloire. D'avoir eu fir l'Amout, par a mort la videure.

De fourds & longs foshits fuccedans à ces mots, Elle fembloit vouloir effayer le repos; Et la main fur les yeux, éprouver par avance, De sa future mort la nuit & le filence. Le dépit tost après, se es éprist tanimant, Quoy ; e mourray, dit-elle, & mourray lasche-

Et par ce déloyal mon amour outragée, Pour comble de malheur, ne feta point vengée? Meurs, Almadonte, meurs, & laiffe agir le Sort: Tes vengeurs font tour prefts, ils nauftront de ta

Mais mourant, s'il fe peut, tombons fur le Barbare: Et faufons tetentur de fon fort & du mien, Le Camp du Sarrafin & beluy du Chreftien.

En ces extense pariois Alimisfones intitée; Son amour au dépit à place avoirequireré ; Par fes larmes Zahidé aux fiennes repondors, te de compation, le plantes fécendenciemme, et de compation, le plantes fécendenciemme, Recinst quelque chaleur de la premore Bane. Estraide des foojies, émer de la doctier. De celle qui venois de regner en fon cours problèment pour elle avecque fa penfers, le plante de la vecque fa penfers, le partie de la vecque fa penfers, te par les mouvements que donne la prité, Repuncheur en l'Amour, punchant vers l'Amisté.

Mas la Vertu celefle à ce comba prefene, Raffermit fon Feipt, l'arrefte fire la paner : Et de peur que l'Amour, plus fort que la raifon, Renoitant feis lient, le temetre en prifon, Il tetoume au Defert, & charge Vandeneffe, De mettre en liberte l'ivne de l'autre Princeffe. Des magnifiques dons, qui leur font prefenere, Deux bouchers fins blafon, par Zhude accepter, Succedent en leurs bras, à ceux qu'elles prediernt, Au combat, qu'en venant, fuir fonde elles rendie

rent.

Mais functies boucliets, que vous leur peferez!
Infortunez prefens, que vous leur coufletez!
Et que pour divertir le coup qui les menace,
Vottre aciet, quoy-que ferme, aura peu d'efficace!

De fes fers amoureux Archambaut de chargé, Marcha l'ets bauts defleius, d'un cœur plus-degagé. Les veux & lets fouhaite de rout le Camp l'efcorrent Son nom fe multiplie aux clameurs qui le portent: Et les petits drapeaux fur les Tentes volans, A ce concert de ctis, leuss mortmures mellans, Semblent donner avis de fa marche à la plaine, Et du Monfitte amonoret la défaire prochaun.

Ainíi, quand vn cheval par fen courfes comu, Appellé des clairons, dans la Lice eft verus Chacun du fouvenir fes combars renouvelle : Ses vidoires chacun de fes palmes rappelles: Il femble s'accorder aux applaudiffemens : Il femble s'accorder aux applaudiffemens : Du fouffle, se du regard, il fournt la carrière : Il frape de la refte de du pel ci la barrière : Et du feu, qui le pouffe à faire cèt effort, La fumée avec benit par les métaux hy fort.

La fumée avec bruit par les nafeaux luy fort. Bourbon fuivi du Camp, qui des yeux l'accompagne. Et qui fair de clairons retentit la campagne,

Répond en s'eloignant, d'vn air fier ferain, Aux fouhaits des foldats, aux concerts de l'airain; Et femble garentir de la mine & du gefte, Ce qu'a promis de luy le prefage celefte. Sur le declin du jour, il arrive où l'arrend,

Du fort de fes Neveux, le hatnois éclatant. Là des fainces leçons qu'Alegonde luy donne, Il apprend à pefer l'eternelle Couronne: A connoiftre l'abus & la malignaté, Des bouquets épineux que fair la Volupté. De chauds & longs sonpirs, il chasse la fumée, Qui restoit de la stame en son cœur allumée: Et les riedes ruisseaux de ses yeux épanchez, En emportent la cendre, & lavent ses pechez. Il persevere ainfi devant la Sepulture, A demander d'Aymon les Vertus & l'Atmures

La Grace renouvelle, & ses sens & son cœurs Er par le Penitent, prepare le Vainqueur. Le jour meurt cependant, & laisse à la Nature,

Le filence, & le deuil, l'horreur & la froidure : Et pour luy succeder, les Filles de la Nuir, S'avancent fur sa route à couvert & sans bruit. Alxir, & Meledor, dans cette nuir fi fombre D'armes noires couvers, & mieux couvers de l'om-

Vont au Camp des François, escortez de l'Amour, Qui leur fait plus de feu, qu'il ne leur fair de jour. Alzir effoit Syrien, Meledor Arfacide, L'vn servoit Almasonte, & l'autre aimoir Zahide: Tous deux fiers & baurains, beaux & jeunes tous

Et portez par la Gloire aux deffeins hazardeux; Sur le bruir qui courut, des Princesses Guerrieres, Defaites par Bourbon, & faires prisonnieres; Vouerenr à l'Amour, jurerent Mahomer, De ne pofer jamais le harnois ni l'armer Que l'épée à la main, au peril de leurs vies, Ils n'eustent aux François les Princestes ravies, Et qu'avecque les fers de leurs bras déliex, Ils n'eussenr assommé le vainqueur à leurs pieds. Vœux barbares & vains, qui fur eux retomberent, Er du Ciel irrité la mort leur apporterent.

Engagez cependant à ces barbares vœux, N'ayant que leur Amour pour escorte avec eux, Ils vont entre le Fleuve & la poudreuse plaine, Où l'Espion Rague en silence les mene. Arrivez dans le Camp, par des sentiers perdus, Ils trouvent les Soldats fur la terre étendus : Les chevaux en repos, les armes acerochées: Avecque les clairons les trompettes couchées. Les feux du Corps de garde affoupis & fumans, Et les tambours muets, fur le ventre dormans. Mais surprisde ne voir, qu'vn sombre & triste vuide, Dans la Tente où logeoient Almafonre & Zabides Ils passene en fureur, pour suivre leur dessein, A celle de Bourbon , les armes à la main Le feu veille à la porte, au faiste la Banniere, Veillane avec le feu, s'agite à sa lumiere, Et du bruit qu'elle fait, aux Gardes endormis, Annonce le dessein des Princes ennemis, Mais elle bruir en vain, en vain elle s'agite, Le fignal qu'elle donne, en vain les follieites Egorgez fans défense, ils passent sans rèveil,

A la nuit de la Mort, de la nuit du Sommeil. Les barbares Amans échauffez du earnage, Qui leur ouvre à la Tente vn affeuré paffage; Entrent, de jalousse au massacre animez ;

Semblables à deux Loups de long-temps affamez,

Qui du meurtre des chiens, se portent de futie, Au meurtre des Bergers & de la Bergerie. Deux Pages Bourbonnois dés-ja grands & guer riers Et capables dés-ja de cueillir des Lauriers,

Maffacrez fans pitié, l'vn fur l'autre moururent, En vain pour les fauver les Graces accoururent : Et le dernier soupir de leurs corps expirans, En vain plaignir l'espoir, & la fleur de leurs ans. Là Culans se trouva, qui nasquir sur la Loire, Allié d'Archambaut, & Rival de sa gloire: Mais d'Almafonte alors trifte & fecter Amant. Sur vn tapis de Tyr, couché negligemment,

Encore fuivoir-il l'image fiere & creuse, Qu'yn faux songe en faisoir d'une vapeur trom-

peufe; Tandis que de fes yeux fes larmes ruisfelant, Et dans sa bouche ouverre aux soupirs se messant, Sembloient vouloir par là, couler jusqu'à son Ame, Soir pour laver fa playe, ou pour nourrir fa flame. Surpris en cet estar, & pris pour son Cousin, Il reignit de son sang le poignard Sarrasm: Ses fanglots, à la morr, Almafonte appellerent : Son esprit & ses feux à ee nom se mesletent : Alxir qui l'entendir, écuma de fureur; Er trois fois luy plongea le poignard dans le cœur ; Par mes mains, luy dit-il, Almafonte l'Amante, A Bourbon fon Amany cette faveur prefente. Le Barbare à ces moss regirant le poignard. Et roulant par la Tente vn rerrible regard, Remarque à la clarté d'vne bougie ardente, L'armure de Bourbon de dorures brillanre, Le harnois de Calans de prés luy répondoit : Et d'vn éclat pareil son éclar secondoir. Le Prince de Syrie, & le Prince Arfaeide,

Qui du jour remontant , sentent venir le Guide , Pour faire leur retraire avecque seureté, Avant que l'Orifon fust reteint de clarté; A ces riches harnois, leurs armures changerent, Et déguisez ainsi, fans obstacle passerent, Aux yeux de quelques Corps, dans leurs postes, vaillans,

Alxir pour Archambaur, Meledor pour Culans-

Mais que l'Eftoile est trouble & la Carre incer-Qui prestent leur conduite à la Prudence hamaine a Er qu'il advient souvent, par vn bixarre Sort, Qu'il se trouve vn écueil, où l'on cherchoit le port y Ils vont à la lueur de ces armes nouvelles, Qui settent alentour de riches étincelles: Pareils à deux Lions, qui de fang degouttans, Er du bercail détruit les restes regrettans, De l'effroyable feu qui fort de leur paupiere, Se font durant la nuit, vne affreuse sumiere. On pareils aux Gemeaux armez & lumineux, Qui fans l'aide du jour, font leur jour devant eux, Et des rayons guertiers, qui leurs restes couronnent, Eclairent les Vaisseaux , & les Nochers estonnent.

Le succés de la ruse au projet répondant, Et l'air eneote noit au fueces s'accordant; Le coupple Sarratin, avant la nuit patice, Joint la Garde à cheval, hors du Camp avancée. Là de la main d'Alzir, Edouard terraffe Pleura l'ample heritage à son Frete laisse : Et Richard abattu par le fet Arfaeide, Abandonnant l'épée, abandonnant la buide, Les bras avec les yeux vers la Lune leva, La Lune fans le voit, sa earriere acheva: Et les Princes vainqueurs, fur les chevaux fauterenr, Que les Gardes défaits, en moutant leur quittetent

Les Messagers du jour cependant s'avançoient Et les eimes des monts de leurs feux blanchissonts Tandis que d'autte-part, Almafonte irtitée, Et de foins differens vainement agitée, Tourne, avance, tecule ; & femblable au vaisseau, Que deux Vents opposez se disputent sut l'eau; Se porte sans arreit, à quoy que sa pensee, En tumulte presente à son ame offensee.

Tantost elle voudroit pouvoir commettre au fort, D'vn combat finguliet, fa vengeance ou fa mort. Tantost elle remet le soin de sa personne, Aux avis moderez, que Zahide luy donne.

Puis tournant tout à coup, vers le Camp des François,

Reprenant son dépit, & relevant sa voix. Pourquoy fuivre, dit-elle, vne raifon timide? Pourquoy craindre le bras & le cœur d'vn Perfide ? J'ay deux bras comme luy , comme luy j'ay du cœut, Et de plus, j'ay l'Amour, qui fera mon vengeur. Irtité comme moy, d'vn si sanglant outrage; Il me fera raifon de ee lafche courage 1 Et dans le combat mesme, au traistre apparoisfant,

Hotrible du tegard, du geste menaçant, Luy fera commencer, par l'effroy, son supplice: Et j'en feray fous luy la juste executrice. Que s'il est dans le Ciel arresté, que ma mort Termine en ce combat la trame de mon Sort; Mon Ombre testera furieuse & sanglante, Pout estre du vainqueur l'implacable Suivante : Et la voix de mon fang ira jusqu'aux Enfets, Susciter contre luy Demons, flames, & fets.

Tandis qu'elle s'ittite, & parle de la forte, Les Heures aux yeux pers , à l'Aube ouvrent la porte:

Elle vient fut vn chat émaillé de rubis : La femence des fleuts eoule de ses habits i Et ses chevaux grimpans, poussent de leur haleine, La lumiere, le seu, les couleurs sur la plaine. A cette effusion qui repeint l'Univers, Alzir & Meledot d'affez loin déconvers S'avancent au grand pas, & la visiere basse i Les Princesses contre-eux vont par le mesme

espace. Au grand Lion d'émail, dont l'escu tayonnoit, Les armes d'Archambaut Almafonte connoift, Et les connoist encore, au cimier, dont l'aigrette, Sur le easque faisoit comme vn tiche Comette. Sutptife, elle intettoge, & le jour & fes yeux, Regarde de plus prés , & s'en affeute mieux : Enfin mieux affeurée, ou quelque Aftre, dit-elle, A mes vœux indulgent, amene l'Infidelle : Ou de quelque Demon luy-mesme transporté, Vient ajoûter le meuttre à l'infidelité: Et soit que pat ma mort, son crime il accomplisses Soit que fous mon épée, il trouve fon supplice, Ou defait ou vainqueur, il me fatisfeta,

Et mon fang, ou le sien, ma peine finita. Elle pique à ces mots, de colere pouffée, Le fer nu , le bras haur , la visiere baissée. Sans la connoifte , Alzir la recoit fictement : Zahide qui la fuit s'attache à fon Amane. Le combat est ctuel , les vallons en refonnent: Il semble qu'alentour les Palmiers en bourdon-L'Ecbo tépond aux coups, l'ait tépond à l'éclat,

Soit de l'aciet battu, foit de l'aciet qui bat : Le vent en prend le bruit, en passant par la plaine, Et le porte bien loin vers la rive prochaine. Dés-ja le sang d'Alzit sur ses atmes couloit, Et des filets de pourpte, aux filets d'ot mesloit : D'vne couleut plus vive, Almafonte bleffee, Dés-ja faisoit tougir sa eustasse faussee: Et de pareille ardeut I'vn & l'autre portez, Hurtant également , également hurtez, Abbatoient sous les coups des trenchantes épées, Les cimiers tronçonnez ,& les mailles coupées.

Ainfi quand il fe bat deux amouteux Faucons, On void volet en l'air les plumes pat floccons : On void couler le sang dont les betbes se teignents Des chemins d'alentout les voyageurs les plai-Et le Pigeon eraintif, effrayé de leut bruit,

Quoy-que loin du peril, encot plus loin s'enfuit. Ttois fois le courelas de la belle Guerriete, Fit luire aux veux d'Alzit la mort pat la visiere: Et trois fois repouffé par la trempe du fer, Il ne sit qu'vn bruit vain, suivi d'vn vain éclair. Alzit allonge vn coup, qui trouve d'aventure, Du casque & du harnois la farale jointute : Il entre, & fait fortit vn ruisseau tougislant, De chalcur, de dépit, de force jallislant. Almafunte à ce coup redouble fon audace; Son eœut toujouts plus fiet, s'affetmit en sa place: Et sur la breche ouverte à la ptochaine mort, Avecque fa valeur fa haine fait effort. Mais plus elle s'efforce, & plus fa force baiffe : L'infortuné vainqueur y prend garde & la presse : Et faifant d'yn revers luite & fiffer le fer. Fait volet de l'armet les attaches en l'air. L'armet desassemblé laisse la teste nuë; Et la belle moutante est rrop tard reconnue. A cette veue, Alzit passe & surpris d'horreur,

Croit à peine à ses yeux témoins de son erreur.

Ses esprits vont en foule au cœur qui les appelle: Son fang froid & pefant dans ses veines se gele: Ses bras reftent fans force, & le fer inhumain, De fon poids abatu, luy tombe de la main.

Ainfi, quand le Chaffeur trouve au lieu de la belle,

Qu'il pourfuit dans va bois , vn Spectre qui l'arrefte, Immobile & perclus, fans pous & fans chalcur, Il perd avec les fens, le fouffle & la couleur : Sa voix meurt en sa gorge, & son poil se herisse: Le froid qui le faisit, par ses veines se glisse : Son arme entre ses mains paroist en frisionner, Et le chien qui le suit, semble s'en estonner.

De la mort cependant, Almafonte presses, D'va reste de vigueur dans ses bras ramassee. Fait vn dernier effort, frappe fur fon Amant, Et le fait revenir de son citonnement. La secousse & l'effort sa blessure élargissent; Le sang & les esprits à ruisseaux en jallissent;

Le jour meure dans ses yeux, le teint meure sur soo

front, Avecque la fierré, la passeur s'y coofond: Et fur fon corps arme, sa teste languissante, S'abbar comme la fleur fur le buiffon mourant Le malheureux Alzir s'avance & la foûtient : Le dépit la réchauffe, & la voix luy revient : Mais ce n'est qu'vne voix sans force & fans haleine, Que l'ame, qui la fuir, fait fortir avec peine. Acheve, luy dit-elle, infidele vainqueur; Il ne te refte plus qu'à m'arracher le cœur : Mets-y la main, cruel, tire-le par ma playe;

Tu verras s'il fouffrit, fi fon amour fur vraye Elle en vouloit plus dire, & fa voix qui baiffa, Entre les noms de haine & d'amour balança: La mort l'intertompit, & son ame irritée, Murmurant s'envola, sur vn sanglot portée. Le malheureux vainqueur, & malheureux Amant, Par ses pleuts, par ses cris l'appella vainement. La Mort qui ne connoift ni remedes, ni charmes, Fut sourde à ses regrets, fut aveugle à ses larmes. Le corps entre ses bras demoora sans esprit : Avecque la passeur , la froidure s'y prit Et le jour, qui parut plus couvert & plus fombre, Sembla vouloir en deuil accompagner fon ombre.

Zahide, cependant, heureose d'autre-part, Joignant l'art à la force, & la fouppleffe à l'art ; Apres vn long combat, avoit eu l'avantage, Et la victoire alloit couronner son courage, Son Amant inconnu sous elle renversé, Et deux fois de sa main mortellement blesse; En ce dernier moment, d'vne voix langoureuse, Luy fassoit de sa vie, vne offrande amoureuse. Zahide, disoit-il, pour le moins, si le Sort,

Eust fouffert que vos yeux éclairaffent ma mort; Je mourrois bienheureux : & mon Ame cooreore. Du jour de vos regards, & de fon feu luifante, Ses Aftres & son Ciel prés de vous trouveroit : A vous fuivre, à vous voir, sa gloire borneroit.

Acceptera pour yous , au moins , ces derniers vœux .. Que vous offre en moutant vn Amant malheureux : Et les vents , s'il eo est d'indulgens à ma peine , De mon cœur expirant, vous porteront l'haleine. Elle vous touchera, vous la reffentirez: Et se messant à l'air que vous respirerez : Peut-estre, elle fera couler jusqu'a vostre ame, L'esprir de Meledor, ou celuy de sa flame.

Mais puifqu'il plauft au Sort, que voos soyez absente,

Vostre divine image en mon cœur dominante,

A la voix , comme au nom de Meledor mourant. Vers le cœur de Zahide, vn froid foudain cou-

Y porte avec l'effroy , la furprise & le trouble: Le desespoir s'y messe, & l'horreur en redouble. Enfin elle se force, & pour le soulager, Voulant de fon armet sa teste décharger, Elle le reconnoist, & s'en fait reconnoistre, Le mourant à ses yeux sembla devoit renaistre: Mais le trait de la Mort trop avant attaché

Par la main de l'Amour ne pur estre arraché. Soo ame déliée & dés-ja fur la porte, Luy fit parler sa main, pour sa voix dés-ia morte : D'vn langage pareil Zahide répondit: Ce que dit vne main, l'autre main l'entendir: Et les pleurs que fur luy répandit la Prioceffe,

Témoins de son erreur, témoins de sa tristesse Degouttant fur sa bouche, y portant leur chaleur,

Semblerent de sa mort adoucir le malheur. Ainsi l'œil eternel qui sur les Hommes veille, Ne se ferme jamais, ni jamais ne sommeille: Et les coups sont certains, du bras executeur, Qui du Monde est sous luy , l'immobile Moteur, Ainsi fut de ce bras puni le patricide Qu'attenta Meledor, pour acquerir Zahide. Le coûteau qu'il avoit à Louis destiné, Par l'Ange de Louis, fut fur luy détourné: Et foo Idole mesme à ses vœux mal propice. Presta son ministere à ce juste supplice La Guerriere se leve, & pleine de douleur, D'avoir contribué ses mains à ce malheur; Va confuse, où son deuil, où son effroy la porte, Et trouve Alzit mourant für Almafonte morte. Dés-ja l'infortuné, pour punir sur son cœute, Sa rragique victoire & fa funeste erreur ; Par son flanc découvert avoit pousse l'épée, Du fang encore frais d'Almafonte trempée : Et sur elle courbé, du geste l'appelloit, A l'offrande du fang qui de son corps couloit Belle Ame, disoit-il, acceptez la victime, Que mon bras repentant immole pour son crime. Et voyez, par ce feu liquide & ruiffelant, Si de mon cœut pour vous, le feu fut violent. Tel qu'il fut dans mon cœur, il fera dans mon ames Et vers vous mon esprit porté sur cette flame,

Si vostre mort se peut par la mienne expier,

Se pourra dans le Ciel avec vous rallier.

A ces mots il tomba, deux ruiffcaux qui jalli- Si tu viens pour venger vne si trifte more,

De ses deux stancs ouverts, à terre s'épandirent: Et son corps, sur le eorps d'Almasonce étendu, Son sang avec le sien, sur l'herbe constondu, Leurs espriss que la Mort de les Ombres vnirent, De leur funcite Hymen le mystere accompli-

rent.
A ce trifte furcroift de perte & de malheut,
Zahide en trouble fuit le poids de sa douleut.
En vain, contre son deuil, sa Vertu fait la forte;

En vain, contre son deuil, sa Vertu fait la forte; Le trépas d'Almasonte, au desepoir la porte; Elle s'en plaint au Ciel; elle impute à l'Amour, Les tragiques succez de ce malheureux jour; Et malgré sa raison, elle met en vsage, Tout ce qu'à la douleur peut inspiret la rage.

Trois fois elle voulut à fa vie arrenter; Et fa mort à la mort d'Almafonte a joûter: Et l'anvisible main de fon Garde eeleste, Trois fois luy sit des mains, tomber l'arme funcste. Sutprise, elle s'éerie, invisible Jaloux.

Qui m'ostes le seul bien, qui pouvoit m'estre doux; Elprit contrariant, qui me retiens en vie, Apres vne moitié de mon ame ravie;

Si tu viens pour venger vne it trifte mort, le te fuy, conduis-moy, prends le foin de mon Sort. L'infidele Archambaut devenu ma victime, Toit ou tard me payra l'interest de fon erime:

Et mes latmes jamais ne se verront finit, Ni la serenité dans mes yeux revenit, Que sur le Monument de la Prineesse morte, De son lasène meutrier la telle je ne porte.

Là-dessus elle ajoute, au Ciel levant la main, A sa vaine promesse, vn serment aussi vain. Le Ciel l'en dispensa, les Vents le dissiperent, Et leurs aisses n l'air, de sa voix se jouërent. Des Pescheurs, cependant, venus du bord de

Peau, Mottent les Princes morts, dans vn prochain tom-

beau,

Beau,

Obelifque, & d'une baze vuide,

Et jads crigé pour l'aimable Nebride,

Qui plus heureufennent que \* Rhodope fa Scrur,

Avecque la Beaufe four allier l'Honneut.

Zahide, ecla fait, réveille fon courage,

Se rimer à cheval, va le loing du rivage :

Et cous ccux qu'elle trouve, à la guerre animane,

Reporte aux fiens la yore, avec l'economent.

#### REMARQUES.

P. OBERT EN QUI SE FIT. pag. 130.cd z. ] Ce Roboufi a Faire de Saint Louis, Come de Clermont, qui époufi Beatrux de Bourbou, dont il prir le nom, qui est demouté à ceux de fa Race.

D'une Fleur en Bourson, par 130, cel. t.]
Cette fleur eft Beatrix de Bourbou, qui eponía Rubett,
Comte de Clermont, & mit le Duché de Bourbou dans

la Maifon Royale.

Du MEURTRE DE BLANCHE, pag. 110. cml. 2. 7
Cette Blanche effoit Fille du Duc de Bourbon , mariée à
Pierre, Roy de Caithlle, qui la fir moutir.

A BOURBON SON VENGEUR. pag. 130. cal. 1.]
Jean de Bourbon, Frere de Blanche, fut euvoyé en Caftille pour venger la moet de sa Surut.

Rille pour venger in mort de la Surut. Et Lu Caura, pag-150, col 2.] Pierre, Roy de Ca-fiille, furuommé le Cruel.

LE GRANT ARTENEL pagago.col. 2. ] Artevel fut vn Flamand puissant de corps & d'esprit, qui sut auteur de la revolte de ceux de Gand.

GIEBRT VSCTORIBUX. pag. sto. col. 1. ] Gilbert de Bourbon, Duc de Montpenfier, qui fir le voyage de Naples avec Charles VIII. DE SES PREMIERE AMOURS. pag. 150. col. 1.

DE 385 PREMIERE AMOURS. pag. 110.cel. 2.]
Parce que le Royaume de Naples avor ellé sux Francois, dés le temps de Charles d'Aujou, Frere de Saint Louis.
ANGUERN OES-ja VAINGUERR. pag. 130.cel. 2.]
ANGUERN OES-ja VAINGUERR. pag. 130.cel. 2.]
COUNT DUE (Sanutara de la Medica de Randon

Louis, Duc d'Anguien , de la Marion de Bourbon , qui gagua la baraille de Cerifoles. Laun Amena at Leun, &c. pay. 151. col. 1. ] Les

LEUR AMENE ET LEUR, &c. pog. 131. col. 1.] Les Poètes on dit qu'il naissoir de l'ambre jaune des Peuphiers qui sont sur les rives du Poi & que cèt ambre essoit des latmes des Sœurs de Phaéthoo, changées en Peupliers.

DES MONSTRES INCONNES pag 131. col. 1. ]
if Ces Moustres sont l'Heresic , iz Ligue , & la Rebelit lion.

L'IRERE SE VOVOIT. pag. 151. col. 1. ] L'Ibere & le Tage font des Fleuves d'Espagne ; & le Tage est particulièrement renommé par le gravier d'or que les Poétes luy artribuéns.

LES COLONNES O'HERCULE par, 151. cel 1.] Elles sons fat le détroit de Gibraltat , où l'oo dit qu'Hercule finit ses voyages.

cule finit fer voyages.

UN INSECTE VOLANT, pag. 13. col. 2. ] Cela cit
felon la penfee d'un Gree, qui compare l'Amour à van
guespe, & d'autres l'ont compare à vne abeille, à cause

des aifles, & des flèches qu'on luy donne. Un a Fille a si joue paga; 4 est 2. ] Cette Fille est Omphale, qui s'habilloir de la peau de Lion, que portost

Omphale, qui s'habilloir de la peau de Lion, que portost Hercale.

CAPTIF OB SA CAPTIVE. psg. 134. cel. 1. ] Cette captive cit Brifeis prifonniere de manitrelle d'Achille.

te captive ell Brifes prisonnere de maitrelle d'Achille.

PATROCES LES APPRENO, pag. 135, col. 1. ] Patrocle ami d'Achille.

DALILE O'UNY MARN, pag. 135, col. 1.] Dalile eft
cette Phalithne, qui fut caufe de la perte de Samfon.

AVEC VM ORANO LION. PRESSENS. 1. DAME CONCENSION SINGUE VENDERS (\*\*) CARROLL CONCENSION SINGUE VALUE VENDERS (\*\*) CARROLL CONCENSION SINGUE VENDERS (\*\*) CARROLL CONQUERNA (\*\*) CARRO

DETESTANT DEJANIRE. par. 155. col. 2. ] Dejanire fur femme d'Hercule, qui mourut emposionné d'une chemife pestileote, qu'elle luy avost donnée par jajousse.

S iii

#### SAINT LOUIS; LIVRE

The contract necessary of the contract necessary of the contract necessary from the contract necessary from the contract necessary from

Nopces.



# SAINTLOT

O U

# LA SAINTE COURONNE RECONQUISE.

## LIVRE DOVZIE'ME.

AMBAUT Instruit par la Solitaire , & armé des armes d'Aymon , va à la Forest , où il défait Ale Dragon. L'Histoire étrange de l'origine & du regne de ce Monfire luy est racontée. Les Arbres sont me-A Mo Diegon, I tilipine erning sie energies op en eigen en ei sampre sie yt reasent, ea antere jast meten, an Gong, yne li spektime for te ben de deue Treus i Telemé des Beheims (antereite i Edeam).

Est troupe des Infilite fam milje en deferiel yne telenfie dy yne le beheev de Innie, Le mei fernaste,
Est troupe des Infilite fam milje en deferiel yne telenfie dy yne le beheev de Innie, Le mei fernaste,
Esti troupe des Infilite fam milje en deferiel yn telenfie dy yne le beheev de Innie, Le mei fernaste,
Estide de Freede antere dans it Compose et illier de leten vroupe, Estide en die fa la tense de Archendos i de Estide en de Leten de de leten de steel in de de leten de de steel de steel de leten de steel de stee eschiquier, devant leurs machines. Le Spectacle fait pitié aux François, qui ceffent de tirer, de crainte d'eftre currriers de leurs Freres.



que l'Aube éveillée, le nouvelles couleurs eur la ter-

re émaillée, Et fi-toft qu'au Desert, d'Alegonde habité,

Bourbon étincelant de la farale armute, Et conduit d'un celeste & favotable augure, Sur la foy d'Alegonde, & fur le fort d'Aymon, Avoit pris le chemin qui menoit au Dragon. L'éclat de son armet, celuy de sa cuitasse, Annonçoient sa venue, exprimoient son audace; Et le cerele accré qui du bras luy pendoit, Les feux du jour naissant, de ses seux secondoit

Autre-part, cependant, des | Le Soleil en rougie, & sembla s'en confondre; A sa consusson l'écu sembla répondre :

Et dans l'ait, à l'envi, cent traits furent pouffez, Soit refléchis de l'yn, foit de l'autre élancez. Comme il est dans le Bois, vne effroyable Scene, Estale à ses regars vne montre inhumaine.

Il void des of mens de fiel encore teints, Parmi des pieds fanglans, de plus fanglantes mains Des ingestins pourris, des costes qui pourrissent,

Des eranes fans cheveux , & fans peau, qui blan-Le Bois sombre & plaintif luy paroist en fremir,

La feuille en murmurer , la verdure en blesmit : Et les soupirs des vents, qui sous les arbres glis-

Passent pour les soûpits, des Ombtes qui gemissent.

A tant d'affreux objets, l'affiette de son cœut, Immobile au danger, inflexible à la peur, Est pareille au rocher, qu'vn amas de nuages, Menace vainement de cent creufes images. Il s'avance; & dés-ja de plus prés mesurant, La grandeur du peril, d'vn cœur encor plus grand. Toy, dit-il élevant ses mains & sa priere, Oui défis autrefois d'une arme de lumiere, Ce Serpent, \* revolré, le Pere des Serpens, Qui de leurs vaîtes plis, sur les Astres rampans, D'vn venin sale & noir leurs rayons infecterent. Er de leurs fifflemens les Cieux déconcerrerent. Toy qui riens dans la nuit, & fous terre enchaîné, Ce monftrueux Dragon de comes couronné. Qui du fiel de sa rage, & du feu des Abysmes, Nourrit la Mort, qu'il garde au chastiment des cri-

Seigneur, foûtien ra gloire, & benis mon dessein: Fay luite de ton nom, la Vertu sous ma main: Je ferai fous ta Croix, de l'effroyable Beste, En trophée attacher l'épouventable teste.

Sa priere achevée, il éleva la voix Er fir de trois longs cris retentir tout le Bois. Les Echos d'alentour ce défi repererent, Et jusques dans son fort, au Dragon le porterent Le feuillage tremblant parut en frisionner: Er des troncs les plus creux , l'écorce en resonner. Un Inconnu, couverr d'vne armure luisanre, Tour à coup dans ce bruit, à ses yeux se presente Son air illustre & grand mélé de majesté, Donnoit force à sa grace , & grace à sa fierré; Er ce qui paroissoit de vif en son visage, Sembloit estre allumé du feu de son courage.

Il s'avance, & Bourbon contre luy s'avançant Terrible de la mine, & du fer menaçant, Qui que tu fois, dir-il, Avant-coureur ou Garde, Du Serpent ennemi qui nostre Camp retarde; Si ru viens avant luy mes forces mesurer, Tu re peux sans remise, au combat preparer. Au moins apprendras-tu, si le ser que je porte,

Sera pour mon dessein, d'vne trempe assez forte. Suspends cette valeur, luy repond l'Inconnu, Er sçache qui je suis, & d'où je suis venu: Ce fur moy, qui jadis vengeur du premier crin Le Dragon \* Deferteur abatis dans l'Abylme. Ce fut moy, qui liai ce Dragon rugiffant, Qui de sept fronts cornus, sept coutonnes haussant, Du torrent que vomit sa gorge venimeuse, \* Attenta de noyer la Femme lumineuse. Encore fut-ce moy, qui défis autrefois, Ce \* Dragon adoré des Peuples & des Rois, Qui de l'or imposteur de sa fausse couronne, Enchantoir l'Affyrie, & charmoir Babilonne. A la foy de Louis, maintenant oftsoyé, Je viens par ordre exprés, à ron aide envoyé, Pour conduire tes mains, & te prester des armes, Dont malgré les Demons, & malgré tous leurs charmes,

Tu verras à tes pieds trebucher le Drag on a Et sa mort relever la gloire de ton Nom. Là deffus il luy donne avec sa javeline, Une boule de poix, de gluë, & de raifine; L'instruit de leur vsage; & luy montre l'employ;

De la valeur soumise à l'esprit de la Foy. A peine eut-il parié, que des souches branlances, Des rameaux abatus, & des pierres toulantes, Tout à coup par le Bois, il s'éleve vn grand bruit, Que l'horreur accompagne, & l'épouvente suit. Un fifflement s'y joint , dont le taillis resonne, Et le vent qui le fuyr, long-temps aprés bourdonne : Er le trouble qui croist, l'effroy qui se répand, Annoncent à Bourbon , l'approche du Serpent, Il le void arriver, terrible de la creste,

Qui de plis hetifiez luy couronne la teite:

Er plus terrible encor des éclaits menaçans . Que roulent de ses yeux les globes rougissans. 1 Des Cedres ébranlez, & ployans fous fa force, Il fait tomber les bras, il emporte l'écorce : Et de sa queuë égale aux masts des grands Vaisseaux, Il abar les Sapins comme les arbriffeaux, Archambaut inrrepide, & pareil à la roche, Qui méprife des flots la menace & l'approche Marche droit au Dragon, qui dés-ja se dressant, Et de son corps enfie l'écaille herissane, Tout prest à s'élancer, vomissoir la fumée, De l'ardence fureur dans son cœur allumée. De la main du Heros le fer vole, & fend l'air, Menaçant d'un rerrible & foudroyant éclair : Le coup suit la menace, & la beste est b Du poids du javelot fon eschine est casse Et la pointe du fer, le corps luy traversant, Er jusques au terrain, d'vn mesme effort passant, S'enfonce au pied d'vn Pin, qui de l'effort s'etonne. Et d'un long tremblement, jusqu'au faiste en friffonne.

Le Monstre sit vn cry , qui fur au loin porté : Et par le Bois rremblant aux vallons repeté: Les oiseaux effrayez sur la plaine en tomberent, Et de peur , les poissons dans le Nil se cacherent. Le Dragon se replie, & se tourne en hurlant, Aurour du javelor, autour du Pin roulant Mais il ne peut tiret, quelque effort qu'il effaye. Ni de l'arbre le fer, ni le bois de sa playe. A la fin le rompant de force & de fureur, Et de scs hurlemens renouvellant l'horreur, Il traisne vers Bourbon son eschine cassee, Er d'vn éclar de l'arme encore traversée,

Ainsi la vaste Nef, à peine se mouvant Après son gouvernail rompu d'vn coup de vent; Panche son flanc brise, vers l'écumeuse plaine, Où la porte le faix du mast & de l'anrene. Les flots qui sous la prouë auparavant rouloient . Ceux qui des deux costez de la pouppe couloient, Contre elle soulevez, s'opposent à sa course, Qui ne tient plus de route, & ne connoist plus l'Ourse:

Et de son Pavillon l'orgueil humilié, Le Drapeau de la Hune, ou baissant, ou plié, Semblenr à la Vertu qui gouverne l'orage, Soûmertre leur fortune, & rendre leur hommage.

D'yn pareil mouvement le Monstre s'avançoir, Er de sa langue en seu la pointe brandissoir, Ouvrant julques au fond, la caverne livide, De sa gorge, de siel, & de venin humide. Bourbon de l'Ange instruit, de pied ferme l'attend, Et la gluanre boule en sa gueule jettant ; Des venimeux rasoirs qui servent à sa rage, Sans peine & fans peril, luy fair perdre l'viage. Le Monstre en vain s'agire, il se debar en vain: Sa force est inutile à secouër ce frein : Il s'échauffe, & la poix en devenant plus molle, Embarasse ses dents, & ses machoires colle. Le feu, que la fureur dans ses yeux fait rouler, Semble devoir le Bois, & la terre brûler : Er la vapeur qu'épand sa narine ronflante, Pareille à la vapeur d'yne fournaise ardente. D'vn pestilent nuage envelopant le jour, Noireir jusqu'au fommet les arbres d'alenrour.

Tandis qu'avecque rage il tourne, & se tourmente, Empétré de ce frein de matiere gluante; Le Heros prend le remps, & l'atteine d'un revers,

Le Heros prend le remps, & l'atteins d'un evers, Où la cerfic & le col joins de cercles divers, Faifoient vn are pareil, à ceux que fait la pluye, Quand le Solici couchant de fes rayons l'enfuye-Au tranchant de l'acier l'écaille refultant. Fair juillie altenout vn fre pirouétants: Er le bruir qu'elle fair, eft comme d'une enclume, Quand fous le fre qui bax, le for baur s'allume.

A ce coup, le Serpent devenu furicux, Se dreffe, & pour ses dents, fair répondre ses yes Bourbon qui craint ses plis, passe avecque souplesse, Et joignant au paffer , la force avec l'adresse , Luy porte sous la gorge, où le cuir jaune & vert, D'écailles desarmé se montre découvert. Le fer entre, & le fang en fort avec la vie, D'vne noire vapeur, d'vn venin noir fuivie. Le Soleil se couvrir, où monta la vapeur. Et rerint ses rayons, ou de crainte ou d'horteur : Où coula le venin, les herbes se flestrirent. La verdure mourur, & les arbres languirenr. Et le Monstre rombant, des grottes d'alentour, Er des rroncs habirans de ce rouffu sejour, Mille confuses voix rour à coup s'élevetent, Qui d'vn concert d'effroy , tour le Bois éro

Del la fombre vapeur que le Serpent vomit, Sur fa telle, dans l'air, un Phansôme fe fr., Qui fembla du regrad, en 'élevant de terre, Menacer le Vainqueur, d'une nouvelle guerre. A tour evenement Archambaur preparé, Demeure d'un pied ferme, & d'un frour alleuf : Er prefente le fer, qui dépourre & qui fume, Du fanp noit de la Bélle, & de fa noite écune. De l'arrique Dregon, où rédoir moi Sort, Qu'inn elevride è traphei, èt qui tie mon insage, La qui le N'ationn m'on renda l'eur hommage. La qui le N'ation m'on renda l'eur hommage. La Dieu des Pharasons, le Dieu \* des Paolomeir, La Dieu des Pharasons, le Dieu \* des Paolomeir, A qui far cara Navel, cera lampea alluméen, Cert suincieure d'or, cera monocon explaina. En che ce la la forte de la Gloire arreférenze. Er chez ceu la Fortune, ét la Gloire arreférenze. Er chez ceu la Fortune, ét la Gloire arreférenze. Er gepte su heurorité, de les Rois fortens grands, La Tegpte suin heurorité, de le Rois d'extre grands, Depuis qu'ils ont quirie mes Austal & mon culte. Il hon fo fooffert qu'orsep, il à nour en que un-

Et quoy, dit le Phantôme, encore aprés la mort,

Et is Jay feeu panir des Pais spostats; Si des Rois Deferteurs , jay detruit les Eflats, Je figurai faire va jour, valoir avec viure, Sur ta Race de fut voy, le fruit de cette injure, Le Phantôme à ces mors en l'air s'évanouir, Et laiffe va feu fooffit qui Boutbon éblouir. L'Archange de nouveau, devant luy fe prefente, Fe da jour pur de clair, dont la refte eft brillante,

multe:

Et du jour pur & clair, dont la felte elt brillante, Dans l'air puant & noit, de la mort du Serpent, La clairé, la douceur, & le calme répand. Ne crains point, luy dit-il, pour toy, ni pour ta Race,

De Phanetone Impolicus Tinfolenze menace, Sous le vain nom 47ff, § 1 floring ustrefisis, Ce Roysume infidde à l'es prédanes loir: Le franc Don, varil Yran, de Farie ceragée, Le Temple far fisperbe, de pompeux les Austès, qui luy faures d'actific des aveugles Montels: Et ce Bois eft encor famous par les reliques, De tard d'ampleur; judic in sugarifique Centre, l'est de l'actification de l

Et sous les Dieux cassez les Autels se fendirent. On vid celuy d'sis, de ce soudre abaru: Er son Demon frappé de la mesme vertu, Du Demon \* Caldean renouvellant l'exemple, Choisit vn vieux Dragon, pour Idole & pour Tem-

Ainh done fon Idole, & fon Temple mouvant, Du fang & de In mort des Nations vivant, Artifan de carnage, infligateur de crimes, Et lay-mefine. Acalifar de ces propres videines, Il a fair le degalt, par-cout ca l'a porré, Il a fair le degalt, par-cout ca l'a porré, Il nifinité de la faveur de de la crousact. Son culte fut long-temps van public hornicide: Sa grotte de fang frais toijous retilon humide: Er les corps avec pompe à fa rage expofez, Efficient au fon du filtre, entre fes dems brifet.

De ce Dieu devorant les Peuples se lassetents Et ses courses depuis, d'vn sanglant revenu, L'ont jusqu'à maintenant toujours entretenu. Le Ciel à ta valeut, en gardoit la victoire, Pout l'honneut de ta Race, & pour ta propre glo Et tant que la Vertu conduira tes Neveux, La Richeffe & l'Honneur marcheront avec eux: Et fous moy, la Fortune à leur folde engagée, La Victoire aprés moy, sous leurs drapeaux rangée, Par tout où le devoir porteta leur valeur, Feront voler la Gloire & marcher le Bon-heur.

Se perdant à ces mots , dans vne claire nue, Il reprit vne route aux Humains inconnuë. Bourbon le suit autant que le peuvent ses yeux, Par le brillant fillon qu'il laisse vers les Cieux: Et les genoux fléchis rend graces avec larmes, De la grande victoire octroyée à ses armes.

A fon tetour au Camp, la Gloire qui le fuit, En répand auss-tost l'allegresse & le bruit. On court vers le Serpent; & sa tette apportée, Sous vne grande Croix en parade est plantée. Le vulgaire timide, avec étonnement, Void du cuir écaillé l'effroyable ornement : L'vn admire des yeux les boules jaunissantes, D'vne lueur terrible encore menaçantes: Un autre, avec effroy, void des enormes dents, Les rasoirs acerez de venin dégourtans: D'aurres plus affeurez, de la langue livide, Melurent le long trait, de fiel encore humide: Er d'autres plus crainrifs, se figutent d'en voit, L'Ombre qui leur paroift siffet & se mouvoit

Les arbres cependant, sous la hache gemissent : De leurs gemissemens les plaines tetentissent : Mais ils one beau gemir, & beau ployer les bras, Le fer aveugle & fourd, ne leut pardonne pas. La Palme que l'orage a cent fois épargnée, Plaint son indigne sort, tombant sous la coignée: Le Cedre & le Ciprés, en haureur concurrent L'vn sur l'autre couchez , laissent leurs differens : Er les Pins fourcilleux, dont les testes altietes, Au lever du Soleil se trouvoient les premieres, Par le fer abarus, semblent en descendant, Attirer après eux le tonnerre & le vent.

Là, du Temple d'Isis, se trouvent les reliques, Des Vouces en blocaille , en plastras des Porti-

Des Dômes démolis, des Autels renverfez, Des Frifes en morceaux, des Chapiteaux caffez, D'vn fompeueux orgueil les superbes masures, Et d'vn Dieu monstrueux les enormes figures, Sous ce fameux débtis, encore spacieux, Encore au fouvenit, auffi vafte qu'aux yeux; On ouvrit vne cave au Soleil inconnue, Où près de deux mille ans la Nuit s'estoit tenue. Là des Mosts, autresois au Serpent immolez, Les ossemens testoient en desordre & messez:

Le temps ayant changé, les coûtumes change- Et leurs Ombres sembloient, de leurs voiles fu-

nebres, De cette affreuse Nuit, redoubler les tenebres. Auffi l'air s'en troubla, le jour s'en obscurent, D'vne fubite horreur , le Soleil s'en norreit; Et les bois, les oiseaux, les hommes expirerent, A qui les mauvais vents cette peste portetent, Les arbres abatus, I'vn à l'autre enchaînez, Sur d'autres bois roulans, vers le Camp sont trainez. La terre au loin gemit de leur masse pressee: Leur route, à grands fillons, fur son seinesttracée: Tour se meut alencout, & se meut reglément : Courvaux donne l'esprit & l'ordre an mouvement : Et le Prince present, du geste & du visage, Donne force aux Ouvriers , & chalcur à l'ouvrage. Ainfi, quand au rerour de la belle Saifon, L'Hyver s'est teriré, dans sa triste maison; On void à gros essens les Abeilles dorées, Devant leur Camp d'oziers, & leurs tentes cirées .. Preparet la matiere, & desfiner les plans, De leurs travaux futurs & de leurs logemens. Le rivage murmure, & les ruches resonnent,

Au tumulte, au concours, des troupes qui bourdonnent: L'vne garde au dehors, au dedans l'autre agit : La Nature est leur arr, & l'instinct les regit Le Roy preside à tout | & le bruit de son aisse ,

La fotce, l'industrie, & le soin renouvelle. Dés-ja fix fois le Ciel, de cent Signes orné, S'estoir ouvert au jour, pat l'Aube tamené; Et dés-ja fur le Nil, vne Tour exhaussee. Se voyoit en estat de flanquer la Chaussée, Les travailleurs munis contre le jet des traits, D'vn rang de Gabions enchaînez prés à prés, Pouvoient planter les pieux, arranger les fascines Et conduire à couvert l'ouvrage & les machines.

Mais aprés ces six jours, à peine le Soleil, Sous la terre eut chasse la Nuit & le Sommeil ; Que le Camp Sarrafin couvrit l'autre tivage, De chevaux, d'elephans, d'hommes & de bagage. Par tout où le François peut étendre les yeux, Il ne fe void qu'vn feu terrible & specieux, De l'ot guerriet qui brille, & brillant épouvente ; De la pourpre qui jette vne lueur fanglante; Des forests de Drapeaux en nuages roulans Et des Dragons, en l'air, après elles volans. Tout au loin recentit du son des Arrabales. Qui d'un bizarre accord répondent aux Timbales : Et de toute l'Egypre 2joûtée au Levant, Rangé fous ses drapeaux, sous le fet se mouvane. Le tumulte barbare, & le vafte équipage, Embaraffent la plaine, & chargent le rivage. Du cotté des François, sans crainte émerveillez . La Vertu , l'Ordre & l'Art , à ces bruits réveillez Au trouble, comme aux cris des Sarrafins répon-

dent, Et lents accords affreux , d'autres accords seconLe Nil en son canal, paroist en tremousser, Et du poids des deux Camps, ses rives s'affaisser. Louis revoidles Corps, les ordonne & les range: Anime l'vn d'espoir, & l'aurre de louange:

Anime I'vn d'efpoir, de l'aurre de loisinge:

Les Archers les premiers de long carquois changes,
Aucour des Gabionis de des travaux ranges,
L'arbalefe à la main, de l'oui fiur l'arbalefet,
Preparent de leurs traits la volaigne empefle.

Les Barbares aufi de leur part s'avançaux,
Fondeurs de Gents de trait, du gelte mennague,
Contre les travailleurs, apprelleurs vn nuage,
Oute de dies cachier d'un ecdourable orage.

Qui les don accibir d'un codoutble orage.

Au fignal de licher, deux contribulos ferrez, a.
De l'un a l'autre bord, sono d'un europ feorme de l'un comp.

De l'un a l'autre bord, sono d'un europ feorme de l'un de l'

Et d'en froid penetrant par la Bife ducci, Font en moindre degale le long du labourage, Où les pouffe l'Efpirt qui regne fur l'orage; Que la grefle des traits volans à tourbillons, N'en fair fur les Travaux, & dans les Bazullons. De la Tour dés-ja hunce, & dés-ja menagane, L'are d'yvoite à la main, Belinde & Lifamance, A l'homicide fer, qui de leurs doigre partoit,

Econduir de leur year, la mort au loin portou; Arec choix delinoiren les armes les plus belles, Dans l'elpace, où le bon pouvoit fauvre fer affer. Eurafia, lev mar par Boinde poulos bleffe, Romanda, lev mar par Boinde poulos bleffe, Ne fut point garanti, par l'écharpe vancée, Qu'Olzande avoit tilles, de Marel enchantee. Encore la balis-t-il, fernaur venir la mourle l'encharge de la companie de la companie de la les des la companie de la companie de la companie de la les boilsines de lang qui far elle juillieres, De fes feux d'or moula les flames écripairent. L'infortuné Merin, fon Fèrre & fon fixral y D'une fleche pareille abasa de cheval, Duy fix de fon Effet vue d'entiree offrance ;

La Mort qui la teçeur, fe mocqua de fei veux, Et pout les accordet est éponda tous deux. A la telle des Turcs, le haurain Muleallé, De l'armure bravoit, non moins que de l'audace : Et l'éclar de l'acier; dont il étunceloit, De tous les traits fur luy, les pointes appelloit. Lifannane à fon are en promer la viloite; Le trait quitte en iffiliax de la coché de l'yvoiriet Muis le fiex Muleaffe à Louis referré,

De la mort qui venoit, est à ce coup sauvé.

Le fer gliffe avec bruit, fur la valte rondache, Qui d'un brillan acier gliqu'au genoux le cache: Er portant fa forçune & fon vol plus avant, Frappe Olgux au conduit de la voit & du venta Olgur fon brave Fils, qui fur de faux augures, Se frignant un long cours d'allufres avenures, Dei-ja puffant la Mer, exaverfant l'Apennin, Coupante les brad du Rhône, & les cornes du Rhin, Soimentoit au Cruiffant, d'une folle efperance, Les Aigles de l'Empure, & les Ly Je de la France.

Le youe multicureux ch à peine frappé, Qu'm fecond yardou du mefine ar échappé, Arient fon Frete Achmer, au defious de Jaileil. Et up met dans le coupt le bois sigheus à Taille. Et up met dans le coupt le bois sigheus à Taille. Des malbeureux cades, le multicureux aifié, comme il entodis les bras sui focusai de les Petes, Dedeux trais est frappé, par les belles Archeres. Dedeux trais est frappé, par les belles Archeres. Et fans werfer de lang, de tous cer trais beleft, Comme de desdroit l'échappe de la company de Le fans verter de lang, de tous cer trais beleft, Vomit de désfroit l'écouré de le hidiplement Et femble en querellant & le Ciel & le Sort, Vooluir avoir de forçe cou fest fils, ou la mort.

You our avoir of rorce ou ses mis, ou is more.

Du Corps des \* Mufulmans, qui fuivent fa Banniere,

Un nuage aceré vole fur la riviere:

Et d'une ombre terrible, à l'air ostant le jout, Couvre les Gabions, les Travaux, & la Tour. Le fang, les corps, le bois, les armes se confondent:

Aux traits des Sarrafins ceux des Croifez répondent :

Er les motts, les moutans, les bleffans, les bleffars, L'ouvrage insertempu, les ouvriers tenverfer, Fons va mélange affireux de carnage & de trouble, Où le defordre crosif, & la frayeur redouble. L'orage le plus fort venoit des elephans, Pareils à des Chaffeaux avec pouds fe mouvans, Qui charger de Donjons, raupez en baterie,

D'où le tré de le fou touloient avec faite; Judyann humer pouvoient, & judyan Braillont, Judyann humer pouvoient, & judyan Braillont, Le control de la vaget, en fourthillont. Le control de la vaget, en fourthillont. Le control de la vaget, en fourthillont. Le cyllade de la vaget, dans fourthill et chate, Azaferse à Memits depair va mois venus, De Vibinte de d'Appune Pierchaudu et cotonne, de la vaget de la vage

rées: Er le nom de Zahide en chiffres abbregé, A celuy d'Azaferne, haut & bas engagé, An figure dés-ja, par vne vaine avance, Prefageoit de leurs cœurs la toyale alliance.

ii)

Sur l'enorme Animal, vne Tour se mouvoit, Où de Zabide, en bosse, vn portrait s'élevoit; Un Amour au dessus , luy faisoit vne ombelle , L'armant de son carquois, le couvrant de son aisle. Le Prince, de ses fers, moins lié que paré, De la fiere Princesse Esclave declaré, Se fait voir fur la Tour, dont la haute charpente, Diverse de conleurs, de dorures brillante, Semble aux traits décochez, dont elle bat le bord, Un Magazin d'orage, vn Arcenal de mort. Le feu se messe au fer, la pierre au feu se messe : De ce mélange affreux, plus affreuse est la gresse : Les rochers flamboyans, & les arbres ferrez, Aprés les dards communs à leur tour font tirez : Aux arcs, aux javelocs, succedent les machines : La Mort ne perce plus, elle fait des ruines : De son Frere mourant, le Frere est écrase : Du sang de son Fils mort, le Pere est arrose : Les entrailles, en l'air, au cerveau font mefices : Où les pieds sont froissez, les testes sont brûlées: Et le bronze, le fer, l'acier, d'vn mesme effort, Brifez avec les corps, avec eux ont leur mort.

Louis malgre le poids de ce faral orage, Sauterost dans le Nil, le pafferoit à nage, Seroit des Elemens, & des Hommes vannqueur, Si fon Camp, fi fon corps, pouvoient suivre fon

cœur.

Il met au moins par tout, l'ordre & la discipline:
Il est de tous les traits la commune machine:
Rien ne part, rien ne vole, ou de set, on de bois,
Qui ne prenne la force & l'esprit de sa voix.

D'vn arc qui fut jadis sur les Monts Pirenées, Un grand arbre, aguerri des Vents & des Années, Matignon qui suivoit le Saint Prince de prés, Faifoit autant de morts, qu'il décochoit de traits. Louis prend de fa main, cette arme redoutable, Et pour la fignaler, par vn coup memorable, Dans la troupe des traits, fils aiflez du Carquois, Qui semblent tremonsser en s'offrant à ses doits: Il choifit le plus fort de la pointe & de l'aifle, Le plus propre à porter vne atteinte mortelle: Il le met sur la corde, & les yeux élevant; Toy, dit-il, dont la main, fur les aisles du Vent, Conduit par vne route aux Humains inconnue Les traits de feu fonnans, dans le fein de la nué: Qui mets en batterie, & ranges dans les airs, Les orages chargez de foudres & d'éclairs, Donne force à cet arc, Esprit Moteur du Monde, Comme tu fis jadis à la farale fronde, Dont le Berger enfant, de sa foy seule armé, Abatit en ton nom, le Colosse animé ;

Mon crus, men y eux, mes mains, ne vifent qu'à ta gloite, Et mon effoir n'artend, que de toy la victoire. Il finit, & le trait s'envolant de fes doirs, Fait murmurer la corde, & tremouffer le bois; Et l'Ejreit directeur, qui d'enhaut le gouverne, L'adrelie à l'elephant, que monotre Azaferne. Ainfi, brillant d'ardour, de menace grondant, A fa legereté fa force répondant, A fa legereté fa force répondant, Parcil au trait de feu lancé de la tempette, Il entre par un cell dans l'effroyable telbe. Le far pinforau cerveou paile avecque le bois Le figer la comparavant fi douce, ce fi mirable. Le fiche suparavant fi douce, ce fi mirable. Le fiche suparavant fi douce, ce fi mirable. Ne connotel plus de loy, an fait que fa fureur, Et par cout mer le trouble avecque la certeur, La vadte e, richer Tour, de fon dou abante,

Accable de son poids ses Gardes & les tuë. L'orgueilleux Azaferne avec eux renversé D'vn éclat de sa pique, à la gorge est blessé. En vain il tend les bras au portrait de Zahide, Bien loin d'éstre propice, il devient homicide : Dans le commun débris, combant de sa hauteur, Il écrase la teste à son adorateur: Et de l'Amour encor l'image aussi cruelle, Luy tombant sur le stanc, le perce de son aisle. L'effroy, le sang, les cris de l'Animal blesse, L'objet affreux du trait, dans sa teste laisse, Le fracas de la Tour abatue & trainante, Dans l'enorme troupeau répandent l'épouvente. Ces Monts effarouchez, ces Colosses bruyans, Dans ce trouble foudain, par la plaine fuyans, Roulent sans écouter ni chastiment, ni bride Où la fougue les porte, où la fureur les guide. Ici leurs Gouverneurs de leurs dents font percez, Làde leurs longues mains, leurs Maistres sont frois-

Ils écatrent les tangs, ils diffipent les files, lls tenverfent les fores avecque les agiles ; Et fous leurs vafles pieds, les ventres écrafez, Les inetitius fanghans, les oliemens brifez ; Autour d'eux la frayeur, la fuire de le carrage, D'un horrible combat, fant combat ont l'image. Amí le Camp ababre en dérouse fra miss : Le Saint Prince vainquit de loin fes Ennemiss Et contre tous ces Corps de troupes Sarrafines,

Une fiche en fa main, fie plus que dia machine. Cependant le Soial à lon gift le rends i Le jour neuer, sé. le bruis avec le jour mouran, pour en pource le deuil, les enchetes détendents, fie d'onc Armée à l'aurre, en fisnes s'écusient. De la finance de l'aurre, en fisnes e s'écusient. De l'aurre de l'aurre

dats,

Est lumiere à leurs yeux, est vigueur à leurs bras:

Et d'vn effort sans peine, à sa seule presence,

La maniere obeut, & l'ouvrage s'avance.

Dés-ja le char de jait, qui sans faire de bruit, Par les Ombres traîné porte la noire Nuit, Egalement distant de l'Inde & de l'Ibere, En deux justes moitiez partageoit l'Hemisphere; Quand vn Corps à cheval, pour la garde avancé, Affailli brufquement, & brufquement poufle, Reporte dans le Camp l'alarme & l'épouvente, Que la surprise accroist, & que la nuit augmente. Zahide & Forcadin, par deux gays reconnus,

Avec deux forts Partis, estoient la survenus. Par tout, où va Zahide, Almasonte sanglanre, S'offre à fon fouvenir, à fon cœur se presente : Son Ombre luy paroilt alentour voltiger, Et luy tendre le fer, afin de la venger.

Sous cet auspice affreux, sous cette triste guide, Elle fuit les fuyars, les pouffe à toute bride: Taille en pieces deux gros, à la haste accourans, Paffe au travers des morts, au travers des moutans: Forcadin qui luy sert d'assistant & d'escorte. Le tumulte avec elle, & le ravage porte. Les concerts enrouez des divers instrumens, Répondent aux longs cris, aux longs hennissemens : La Nuit les aggrandit, & l'Echo les redouble : Autant que la peur gagne, autant gagne le trouble: Er l'effroy qui croit tout, se feint autant de Corps, Qu'il s'entend de tambours, qu'il retentit de cors.

Polify qui naquit vers les bords où la Seine, Dés-ja fiere & superbe avec bruit se promenes A la refte du Camp, des premiers avancé, De la main de Zahide à la gorge est blesse: L'infortuné, jadis, fut fur yn faux ombrage, Remis à la mercy d'vne Louve fauvage : Avecque ses petits la Beste le nourrit : De ses soupcons jaloux son Pere se guerit: Ondeberge sa Mere à tort emprisonnée, Au concert des clairons fut chez luy remenée: Et son Fils, de la mort dans les langes sauvé, Sous la cuiraffe icy, n'en est pas prefervé.

A Polify mourant, Longueval elle ajoûte, En vain brave en duel, en vain ferme à la Joufte : Les prix six fois gagnez, ne purent empescher, Que Zahide en patlant ne le fift trebucher. Creton pour le venger dés-ja prenoit l'épèc, D'vne plus prompte main, la main luy fut coupée: Elle tombe, & rombant elle lasche le fer, Qui de son coup perdu, semble se plaindre à l'air.

Choifeul venu des bords où la Marne naiffante, Dans son berceau de jones est encore tremblante, Soûtenu de son Fils, va contre les torrens, Des poussans des poussez, des courus des courans : Il écarte les vns, les autres il arrefte : A la grefle du fet , il expose sa teste, Dont le poil venerable, est pareil aux floccons, Que l'Hyver fait rouler fur la teste des monts. Il tourne brusquement & l'épèc & la bride, Et frappe Forcadin, dés-ja de fang humide: De la force du coup l'armet étincela; Le feu prompt & brillant jusqu'à terre en vola;

Et Forcadin parur sous l'éclair de l'épée, Comme vn de ces Rochers, à la telte escarpée, Qui sans mouvoir le pied, sans détourner le front, Etincelent au feu que les nuages font.

A l'éclair, luy dit-il, qu'à fait ton cimeterre, Le mien plus foudroyant, répond de ce tonnerre. Le Barbare, à ces mots prononcez en grondant, Et suivis d'un regard, par la visiere ardene, D'vn coup, qui tout d'vn temps éclaire, ronne, &c

Luy fait perdre l'arçon, & sous soy le renverse. Le vicillard genereux tombe comme vn vieux Pin, Qui foûtenu long-temps du dos de l'Apennin, Terraffe par le fer, tombe du haut étage, Où ses bras tant de fois avoient bravé l'orage: Des arbres d'alentour, de sa chute troublez, Les vns font abatus, les autres accablez: Et la teste du Mont, du peril éloignée, Long-temps après se plaint des coups de la coignée, La chute de Choifeul , mer par tout la terreur: Son fils seul intrepide & du bras & du cœur, Se fiant à l'adresse acquise à la Barrière, Va contre Forcadin, le frappe à la visiere: Le Barbare irrité, d'un revers luy répond, Qui luy fausse l'armer, & luy casse le front. Le \* Bourrelet brode de la main d'Adelife, L'enseigne du cimier, riche de sa Devise, Et les chiffres rémoins du fecret des Amans, Luy font contre ce coup, de foibles Talifmans. Etendu fur son Pere, il baisa sa blessure : Il fut son Epitaphe, il fut sa sepulture: Epitaphe de fang, sepulture d'amour, Que la posterité puisse jetter vn jour, A pleines mains sur vous, & sur vostre memoire, La fleur de la louange, & l'encens de la gloire : Er qu'vn si rare exemple à nos Neveux laisse, Du grand Livre des Temps ne soit point effacé. Louis vient cependant, le Corps qui l'accom-

Fait bruire l'air au loin, fait trembler la campagne, Le trouble & la terreur, le ravage & l'effroy Sont les Avant-coureurs, & les Suivans du Ro Il est le Chef, le cœur, le bras de chaque bande: Sa conduite combat, fon exemple commande: Et malgré le tumulte, & l'horreur de la nuit, Il met l'ordre par tout où fon courage luit. Il abar Sifredon, fameax Cavaleriffe, En vain fort à la Joufte, en vain juste en la Lice, Sa justesse à courir, ni sa force à jouster, De la mort à ce coup, ne purent l'exempter. Il luy joint Romefel, à Romefel Ortane, Qui zelateur cruel de son culte profane, Eftoir par tout suivi d'vn amas de liens Forgez pour enchaîner, des troupes de Chreftiens.

Le Barbare Oragan, alloit la teste armée, D'vne teste de Tigre, en salade formée, Les dents de l'animal sur le front s'avançoient; Ses ongles menaçans fous le col luy paffoients

Ex em misinge affruur, ex composit faurage, to parsex the drivate, de muffle ex de virige; Augment de la nuit, nouriter de l'erreur; Des ombres feccode consugente de l'horreur et l'est de l'es

Ainfi Louis ardent du feu de son courage, Fait ruisseler le fang, fait fumer le carnage. Un rocher détaché qui des Alpes descend Un totrent écumeux, de coutroux bondiffant, Un tourbillon lasché sur les gerbes dressées Un fleuve débotdé vainqueur de ses chaustes, Avec moins de degast, avec moins de terreur, Ravagent en pailant, l'espoir du laboureur. Archambaut d'autre-part accompagné d'Alfonse, Renverse rang fur tang, file après file enfonce. Brondicart vainement à la pique exercé, A la lutte Ofaphat plus vainement dreffé, Ormin grand Escrimeur, Ismaël grand Pitate, Le Chaileut Aragut, & l'Archet Omondate, Abatus à ses pieds , & blessez de sa main, De leuts enormes corps chargerent le terra Et leurs Esprits affreux, dans les Royaumes son

bres,
A la foule arrivant , effisyerent les Ombres.
Mais pendant que Bourbon la vidoire prefiant,
Ya les bandes, les corps, les efcadrons pouffant;
Zahide d'autre-part, de meutres dégoutance,
Arrive à fon quarrier, donne jusqu'à la rene.
Les Gardes alentour fous les armes tangers,
Forcez par la Guertiere, de par fen gens charges,
Tombent , comme l'on void, le fruit de l'éculie.

lage,

Tomber sous vn noyer, qui borne vn labourage; Quand les jeunes bergets, de longs bastons armez, A l'envi l'vn de l'autre, au butin animez, Se metrent en fueur, se mettent hoes d'haleine, Font bruire l'air de coups, en font gemir la plainc: En vain pour les fléchir, l'arbte leur tendles bras! Scs fruits infortunez en vain rombent à bas; Il n'est droit, ni pitié, qui leur atraque arteste, Tant qu'il teste une seuille attachée à sa teste, Autour du pavillon, les harnois & les corps, Et les chevaux mourans avec les valets morts, Font sous les chariots, & parmi le bagage, Un embatras d'effroy, de futeur, de carnage. Là l'Esptit d'Almasonte encore depité, A l'Esprit de Zahide, en trouble est presente : Elle croit voit jaillir, par la mesme ouverture, Le feu de son coutroux, le sang de sa blessure.

Ce tetrible mélange, à ses yeux s'enflamant,

Et son cœur, par ses yeux, de fureur allumant,

Elle persol vn flambens, 1 sprotoche de lactree, Et a viva adrellier a l'Isloic Ingalente, le c'échein, des-elle, de vais oil me conduite. Le c'échein, des-elle, de vais oil me conduite. Le consequence de l'acceptation de la configuration de la c

res, Brûlent avec leurs Rois, avecque leurs Victoires : Er rout leur feint éclat, en cet embtalement, Ne luit que pour s'éteindre, & ne luit qu'vn mo-

Celie qui de fei joun fiu \* l'Aigle & la Colombe, Semirainis en ci, la premier y fiscoria. Si brauel, fin plainis, fa valora, fis combras. Si brauel, fin plainis, fa valora, fis combras. En via celle et factamante, en vin che et armée, Agraelhe & termible, elle rich que fundec. De l'Empre Petral, ja \* Mode Fondaccu, fin plainis et la companie de la companie de la companie de Brile avecque l'Ais en basullir rangée, Dans le Camp, dont il tiere Babyloue affigée, Et l'Eughrate toon loy, par cannut druff, fire d'abbed, se 'Gee equ' filivit la Forune,

Jusques où le Soleil fort des bras de Neptune, Fumant avecque Tyt, avec Suze brûlé, A l'Egypte, à la Perse, aux Indes est messé. Legrand \* Jules, non moins que le grand Alexan-

are,

Sout fes propres Lauriers est là reduit en cendre, Le Tybre, ¡Ocean, ¡ Gaulois , le Romain, Par fes armes vaincus, le défendent en vain. Le Dellin de l'Empite avec luy s'y consume; La Fortune de Rome avecque Rome y fume, Les Aigles, ¡ les Drapeaux , les Dieux en font du bruit:

De leurs feux & des fiens le Capirole luir: Er tout ce grand tiffu d'Annales magnifiques, Dont Bourbon fe faifoir des leçons heroïques, Embrafe de la flame, & du vent agité, Eft vn fignal ardent au François irrité.

Raymond , Charles , Robert , suivis des deux Guerrieres ,

Et foûtenus des corps, qui fuivent leurs bannieres, Pareits au tourbillon fur la plaine coulant, Coutent à la louer du pavillon brûllant. Lechoc s'en renouvelle, & le meurtre en redouble, La nut mefine, dans l'air, s'en échauffe & s'en trouble.

Et la vapeur du fang qui ruiffele des eorps, Les plaintes des mourans, & les Ombres des morts, Mille

Mille funebres voix, mille images funebres, Font vn concert d'horteur avecque les tenebres.

Robert blelfi Rogul su conduit de la voix; Le fer entra de fonce, & fur fuivi du bois: Deux rugoles de fang des deux confeze fulliernet: Les efprits divifez avec le fang juillirene: La gorge, pour la bouche, à fa mort fanghes; L'ame en trouble & confule, entre-deux s'arrella; Et dépicée enfin, fortir par Touverture, Que luy laifi le bois trié de la belfine.

L'avaire Alifuman, d'un Sanglier cuiraffe, Mord le fer de fincur, fous Charles terraffe. L'ame de fon Pupille encore gemiffance, Le poignard dans Le fein, à les yeux fe prefente: De l'ombre de fon fang, une ombre de voix fort: Qui d'un accent affreux luy reproche fa mort: Er lor qui fur l'apps, & le pirs de fon crime, Luy revient dans l'éptir, & de fon poist Poppname.

De la main de Raymond Garamet abatu, Regetette vainement l'instille verm Des herbes qu'il favoit cueillir fous les Planetes, Et qu'il favoit muini de paroles feccetes. Son Firte mailleureux qu'a l'agri avoit atmé, Que de vingt Talifinans Aggir avoit chamé, Abatu par Béinde, en van Aggir appelle, Enchanteur ignoraut, & garant infidelle: Et mourant, de dêpti, il moge avoc les dents,

Les chiffres impoffeurs, à for deux bras pendina. Zumel qui vers les bonds d'ab le ter l'Aurence, Naque d'un l'ect Parle, & d'une Mere More, Naque d'un l'ect Parle, et d'une Mere More, Semblot me l'Eguer, da pur un peu de l'Arr, L'ebene d'un collé, d'aurec cofté l'youire, Paroiffonent You fin Taures afforte a violète. Paroiffonent You fin Taures afforte a violète. De l'extra principal de l'extra de l'ext

Er l'ame, qui dés-ja de sa peine est hideuse. Dans les Enfres descend, plus noire & plus astreuse. L'ismanne à Zumel apoire Almonelos, Qui pleura de mourir si loin de son tresor. Elle leur joint Mogut, qui de son propre Pere, Fut l'infame rival en l'amour de sa Mere.

Mais la Veuve fon rele, & Gon ardeur fuivans, Dans vn gros d'ennemis s'engage trop avant: La nuit qui s'eclaireit, les ombres qui blanchullent, Laiffent voit les lucurs qui de fon fer piillifent, Sa vertu se remarque: on accourt, on la suit: Le concount fait la foule, se la foule le bruit: Avecque le peril son audace s'augmente: Tout menace, tout frappe, & tien ne l'Épouvente.

Dés-ja de quarre coups son bouclier est fausse: Son superbe cimier est sins plume, & froisse: Son cheval à travers housses, bardes, & mailles, Reçoit, avec le ser, la mort dans les entrailles:

Et fix matteaux pointes congre cile configirats, pointe concisio controle, avec cuesco quanta, ving previou infinita à l'aire de bielluire. Ving previou infinita à l'aire de bielluire. L'aire de bielluire de l'aire de bielluire de l'aire de bielluire de l'aire de bielluire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire d'aire de l'aire d'aire d'ai

La vie avec la paix, & la main, luy domant.
Belle, & Baren, de-elle, ayer ton t'awantige.
Ex celluy de l'alterile, & celluy da couringe.
Ex celluy de l'alterile, & celluy da couringe.
Ex celluy de l'alterile, & celluy da couringe.
Si voi deure lus rious pen gévialent à cert bass.
Vous avez moins perdu, que laffe la Vidoire.
Mais flouvez la l'ortime eff contre la Vettru
Mais flouvez la l'ortime de l'ortime l'avantification et l'avantification et l'alterile voir l'avantification et l'avantification de l'alterile voir l'avantification et l'avantification point, vous pourser parmi notes,
Acquerir de la lautres moins fanglant & plus flours:
A la foul vivolence fe remité voir efficave.

Lisimante surpisie, à regret y consent: Son cours libre, à vopopé à si, main qui se rend. Zishide ptend si soy, ilyo choist vne estorte: Et recourne au peril, oo sin ardeur la porte. Mais set troupes déris plioient sous les François. Que Louis animoit du bras & de la voix. Forcasin fait en vain, tout ce qui se peut saire, suissellant de carnage, à cumant de colere.

Il refiemble au Sanglier, que des Chaffeus prefix.
Deffic le \* fine, nous de fin do heriff.
Le fing des chiens crevez, tens fra annes d'youite.
Le fing des chiens crevez, tens fra annes d'youite.
Son cours en fies d'evoid, par fin en alleure.
Son cours en fies d'evoid, par fin en alleure.
A cent d'erect soit, qui dann fair la alleurer.
Le findents avec beut le menses répondent.
De fin dents avec beut le menses répondent.
Provoquer les Limiers, & défere les datoit.
Anti le Santific, autre proudre le terraite.
A vecque le fin de l'experiment de l'experim

Čependant, la nouvelle à Berhunes arrive, Que la Veuwe Heroine eft ou morte ou captive: Il quitte Albuméfel qu'il combatoit à part, Plus vifie que le trait de la corde ne part: Et pique vers le Corps, où d'un bras homicide, Foctadin faifoir front, (fecondé de Zahide. Avec luy l'Amout vole, & luy met dans le cœur, Un trais nois de plombé, forgé par la douleur. L'amere jalousse entre par la blessure ; Er fait à la colere vne large ouverture : Le desespoir la suit, suivi de la futeur, Er l'audace entre deux, fait saillir la terteur; Comme on void rejaillir, au travers d'un nuage. La foudaine lueur qui precede l'orage. Il joint, il bleffe, il tue; Azaman l'inhumain, Tombe après Omofate abata de sa main. A gauche comme à droit, son épée éclarante, Luy femble à tous les eoups, appeller Lifamante. Et rien ne luy répond, que l'effroyable bruit, De la Mort qui moiffonne, & moiffonnant detre Mais est-il quelque erainre est-il quelque menace, Qui retarde l'amour animé par l'audace? De einq meurtres dés-32 Bethunes degouttant, S'avance de fureur, où Foreadin l'attend. A ees roches pareil, qui fur l'onde affermies, Du pied rompent l'effort des vagues ennemies: Er de leur front haurain , poulsant la corne en l'air, Fieres fous le tonnerre, & fieres fous l'éclair, L'attaque des Hyvers de l'épaule secouent;

De leurs affauts de neige ,& de greste , se jouënt, Tandis que de la Mer, vn bruir haut s'élevant, Donne d'vne autre attaque, vn vain fignal au Vent. Le Barbare, à deux coups que le François luy porte : Répond d'vn bras plus ferme, & d'vne main plus

forte: L'effort pourtant n'a pas le fueces qu'il pretend; L'aigrette vole en l'air, & le cimier se fend: Mais la trempe du easque austi fine que dure, Empesche que l'épée y fasse d'ouverture. De la charge du coup Bethunes étonné, Aprés deux ou trois tours, se sent desarçonné : Et sans quitter l'épée, abandonnant la bride, Va tomber fous les pieds du cheval de Zahide.

Chabanes, Matignon, Sainre-More accourans, Avecque les deux Bruns , & les deux Jofferans , Prefts à le fecourir, autour de luy se rendent : Les plus fiers à moneeaux fur la poussière éten-

dent :

Et malgré Foreadin, Bethunes relevé, Et temis à cheval, de ses mains est sauvé, De dépit, sa fureur en est renouvellée : La Mort avecqueluy restre dans la mesiée : Er la Victoire allant de l'une à l'autre part, Sans arrest balancée, & conduite au hazard, Semble attendre dans l'air, qu'il vienne quelque refte.

Digne de la coutonne en sa main dés-ja preste. Louis vient là-dessus ; son nom porte devant, Sur les voix des clairons , fur les aifles du vene; Et secondé du bruit des chevaux de sa suite, Annonce aux Sarrafins , ou la mort ou la fuite. La Victoire forcée, & le Sort arresté, Sans plus déliberer, passent de son cotté: Er la Barbare troupe en desordre, & pressee, Hors du retranchement est à la fin poussee.

Ainfi, lorsque les Vents, soit dans le champ de

Soit dans l'étar branlant de l'écumeuse Mer, S'ebatent au fignal, que la Lune leur donne L'air bruit de leur combar, & la Mer en resonne : Les vagues tour à tour, sous vn égal effort, Tantoft vone au Midy, tantoft revone au Nort: Et les Vaisseaux errans, malgré Catte & Boussole, Sans arrest sont portez, de l'vn à l'autre Pole. Mais fi dans la meffee, il furvient quelque Vent. D'vn plus puissant esprir sur la plaine regnant; Tous les autres fous luy baiffent l'aifle & la reste : Tout feul il donne cours & force à la tempeste : Et fon fouffle, vainqueur des flots & des nochers Fait eacher les éeueils, & trembler les rochers. Zahide & Forcadin en vain à cette fuite.

Opposent leur courage, opposent leur conduite : La vaillance des Chefs ne remet pas le cœur, Dans les Corps où le trouble a fait entrer la peur: Et le Vainqueur lasse d'une assez longue ebasse, Retourné dans fon Camp, qu'vn autre affaut me-

nacc,

Range, pour affeurer les travaux commencez. Six Drapeaux de Flamands, jusqu'au bord avaneez. Cependant la Nuir tombe, & rentre dans la

Son voile humide & noir se plie & se resserre: Et les portes du Jour ouvertes au Soleil, Se repeignent d'azut, de laque & de vermeil. Le François étonné de voir sur le rivage, Le cruel appareil d'un spectaele sauvage; S'apperçoit que le Ciel, étonné comme luy, Semble ne luy prefter le jour qu'avec ennuy : Sur la tive où paroift, des Troupes Sarralines, Le Camp fortifié d'un long rang de machines, On void à cent poteaux, en échiquier plantez, Cent couples de Chrestiens dos à dos garrotez: Ils forr tous baptifez, & de nobles Familles Au nombre des Garçons, répondeeluy des Filles. Le jour , que pour sauver Zahide de la mort, Muratan s'immola par vn noble transports Son pere Meledin, furieux de sa perte, Desemperé du dueil de sa Maison deserte, Enleva les Enfans des Chrestiens de Memfis. Pour en faire vne offrande aux Manes de son Fils. Maintenant à fon Camp, le long de la Riviere, Il en fait vne affreuse & tragique barriere. Barbate ingenieux , à qui l'humanité , Sert contre les Humains, sert à la eruauté! Cruelle invention, de se faire des armes, De l'horreur & des eris , de la erainte & des lar-

Le Sarrafin couvert de ce rampart de corps, Sur les rrayaux François redouble ses efforts: Le fer, le feu, le bois, font avec le bitume, Un déluge qui luit, vne gresse qui fume : Les Soldats, aux Ouvriers, dans l'orage mestez, Sont par les meimes traits & percez & brûlez :

La Mort double par tout, confond fur le rivage, Le sang & le débris , la cendre & le carnage.

Le François qui se void assailli par ces rangs D'Innocens garrorez, de Fidelles fouffrans Effrayé de leurs eris, amolli de leurs larmes, Ne peut innocemment se servir de ses armes : Il ne peut, aux torrens, contre luy décochez,

Répondre que de pleurs, à ruisseaux épanchez. Les dards en sont mouïllez , leurs aisles en languis-

Sur les arcs degouttans, les flèches s'attendrissent: Et le fer amolli d'vn fentiment humain, En perd le mouvement, & tombe de la main. Les Martyrs, cependant, de la mine & du geste, Accompagnent l'horreur de la Scene funeste;

Tout est plaintif en eux , tout est pleurs , tout est voix, Tout porte la pitié dans le cœut des François:

Et par cette pitié, leur force est desarmée : Par ces voix par ces pleurs leur valeur est chatméc.

Ainsi, la Pieté sur eux faisant effort, Vaincus de leur tendresse, ils s'éloignent du bord : Et de peur de souïller leurs mains de sang fidelle,

Et d'vne guerre sainte, en faire vne esuelle, De peur d'estre meurtriers de leurs Freres souffrans :

Et de tuer des Saints, visant à des Tyrans; Par l'ordre de Louïs, ils font place à l'orage : Et laissent pour vn temps reposer leur courage. En pompe cependant, les morts sont enterrez, Et d'eloges, de pleurs, des palmes honor z. Trois fois l'Aube venant diffiper les tenebres . Appella les François, à ces devoirs funebres; Et la Lune trois fois, les rappella sans bruir, Au travail de leur Pont, sous l'aisse de la Nuit.

#### REMARQUES.

Cle premier Ange que l'Escriture eo plusieurs co- de leurs Dames. droirs appelle du oom de Serpeor.

droirs speelle du oom de Serpeor.

Ls D NA 000 notes Retu N. pag. 146. csl. 1. ] C'est
l'Ange deserteur: & le Dragon à sept sestes, est celuy dont
il est parlé au chap. 11. de l'Apocalipse.
Ct D NA 000 N 000 N 1. pag. 146. csl. 1. ] C'est celuy
que les Babyloniens adotoient, & que Daniel sit mou-

Le Disa ons Proteme'es.pag. 147. cal. 1.] Les Prolemées ont efté des Rois d'Egypte

SOOR IR VAIN NOM O'ISIS, pag. 147. cel. 2. ] Ilis eft le oom d'une Decile adorée des Egypticos. DO DEMON CALORAN, pag. 147. col. 2. ] C'eft celuy que les Babyloniens, du remps de Daniel , adocoiens

fous la figure d'vo Dragon Do Cones DES MURREMANS par. 149. col. 1.]

Les Mufulmans font les Turcs. La Bounnater enone pag ter cal 1 ] Lebour-

E SERPENT REVOLTE', pag. 146. col. 1. ] C'est | nairement il estoit de la livrée des Chevaliers, oo de celle

LES EMPIRES EN QUATRE PARTAGEZ PALISA est 2.11 y a cu quatre principaux Empires dans le Monde, celoy des Affyriens, celuy des Perfes, celuy des Grees, & celuy des Romains ; ils eftorent sous quatre representez dans la tenze de Bourboo.

Fut L'Atote at La Colomas pagags cola.] C'eft Semiramis qui fooda l'Empire des Affyriens. Elle fur vne Aigle par fa valeur : elle fur vne Colombe par fa

molleffe : sum avoit-elle efté oourrie par des Colombes, & l'Eferiture luy donne le nom de Colombe. LI MIOI FONDATION pag. 151. cel. 2. ] CoFondarcer de l'Empire des Perfes eft Cyrus , qui mit l'Eu-

phrate à sec , & prit Babylone. LE GREC QUE SOTVIT. pag. 151. col. 1. ] Ce Gree eft Alexaodre, qui ofta l'Empire aux Perfes, & le laiffa aux

LE GRAND JULES pag. 151. col. 1.] Lebour-reltet choit vo comemors fair de toye oo de broderie, qoi Jole Coler, lepremier Empereur Romain, & le Fondateur de mettois muttefous cotte le cafique & le timiner, & ords.



# LA SAINTE COURONNE RECONQUISE.

#### LIVRE TREIZIE'ME.

E Sultan devenu amoureux de Lisamante, employe toute sorte d'artifices pour la fléchir, ou pour la vaincre. Elle se rend en apparence ; le festin de la Nopce est magnisique : O la nuit , Lisamante enconnegée pa ladith, coupe la selle a Saltan, et jeté avec la jame lavor qui cu decunt els est le la saltan, et jet avec la jame lavor qui cu decunt els est le la saltan qui jet es que la fame traver la bellava. Bethaus qui jetu cu gente è la sure rive, v é qui fufficir par elle taus ce que l'amar l'avec l'un deut de la jame parent fuir fugifire la recui et la reconnec a Comp. Forchai else General, come l'arde deut le travez et meut et de la you les Enfaus Christiens tirez.
Les travez et meut de la mon du Saltan. Mercone pour la venger, obtient de lay, que les Enfaus Christiens tirez. du Caire , feront brûlen. Parmi tant d'Innocens , la fortune d'Orafin & de Merinde eft particulierement regrettée. Les Demons appellez à ce Sacrifice , forment en l'Ar une batterse , qui met le fen au Pont & anx Tours , & le porte de la aux Tentes voissaes. Louis l'arreste pur ses prieres : les Demons vainem tombent dans le Ril, er il ne refle de leur batterie que un bruit et de la famée.



1. E D 1 N cependant, jour & nuit | Et jusqu'à sa raison, des vapeurs en monterent, fe confume D'vn feu, qui fans lueur, dans fes veines s'allume. Soixante & dix Hyvers, en neige ramaffez,

Sut sa teste chenne, & dans ses os glacez, Ne peuvent amortir la pestilenre flame, Qui s'eft prise à son sang, qui regne dans son ame; Et qui de veine en veine, & dos en os glissant, Fond la lie & le mare , de son âge baissant. Lisamante luy sut à peine presentée, Que sur vn trait d'esprits, cette flame portée,

Par les conduits des yeux, penetra dans son cœu Y mit vne fievreuse & subite chaleur;

Qui la mitent en trouble, & ses jours étoufferent. Dans cette nuit qu'il potte, & qui par tout le suit, Rien ne plaift à son ame , à ses yeux rien ne luit , Que les jours, que luy font les yeux de Lisamante, Idole, fur toute autre, en fon cœur dominante. Devant ce pur objet, de son impur amour

Il ne void rien de grand, rien d'aimable en sa Cour: La Gloire n'est qu'vn Spectre, & la Fortune sombre, A fon sens obscurei, ne paroist plus qu'vne Ombte. Les sales Intendans de ses sales plaisirs,

Grands Artifans d'amorce, à prendre les desirs, Vers elle deputez, tour à tour se relayent: Et fur son cœur, en vain tous leurs pieges essayent. Ni le Trefors promis, ni les Sceptres offets, Ni l'horreur de la Mort, ni la crainte des fers,

Ne peuvent tien gegnet, für ce cœuri invincible, Er non moin 3 leffeny, qu'à Pelipoi indicable. Le Vieillard infense, qui croit que les attraite, D'wne grande Fortune aginom meux de près, Es que les yeux deceus, ooi (apriri par se charmes, Dispostront le ceur à luy readre les armei; Fair à vingt boucles d'or, sur vingt bases d'azur, Suspendre vn Pavillon, le ché-d'ecuver d'Altur, Qui n'ou point de parcil, en l'air de peindre cen soye,

Dépuis ceux que juda vasta la vielle Troye.

Dans ce Palis plant, où cert Rois exprimes,
Sont villole fant corps, & fan anne animes;
Sont villole fant corps, & fan anne animes;
Qu'il fait dés-ja tustier de Sattane regnance.
Et là, devant re y eux, qu'il precend debaucher,
Et la, devant re y eux, qu'il precend debaucher,
De outley, il far ranger, far de suble d'Apstra,
De outley, il far ranger, far de suble d'Apstra,
De outley, il far ranger, far de suble d'Apstra,
De outley, il far ranger, far de suble de la commente del la commente de la c

Et d'une Race à l'autre avec foin conferverent. Cét Aftre, qui d'un fou porté le long de l'air, Prepare les trefors des Nymphes de la Mer; Qui de leur fang qu'il fige, & de leur lair qu'il caille,

Fair le Corail en branche, & la Perle en écaille. Er celuy, dont le feu plus vid & plus perçant, Par des conduits fecrets, dans les Mines delcend, Qui fair les Dananss, des boucons de lumitere, Qui combere quelquefois de à lusfane orniere Ne fiscus jamais rien d'illufte, ni de beau, Dans le fenude la Terre, ou dans le foin de l'Eau, Qui fe puille égaler, aux trefors que déploye, Le Barbate amoureux, dans ce Palsia de foye.

Là, fur vn pied d'Opate elt là Table \* l'Ifis, Son bord ell relevé de cene pierres de prix. Cerr chiffres alentour, font à la Modaique, Des morceaux affemblez vn rabbeau \* fymbolique. Le Scopre \* d'Ofiris, de Sapphirs verdoyans, Er celly d'Amafis, de rubis flamboyans, Semblern là dispuer de gloire & de nobleffe, Et montrer à l'envi leur lufte & leur richeffe.

Là lé voul le prefers, qu'Alexandre duit, Fit à ce fant Ammon, qu'I revita pour Fils i Six caliolectes d'or, e fix vales d'Agrec, Cledre de la mai de layaune. "Sectionze. Mais la ren ne furprend, rien n'autre les yeux, Comme les pass meux. à les fants procients comme le pass meux. à les fants procients comme le pass meux. à les fants procients l'autre d'agrec de la layaure de meir, Lordrep Parte d'ic à la purpre, politera, Fon de Arte differens, l'ur fur l'autre voiters. Robolope "qui judit fai en de come celles for mé (Qil dompes les plus fiers, qui vanquui les plus, barres,

Dans le Temple d'Iss, cette Couronne offrit, Des tributs imposez aux Amans qu'elle fit. Tour ce que la Mer Rouge, & que la Mer Indique, Ont porté de plus riche & de plus magnifique, Par des mains de renom, fçavamment ouvragé, Et dans la riche Tente, en bel ordre rangé, Redouble son éclar aux yeux de Lifamante; Et pour les arrefter, en foule s'y presente.

Le Sultan qui la mene, & qui luy fait tout voir, Ctoir en elle allumet le vain desir d'avoir. Il luy montre vn collier, de dix Perles en poire. Qui fut à Cleopatre, & scrvir à sa gloire, Le jour, qu'avec Antoine, elle vid à scs pieds, Aigles, haches, faiffcaux, lauriers humiliez. Il luy montre vn Mitoir, dont la glace constante, Dont la bordure d'or, d'Escarhoucles ardente, Sone vn miracle aux yeux, où la Nature & l'Art, A l'envi l'un de l'autre, ont une égale part Au deffus du Miroir, deux Amours faits d'albatre, Y couronnent encore le nom de Cleopatre; Comme ils y couronnoient son image autrefois, Quand elle en apprenoit à triompher des Rois, La mesme il luy fait voir la fatale corbeille. De Ruhis cifclez éclatante & vermeille, Où cette Reine, aux yeux de sa harbare Cour, Qui pleuroir le fuccés de fou funeste amour, Voulut qu'vne Vipere, entre les fleurs nourrie,

Lui donnaît vne mort parfumée & fleurie.
A la fin le Sultan, de rour ce grand trefor,
P tend vn atour Royal, fair en Appretador,
Donr \* Roxane eur jadis la tefte couronnée,
Quand au lit d'Alexandre elle fur definée.
Il l'offre à Lifamante, & luy dit d'vn accent,

Qui declare l'ardeur, que fon ame reffent Cet atour seul manquoit à ta Royale teste s Et tes yeux pouvoient seuls en faire la conqueste. Reçois-le de ma main: souffre qu'avec l'Amour, La Fortune aujourd'huy te couronne à fon tour. La Beauté, la Vertu, ni la Victoire mesme, Sans elle, ne scauroient former vn diademe: Et le front qui n'est point de son lustre éclairé, N'est brillant qu'à demi ,n'est qu'à demi paré. Mais l'injuste qu'elle est, pour aller au merite, A besoin qu'on la presse, & qu'on la solicite. Ce qu'elle fait de droir, ne se fait que hien tard : Et ses faveurs vontmoins, au devoir qu'au hazard. De fes devoirs pourrant aujourd'huy mieux instruite, Par les Vertus forcée, & des Graces conduite, Pout achever en roy, ce trait de Royauté, Que le Ciel t'imprima te donnant la beauté; Par mes mains elle t'offre, avec cette Couronne, Tout ce que nostre Nil, de scs bras environne; Tout ce que le Jourdain, à longs plis ondoyant, De son lit calme & riche, en paix va costoyant: Et rout ce qui s'étend, de l'Atabique plainc, Jusqu'à celles où Tyr est encore hautaine. Que ton front brillera fous ce Royal atour : Que l'exernel Courier, qui du Ciel fait le rour, Dans la Gent Sarrasine & dans la Gent Chrestienne, Verra peu de clartez, que n'efface la tienne!

Tout

Tour l'Orient viendas le ranger fous ets loix: Tu répandras la gloire de l'éclai fur les Roiss Et de tes volontez, cent erflets courtonnées, Cent Peuples belliqueux, féront leurs definées. Ces refois feront tiens, de cent autres encor, De Rivieres d'argent, de de Rivieres d'or, Qui de mon riche Trofne ont leur fectonde fource, Prendront de voy leur pance, autont fous top leur prendront de voy leur pance, autont fous top leur feront pance de voy leur pance, autont fous top leur pendront de voy leur pance, autont fous top leur pendront de voy leur pance, autont fous top leur pendront de voy leur pance, autont fous top leur pendront de voy leur pance, autont fous top leur pendront de voy leur pance, autont fous top leur pendront de voy leur pance, autont fous top leur pendront de voy leur pance, autont fous top leur pendront de voy leur pance, autont fous top leur pendront de voy leur pance, autont fous top leur pendront de voy leur pance, autont fous top leur pendront de voy leur pance, autont fous top leur pendront de voy leur pance, autont fous top leur pendront de voy leur pance, autont fous top leur pendront de voy leur pance, autont fous pendront pendront de voy leur pance, autont fous pendront pendront de voy leur pance, autont pendront de voy leur pance, autont pendront de voy leur pance, autont fous pendront pendront de voy leur pance, autont pendront pendront de voy leur pance, autont pendront pendront de voy leur pance, autont pendront pend

courfe:
Afin de rélever à ce faifte d'honneur,
La Fortune n'attend, que l'aveu de ton eœur:
Juge, s'il te vaur mieux, eftre Efelave que Reine,

Porter vue Couronne, outraifnet une chaifne. Tandis que le Sultan de la forre parloit. Un rour autre deffein Lifamante rouloit. Quarte fois la pudeur, de fon zele allumée, Fit luire fur fon frone vine pouspre aniunée: La colcre après elle y montant quarter fois, Luy ferma de dépir le conduit de la voix. Mais vu influnc plus fort, luy changeane la pen-

fée, A repartir ainsi , sa langue fut forcec: La Beauté qui se void, n'est qu'vn nuage ardent, Qui se resout en pluye, & se diffipe au vent. Ce n'est qu'vne legere & trompeuse peinture, Qui déguise aux humains, leur propre pourriture: Et je prise fort peu ee reint, qui d'vne fleur, A la courte durée, & n'en a pas l'odeur. Je prife encore moins, eette beauté luifante, Dont se fair, des Mortels, l'Idole dominante: Et ces faux ornemens, ees vains atours, qui font, Des fardcaux à l'Esprie, & des liens au front. La bizarre Fortune, à qui vont tant d'offrandes, A qui les Peuples font tant d'injuftes demandes, Est vn autre Phantôme, à qui je n'ay jamais, Au prix d'vn grain d'encens , demandé de bien-faits. La Pourpre qu'elle teint , les Sceptres qu'elle

dore, Sont les rets où se prend la foule qui l'adore : Et tout ee que ses mains sont de plus precieux, N'est qu'un piege où l'Esprit s'empestre par les

Lycux.

Un air doux & gagnant à ces mots ajoûté, Er jusques dans le cœur de Meledin porce, En tire les esprits qui servent à la joye : L'allegreffe, aprés eux, fort par la mesme voye: Son front change de teint, sa sette s'adoucir, Et sous ses cheveux blanes, son œil qui s'eclarcit, Ressemble au jour d'Hyver, qui descend de la nue, Sur la terre gelée, & de neige chenue Il veut que lans remife on dresse l'appareil, De la Nopee affignée au coucher du Soleil. Chacun s'en rejouir, tout le Camp s'y prepare, La Feite en cit publique, & la pompe barbare. Cependant le jour baiffe, & le Ciel rougiffant, Se peint des derniers traits du Soleil qui descend. Le Festin est superbe; & les Tables rangées, Tremblent fous les trefors, dont elles font char-

Là se void l'Inde en plats, & le Gange en buffets : De l'or qu'ils ont fourni, mille vascs sont faits. La parosit la Topase en gondolles taslice: En euvettes on void l'Agare travaillée. L'esprit de la Grenade est dans l'or eiselé. Avec le doux esprit de la vigne messé: Et les riches sucurs des plantes parfumées, Dans des nuages feines, avec art enfermées, Se repandent en pluye, à longs filets eoulant, D'vn Ciel d'or & d'azur, par la tente roulant. Le Sulran fous vn dais, d'vne étoffe luifante, Couronné de rayons, le Soleil represente. La nouvelle Suleane affife prés de luy, Dislimule ses soins , & cache son ennuy : Et sur son front d'yvoire, vn Diamant énorme, Exprime de la Lune, & l'éclat & la forme. Seize Princes, Neveux de Sulrans ou de Rois, Representent aptés, les Saisons & les Mois. Et d'autres Chevaliers, par diverses parures. Des autres feux du Ciel, contrefont les figures. Il fuceede au festin, vn Bal mysterieux, Où se void l'harmonie & le bransle des Cieux: Et les pas mesurez au concert des Tymbales, Represent des Temps les Courantes farales.

Dant le celefte zur brillaus de tous cofter, Chacun va retrouvet le trepo dans fa Tente, Et laiffe le Sultan avecque Lifamane. Spectazeur immortel de la courfe des Ans, Affiliam de l'Hilloire, & Directeur des Temps, Eclaire ici mes yeux, ouvre leur cfe efface, Où vivene les Fortarus de tous ee qui fe palle. Et m'apperen quel pouvoir, foit davin, foit hamain,

La Nuit croift cependant; & les cloux argentez,

A Lifamante offrit fa fecourable main: Er peopiee à fa vie, à fa vertu propice, Les fauva routest deux, fi prés du precipice: Le bruir en refle à peine; & le long-temps paffé, Des Memoires contais en a l'afte effacé. St-toft que Meledin fe vid en folteude,

Libre du joug qu'impose aux Grands la multirude;

Eblotiy des vapeurs, qui du vin luy reftoient, Et jusques à ses yeux, en mages montoient; Il se rend au sommeil, dont l'aille humide & som

bre,
Sans poids l'appefantit, & fans corps luy fair om-

L'Esprii mesme Intendant des heures de la Nuir, Tire du motte sein de l'Altre qu'il conduir, La plus fraische nilbutence, de la plus endocemance, La met daus vore note obscure de dégourance: El a teipan de la, sur le camparance; El a teipan de la, sur le camparance; Le venue que passifient à sombern de s'assopissione Les Venues qua passifient à (combern de s'assopissione) Près des Gardes dormans, les seux mourans languissione:

Et la vague elle-mefine arrivant à ce bord, Se rend à l'influence, & dans fon lit s'endort.

Dans ce commun repos, vue étrange rourmente De crainte, & de foueis agire Lifamante, Mefurant de plus prés, & d'vu meil plus rafils, à Le perilleux detroit où fon honneur est mis; Elle en a de l'horteur; & n'entervoit qu'à peine,

La Couronne où le Ciel par ce détroit la mene. Ett-ce vn inftind, dis-elle, eft-ce vn illufon, Qui m'a fair confenir à ma confusion ! N'avois-se pas appris, que le nom de fouffrance, Eltoit d'un pris plus grand, que le nom de valilance ! Je n'ay pas eu le cœur d'allier les Lauriers, Qui ceignent les Marsyrs, aux Palmes des Guer-

riers:

Et jay laiffe tombet l'extralle Couronne, De peut d'offiri la tefle à la mort qui la donne. Ah i que plitofi la Terre ouvre fer fianes fous moy, Que je vous abandonne aimable & fiance Loy; Et que d'un fale amour, le feu noir & profane, Cortompe Lifamante, & la change en Sultane. Muis, jay dequoi du mien, prévenir ce malheur;

Qui peur mourir, se pout sauver du des-honneur: Le Boureau pour cela ne n'est point necessaire. Le chemin en est court, toute main le pout saire: Et pourveu qu'on échappe, il importe fort peu, Que ce soit par le fer, par l'onde, ou par le seu. À ces mots se tournant, elle void sur st telle,

X ce nooi fe tournint, elle voel far fa refte, in conients qua refte à l'able qu'elle appreller le la contra qu'elle present et de la contra del contra de la contra del contra de

Et ne laisse en sa main, que l'Escarboucle ardence Qui servoit de poignée à l'arme slamboyanse Au trouble qui luy vient de cét enchantement, il survient d'autre part, yn autre éconnement. Elle void vne Ferme habillée à l'antique,

Mais grave autant que belle, autant que magnifique.

Un brillant colteclas en si main rayonnoir: Un cercle plus brillant , si cette coutennoir: Et l'Aurore nous vient moins belle & moins parce; Quand des rayons du jour & des siens éclairée, Elle annonce aux mortes, le Sociel qui la foit, Et de se seux éceint cous les seux de la nuit. De viens à con sécours, Fernme forte, dit-elle,

Entre dans la Carriere où la Vertu t'appelle: Mes pas y font tracez; & tu peux les fuivant, Porter plus haut ta gloire, & ton nom plus avant. Ce fut moy qui jadis, pour fauver l'Idumée. Abatant Holoferne, abatis fon Armée, Tu peux d'vn coup pareil, & d'vn égal effort, Ebranler tout ce camp, par vne scule mort. La victime t'attend; Dieu qui re la demande, A destiné ta main à cette illustre offrande, L'instinct te le disoit, l'exemple te le dita L'honneur dans ce détroit, veut vn coup de Judit. Ainsi Dieu te l'ordonne; & tu dois cet office, A ton propre peril, non moins qu'à fa Justice, Achevant par ces mots, elle luy rend le fer : Qui passant en sa main, redouble son éclair. Lifamante le prend, & sa foy renouvelle, Sa joue en est en feu, son œil en étincelle. Toure chose alentour, prend part à son danger: Le repos, le secret, semblent l'encourager: Les ombres & la nuit luy donnent affeurance: Deux flambeaux allumez l'éclairent en filence: Et tandis que le cœur, qui luy bat dans le (ein, Compte tous les momens, & presse le dessein ; Elle pose vne main sur le front du Barbare, Et de l'autre, son corps de sa teste separe. Le fang à gros bouillons de fes canaux jaillies Le trone meurt, & mourant se debat dans son lits Encore sous le fer, sa langue begayante, D'vn murmure confus appelle Lifamante La Mort vient au lieu d'elle | & fon œil fe fermant,

Où les portent leurs pas, les ombres s'éclaireiffent Et fur le camp barbare au double s'épaififfent. Deux Gardes qui s'ethoient dégagez du fommeil, Frappez de cét éclar, tombent à leur réveil: Les autres endomis, & couches fur la etrre, Sous les drapeaux du Somme, en fonge font la guerre.

D'vn regard de travers , la cherche vain ment.

Ce grand coup acheve, la belle & chaste Veuve,

Sort l'épée à la main, & marche vers le Fleuve.

Judit qui va devant, l'affeure, & la conduit,

Et luy fait vn flambeau de l'éclat qui la fuit.

Là, Judit de rayons & plus clairs & plus beaux, Sur le bord arrivant, fait éclater les eaux: Comme on void au Soleil, ramené pat l'Aurore, Eclater fur la Mer les vagues qu'il colore. Elle avance, & tirant Lifamante aprés foy, Il faut, dit-elle, ici renouveller ta foy: Le Dieu que nous servons, Seigneur de tout le monde.

A le mesme pouvoir sur la terre & sur l'onde: Et son esprit intime à tant de vastes Corps Est leur centre au dedans, & leur borne au dehots. Les vagues, quand il veut, font fixes & folides: Quand il veur, les rochers sont mouvans & liquides: Et c'est de la verru qui s'érend de ses doigts, Que la Mer a son cours, & la Terre a son poids. Cette main, qui soûtient tant de cotps dans le vuide, Te servita sur l'eau de support & de guide : Les Fleuves ne font pas, d'aujourd'huy sculement, Inftruits à se soumertre à son commandement.

Par ces mots la Justve affeure la Guerriere, Qui la suit d'un pas ferme, à travers la Riviere. Le cristal ondoyant, sous leurs pieds étendu, Leur fait comme vn plancher mobile & suspendu. Sans s'ouvrir, le flot coule, en coulant il murmure, Et semble à ce mitacle appellet la Nature. La Lune s'en étonne ; & son globe argenté De merveille en paroift, dans sa Sphere arresté: Toute sa belle Suite, aussi surprise qu'elle, A cét objet nouveau, ses slames renouvelle; Et leurs pottraits nageans, semblent d'autres flam-

beaux, Pour l'éclairet de prés, descendus sur les eaux. D'vne invitible main Lifamante portée, Et des ombres, des vents, des vagues respectée: Ainsi passoit le Nil, qui plus calme & plus lent, Alloit avec tespect, sous ses pieds se roulant.

Berhunes cependant forti de la Barriere, Estoit en faction au bord de la Riviere: Au de là, son Esprit conduit par son amour, Sans crainte du Barbare, & sans l'aide du jour, En desordre & confus, alloit de Tente en Tente, Et dans tous les quartiers demandoit Lisamante. Mille épineux foucis, l'vn fur l'autre naissans, Et du fond de son cœur épandus par ses sens, A ses seux intestins servoient de noutriture, Et messoient au dedans la flame & la piqueure.

Tantost il figutoit à son Esprit jaloux, Quelque Sultan Rival, quelque Admital Epoux.

Le pouvoir d'vn Tyran, la force de la gefne, Ec tout ce que l'espoir peut avecque la peur, Sur vn Sexe peu ferme & de corps & de cœur, Faifoient vn double orage en ses tristes pensees, Entre la défiance, & l'amour balancées. Tantolt perfuadé de la force & du cœur, Ou'apporteta la Veuve à fauver fon honneur 1 Il Ia void aux Sultans, aux Boureaux invincible: Il la void aux plaifirs, aux tourmens inflexible; Mais illuy void auffi, fouffrir autant de morts,

L'enchantement de l'Ot, l'attrait du nom de Reine,

Que le fet peut donner d'atteintes à son cotps.

Agité de ce trouble, outré de cette grainte, Et lie du respect, qui le tient en contrainte, Il s'éloigne des siens ; & va jusqu'où les slots, De tenebres couvers s'étendent en repos Là, craignant de parler de sa peine au Silence; Ctaignant melme d'en faire à la Nuit confidence; Il conjure tout bas le Silence & la Nuit, D'entendre son secret, sans en faire de bruit. Puis s'addressant à l'onde assoupie & muette. Sois fourde, luy dit-il, ou du moins fois discrette: Le secret est nouveau, que je fic à ta foy; Mon ombre mesme à peine en a rien seeu de moy. Helas! j'aime: à ce mot il rentre en défiance. De l'onde, de la Nuit, & mesme du Silence : Et dés-ja son tespect luy feint que les toseaux, Le decelent aux Vents qui passent sur les eaux.

Rate & modeste peur belle & noble foiblesse, D'vn cœur si genereux, si plein de hardiesse: Il a seul affronté la Mort, plus de cent fois; Er le seul nom d'Amour luy fait petdre la voix. Quoy, dit-il, teprenant la voix & le courage, Un Amour qui n'a rien de bas, ni de volage, Engendre des Vertus, & nourri par l'Honneur; Est-ce vn crime à m'oster l'asseurance, & le cœur? Est-il honteux, d'avoit l'esprit & la paupiere, Penetrables au Bien, ouvers à la lumiere? Qu'engendreta le Beau, s'il n'engendte l'Amour? Er d'ou se ptoduira la chaleur que du jour? Mais, dequoy peut servir à ma chete Captive,

Le timide respect d'une Ame si craintive? Au lieu que mon Amout devoit me faire allet. Admiraux & Sultans à ses pieds immoler: A peine ozé-se dite à ces toleaux, que j'aime. A peine, fans ttembler, me le dis-je à moy-mesme. Aimons, s'il faut aimer, aimons avec vigueut : Prestons à nostre Amour nos bras & nostre cœur. Qu'il vienne avecque nous delivrer nostre Reine, Et rompte à ses Tyrans, la teste avec sa chaîne. Valeur à contre-temps : Vertu hors de saison : Il falloit de mon sang racheter sa prison. Qu'iriez-vous vous delivrer? peut-estre vne Adul-

tere, Et le reste honteux d'une amour étrangere. Esprit blasphemateur, de qui me parles-tu? Respecte Lisamante, épargne sa vertu. Peut-estre vn corps sans cotps, & l'effroyable teste, D'vne longue torture & d'vne mott funeste. Du moins, par quel que illustre & memorable effort, J'appaiferay fon fang, je vengeray fa mort : Et mesleray, pour faire vnc amende à ses Manes, Aux testes des Sultans les testes des Sultanes. Cela fait, ruisselant de mon sang & du leur, Et victime d'amour, victime de douleur, Je mourray fatisfait, si ma secrete flame, Aussi pure qu'elle est, sortant avec mon ame, Peut faire à ce corps Saint , par vn dernier hon-

Un agreable encens des cendres de mon cœur.

A ces mots foupirant, il void vne lumiere, Qui s'avançant vers luy, traverse la Riviere. Il en void les rayons, en cerele se jetter: Il en void l'onde & l'air alentout éclater : Mais il n'y paroift rien, qui luy fasse connaistre: Ou ce qui la soûtient, ou ce qui la fait naistte. Une Femme la suit, qui maistresse des slots, D'vn pas imperieux leur marche fur le dos. Le Guerrier ne la prend, que pour vne Ombre

errante, A la vaine lueur d'vne vapeur ardence. Mais comme elle s'avance 1 & qu'il void de plus prés,

Au jour qui l'accompagne, & fa taille ses traits : L'étonnement d'abord, luy mer l'esprit en trouble : La crainte qui le suit l'émotion redouble : La douleur tost aprés, avec le desespoit, Etendent fut fes yeux, comme vn nuage noit: Et son cœur affligé, son haleine contrainte,

Donnent avecque peine iffue à cette plainte. Ah: c'est fait de mes jours, Lifamante n'est plus: Mes yeux, aprés sa mort, yous m'estes superflus. Tout Aftre est noir pour vous, toute lumiere est som-

Et le jour desormais ne vous sera qu'vne ombre. Mais pourquoy me venit son trépas annoncer? Pourquoy l'épée au poing? pourquoy me menas Belle Ame, ah : vous venez punit de ma pensee, Le temeraire orgueil, & l'audace insensee. A peine custe-je dù me ranger sous vos pieds, Parmi les Rois captifs, & les Heros liez: Et j'ay pense pouvoir, par vne juste estime, Me faire en voitre cœur vn acces legitime. Cette audace est extrême, & vostre seule main, A dtoit de chaftier vn attentat fi vain. Pour le moins, maintenant qu'il n'est plus de nuage, Qui des yeux de l'Esprit vous empesche l'vsage; Vous voyez en quel rang, foit de culte, ou d'hon-

L'Amour & la Vertu vous ont mile en mon cœut : Vous voyez l'aliment, dont se nourrit la flame, Qui htule devant vous, jour & nuit dans mon ame. Bethunes à voix baile, en ces mots se plaignoit : La Veuve cependant le rivage gagnoit: Et fi-toft que son pied fut hors de la Riviere, Judit s'évanouit avecque fa lumiere. De la mort du Sultan l'Enchanteur itrité, La Guerriete aprés elle , envoye avec fon cœur, Et bouffi du venin d'vne secrette rage, Ses yeax, fa voix, fes vœux à fon Liberateut. S'adresse au General, & luy tient ce langage r La surprise en l'esprit de Bethunes s'augmente: Encore en begayant nomme-t-il Lifamante. Ne craint des-ja plus rien de l'orage ennemi: Elle le reconnoift, & pour le raffeurer, Luy va de son peril le succés declarer. Ravi d'étonnement, de respect, & de joye, Au Ciel , 1 tous les mots, vn regard il envoye: Son cœur les accompagne, & l'amour qui les fuit, Cache dans vn foupir n'ofe faire de bruit. L'Aurore cependant faifant figne aux Eftoiles, De quittet leurs rayons, & reprendre leurs voiles, Establi sur sa route, & sur son ascendant,

Il la ramene au Camp, la conduit chez le Roy: Son avanture trouve à peine de la foy: Et de tous les Quartiers, cette grande nouvelle, L'étonnement, la foule, & l'allegresse appelle. Mais dans le Camp barhare, aufli-toft que le bruit, Publia le succès de la tragique nuit; Punit de trecte de l'effroy, les cris & l'épouvance, S'épandirent par toot de la toyale Tente. De la chute du Chef, tous les Corps étonnez, Roulent par les Quartiers, en trouble & fotcenez: Les voix des Commandans ne sont point écourées: Du trouble à la futeur les troupes sont portées: Et fans arrest, passant au deuil, de la fureur, Rempliffent rout le Camp de defordre & d'horreur.
Ainfi, lors que du fein de la plaine ondoyante, Un Vent feditieux monte avec la tourmentes A regret la honace à l'orage se rend : L'Element alteré s'en plaint en murmurant : Le rivage en gemit, les vagues s'en courroucent: Et roulant avec bruit où leun fougues les poussent, Vont tantoft vers le Sud, tantoft vont vers le Nord, Ecumer fur la greve, & se dehatre au bord. Le tumulte s'appaise & petd sa violence : Dans son poste chacun s'appreste à la vengeance. Meledin escorté de six Drapeaux en deuil, Est conduit vers Memss, dans vn riche cercueil: Deux Admiraux fuivis des Gardes de la Potte President à la pompe, & conduisent l'escorte : Et le Peuple qui marche aprés eux, en deux rangs, Va comme enseveli de longs suaires blancs. Après les derniess vœux, le cotps de haume humide, Près de son Pere est mis, dans vne Pyramide: Er l'Aube vid dix foix montant devant le jour, Dix fois la Lune vid remontant à fon tour Des Femmes du \* Serrail la troupe éche velée Le pleurer dans la nuit du fombre Maufolée. Cependant Forcadin, brave & du fang des Rois, Proclamé General d'une commune voix, Remet l'obeiffance, oil regnoit le tumulte : Reçoit de tout le Camp le serment & le culte: Et par rangs devant luy les Escadrons passant, De vant luy les Drapeaux leut orgueil abbaiffant Semblent de son regard, de sa main, de sa mine, Prendre la force & l'art, l'ordre & la discipline. La pompe ainfi finie, & le ferment prefté,

Sous toy, Seigneur, l'Estat aujourd'huy raffermi,

Non moins que les Esprits de l'Infernale bande. Se foûmet fans referve, à ce que je commande. Toure l'Egypte a veu, du liquide Element, Rangé sous mon pouvoit, le terrible armement : Par mon ordre elle a veu, des Legions grondantes, De bouillons soulevez & de vagues roulantes: Et fi tu veux encote y prester ton aveu, Elle verra bien-toft vn armement de feu Un camp rouge & fumant descendre sur la terre. Du mobile Arcenal d'où tombe le tonnerre. Soit pour dresser ce Camp, soit pour le soudoyer, Rien ne se peut, Seigneur, de plus vil employer, Que les maudits Surgeons de cette infame Race, A qui nostre indulgence a donné de l'audace. Les poteaux que tu vois plantez le long du bord, Les appellent au feu, les citent à la mort. Ce fut de Meledin la derniere sentence. Et tu dois à fon fang, au moins, cette vengeau Tu la dois au tragique & cruel attentat, Entrepris fur fa vie, entrepris fur l'Eltat: Et la juste douleur du Camp, qui la demande,

Dans leurs Cerclei roulans, le cours qu'elles voudront:
Sans metre leur verns, ni leur pouvoir en doute;
le la laife aux Effeirs Interndans de lout route:
D'autre Albreque celler, d'autre Dieu que ce levas.
Tant que cercui-lé fronte à mes définies propiers,
La védoure fuivra mes pass, foui leurs aufprices :
Er pi n'immolerque qu'in an foub Verne.
Le Pizate François, à mes poés abstra.
Ceptedant geconiens, que les Couples profanes,
Ceptedant geconiens, que les Couples profanes,
Er que le douil pupili de l'Elist outragé;
Par tes mains, par ton aux, des Cheffines foir

Ne se peut appaiser, par vne moindre offrande.

Forcadin luy repart, les Estoiles tiendront,

vengé. Qu'on entende pourtant, que Forcadin n'estime, Que les Lauriers eucillis dans vn champ legitime; Et que sans tes Demons, de charmes soudoyez, Sans tes noirs armemens, des Enfers envoyez, Il sçaura bien venger, par sa seule vaillance, Le Croissant de la Croix, l'Egypte de la France. Forcadin là-deffus revoid les logemens, Laifle en divers Quartiers, divers comman Et Mireme irrité, fur le Fleuve prepare, Le funeste appareil d'vn spectacle barbare, Les Couples innocens attachez dos à dos. A des pieux entourez de paille & de fagots, Sont aux yeux des François, de la piece inh Le tragique fujet, & la cruelle Scene, Parmi ces Couples faints, l'vn à l'autre liez, Semblables à des Lys sur leur tige pliez : Merinde paroiffoit, comme vne jeune Rofe, Aux baifers du Soleil tout fraichement éclose: Orafin fon Espoux, comme vn parcil bouton, Encore fleuriflant de son premier coton;

Le progrés malheureux, la fuire inforrunée. Qui jamais, disoir-il, vid le cœur d'vn Amant, Brûler d'vn feu plus pur, & plus battu du vent ? Et quel Astre aura droit, de garantir sa flame, Après l'outrage fait à celle de mon ame! Ce fut, chere Merinde, au feu de vostre Esprit, Que mon cœur s'embrala, que mon ame s'eprit: Et ce fut de ce feu, que les rayons jallirent, Qui purgerent mes yeux, mon Esprit éclaircirent, Er laifferent fur eux, d'vn trait pur & nouveau, La forme de l'Honneste, & l'image du Beau. Cette brillante image, en mon ame laissee, Se tournant vers fa fource, y tourna ma penfee: Et je montay vers vous, au nuage pareil Que le Soleil éclaire, & qui monte au Soleil. A ce noble deffein, l'implacable Fortune, Fit avee nos Parens vne guerre importune. Mais enfin nos Amours demeurerent vainqueurs, Et l'Hymen appreftoit ses doux nœux à nos cœurs ; Quand vn trouble nouveau, ramenant la tempeste, Ereignit les flambeaux, preparez à la feste : Et rompir les liens dés-ja prests & benis, Dont nos Esprits devoient desormais estre vnis.

A ces liens facrez, les chaînes fuccederent.

Oui du Lit nuptial au cachot nous trainerent.

Et pour comble des maux, durant deux mois fouf-

Plaignoit, à son costé, de son triste Hymenée.

fouffers, Dans vne affreuse tour, sous d'effroyables fers, Victimes aujourd'huy d'une rage publique, Et celebres sujers d'une Histoire tragique, Il nous faut terminer, par un étrange sort, Les seux de nostre amour, des seux de nostre mort. Est-ce à quoy m'appelloit le noctutne presage, De ce char flamboyant d'un illustre attelage, Sur lequel , je fongeois , qu'avecque vous mené, Pat vn Enfant volant, de flames couronné, l'entrois victorieux, par vne porte ardente, Et de charbons en feu haut & bas rougislante ? . Ah! que l'Astre qui luit aux Couples amoureux, A mal pris mes souhaits, mal expliqué mes vœux! Et que mon cœur imbu de sa douce influence, A de bien sutres nœuds, portoit son esperance : Au moins, si je pouvois, Merinde, pour tous deux, Subir la cruauté de ces barbares feux a l'aimerois mon bucher, je benirois mes peines : Mon fang avec plaifir couleroit de mes veines: Et mon esprit content, & conduit de vos yeux, A nostre commun Astre, irois se rendre aux Cieux,

Porte plui haut ion cetar, meis plus haut en eftime: Leve les yeur au Ciel, d'où nous tendere les bras, Tant de Sainet, fecêtateurs de nos derniers combass. Lì, de nostre bucher toutes les étincelles, Nous formeront vn Dais d'Edoles cerenelles; Et là, de ce potean, le foge se fera, Où de rayons partiels, Dieu nous couronnera.

Ami, luy repliqua la Fille magnanime,

X iii

Garde que tes regrets ne fouillent ta Couronne: Soûmets toy confiamment àla main qui la donne: Il faut vaincre en fouffranție Roy mefme des Rois ; Pour monter à fon Thrône, a monté fur la Croix

Ainfi le confoloit l'Amante forte & fage : Son zele paroifloit en feu fur fon vilage: Et d'yn regard setain les tayons de ses yeux, Marquoient à fon Esprit, la route vers les Cieux. Le jout meute cependant ; & de fa sepulture , Il fort vne grande ombre affreuse à la Nature: Tout ce qui luit encot, tour ce qui fait du bruit, Se cache devant elle, ou devant elle fuit: Et les Filles du jout , les couleurs qui languissent-Après leur Pere mort, d'vn long deuil se noircissent. Mireme s'avança de jones noirs couronné, Au fignal qui luy fut, pat cette ombre donné: Et tenant d'yne main vne rotche allumée, Qui sembloit augmenter la nuit par sa fumée; De l'autre, vn double cercle, autour de soy traçant, Il prononça ces mots d'un effroyable accent.

Esprits Moderateurs, grandes Ames du Monde, Qui regnez sur la tetre, & qui regnez sur l'onde; Gouverneurs erernels des Magains roulans, Où les foudres se font où se forment les vents Descendez à ma voix , les offrandes sont prestes : Mais descendez armez de toutes vos tempestes. Le fujet en est digne ; & jamais nos Ayeux, Quoy qu'ils eussent pour vous vn culte ambitieux, N'ont mis sur vos Autels offrande, ni victime Qui mieux que celles ci, meritalt vostre estime: Non pas mesmes au temps que leurs Enfans brûlez, Parles mains de \* Moloch vous estoient immolez. Venez donc équipez du bruyant attelage, Sous qui la foudre luit, fous qui roule l'orage: Ne vous refervez rien, vuidez vostre Arfenal, Sur ce Pont qui dés-sa regne sur le canal Après le Pont brule, laschez contre les Tentes, Vos machines à feu, vos tavines atdentes: Que de tant d'orgueilleux, que de tant de grands Corps,

Les Ombees seulement restent parmi les Morts. A ces mots ; il se fait d'vn amas de nuages ; Comme vn Chasteau volant , plein d'affreules ima-

Comme vo Chalidous vointe, plein d'altreules innate anne cha actent enterne en el la tour. Le anne cha actent enterne en el la tour. Une ardene Milice et en garde alennour i Et dans pous les cenemas, de la noce embradies, Sur de grands area de feu, paroillone dispoétes. Loy exeme pour ignal, d'efroyables clarrez. Loy exeme pour ignal, d'efroyables clarrez. Loy exeme pour ignal, de troyables clarrez. Loy exeme pour ignal, de troyables clarrez. Loy exeme pour ignal, de troyable clarrez. Le grande en la companie de la compete a L'igyper est aux abois, de l'Esta Sarrafin, Avec clie chandle, declune vers fa fin. Découras, fon peril de metez en vige; Courte sus Emensis, le feu, le feu Decum Toute attene en le legitime, de cost effont permis. Il apoûte à ces voix, d'autres voix inconnués, De la main, du regard, il menace les nués: Et rosis fois regalatin fuir les cecteles rucez, Met la coche aux box-lens, fui la rive d'article. L'aux box de la companie de la rive d'article. L'air en bunit altentour, ét. la Rivine en Pulle. Les Martyn-de leur foy, de leur mon-de leurs corps, Eclairent les deux Camps, font luire les deux bonds. Le Fannçois qui les void, leur donne en vain des larmés,

L'orage en mefine temps à tortens épandu, Roule par les reneaux du chafteu fulfondus. Le Vent par toutbillons, à la flame le mefle, L'eau fe mefle à l'éclair, de l'éclair à la grefle, Et les Altres tenines, les Cieux déconnettera, Les Elemens confus, les Demons revolters, Semblers avec flacas de leurs Spheres deficendre, Où pour moyet la terre, ou pour la metre en endre. Le Soldat commandé pour la garde du Pont,

Pris à dos, pris de flanc, pris encore de front; Ne (çair par où ceder, nu par où faire tetle: Un orage le chaffe, vn orage l'arrefte: Er ces gents fi hardis, & fi decerminez, Qu'yn déluge de trais n'auroit pas éconnez, En defordre & confus, cherchent fous leurs machines,

L'abri contre le Ciel, & contre ses ravines. A l'affaut des Demons, Mireme de sa part. Ajoûte yn autre affaut, de foudres faits par art. De longs Brûleaux roulans, dont la gorge fumante, Est de souffre allumée, & de bitume ardente. Ces Boute-feux ailez, qu'vn comete conduit, Qu'vn tonnerre accompagne, & qu'vne foudre fuits Pareils à des Dragons, volans sur la Riviere, La font au loin rougir, d'vne affreuse lumiere : Et contre les François, de l'vn à l'autre botd, Portent l'embrasement, le ravage, & la mort Le feu se prend au Pont, aux Tours, à la Levée : L'onde en est elle-mesme à peine preservée; Elle écume, elle siffle, & par son sifflement, Ou s'irrite, ou se plaint de l'ardeur qu'elle sent Mais elle en siffe en vain, en vain elle en écume, Son ennemi vainqueur de son dépit s'allume: Et contre elle échauffe, contre elle s'élevant, Encore à son renfort appelle-t-il le vent.

Ainfi victorieux, il roule de furie, Contre les mantelets, contre la batterie; Les Cedres & les Cyprés en machines formez, Les Pins voûtez en arcs, & d'autres Pins armez, Bruyans emulateurs du foudre & du tonnerre, Vont pat l'air en fumée, en cendres vont à terre.

D'vne pareille ardeur, le fougueux Element, Franchit ligne & fosse, passe au retranchement; Se prend aux chariots, qui font autour des Tentes, Pout la garde du Camp, des murailles roulantes: Et du vent secondé porte à longs tourbillons , L'embrasement qui vole aux premiers pavillons. Le tumulte s'accroift, l'effroy se renouvelle: La clameur suit en l'air la flame & l'étincelle : Et les Drapeaux, qu'on void en trouble s'ébranlet, Semblent toute l'Armée, au secours appeller. Le Roy, qui plus en Dieu, qu'en ses armes se fie, Anime d'vn esprit, que la Foy fortifie, Accourt à la lueur, qui fait rougir la nuit, A travers l'embarras, la fumée, & le bruit. Il arrive; & foudain, merveille étrange à croire, Et qui fera douter de la foy de l'Hiltoire : Soit qu'vn celefte Eiprit de fa vettu l'aidait 1 Soit que l'Esprit malin à sa vertu cedast : Soit qu'vn divin celair épandu de son ame, Eblouift les Demons, & reprimaft la flame; Elle arrefte fon cours; mais c'est en rugisfant; C'eften faifant effort, fur l'effort qu'elle fent. Il semble qu'elle en fume, & qu'elle s'en irrite: Il femble qu'à passer, qu'à vaincre elle s'excite. Ainsi, lorsqu'vn torrent tombé d'un mont

chenu, Roule d'vn long Hyver le bruyant revenu: Il passe avee orgueil, par dessus les chausses: Il traine le debris des arches renversces: Et melle au bruit des ponts emportez de ses eaux, Les claments des Betgers, & les cris des troupeaux. Mais s'il trouve en chemin digue, ou mur qui l'ar-

tefte, Defireux de porter plus avant sa conqueste; Il bouillonne, il mugit, il fait autour de foy, Jaillir l'éeume au loin, plus loin jaillir l'effroy: Le Voyageur furpris , fuit sa vague irritée ; Er jufqu'aux Bourgs voilins ,la crainte en est portée, Le Saint Roy, qui des-ja se void demi vainqueur, Sa victoire pourfuit, de la voix & du cœur i Et dit , levant les mains , vers la voûte eternelle , Qui de flambeaux roulans alentour étincelle 1

Feu fans forme & fans corps, de tous les corps Reprime le torrent de ce feu destructeur,

Ce fut de ton Esprit, que la flame premiere. Receut le mouvement, la chaleur, la lumiere: Et tous les feux venus de ce premier des feux, Ne vont qu'à ton fignal, ne brûlent qu'où tu veux. De ton fouffle fe fit, celuy qui fume encore, Dans la plaine souffrée, où jadis fot Gomores Et ce fut à ta voix, que s'alluma le feu, Dont perit au desert le deloyal \* Hébreu-Le feu, comme il te plaist, funcite ou falutaire, Nous fait voir ta bouté, nous fait voir ta colere : Et soit dans ces Buchers sous la terre embrasez, Souther par les Demons, par la Mort attifez ;

Soit dans ees hauts flambeaux, qui luifent fur les voûtes, Où les Siceles, les Ans, & les Mois, ont leurs rou-

A tes commandemens, le feu pat tout foûmis, Eclaire tes Enfans, brûle tes Ennemis. Commande donc , Seigneur , vie de ta puissance : Reprime de ce feu l'outrageuse licence : Et qu'il ne soit point dit vn jour, que ton courroux Du poids de nos pechez attité contre nous, Aitmis, sans que ton nom les en ait pû défendre, Tant de l'euples Croifez, avec leurs Croix en cen-

En ces termes Louis eut à peine achevé, Que le feu qui s'estoit comme vn mur élevé, S'abar avec un bruit égal au bruit des nues, Enceintes des vapeurs dans leur sein retenuës. Et roulant, petillant, se trainant vers le bord, Emporté malgré luy, d'vn invilible effort, Il le perd dans le Nil, qui bouillonne & qui fume, Et julques à la Met, en va montrer l'écume.

Les Phantômes Soldats, qui du fort flamboyant, Laschoient avecque bruit l'orage foudroyant Frappez d'un coup fubit, tombent dans la Riviere, Suivis d'une terrible & fanglante lumiere Lours machines à vents, leurs magafins à feux, Demontez & rompus, se renversent sur eux, Au tonnerre, au fracas, qui se font à leur fuite, Ils semblent entraînet la Nature détruite: Et dans leut chute encot de rage menaçant, Contre l'éclair du Ciel, leurs vains éclairs poullant, Ils laissent sur le dos de la vague allumée, Leurs blasphemes en souffre, & leur rage en fumée.

#### REMAROUES.

QUI DEPUIS AMASIS. pag 160. cal 1. Amosis a par l'obscurité des Symboles, & des chiffres mysterieux esté un des premiers & des plus grands Ross, qui dont elle estoit composée. ont regné en Egypte nt regré en Egypte LE SERFERE D'ORAL D'Offris a
Est LA TABLE d'Ists pag. tro. col.l.] livefor une efte un autre Roy d'Egypte : il enfeigna l'agriculture & les

Reine d'Egypte, fimme d'Oiris. adorce des Egyptiens autres Arts aux Egyptiens, qui luy donnoient ting pai après la mort. La table d'Ilis eft celebre entre les acavans, | leurs Dieux, font le nom d'Apis, & font la figure d'un Bouf.

DATIN LUUILS, LIVE E XIII.

Fit a 1 hauf a wear per fice a final hames, Leine, we tree replease de les mes de liquite il event Temple na Aispue | Fa a hauf a nature | Monte final f



# SAINT LOUIS

## LA SAINTE COURONNE RECONQUISE.

### LIVRE QVATORZIE'ME.

P R L's l'embrasement du Pont , Louis a recours à la priere. L'Ange Intendant des eaux luy promet de I faire un passage à l'Armée au travers du Fleuve. Les troupes décampent , & la riviere s'ouvre devant elles , par la vertu de l'Ange qui marche à leur teste. Forcadiu averts de leur passage , y accourt avec Zahide, O une partie de l'Armée. Le combat eft fanglant : il y meurt des Grands & des Braves de part & d'autre. Robert Conte d'Artiu entre deus Messore avecque les Fuyars : il y combat leug-temps tous seul seutre une trau-pe de Sarrasius : Ensiu après avoir sué le Gouverneur de la Place , il est acchie de traits : & sa mort aussi qu'heroique , est honorée des Auges , qui enlevent son carps , & le portens dans le Tombeau des Machabets,



vents accoifez, Le repos se remet dans le Camp des Croifez. Leur faint Roy cependant, fouf-fre feul en fa Tente,

De mille soins pressant la nouvelle tourmente. Il void de ses desseins l'appareil & les plans, Par le feu devorez, emportez par les vents: Il void le Pont à bas, les Machines détruites, Les dépenfes en cendre avec elles reduites; Et fur le tout, il void ses Soldars ébranlez, Du malheurex fuccés de ses Travaux brûlez. Parmi tout ce débris, sa foy reste en son ame, Inébranlable au vent, invincible à la flame; Et son cœur, sur sa Foy, dans sa place affermi, Se releve au deffus de l'orage ennemi. Mais que peut-il tout feul? & que pourroit l'Armée,

Fust-elle de sa Foy, de son cœur animée:

PRE'S les feux éteines, & les | Si les Travaux détruits, si le Pont abatu, Oftenr avec l'espoir, l'espace à leur Verru? Et fi toute l'Afic, avec l'Egypte en armes, Si tout l'Enfer en corps, évoqué par des charmes; Si les vents & les feux en machines changez, Pour le Camp Sarrasin, contre luy sont rangez. Dans ce trouble, il ne sçait à quel avis se rendre; Il ne sçait quel parti, quelle route il doit prendre: Et levant tout à coup les mains avec les yeux; Toy, dit-il, qui de l'eau fis la terre & les Cieux, Invisible Ocean, Mer fans fond & fans rive, Source d'eftre eternelle, immense & primitive, Qui de ton sein fertile en infinis tresors, Epans d'vn libre cours les Esprits & les Corps; Souffriras-tu que l'onde à ton pouvoir foumife, Retarde vne conqueste à ta gloire entreprise ? Et que tant d'Escadrons du Couchant & du Nort, Arrivez à mavers mille images de morr,

Afin de conquerir par vne fainte guerre,

Ta Couronne adorée autrefois sur la terte,

Sur ce Fleuve arreftez, ainsi que des troupeaux, Qui craindroient de fier leur ombre au cours des

Laiffent fur ce rivage, avec leur entreprise Le fruit de leur Crossade & l'honneur de l'Eglise? Encore maintenant les eaux, comme autrefois, Font tes commandemens, font fouples à ta voix: Et le \* Dragon fameux, qu'on croit regner sur elles, N'a jamais pû les tendre à res ordres rebelles-Le Nil de ses longs bras de ses cornes hautain, Ne t'est pas moins sujet que le fut le Jourdain: Et ton faint Corps voilé, qui dans nos troupes mar-

che, N'a pas moins de vertu, qu'autrefois en eut l'Arche. Sur ce gage sacré, Seigneur, ouvre les yeux : Il peut tour pour la rerre, il peut tout fur les Cieux: Et l'on doit obtenir tout ce que l'on demande, Quand Dieu mesme est le Prestre, & luy mesme

est l'offrande. Aprés ces mots ardens, avec foy prononcez, Et sur de chauds soupirs, vers les Astres poussez, Le fainr Roy fans quitter les foins, ni la priere, Abandonne au repos sa pesante paupiere : Et dans le somme encor, son esprit agissant, Pardeffus les vapeurs du cerveau se haussant, Fait la ronde du camp, visite les tranchées: Reconnoist au dehors, les Gardes détachées: Er traverfant le Nil, fans chaloupe & fans pont, Par les chemins couverts que les songes luy font, Il abar à monceaux le Turc, l'Indien, le Perse: A cent Peuples il joint cent Villes qu'il renverse: De là tournant le front vers la fainre Cité, Aprés tour l'Orient, par ses armes domté, Il erige en trophée, su sommet du Calvaire,

Les Soleils \* de Bagdet, & les Lunes du Caire. Ces exploits fans peril, fans bruit, & fans travail, Retinrent fon esprir, jusqu'au point que l'émail, Qui se forme des pleurs de l'Aube rensissante, Arrofa le manteau de la Nuit blanchissante. En ce temps où les yeux, de vapeurs moins chaf-

Des liens du Sommeil font demi dégagez; Et les formes du vray, plus nettes & plus pures,

Donnent do l'avenit de plus certains augures : L'Ange Intendant des eaux, au Saine Roy se fie

Avec les ornemens qui marquent son pouvoir. De sarobbe d'azur, ondée & voltigeante, Par nuance fortoit vne lueur changeante, Pateille à ces rayons refléchis & crespez, Dont se teignenr les flots de frisures coupez : Quand au Soleil naissant, sur la plaine salée, La pourpre à filets d'or à l'azur est messée. Douze rayons en onde, & jallissans en rond, D'vn cercle lumineux luy couronnoienr le front: Les Vents \* selon le rang, que la Carte leur don-

Et selon qu'ils en sont retenus, ou poussez, Les flots sont dans les Mers, calmes ou courroucez, Un Sceptre dans sa main brilloit d'une matiere, Qui du plus beau Planete eust vaineu la lumieres

Ce Sceptre , \* & non la Lune , est le moreur des De luy vient la bonace ou l'orage aux Vaisseaux :

Il marque l'erendue & le temps aux marées, Deux fois du vuide au plein, chaque jout mefurées: Et son attrair agir sur tout cér Element,

Comme agir sur le fer la vertu de l'aimant. Ainsi s'offrit l'Archange , & d'vn trait de lumicre.

Du Prince qui dormoit, déliant la paupiere; Je viens à roy, dir-il, commis des-ja deux fois, Pour le falur des tiens , pour l'honneur de la Croix, Ce fut moy qui sauvay ton camp de la colline, Où l'afficgeoient le Nil, l'Egypte & la famine: Et ce Fleuve fougueux, qui s'eltoit emporté, Se remir dans son Lir, par mon Sceptre domté. Aujourd'huy je reviens contre le meime Fleuve, Donner de mon pouvoir vne seconde preuve. Rien de grand ne se fait sur l'humide Element. Que par mon ministere, & de mon mouvement, Ce fut moy qui rompis la Levée eternelle, Quand pour noyer jadis la terre criminelle, Le Deluge vengeur, par l'espace de l'air, A longs ruisseaux, romba de la celeste mer. Ce fut par ma vertu, qu'à la Race Juifve, La Mer rouge s'ouvrit, de l'vne à l'autre rive : Et luy fit de ses flots bruyans des deux costez, Deux ramparts de cristal liquides & voûtez. Par mon pouvoir encor les eaux se diviserent, Et dans leur Lit à sec vne route laisserent . Où le fidele Hebreu, le Jourdain traversan Er sous le vaste abry d'vn mont de flots passant, De fa foy, de ses pas, à la future Race, Il resta sur la gréve vne eternelle trace. Ces miracles Hebreux, dés-ja plus d'une fois, Se sont renouvellez au salut des François: Et n'agueres encor, du remps que l'Angleterre, Par la France épandoit l'incendie & la guerre; La Loire à plein canal, & d'vn rapide cours. Arrestant ton Ayeul, qui marchoit contre Tours, Je fis que la Riviere, & rebelle & hautaine, Pour l'Anglois foulevée avecque la Touraine, Reconnur fon devoir, fon orgueil abbaiffa, Et se \* rendit gayable, où Philippes passa. La merveille est plus grande, & la faveur plus rare,

Que la grace du Cicl à tes armes prepare. Commande, qu'auffi-tost que le jour renaissant, Repeindra de ses rais l'orison rougissant, Chaque Escadron par ordre, & suivant sa Banniere,

Marche vers l'Orient, le long de la riviere; Je me rendray leur Guide, allant au premier rang, Descendent des rayons qui sont cette Couronne: Sous vn harnois d'azur, & sur vn coursier blanc.

Renouvelle ta foy, redouble ta constance, La Victoire ne vient qu'avecque la souffrance: Et parmi tes Lauriers, des épines viendront, Qui de ton propre \* sang et Couronne teindroit

Qui de con proper fing at Couronne teindroite.

L'Ange après coppons, s'enferme en la lumiere,
Le Prince qui le perd, le fuit de la priere;
Le Prince qui le perd, le fuit de la priere;
Rend graces du fecoura i les armes promis,
Cource les Elements, contres fes Ennemis:
Et f-to-flu que le jour, d'une lueur dorbe;
Des Pavillons croifez la pointe eux colorée,
A l'ordre de la marche, annoncé par l'aizin,
Et par le vens porté dans l'ait pue & ferzin,
Fanquifins & Chevaux filans hos des carrières,
Fanquifins & Chevaux filans hos des carrières,

Font divers Efcadroms ranger fous heart Banniers-La, voffint cost a cosq. the Gade Gegule: Le claved spill montone, an exin blanc & finit, Parodifish we neight entire the contract of the Parodifish we neight entire the Contract of the Sea amost days a classes the contract of the Sea amost days and the contract of the Contract Sea amost days and the contract of the Contract Sea amost days and the Contract of the Contract Nagovient finis mouvement dains we met brodet to Daufin en cinier; fat for a cafgor derific, De perfes, de rofeant, de contait enlace funit, Cupi dans Tair instinct & Is vaque of Fersame.

Le Gtand Maistre Connae, dés-ja du Prince instruir, Devant tous le rematque, & devant tous le suit. Et luy-messe est suivi de cent Profes du Temple, Tous dressler de sa main, tous fiers à son exemple. Arthois qui marche après, par Robert est con-

duit,
Qui plus de son ardeur, que de set armes luit.
Jamais il ne partu plus brave, ni plus leste;
De son front, de ses yeux, il sort un seu celeste;
Un seu qui par tayons, autout de luy remant.

De ton nont, de les yeux, il tore vn leu cetette;
Un feu qui par tayons, autour de luy regnant,
Et toute autre clarté, de la fienne éreignant,
Par vn prefage heureux, le prepare à la gloire,
Où le doivent porter la mort de la victoire.
Tour le Camp qui fuivoir, en trois Corps pat-

tagé,

Er fous trois Commandans & trois Drapeaux

Eungé
En cei order matcha, jusqu'à ce que le Guide, c
Oli Mullore r'étend, tour à coup nouna brâde,
Oli Mullore r'étend, tour à coup nouna brâde,
Oli Mullore r'étend, tour à coup nouna brâde,
En de bai qu'il tentoi, let nodes memoga,
Ogay qu'il fult déguide, les nodes le fentieres ;
Et v'un localus recled, leur orgentil luy folimitent.
Et v'un localus recled, leur orgentil luy folimitent.
Et v'un localus recled, leur orgentil luy folimitent.
Et vin localus recled, leur orgentil luy folimitent.
Et vin localus reclede, leur orgentil luy folimitent.
Et vin localus recledes quels, cultiva d'écontements,
Retle comme vu crytal, en rocher efcarpée.
Connace qui mâtche quels, cultipar déformements,
Et comme etrec la craines de l'époir il belaine,
Et comme etrec la craines de l'époir il belaine,
Et comme etrec la craines de l'époir il belaine,
Et comme etrec la craines de l'époir il belaine,
Et comme etrec la craines de l'époir il belaine,
et l'évance de l'évance.

Quoy, dit-il, devant nous les vagues s'ouvritont; Les celeites Vettus devant nous marchetont; Et crainuits expendant, pour aller après elles, Encor attendrons-nous, qu'il nous vienne des ailes? Le te fuy, s'ecourable & divine Vettu, Qui tiens c'et Element fous tes Joix abaru:

Que l'on aille à la mort, qu'on aille à la victoire, l'Edurant, onn e peut artiver qu'à la gloire. Il picque avec ces most, après l'Ange, & le fuit: Connac en él men ("a Trouge en latit du bruit. Cependant il avance, & les vagues qui grondent, Le Venns leura allier, qui du bord leur tépondent, Et femblent à l'eur cours les vouloir appeller,

Ex temperit à leur cours ses vouloir rappeuler. Luy donnent affeutance, au lieu de l'ébranlet. Les Templiers vont après, toute l'Armée enfuite, Entre dans le canal, par le Prince conduite. Les Chefs de les Soldass furpris également, Ont l'esprit & les yeux liez d'éconnement.

Ont l'espirè de les yeux liez d'éconnement. Leur met veille est de voir, des vagues suspensaires, Des glaces lans gelée, & fixes & fondués: De passer lans pessil, où des Monstres sugeoients: De marchet fans pessil, où des Monstres sugeoient. Elle est de voir des murs durables & liquides, Et des digues de flost arettels & foildet.

Mais l'Espir du Saint Roy, par la route des yeux, S'éleve à chaque pas, & vole vers les Cieux. Son cœus tadent le fuit, par l'invifible flame, Que ces visibles eaux allument dans son ame : Et tout son corps épris d'une pareille atdeut, Semble encore vouloir monter avec son cœus.

Mer fans bords, difoit-il, inépuilable centre, D'où tout vient, où rour va; d'où tout fort, où tout tentre;

Qu'à jamais foit beni con riche & valle fein, Qui roujouts fe répand, & toujous telle plein: Que l'Efpir fost loué, qui fr de l'eau premiere, De tant de Corps conflam l'inconflame maziere: Et qui toujours depuis, par les eaux reconnu. De l'humide Element l'Empire a retenu.

Efpris fixe, qui fais, de con fouille fur l'onde, Lu piloris fain corps, à la maffe du Monde: Efpris moceur, qui fais toulet les Vents en l'air, Les Aftres dans le Ciel, les Fleuves vers la Mer. Affermis, Efpris faire, nos Efpris en en grace: Décourne-les da flux, de tout objet qui paffe; Attice-les à toy, condois leur mouvrement, Er fois de nos defin l'écrenel Element.

Puis s'addreffant aur floes, Vagues obeiffanter, Solides mainenant, auparavant glufantes, Adoter, difoit-al, & beniffez la main, Qui vous fait d'un fignal, yn invisible frein. Pures & ciedes caux, par gouttes répandués, Des crefeps, où dans l'air, yous elhes fulfpendoës, Beniffez l'Artifan, qui d'un fecres pouvoir, Sant écoffe vous fait ce volant refervoir.

Vous, Fleuves, qui baignez l'vn & l'autre Hemifphete,

Doux & calmes Enfans d'vne fougueuse Mere; Y iii Qui vers la Mer coulez, qui coulez de la Mer, Et n'en retenez rien d'orageux, ni d'amer. Vous, Arrofoits roulans, jalliffantes mammelles, Toujours vieilles aux yeux, aux yeux toujours

nouvelles : Fontaines, benissez ce Bien coulant toujours,

Ce Bien , dont tous les Biens ont leur fource & leurs couts.

Et vous, Baifin fans fond, Cuve immenfe du Mon-

Infini Refervoir, vaste Centre de l'onde, Champs florans, où l'on void mille chafteaux

Emportez par les Vents, par les vagues roulez: Et vous, celestes eaux, Ocean sans orage, Met fans rade & fans port , fans greve & fans ri-

Voûte claire & liquide, Abyfine fulpendu, Sur la route des Jours & des Ans répandu ; Benissez de coocert, cette Mer sans espace, Source de la Nature, & source de la grace, D'où fourdent fans contrainte, & fans épuilemen Les Esprits & les Corps , l'Estre , & le Mouve-

Ainsi Louis marchoit, suivi de son Atmée, De merveille surprise, & de zele animée. L'acier de son éclat , à leurs yeux s'accordoit : Le bruit des Etendarts, à leut bruit répondoit : Et le long du canal les flots, de leur murmure, Sembloient à ce concert inviter la Nature. Fotcadin cependant est d'un Garde averti, Que le Camp des Croilez de son Polte parti, Avoit pris, en tournant, sa marche vers l'Aurote: Et passoit où le Nil se courbe sous Massore. Le General Barbare à ce nouvel avis, Prend dix mille chevaux, de dix autres fuivis: Et s'avance à grand train, le long de la riviere, Avecque Muleaffe, & la belle Guerriere.

Des-ja les premiers Corps, & les premiers Drapcaux,

Conduits par l'Ange armé, Garde & Moteur des

En bataille tangez occupoient le rivage, Et du Camp qui suivoir, asseutoient le passage. Mais fi-toft qu'à leurs yeux, l'infidelle Croiffant, Au front des Escadrons , dans l'air apparoissant, De ses éclairs messez à la poudreuse nue, Leut eut des Ennemis annoncé la venue; Chacun prest au combat, à la victoire prest Met ou le trait fur l'arc, ou la lance à l'arrest. Robert marche à la tefte; & le celefte Guide, L'Immortel Intendant de l'Empire liquide, Se petdre dans le gros du premier Bazaillon. Le Comte qui le croit des-ja dans la meslée, Le suit la lance basse, & la beide avalée:

De son fer Lozamut est percé le premier s L'orgueilleux Lozamut, que le tronc d'vn Palmiet

Pour s'oftet à leurs yeux, va comme vn tourbillon

Entrouvert par le Temps, cavé pat la vieillesse. Encor enfant fauva du jaloux Agramesse. Son cœur toûjours depuis, des Palmes ptesageant, En veillant les cueilloit, les cueilloit en fongeant: Et dans fon vain cerveau, des Palmes enlacees, Quelque objet qu'il inivist, s'offroient à ses pensées. Mais la lance du Comte, à terte le portant, Et de son fol espoit les Palmes abatant ; De colete ses dents la poussière en morditent,

Et ses yeux de travers aux Astres s'enplaignirent. Robert à Lozamut ajoûte Zoranel, Qui fortit tout velu du ventre maternel: Il luy joint Azorin, chantre & joueur de Siftre. Qui nourri sut les botds du tortueux \* Caistre, Des Cignes amouteux, habitans de ses eaux, Qui de leur harmonie animent les rofeaux Apprit les doux accens, dont Arfute touchée, Voulut estre avec luy par l'Hymen attachée.

Il regreta le Sistre, il detesta l'écu, Sans lequel il auroit long-temps heureux vécu: Et les derniets foupits, que ses levres formerent, Son Esprit vers les bords du Caïstre porterent. Le temeraire Ocmat voltigeoit par les rangs, Le front enveloppé de crespes verds & blanes. Où des charmes tissus en chiffres Arabiques Brifoient lances & traits, rompoient fabres & piques: Mais de charmes en vain, contre le fer atmé,

Il est d'un bois sans pointe & sans fer, assommé, Robert luy porte au front, le tronçon de sa lance, Le fang par l'os casse jallit de violence, A la bouche d'Ormin, aux yeux d'Almerondart,

L'vn d'vne masse armé, l'autre armé d'vn long dard: Et tous deux échauffez d'vne égale colere,

A venger fur Robert, le trépas de leur Frere. Ainsi quand le Veneur, lasche sur vn Sangliet. Acule dans fon fort, deux chiens à grand collier, D'vne pareille atdeur l'vn & l'aurte l'artaque, L'yvoire de leurs dents fous leurs machoites eraque:

Et le bruit du combat, que le vent porte au loin, Tient les troupeaux en ctainte, & les Bergers ensoin. Ormin leve le bras, & randis qu'il menace, Le Comre plus adtoit, luy fausse la cuirasse: Le fer cotre, & prepare vne entrée à la mort : Le fang à gros bouillons avec la vie en fort:

Et l'Elprit itrité, qui les suit par la playe, D'vn presage funcite Almerondart effrave. Il fast fetme pourtant , & fur l'arçon dreffe , La targe mise en garde, & le sabre hausse, Il frappe, où le cimier vomit vn feu de plume Qui tout l'armet ombrage , & l'ombrageant l'al-L'or maffif & batu fait reliftance au fer

Qui de dépit en semble étincelet dans l'air : Et sous l'effort du coup, des bluettes jallissent, Qui siffant sur Robert, du peril l'avertissent.

LeComee fans branler, au Satrafin répond, D'nn tevers qui luy fiend la celle par le front; Boxles, mailles & cloux entrent avec l'épée, Par le cafque fendu, par la coiffe coupée; Et on Efpit qui fort par le crane enfoncé, Luiffe au vent vn blafpheme à demi prononcé, Aux trois Fretes dérairs, Nobert joint Algom-

Remarquable à son train, aussi vain que barbare. A fa fuite marehoient fix chevaux harnaebez, Dripeaux de fix Chrestiens, de sa main écorchez: Et d'vne cruauré qui jamais n'eut d'égale, Encore batroir-il de leurs os fa tymbale. Le Comre par le cou luy fit entrer le fer, Un long ruitleau de fang par là sallit en l'air : Et le fer penetrant à travers maille & lame . Fit vne double porte au paisage de l'ame. Le eruel, en combant retint sa cruauté: Et fur Imbaut mourant, par sa chute porté, A la Croix qu'il luy vid, renouvellant sa rage, Il loy mangea les yeux, luy rongea le visage; Er fon Ombre feroce, aux Enfers descendant, Y fur le fang aux mains, & la chair fous la dent-Par tout où va Robert, à la foudre semblable, Sa reneontre est farale, & son bras redoutable. Il fait à tous les coups, des morts, ou des mou-

rans,
Le fang avecque bruit fous luy roule à correns:
Er la funche Parque, où paffe fon épée,
A l'une & l'autre main à la proye occupée,
Parmi les Efcadrons Albubar voltigeoir,
Une aigrette à trois rangs tout fon cafque ombra-

geoit,
Sur fon cheval cendré, par vu jeu de Nature,
Des flames fe voyoient fans art & fans teinture;
Er des feux d'or baru, fur les bardes volans,
Sur les caparaçons des feux étineclans
Efloiers vue pompeufe & magnifique innage,
Des feux de fon amour, de ceux de fon cou-

Mais l'Arabe, de rien ne faisoit tant le vain, Que d'vn tissu, qu'Alzune avoit fait de sa main, Qu' des pierres de prix, avec art enchâsses, Et d'vn juste rapport l'une à l'autre enlacées, De leurs eaux, de leurs seux, & de leurs divets

Fatfoient en baffe taille, vnie chaffe d'Amours.
Albubar orgueilleux d'vne fi chere avance,
De l'amisé d'Alzune, & de fon alliance,
Hurrant files & rangs, comme vn foudre paffoit:
Hornmes, armes, chevaux fur la terre poulfoit:
Et quelque coup qu'il file, au lieu de la Fortu-

Au lieu de la Victoire, il invoquoit Alzune.
Guetty Frete d'Olinde adroit & vigouseux,
Veux chaftier l'orgueil de l'Arabe amoureux:
Lo-coup porte au bras droit, le tranchant de l'épée,
Du triflu precieux la trame en est coupée;

Esearboucles, saphirs, rubis cedent au fer: Chiffres, figures, nœuds, deviles vont en l'air, Albubar en dépite , & l'Amour dans son ame, Allumant la colere, & luy messant sa flame; Sacrilegue, dit-il, tu reculés en vain; Ta teste me paira le crime de ta main. Il éleve à ces mots le large cimeterre, Qui fa lucur égale à celle du tonnerre; Et le coup fur Guerry, de tout son poids tombant. Luy fait fauter le casque, & le crane luy fend, Il tombe fous l'aeiet, eomme du Pitenée, Tombe vn Pin,dont la teste est de fruies couronnée . Er dont les bras touffus, de leurs poids se mouvans, Luttent contre l'orage, & provoquent les Vents. Albubar ajoûrant l'infolence au courage, Traite Guerry moutant, de bravade & d'outrage: Et trois fois de dépit, sur son ventre passant, Trois fois le eimeterre avec la voix hauffant, Chere Alzune, dit-il , belle & charmante Idole , Cette victime eft tienne; & mon bras te l'immole. Ce mot fut de Coucy bien à peine entendu, Qu'il rourne, & void Guerry fur la poudre étendu: La Mort de son Ami, le deuil de son Amante, L'vn present à ses yeux , l'autre à son cœur pre-

fence, D'vn commun aiguillon itritant sa valeur, L'échauffent à venger & le Frere & la Sœur. Il part, il joint, il frappe: & de sa large épée, Des-ja du sang des Turcs & des Perses trempée. L'amour & la pitié tedoublant son effort, Dans le stanc d'Albubar il fait entrer la mort, Son armure dotée à sa chute resonne, Le terrain en gémit, son eheval s'en étonne : Et Coucy qui le void fur la poudre fumant, A voix haute s'éerie, Olinde reelamanr : Olinde, fage Olinde, avouez le fupplice, Du Barbare outrageux, dont je vous fais justice. Le fang qu'à gros bouillous il vomit par le flane, De voltre Frere mort, n'égale pas le fang : Mais vil ou precieux, c'est vne juste amand Que mon amour vous doit, que voltre deuil demande.

Il part apeès ces most, & tetraffe en paffare, Alferne qui meurtrier de fia mere en anaffane, Par la Mort vira au Monde; & par vne bleffure; Vid la premiere fois le jour & la Nature. Il fen le front d'Otmat, qui fur en douze mois, Quaeante fois Mary, & Pere autant de fois; Et laiffa fur le Nil, quarante imalbeureufes, Encoce après fu mort de fon Ombre amoureufes.

Il huy point Elimel qu'vne contraire humour, Dans fa viennes durcie, ét glacée en fon cœur, Tenoir dans vn Palais champellre & folicaire, Des Femmes ennemi, de l'Hymen adverdaire. Mais cette durcis n'amolit point fon Sort: Le vainqueur de l'Amour fur vaincu de la Mort; Et fauxe d'heristes, fon puissan beringge, D'emenua le butin de tout le voissage. Par tout où va Coucy, de Robert devancé, Sur le Turc abatu, l'Arabe est tenversé: Er des ruisseaux de sang, où leurs chevaux se baignent,

Les fillons jufqu'au Nil, & les guerets feteignent.
Dans cette aille rompué, yn Efcadron refloit,
Qui fous Almutafin encore combatroit.
Le cruel Renegat yvre de fang fidele,
Et brülant d'yn barbare & facrilegue zele,
Moins Soldat que Bourreau, moins Brave qu'In-

Efrayoir de la mine, & tuoit de la main:
Et son plaisir estoit, de voir dans la messe,
Sous les pieds des chevaux la Croix Sainte foulée.
Robert va contre luy, le frappe sur l'armet,
Et le fer jusqu'aux dents, par le crane luy met.
Le sang sort par se yeux, par son nex, par sa bou-

che:

La Mort avecque bruit, fur la poudre le couche;
Et fon ame en partane, envenime fa voix,
Du blafpheme demier, qu'il fair contre la Croix,
Comme la Clef ombant d'ure Sale vouire,
La firolture avec elle etl è terre portèr;
Les meiures, les rangs, les orders fe defone;
Avec le fondement, le faithe fe confond;
Er ce qui fin ou fifie, ou comiche, ou figure.

N'elt plus rien qu'une informe & poudecuse mafine.

Le Clief ains tombant, le Corps est renversi; soit étonné du coup, foit du Comte poussite:

La craine y met le trouble, & le trouble la fuite:

La craine y met le trouble, de le trouble la fuite:

Files & rangs défaisir none, ni ereur ni conduite :

Et chacun sans tourner la teste vers l'honneur,
Court à bride abanté, oil le porte la peut.

Le Comte qui piqué d'va siguillon de Gloire, Pourfuivant les fuyars crois fuivre la Victoire, Donne jusqu'à Massore, avec cant de chaleur, Portes fi loin fon zele, cés i loin sa valeur, Qu'ij passe la barriere avecque ceux qu'il chasse, Er le trouve tout seul engage dans la Place. Il se tourne, il regarde, il void de toutes parts, Des hommes, des chevaux, des portes, des ram-

parts:

La grandeur du penil exeite fon courage:
Un feu noble & foudain en monte à fon vifage:
Et fur les Sarrafins, par fes yeux jalliffant,
Produit vn froid contraire à l'ardeur qu'il reffent
Ainfi dans les Deferts de ces Plages brülées,

Ainfi dans les Deferts de ees Plages brûlées, Qui des grands Animaux font les \* meres halées,

Par I mort des Veneurs vn Lion renommé, Dant vn Parc à la fin, par furprife enférmé, Tonne avecque la voix, avec les yeux éclaire, A travers fes náéaux fair fumer fa coltee : Et montre des trauteurs, & des cheins égorges, Le fung, la peau, le poil, entre fes deuts figer. Les cordages de Parc, les maillée en férmiflerns : Les Chaffous affemblez de frayeur en paliiflent : Et comme fi le fer avoir part à la peur, Il leur temble à la main, au lattement du ceuzi. Aprêt ces vifi éclaim, melligen de la foudre, Robert fond far Oema, et l'étend für la pondre. Le coup qui l'abatir dégage a le Devin. Qui dans fon lieu naral loy prefigea fa fin. Auguer capisuir trompeule prophetei, per la lieu de la compenie prophetei, per la compenie de la contra de la contra Mais de tout tempni îl fir, il fler ade tout temps.

Mass de tout temps il fut, il fera de tout temps, De faux lliuminez, & de vains Charlasten. Le Comte fur Ocmat, toë Algir & Geraffe, Fendant l'armer à l'vn, à l'autre la cuiraffe; Frettes bien differens, quoy que de mefine fang, L'vn fier, & l'autre doux; l'vn noir, & l'autre blanc;

L'vn femblable à la Nuit, au Jour l'autre femblable.

Ils atrisent enfemble au pas inévitable: Les Effeits font pariells qui fortent de leuts corps, Pareil els le defitin qu'ils autont chez les Morts : Et pareille fersta cender froide de vaine , Qui de leurs os pourtis reflera fur la plaine. Sur cœu-là Rousafterne, & Phorbut renverfes, Regrettene leurs trefors, fur l'Euphfare Isifiez. Moradan qui les fuir, avecque princ expire: Son Effeit à Bagdet demouré prét d'Elvire, Par l'Amour établie arbitre de fon fort,

Ne peut en revenit, pour se rendre la Mort. Ains Robert capiti, est encore indomeable : Plus il est en peril, plus est-il redoutable: Et de quelque cossé qu'il étende le bras, Chevaliers & chevaux, sous luy roulent à bas. Telqu'il est dans ces must, telle est dans une nué,

L'adence exhalation par le fioid recenué;
De Ge feur caroloble I (Cei au loin relair;
La Terre tremble au loin, furprife de fon bruit;
L'Air en est en flacur, & les Vennebors Ablatine;
On en void friftomer les moillons fur la plaine;
Les arbres les plus hauts, de fet traits menacex,
Ont la telle courbée, & les bras abailfez;
Enfin fendant la nué, & fondant fur la terre,
D'un long éclair fuivire, & d'my plus long toon

nerre,
De nolete elle abat la teste d'un Sapin,
Elle renverse un Chesne, elle terrasse un Pin:
Et toute une forest de sa chute allumée,
Long-temps après en pur le soufire & la fumée,
Le jeune Alamezel dés-ja ster, dés-ja grand,

Dés-ja pareil en force, à fon Pere Geant, Rappelle les fuyars, leur reproche leur fuite; Revient fuivi d'un gros, marchant fous fa con-

Et le fir à la main, fur le Comre paffart, Le frappe, où le bras droit de l'épaule défeend. Il repaile, & Robert à cette autre paffade, D'un revers foudroyant l'arteint fur la fallade. Quoy que l'acter full fort, & fortament trempé; D'une force plus grande il est en deux coupé. L'aigrette,

aigrette,

L'aigtette, le cimier, la visiete bondiffent : Le lang & le cerveau jusqu'à terre jallissent : Et le superbe Mort, de son poids abatu, Par sa chute soumet l'orgueil à la vertu.

Les vns plaignent le coup, & les autres en tre

Ils s'écarrent d'effroy, de honte ils se rassemblent: Er le cœur leur manquant, pout combattre de prés, Ils chargent le Heros d'vn orage de traits. Son cheval qu'vn Vent tiede engendra d'vne Mere, En vistesse fameuse, aux tives de l'Ibere; Quoy que d'écailles d'or & d'acier cuitaffe. De la gresse acerée, est sous luy terrasse: Et les latmes qu'il verse en mourant, font pa-

raiftre. Le deplaisir qu'il a , d'abandonner son Maistre. Robert en pied faillit, en garde se remet; Menace de l'écu, du sabre, de l'armer:

Et le feu de son cœur, à travers la visiere, Melle au feu de ses yeux, vne affreuse lumiere. Le bruit court cependant qu'Alamezel est mort : Drogace furjeux en blafpheme le Sort : Et laissant à Forgan, la garde de la porte,

Va la teste baissee, où sa douleur le porte. La honte & le dépit, le deuil & la fierté, Partagent à l'envi son esprit agité: Et l'amour parernel meslé dans ce partage, Commet à la fureur, les devoirs du courage.

Vain zele, difoit-il, inutile valeur! Sujets infortunez de mon dernier malheur ! Dequoy me sert, d'avoir asseuré la muraille 1 Conservé le debris de la trifte bataille; Si l'vnique surgeon qui restoit de mon corps, Coupé d'vn coup fatal, est au nombre des morts? Après ce beau surgeon, quelle autre fleur me rester Que suis-je qu'vn tronc sec, qu'vne souche funcste! Et qu'ay-je plus, qui puisse adoucir mon ennuy, Que l'espoit de tomber, & mourit près de luy! Alamezel le veut, son Ombre m'y convie, Et fans luy, je n'ay rien, qui m'attache à la vie: Mais à ma chure, au moins, le Pirate François,

Mourra fur mon Fils mort, accablé de mon poids Il ajoûte à ces mots, l'outrage & le blaspheme: Son tegard s'en noireit, son visage en est blesme. L'Ourse a moins de fureur, quand hurlant elle suit, Le Danois ravisseur du Faon qu'elle a produit: Moins terrible en sa bauge, est l'écumeuse Laye, Quand pour ses Marcassins sa colere elle essaye: Et que la voix des chiens, jointe à celle des cors, Etonnant le marais d'effroyables accotds, Les broches de ses dents de leur bruit y répondent, De ses naseaux soustans les vapeurs les secondent : Et de son poil toutfu, le taillis hetisse Se toidit sur son dos de bourbe cuirasse:

Il femble que les jones, que les faules en tremblent, Et les Chaffeurs épars, à peine fe raffemblent. Le Pete furieux vers le Comte arrivant,

Jette vn cry, qu'vn long dard , va de l'aisse suivant:

Austi-tost qu'élancé de la main il écha En melme temps il liffle, il étincelle, il frappe. Le Lion d'or massif, en garde sur l'écu, Est atteint pour le Prince, & du dard est vaincu : Le fer entre, & pouffant plus avant fon audace, Aprés la targe ouverte, attente à la cuirasse : Mais il la touche à peine, & Robert le tirant, D'vn bras fort & nerveux à Drogace le tend. Le dard changeant de main, de party, d'aventure, Fait à son premier Maistre vne large blessure. Le fang, le feu, le fiel pouffez, en meime temps, Luy fortent par le bras, par les yeux, par les dents: Et le sabre, à sa main, tant de fois si fidelle, Sur le François tiré, de ses coups étincelle :

L'ait en telonne au loin, comme au loin il en luit; Et les murs au dehors en redoublent le bruit. Ainfidans vn herbage, où les Genifies paiffenr Deux Taureaux échauffez de leurs cornes se pres-

L'amour qu'ils ont au cœur, le feu qu'ils ont aux yeux.

Les rend également jaloux & furieux: De leur sang les gasons & les herbes se teignent: Les Bergers en ont peur, les Genisses s'en plaignent: La terte sous leuts pieds de leur combat gemit: Et du ruisseau prochain l'eau troublée en fremit. L'Atchange, General des Troupes emplumées, De la Sphere de Mars, où campent ses Atmees, Affifté de ses Chefs, & de ses Lieurenans, De cometes, d'éclairs, de foudres rayonnans; Cependant contemploit la fanglante messee De tant de Bataillons qui couvtoient la vallée. Il voyoit d'une patt le Monarque Ftançois, Poullet les Mocreans, mettre en toute leurs Roiss Et son bras soûtenu d'vne sorce divine, Joncher de corps fanglans la plaine Sarrafine. 11 voyoit Archambaur d'un effort plus qu'humain, Combatre de la voix, du tegard, de la main-Il voyoit prés de luy Belinde & Lifamante, L'vne & l'autre de zele & de courage ardente:

Et tous ceux qu'il vovoit, recevoient de ses veux, L'Esprit qui fait les Forts, & les Victorieux. Mais voyant d'autre part, dans Massore sermée, Robert feul, combattant contre toute vne Armée; Divinement instruit du succés de son sort, Heureux Prince, dit-il, beuteux mesme en ta mort: Fournis sans démarcher, cette Lice de gloire; Il ne te reste plus, qu'vn pas à la Victoire: Le travail est petit, mais le prix sera grand, Et dés-ja dans le Ciel, la Couronne t'attend.

A ces mots s'addressant à la celeste Escorte. Qui le harnois ctoife fous fa Banniete porte; Compagnons, leur dit-il, le temps est terminé, Qui par l'Aureut des Temps à Robert fut donné. Mais il faut , que sorrant coutonné de la Lice , Par ce Geant défait, sa course il accomplisse. Er Dieu veut que son corps d'ontrage preservé Et bien loin de ces lieux, par nos mains enlevé,

Soir mis dans ee Tombeau de structure eternelle, Qu'érigea la Judée, estant encor fidelle, A ces Heros Hebreux, qui pour leurs faintes Loix, Firent la guerre aux Grecs, & défirent leurs Roys. Allons donc recevoir cet Esprit heroique: Honorons de nos soins sa Royale relique: De ses cendres vn jour, des Lauriers germeront,

Qui de sa gloire au loin le parfum porteront. Descendant à ces mots, des jours de son armure, Il fait luire la haute & la baffe Nature: Er par tout où son vol cette lueur épand, En l'air, sur l'onde, à terre, vn feu soudain se prend: Un feu pareil à ceux, que les eaux refléchissent, Quand du jour qui les bat, les rayons rejallissent. Il arrive, suivi de trois Anges armez, Où Drogace & Robert de valeur animez, Après divers affauts , avoient mis en vfage ,

Tout ce que peut la force ajoûtée au courage. Le Comte fatigué des precedens combas, Ne meut que pelamment, le pied, le fer, le bras : Son poumon épuise ne peut que bien à peine, Au grand feu de son cœur, soumir assez d'haleine; Er de ce feu, qui pousse au dehors sa lueur, Ses esprits échaustez s'écoulent en sueur, Mais l'Archange Guerrier, d'un rayon de lumiere, A peine en arrivant, eut touché sa visiere; Qu'vne vertu la fuit, qui le renouvellant, Et les esprits épars à son cœur rappellant, Les fair après delà couler de veine en veine : En raffermit ses bras, en double son haleine: Le fer melme en la main, s'en trouve rallumé: Le cimiet en paroist sur son casque animé: Er des feux menaçans que jette son armure, Aux yeux du Sarrasin, plus terrible est l'augure. Ainsi l'Aigle autrefois de cent Faucons vainqueur, Quand fa force & fon aille accompagnoient fon

Engourdi par le froid, qui les Fleuves arrefte, Vers le Ciel pesamment leve l'œil & la teste: Er de ses longs tuyaux \*les avirons pliez, Sont à son corps tremblant, de pareste liez. Mais des que \* le Belier, qui les jours renouvelle, Montre ses cornes d'or au Printemps qu'il rappelle, Le volant Roy de l'air, avec luy revivant, Sur les monts élevé bat la nue & le vent : L'air fiffle au loin des coups , qu'il reçoit de fon

Dans le cœur des Herons, le fang de peur se gele :

Et le Milan chaffé devant luy tant de fois, Non sans crainte répond , à l'appel de sa voix. Le Conte rétabli dans fa vigueur premiere, Se trouvant le bras fort, l'action vive & fiere, De soy-mesme éronné, se demande, d'où vient L'air qui le rafraichit, l'esprit qui le soutient? Il allonge deux coups au terrible Drogace: L'vn impose à ses yeux d'vne feince menace ; L'autre allant à couvert, où la main le conduit, Luy perce le cofté, fans éclat & fans bruit.

Drogace qui le sent, à la vengeance appreste, L'acier large & courbe, qu'il destine à la teste. Mais l'Archange Guerrier, Intendant des combas, Presentant à ce coup, son invisible bras, Ofte la force au fer , & le fer comme verre , Rompu fur le pavois, en éclars vole à terre. Le Barbare s'en prend au Ciel, à Mahomet: Sa colere érincelle à travers son armet : Et tandis qu'il rugit, qu'il fume, qu'il blaspheme; Qu'aprés le Ciel maudir, il se maudit soy-mesme; Robett le mesurant, hausse le coutelas: Appelle son courage, au secours de son bras,

Ec fait d'vn coup qui bruit, comme bruit la tempefte. Loin de son corps voler son effroyable teste. Ainfi tombe en la Mer, d'vn Rocher orgueil-

leux, Sous le carreau souffré, le faiste sourcilleux : Les rives d'alentour à sa chute répondent : La vague, le limon, le fable se confondent: Le possson prend la fuire, estrayé de ce bruit: L'onde mesme troublée en écume le suir: Et dans les prez flottans, où les Baleines paissent, Les Dauphins & les Thons autour d'elles se pref-

Drogace trébuchant, les Sarrafins troublez, Font retentir les murs de leurs cris redoublez, Le vainqueur les pourfuit : mais dés-ja l'heure est proche,

Que doit fonner pour luy, la trifte & noire cloche; Ce funebre metal, qui donne tost ou tard, Aux Grands comme aux petits, le fignal du départ. L'Archange qui le sçait , l'abandonne à luy-mes-

Sa laffitude eroift, sa foiblesse est extrême: Et ses bras ne sont plus portez que de son cœur; Qui garde son affictte, & retient sa vigueur. Encore en cét estat, menaçant & terrible, Aux Barbares confus, il paroift invincible : Et semblable au Lion accroupi sur les corps, Des Dogues expirans, parmi les Chasseurs mores; Il combat du regard, de la voix, du visage: Son ombre melme luit du feu de son courage : Et son pavois brillant, d'vn bruir aigu répond, A la grelle de fer, que cent Archers luy font. Un trait seul dans la foule , ou de force , ou d'adreffe,

Pousse d'un inconnu, sous la gorge le blesse. De son sang, à ce coup, se templissant les mains, Il est vostre, dit-il, Redempreur des Humains: Ce m'est vn fort heureux, de pouvoir vous le rendre,

Pour celuy que l'amour, vous fit pour moyrépan-

Tout ce que la Fortune a de grand & de doux, L'est bien moins que ne l'est, le sang verle pour vous:

Et la Mort qui me donne accés à cette gloire. Me couronne bien mieux , que n'eust fait la Vi-Stoire.

Je meurs loin d'vn Climat, où je fus en naissant, Receu dans yn Berceau de pourpre floriffant: Mais qu'importe en quel lieu ma dépouille de-

Pourveu qu'entre vos bras , qu'en vostre sein je meure ? Helas ! pouvois-je ailleurs mourir plus doucc-

Pouvois-je ailleurs avoir , vn plus beau monu-

ment? Avec cc peu de fang, mon Esprit je vous donne; Recevez la Victime, & foyez fa Couronne.

A ces mots expirant, il adora la Croix, Qui d'yn riche travail brilloit fur fon pavois. De Lauriers lumineux son ame environnée, Au triomphe etemel fut en pompe menée:

Et dans yn tourbillon formé foudainement. Son corps faint empotté, fut mis au monument, Où le grand Machabée, & ceux de sa Famille, Sous yn marbre, où leur nom toûjours vit, toûjours brille,

Des Siccles destructeurs, bravant le vain effore, Jouissent en repos de l'honneur de leur mort.

Le Monument se void pompeux de Pyramides, Vers la rive, où la Mer ceint de ses bras humides. Ce Pais fi fameux, & fi faint autrefois,

Qui maintenant gemit fous de barbares loix. Le Temps qui de sa faux a fait voler en cendre, Le Tombeau de Mausole, & celuy d'Alexandre:

ni de tant de travaux si yantez & si vains, N'a pas même laisse l'ombte aux yeux des Hu-

mains : Touché d'un faint respect, pour cette Sepulture,

N'avoit encore ofe violer sa structure. Là \* des Braves Hebreux les faits si renommez, En demi-boffe estoient sur le mathre exprimez:

Et là les Grees vaineus, encore du visage, Meditoient le blaspheme, & respiroient la rage,

Une base imparfaire en attente y refloit. Dont le jaspe, en beauté tout autre surmontoit.

Les Anges, qui le Comte en ce Tombeau porterent, L'Histoire de ses faits, de leurs mains y taillerent : Et fort long-temps aprés, dans le Siecle suivant, Ce travail fit l'honneut de la France au Levant.

### REMARQUES.

ET LE DRAGON FAMEUX pag. 172. col. 1. ] Co Dragon oft le Diable, que l'Elerituse faiute, en fieurs endroits , mer dans la Mer & fur les Fleuves. LES SOLETLS DE BAGDET pag-173. celt.] Bagdet eft Babylone, Ville de l'Empire des Perfes, qui de tout temps ont pris le Soleil pour leur Enfeigne ; comme les Tures out pris le Croiffant.

LES VENTS SELON LE RANG PAR 172 col L. Cette nouvelle diffribution des Vents n'eft pas selon la Bouffole & la Carte des Gens de Marine. Mais elle est fe-Ion l'imagination de la Poefie, qui a pû avec vraifem-blauce donner à l'Ange Intendant des caux voe Couconne composée d'autant de rayons qu'il y a de Venra. CE SCEPTRE, ET NON LA LUNE pag-171-101. Les Philosophes attribuent à la Lune le flux & le reflux de la Mer : on l'attribué ici à la vertu d'un Scepere , que porte l'Ange Intendant des eaux ; & cette imagin quoy que Poétique , a autant d'apparence, que celle des Philosophes

ET IS RENDET GATARLE pag 17L col.L. ] Cette merycalle arrivée en France, selou le rapport de nos Histo-

riens, tend vrzisemblable , la fiction des taux du Nil divisées en faveur de Saint Louis.

Que DE TON PROPRE SANG. per. 173. cel. 1 La bleffure de Same Louis, & la mort de Robert. Comte d'Ar-

tois fon Frese, fout predites par ces paroles.

Du Tontusux CATSTRE pag 174 cel. L. ] C'eft le Meandre, Fleuve d'Afic, renommé pat fes dérouts, & par la multitude des Cygnes qu'il noutrit.

Las Manas HALEES, per. 176 cel 1.7 Cefont les Rogions d'Afrique, qu'Horace par vn mot plus hardi encore que celuy-ci, appelle la feche Nourrice des Lions. ET DE SES LONGS TOTARE LES AVIRONS, pag. 178. cal. 1. ] Le nom d'aviton donné à des aifles, n'eft

us plus hardi, que celuy des rames que leur donne Vir-MAIS DE'S QUE ES BELTER, par 178 cel.1.] Ce Belier eft le Surue, par où le Soleil recommence le Prin-

Li DES BRAVES HEEREUR pag. 179. cd. 2. ] Co font les Machabées, qui firent la guerre contre les Grecs, ennemis de leur Loy & de leur Nation.



## SAINTLOUIS

### LA SAINTE COURONNE RECONQUISE.

### LIVRE QVINZIE ME.

A Bataille continue entre les deux Armées , avec force belles allians de part & d'autre : Exemple d'Amitié heroique entre Vivoune & Angennes. Défaite du Geant Elgafel par Louis. Combas de Zahide & de Lisamante interrempu par Brenne & Bethunes , leurs Amans. Etrange avanture de l'amour & de la jalousie d'Alfafel. Mort generense de Coucy , & son testament funeste à Olinde. Louis defait les Sarrasins , qui lient derriere leurs Elephans. Raymon & Belinde attaquent le plus furieux de la troupe , & Belinde demenre accablée de la chente. Louis va contre ces euormes animanx , & en bleffe denx , qui mettent le defordre dans leuri tronpes : de luy-mesme estant blefie, ne quitte point le champ, qu'il ne voye les Insideles en fuire.



Et de sang Sarrasin , de sang Chrestien ouverte,

Louis portoit l'effroy , le desordre, & la Mort, Dans les Corps ennemis ployans fous fon effort.

Du haut de l'Apennin, avecque moins d'audace, Le Milan descendu, donne aux Herons la chasse: Le Lion de Lybie, aux yeux érincelans, Fait vn moindre dégast, dans les troupeaux bé-

Er le torrent enflé du tribut des montagnes, Plus enflé du burin enlevé des campagnes, Avecque moins de trouble, avecque moins e bruir.

Du laboureur confus l'esperance détruit :

AUTRE-PART dans la plaine, Quoy qu'il roule les ponts, les moulins, les chauf-à sa valeur ouverre,

Qu'il porte le debris des maisons renversées : Er qu'avecque les trones des arbres entraînez, Il batte en écumant, les rochers éronnez. Le Colosse Elgasel sembloit dans la bataille,

A voir son mouvement, à mesurer sa taille, Tel que paroist en Mer, sur les moindres vaisseaux, Un de ces grands Voiliers, qui roulans fur les De sa vaste fabrique éronne la Fortune :

Porte jusques aux Cieux les aisses de sa hune: Er de fon poids enorme, avec bruir se mouvant, Fair la vague gemir, & murmuter le vent. Le Barbare ajoûtant à cette grande maffe, Une force aussi grande, vne plus grande audace, Fauchoir avec le ser les siles & les rangs, Er jonchoit le sablon de mores & de mourans :

Comme on void fous la faux, la campagne jonchée, De la jaune moiffon, par javelles couchée.

Hoffonville & Chamblay, de fang noble & Lotrain, Accablez de fon bras baignerent le terrain. Là mcfine Beaufremont, La Giche, Galerande, Les plus braves Joûteurs, les plus fiets de leur

Les plus braves Joûteurs , les plus fiets de leur bande ; Aprés deux gros des Turcs , par leur valeur pouffez ,

Sous ce Mole vivant à leur tour renveriez, A leurs noms, en mourant, vn grand lustre laifferent;

Et long-temps aprés eux, leurs Races's en vanterent. De fang & de fueur Angenne dégouttant, Turcs, Arabes, Syriens, & Perfes abatant, Joint le valte Elgazel, & frappe où la visiere, Fait vn paffage a l'air, & reçoit la lumiere. L'atmet comme indigné, sous le coup fait du bruit ; Une étincelle en fort, qui petille & qui luit : Et tost après, la main à la vengeance proste, Joint la foudre, à l'éclair, qui sallit de la tefte. Dés-ja le coutelas de son poids menaçoit; Dés-ja l'air p'alentour, en sissant se pressoit; Quand tout à coup survient, le genereux Vivonne, Qui pousse de l'ardeur, que l'amitié luy donne, S'avance par vn noble & glorieux transport, Pour garantit Angenne, & pour fubir fon fort. Il se presente au coup, & le fer du Barbare, Luy descend sur l'épaule, & du corps la separe. D'vne part le corps tombe, & de l'autre le bras, Qui mille fois vainqueur, en mille autres com-

Rend la vie & le sang, par l'épaule coupée; Sans qu'avecque la vie, il rende son épée : Et tandes qu'il la ferre encot avec les doigts, Pour couvrir son Ami, l'autre tend le pavois.

Angenne malgré luy, grannti de la force, De fureur s'abandonne au regere qui l'emporte. Il teproche fa vie, & fon falur au Sort: A fon Ami mourant, il reproche fe mort: Et du pied, de la main, du courelas, s'avance, Refolu d'en tier ven illufter vongeance. Mais par l'ordre établi, fur le Sort des Humains, Cerce refte efoit edus j'à des plus nobles mains. Du coup qu'il luy porta, des bluettes faucrent : D'un feu cours de Goulain, fee plumes en brêlie.

ente :

Il cuit fair d'un grand Pin, tomber la tefte à bas,
El efront d'Elgafel, fous luy ne branla pas.
Mais fous l'accier tranchant, dont frappe le Barbare,
L'écu cedant au coup, qu'en vain Angenne pare,
El le brillant armet, encote aptés l'écu,
Quoy que deux fois trempé, du mesime coup
Quoy que deux fois trempé, du mesime coup

vaincu, Sa tefte (ans défenie, au fet abandonnnerent : Les Croifez de frayeur à fa chute branflerent : Et le brait qu'elle fit, accompagné d'effroy , Et fuivi de defordte, alla jusques au Roy. Il fufend à ce bruit, fon bras & fon courage Vers fes gens effrayer, il tourne le vifage; Son regard les châltie, & leur remet au cœur, La craince de la honte, & l'amour de l'honneur, Ccree maffe de chair, leur dit-il, yous étonne ! Plus elle a de haueur, plus de prife elle donne. Allous armez de foy, fans machines, fans bras, La Foy feule aj erett femblables tours à bas?

Et \* le grand Philiftin, à tout vn Camp tettible, A la foy d'vn \* Enfant, ne fut pas invincible. Il se charge à ces mots, d'vn fresne armé de fer : Pique vers Elgazel, & va comme vn éclair: Le Geant s'y prepare, & s'arme d'vn grand orme, Dont le bois est noueux, & la pointe est enorme : Les François de respect, les Sarrasins de peur, Leur laiffent le champ libre, & les fuivent du cœur. La poudre vole au loin, par les chevaux foulée; La plaine au loin gemit, de leur course ébranlée; Deux foudres dans la nue, à l'envi se choquans, Fone moins bruire les airs , & moins fiffler les venes: Et dans la Lice ouverte aux combats des tempestes. Deux écueils fe hurtans de leurs affreufes teftes . D'vne moindre frayeur étonneroient les flots , Feroient d'vn moindre effroy, passir les matelors.

Le grand orme ferré, que baisse le Barbare, Glisse sur l'épauliere, & de son but s'égare: Mais le bois du Saint Prince, avec plus d'art con-

Et gouverné d'un bas, aux joûtes mieux infiruit, Dans le front luy portant le fet par la vifiere, Bien loin de fon cheval, l'étend fur la pouifiere. De la maffe & du poids la campagne gemit: D'un long bourdomement le Nil émeu fremit: Et sa vague long-temps de frayeur ébtansée, Sembla le retiert, de fa tive écroulée.

Sembla le returer, de la rive écrosite.
Ainfi lors que comba \*ce Phare fi vanté,
Qu'autrefois fur fon port l'Egypte vid planté,
La serrea a loin termobla, de la chue accibiée:
La Mer de fon debits, au loin fe vid comblée :
Elle en pedit le fond, le bord elle en perdix :
Avecque le gravier, l'onde le confonde :
Les écutis de fasquer, l'eut teffes absiliterar;
Les poillois exautre une autre Mer checheteutt
En poigne :
L'autre de l'autre de grad doct doits up

Fit judges à Thuni, recent fa vertu.

Par cette grande mor l'Aille gauche délaire,
N'atend pas que les Chefs amontecne la retraire.

N'atend pas que les Chefs amontecne la retraire.
Chatum fint au fignal, que livy donne la peut.
Chatum fint au fignal, que livy donne la peut.
La peut de la peut de la peut de la peut de la peut.
La peut la peut de la plaire.

La fint chief les résults aux versus de la plaire.

La fifth chief les feuille, aux Versus de moinde de moinde de la plaire.

haleine; Abattent les maifons, ébtanlent les forests, De chesnes arrachez accablent les guerests; Et vont faire en fureur, vne cruelle guerre, Aux vaisseaux sur la Mer, aux clochers sur la

Après ces Corps défaits, Louis demi-vainqueur, Là, Forcadin suivi de la fiere Zahide, L'œil ardent de fureur , le bras de fang humide , Eclaireissoit les rangs, les files renversoit, Hommes, armes, chevaux à monceaux entaf-

Et faisoit à bouillons , couler le sang fidelle , Comme I'on void covier la vendange nouvelle, Quand à force de bras le Vigneron conduit, Le pressoir écumant qui tourne avecque bruit. La perit Trichaftel qui laiffa fur la Tille, Moins d'or que de Lauriers à sa noble Famille. Le fer du Sarrafin, qui luy fendit le flanc, Fit jaillir son Esprit sur vn bouillon de sang-Ruilly qui le suivit, fut suivi de Trange, Qu'vne teste pareille à la teste d'vn Ange, Et tout ce que la Grace a de fleur & d'appas, Dans ce moment fatal, ne garentirent pas. Cent autres envoyez des rives de la Seine, Firent vn mont affreux de leurs corps fur la plaine: Et cent autres, des bords de la Marne envoyez, Dans yn fleuve de fang demeurerent noyez.

Zahide cependant à l'Eprevier pareille, Qui du fang des Pigeons, a la ferre vermeille; Paffant de Corps en Corps , Lifamante cher-

choit

Et du fer, en passant, rangs & files fauchoit. De fon Pere immolé l'Ombre passe & sanglante, Luy presente sa teste encore degoutrante : Et cet affreux objet, à toute heure, en tous lieux, Irritant son esprit, & s'offrant à ses yeux; Luy demande le eœur de la Veuve guerriere, Qu'il nomme son Epouse, & qui fut sa meur-

Pour luy rendre vn si triste & si cruel devoit, A fon deuil, à son cœur, mesurant son pouvoir, Elle passe à travers tout ce qui se presente: Va d'yne bande à l'autre, appelle Lisamante: Et Lifamante enfin tournant telte à la voix. Je te fui, répond-elle, attend qui que tu fois. Se tirant à ces mots, du fort de la messée, Où sa valeur s'estoit par cent morts signalée; Elle abat vne épaule au fiet Azaluyr, Qui croyant follement, qu'elle voulust fuir, Piqué du vain desir d'enlever son armure, De rubis flamboyante, & riche de graveure, Afin de l'arrefter, ofa porter au frein, De fougueux Moripel, sa temeraire main. Elle luy joint Zoglan, à Zoglan Menedasse, Fauffant l'armet à l'vn , à l'autre la curraffe : Et d'un revers ajoûte à ceux-là Zalemor, Qui regrette en mourant, les quatre tonnes d'or, - Qu'il acquit par vn meurtre & par vn adultete, Et qu'il laisse à la soif de son avare Fecre.

Comme vn feu fousterrain, qu'vne cave long-A nourri de birume, en ses humides flancs,

Après avoir enfin consumé ses entrailles, Sort avec le fracas des toits & des murailles, Enleve comble & fond, écarre aveeque bruit, Dômes, Tours, Pavillons du Palais qu'il détruit : Et melle fur la terre, aux colomnes caffces, Et pilastres rompus, & frises renversees. Ainsi la forte Veuve, agissant de l'ardeur,

Que fournit à son bras, le beau feu de son eœurs Se fait jour au travers de tout ce qui l'arreste: Ici fait choir vn corps, là volct vnc reste : Et parmi les bleffez, parmi les morts fe tend, De carnage sou'llée, où Zahide l'attend. Si-toft qu'elle paroift , la fiere Sarrafine , La reconnoist à l'air, aux armes, à la mine: Et la visiere haute, au galop s'avançant, Luy dit d'vne voix aigre, & d'vn ton menaçant: Je crie , & tu n'entends , ame ingrate & cruelle , Ni ma voix, ni le fang du Sultan qui t'appelle. Ton terme est arrivé, tu recules en vain, Tu ne peux éviter son courroux, ni ma main. Les Cieux estoient fermez, & leur lumiere éteinte, Quand tu portas la main à cette teste fainte : Et la Nuit leur cacha, dans son obscurité,

Mais ouveres maintenant, à la voix de ton crime Ils affignent ta teste, au Sultan , pour victime. Cruelle, mille mores seroient trop peu pour toy: Mais la honte & l'horreur, le regret & l'effroy, Qui t'accompagneront dans la Nuit eternelle,,, Et feront les Vaurours de ton cœur infidelle, Acheveront d'vn long, & penetrant remors, Ce que va cette main, commencer fur ton corps, Tu ne dois accuser, luy répond Lisamance,

D'vn si noir attentat , l'horrible ctuauté,

Que l'outrageux Tyran, de sa mort violente. Il fit essay de tout pour me ravir l'honneur; Et contre son attente, il me trouva du cœur. Le mesme cœur me reste; & sans tant d'arrogance, Il peut avec ce bras, suffire à ma défense. Mais fi mon cœut est ferme , où l'exige l'hon-

Heft tendre aux bienfaits, plus que tout autre cœur. La gratitude y tegne au dessus du courage Et de bien reconnoistre, au moins sçay-je l'vsage. Ne m'obligez donc pas, à manquer malgré moy, A ce que je vous suis, à ce que je vous doy. Je ne suis que par vous 1 & je vous dois la vie, Qui sans vostre secours, m'autoit esté ravie. Remettez à quelqu'vn de ces Braves jurez, Au feu de vostre amour, en Egypte attirez, De faire contre moy, dans vne justelice, La preuve de mon droit, ou de mon injustice. Epargnez seulement à mes mains le malheur, De perdre contre vous, l'innocence ou l'honneur.

Zahide luy repart, tu le devois toy-melme, Honorant d'vn vieux Roy, l'âge & le Diademe i Et ton sang, que mes mains venoient de ména-

ger, A respecter le sien, te devoit obliger: Auss, mes seules mains ont droit sur ton offense, Et Meledin n'attend que d'elles sa vengeance. Zahide là-dessis, se tournant avec art,

Parrage le Soleil, en prend fa juffe parr, Ramafie fa vigueur, fon audace réveille: La Veure luy répond d'une audace pareille. L'une joint à fon deuil, tour ce que la valeur, A de fougue heroique, & de noble chaleur. L'autre encore plus haute, ajoûte à on courage, D'une celefte Foy, l'invincible avantage.

D'une celetie vi), tributintie avant & compatiez.
Les prelutes d'abord, font beaux & compatiez.
Les prelutes d'abord, font beaux & compatiez.
Les prelutes de la compatiez de

Ainsi lors qu'en vn bois , deux Bûcherons puis-

Au bouillon de fon cœur conduit fon coutelas. Lisamante s'épargne, & garde en sa défense, Tout ce que la valeur peut garder de prudence Mais c'est bien à regret; & son cœur ne consent, Que pour fauver sa vie, au combat qu'elle rend. Estant reconnoissante, autant que valcureuse, Elle se croit ingrate, & se tient malheureuse, Dans ce fascheux detroit, où son funeste Sort, L'arme contre Zahide, & la pousse à sa mort. Elle combat pourtant, mais fon bras fe modere: Et son ardeur n'a rien du seu de la colere: Elle passe, elle rentre, elle tourne, elle suit: Au parer, au frapper, vn mesme art la conduit: Et le Coussier sous elle, à la bride docile, Est à ses manimens aussi juste qu'agile. Zahide d'vn revers, qui porta sur son bras,

Zahide d'un revers, qui porta sur son bras, Le muse du moignon, luy sit sauter à bas. Trois dents de sine Opale, avecque suy saute-

Le tremblement en vint à celles qui resterent; Et le tranchant du fer sur l'épaule glissant, En sit coulet au bras, vn falet rougillant. D'un mouvement fibit au dépit eft portée: Et perdant le relpedt gardé julques alors ; L'atteine entre le flanc, & le defaut du corps; Soit de l'acire frappé, foit de l'acier qui frappe, Un feu prouvétaira avecque bruit échappe. Le tranchant affilé va julques à la chair ; Mais forq que tout à coup ; la force manque au fer, Soit qu'un refpect foudain à la Veuve revienne, Qui iufpende l'a force, & 6m dépt retenne,

La Veuve, de douleur & de honce irraée,

La blefture ell legrer, de le fang qu'elle tend, De corcette ouvert goutte à goutte defend. Que vous faurel room; de l'entre l'informet. Que vous faurel room; de l'entre l'informet. Le Defin des combats s'engage point fairent. Le Defin des combats s'engage point fairent. Le Defin des combats s'engage point fairent le l'unifible main, qui les fuccés dispenfe. Le l'unifible main, qui les fuccès dispenfe. Ne donne pas robiguer les bons à la Vallance. D'un brutque & prompt revers, Zabide luy repart; Lifamante le pare, & l'évier avec.

Alors, d'yn nouveau feu leurs dépits se rallument: Le combat s'en réchausse, & les chevaux en su-

ment:

Les coutelas ardens, & de fang alterez,

N'épargnent ni cimiers, ni moignons figurez: Boucles & mailles d'or , à tous les coups bondiffenr,

Des harnois, des braffars, des pots qui retentiffent: Et force Diamans fur la poudre femez,

Du feu que fait l'aier, & du leur allumez, Sous les pieds deschevaux, femblent des érincelles, Que les Guerrieres fonz éclater autour d'elles, Berbunes cependant de Brenne accempagné, Aprés vn Etendart fur les Perfes gagné; Paffe au lieu du combar, entend les coups d'épéca, Tourne, & void de leur fang les Guerrieres stem-

pées.

De merveille tous deux furpris également,

Et fuivans de leurscœurs, le premier mouvement;

Ils accourent, fans voir, à quoy leur courfe vise,

Ce que veulent leurscœurs, quelle est leur entre-

prife: Et dans le nouveau trouble, où font leurs fenti-

S'ils vont comme ennemis, ou s'ils vont comme

Arman.
Du temps que fur fa foy, la Princelle Guerriere,
Demeura dans le Camp, de Bourbon prifonniere,
Brenne s'en vol bellelli, mais s'un coups fiecter,
Que períonne pamais rine decouvrit le traut.
Auli pentra-t-al judiçua fand de fon Ame;
Il y mit le posion, il y pora la fiame:
Et depuis ce temps-la, e feu q, e pour en jour;
Souffie de les foupres, autile par l'Amour,
Souffie de les foupres, autile par l'Amour,
Souffie de les foupres, autile par l'Entere

Qu'il ne demanda plus d'aliment, ni d'amorce.

Le Portrait de Zahide en son cœur dominant, De là sur ses espriss dans son sing rayonnant, Le nourrit, l'entrettint, Juy fervir de matière, Et luy donna chaleur, Juy prestant sa lumière. Souvent dans les combats, il chircha de la voi

E hy donni chaleur, inp pretine to humeer.

Sourcered and se combast, ai charche de la voir, so Sourcered and se combast, ai charche de la voir, so la side of the combast, and the set of the second section of the section of the

ments de la peur qu'il a pour Lifamanne , Qu'il void div-ja bletfie, é, de fing depourante. Qu'il void div-ja bletfie, é, de fing depourante. On va le Come Branca, éç que de fin da d'ficie Il ett, replique-cil, d'effre de la quercil e, pe feconder Zahleko, ou de mouri pour elle. Les de l'air, du regard , du gelle menaçuer, Et de l'air, du regard , du gelle menaçuer, Et pointe la fon beloin, mon épée à la ficane. Et pointe à fon beloin, mon épée à la ficane. De minaget leur fing de l'es merrer d'accord. Leur face de leur vertu demandenc ét office; Et Holmeure mouseferre ailleurs verta aire Lies Et Holmeure mouseferre ailleurs verta de mousefer aire de l'entre de l'ent

Cependant des dangers plus grands se preparoient; La Fortune & la Mort à l'envi conspiroient; Er lur vn arc Arabe vne séche empesée,

Et iut vi are Arios viene neche emperiee. Elitoi contre la Vouve en cachetre apperilée. Le faperbé Alfalel reflor de quatre Pis, Par le puiffan Arfur envoyer à Memfa. Ser Ferers à les yeux, percet de coups de pique, Venoient de trébucher, fout la Veuve herolque: Etcoustrois en mourant, vers luy levarar les beats, Venoient de l'animer à venger leur crépar, Venoient de l'animer à venger leur crépar, De là, le cour ouré d'ure douleur mortelle, en

Allant de Corps en Corps , il tournoit autour d'elle: Et n'ofant l'affronter , ni commettre à fon bras ,

Certe vengeance à faire avec le courelas; Quelqueforis à colté, d'autres fois par d'erriere, Le trait couché fuir l'arc, il fuivoit la Guerriere. A la fin s'arrelatar, au poire que le duel; Entre elle & la Princetile éfoite le plus cruel; Tandis qu'il prend ion emps, tandis qu'il la mefure: A voix baffe est most en colere il musmure. Louve infame & cruelle, eftoit-ce peu pour toy, D'avoir clonier est mains dans le faire d'un vieux.

D'avoir plongé tes mains dans le fang d'un vieux | Roy!

Estoit-ce peu, d'avoir foulé par cette injure, Les droits des Nations , & ceux de la Nature? Aprés le Pere mort, encore voudrois-tu, Par la mort de la Fille, éreindre la Vertu? Ce facrilege feul, inhumaine adverfaire, Devoit fur toy du Ciel attiter la colere. Mais le Ciel à l'Amour la vengeance en remet s Et l'Amour par mes mains, la fera de ce trait. Cher & charmant sujet de mes plus douces peines, Abregé des Vertus & des Graces humaines, Zahide, que j'aimay, dés que mes jeunes jours, Sentirent la chaleur, dont naissent les Amours. Pour vous je suis sorts des Estats de mon Peres l'ay méprifé pour vous, les larmes de ma Mere; Et quoy que ma Fortune cust de grand & de doux, l'ay tout abandonné, pour me donner à vous. Recevez de ma main, en dernier Sacrifice, L'Ingrate, dont ce rrair vous va faire justice.

E migrace, done ce trait vous va taite juntee.

Si le Soit y prend part, je la pardonne au Sorr:
Si le Soit y prend part, je la pardonne au Sorr:
Mais ce qu'elle commet contre vous, eft vin crime,
Qui ne peut s'expier par vne autre vichime:
Et mon ceutr, qui jamais ne m'à rien dit de vain,
M'avernit que vos yeux l'attendent de ma main.
M'avernit que que ces most fon murmure acheve-

Les Amans furvenus les Dames separerent: Et le Barbare outré donna le vol au dard, Par l'espace de l'air, nuesuré du regard. Que nos yeux sont bornez 1 que leur lumiere est

fombre:

Que pour lebut, fouvent, du but nous prenons
l'ombre:

Que nos bras sont faurifs: & que nos coups souvent, Retournent contre nous, repousses par le vent: Le trait s'enfuit de l'arc, l'air & la corde en grondent:

Les vens qui vons après, en fiffiant leur répondents Et le fir fir l'écu de la Veuve porté, L'artzignant vers la bolfe, & gliffant de cofté, Prend vn fecond effor d'un force nouvelle, Va frapper vers le cou la Princeffe infidelle, Et couvant l'enter-deux du casque & du harnois, Jusqu'à près de la harno; y fair entrer le bois. La blefilme l'émore (lans qu'elle s'en effraye;

Elle tire le trait coux fanglant de la playe : Es pendant quélle comme, Re d'un est intrie, Regules fiermentes qui peut l'aveir priè ; Regules fiermentes qui peut l'aveir priè ; les coux de l'aveir peut l'aveir peut l'aveir peut peut l'aveir peut l'aveir de la carquoir ; Qu'Alfaced ne procient neceux d'éle autréois . Le l'affeueux par li, qu'elle vient du carquoir ; Qu'Alfaced ne procient neceux d'éle autréois . Elte diptin couvezu, la nouvelle doubleur , Par d'ens endoires divers les prissippes de l'aveir peut l'entre d'entre de l'aveir le prissippe d'entre de l'aveir le prissippe de l'aveir l'a

A a ii

Elle cede à son mal, & sur l'arson penchant, Des Barons soustenuë, à terre elle descend.

Là, randis qu'autour d'elle , avecque Lifamante, Bethunes s'inquiete, & Brenne se tourmente: Et qu'à l'envi chacun , avec empressement, Preste entrouble ses soins à son soulagement. Au bizarre détout de la fléche infidelle Le Barbare frappé d'une douleur mortelle, Tont à coup perd l'esprit, le sens, le mouvement, Et reite jusqu'au cœur, glace d'étonnement : A cette pelanteur un treinblement fuccede: Tont le corps by fremit, de l'horreur qui l'obsede : Le friffon est suivi d'une froide sucur. Qui relasche les nerfs, qui décharge le cœur, Et prepare aux esprits qui l'assiegent en foule, La retraite aux conduits, pat où le fang s'écoule. Les fens luy tevenant, & trouvant en fa main, De fon coup malheureux l'instrument inhumain Infidelle, dit-il, en le jettant à terre,

Innaeue, die-ii, en le peteura a cerre en Guis-tu- fait e qu'ay-je fait quel fi julie tonnerre, Peur de/fendre du Ciel, avec affez de feux, Avec affez de morts, pour nous punir tous deux } Etroy cruelle main, main barbare & traiftrelle, Quel fait ge lavera, du fang de ma Princeffe; Prend le fer hardiment, plonge-le dans mon cœur, Ilne te refte plus d'autre voye à l'Honneur.

Ces mots precipitez font fuivis d'vn filence. Confident des penfets qu'en tumulte il balance : Au filence il fuccede vn murmure fans voix, Approbateur confus d'un effroyable choix: Le desespoir ensuire, executeur barbare, Avecque la fureur à l'œuvre se prepare. Il met vn pied fur l'are , le débande, & l'étend ; Et contre luy des bras & du genouïl luttant, Le brise d'vn effort, qu'vne noueuse antene, Par le temps endurcie auroit fouffert à peine. Le bois vole en éclats, & les deux bours d'émail, Où deux Serpens luifoient d'un precieux travail, Dans les mains luy testant, avec la corde entiere, Il fe la met au col, la paffe par detriere, Sort de son embuscade, & porté de fureur, N'ayant plus que Zahide, & la mort dans le cœur, Accourt à toutes deux, d'vne égale vifteffe, Et eonfus se va rendre aux pieds de la Princesse. A ce funeste aspect, I'vn & l'autre est surpris, Deux mouvemens divers confondent leurs Esprits:

Deux mouvemens divers confondent leurs Efprit Les regards obléureix de Zahide bleifee, Parells aux rais mourans de la Lune celipfee, Tombant für Alfazel, de fes yeux languiffans, Rengregent & douleur, luy reuverfeat le Senst Et, d'une voix de fans, la bouche de la playe, Rouverte à fon abord, le meance de l'effraye.

Bleffe de cette bouche, outré de cette voix, Aprés va long foûpir, entrecoupé deux fois, Je le tiens luy, dit-il, je le tiens & l'ameine, Le batbare Meurriter, dont la main inhumaine, D'une erteur facrilege a violé ce corps, Aux Graces confacté, comblé de leurs trefors.

Prononces fon arteft, decenner fon fupplice, Les bras auteurs du crime, en ferror la judice. Voftre bouche fir ziilf: maist vos youx oftenfer, De De leut regards moustans me codramente affer. La voix de voftre farge fe fair affez entendre, I e ne puis la delite, & me m'en puis défendee. Au moint, illustre fang, moderez vostre voix, I e fayo eç qu'elle veue; & ce que je loy dois. Quoy que vons demandiez, foir mon cœur, ou ma celle.

A tout executet ma main eft route prefte. Mair pourray-pe fan crime, attenter fur vn cour, Que l'Amour vous fodmit, dés qu'il en fur vainqueur Qu'il rethe donc entier, comme il rethe fadelle, Que vofter image, y foit, 3<sup>th</sup> le peut, simmortelle: Et que le premier feu dont il fur allumé, Avecque mon Efprit y demeure enfermé.

Il incline, à ces mots, le front jusques à terre: De la corde de l'arc, le gozier il se serre : Et de l'effort qu'il fait, des bras, en la tirant, Aux pieds de la Princesse, il tombe en expirant Certe tragique mort luy laisse vn nouveau trouble, Qui rouvre sa bleffure, & sa langueur redouble: Lifamante confuse, & les Barons surpris, Renouvellent leurs foins, rappellent ses esprits: Elle revient à peine, à peine revenue, Elle est conduite au Camp, de Brenne soustenue: Et le corps d'Alfafel en depost est laisse, Sous les bras d'vn Palmier , jusqu'à rerre abaisse. Archambaut d'autre part, aux Barbares fait teste, Mer en roure les vns, & les autres atrefte : Et pat tout où son cœur peut étendre son bras, Tures, Arabes, Perfans fous luy combent à bas. Il coule vers le Nil, des ruisseaux qui rougissent, Ici du sang des morts, là de coux qui languissent, Des Circafles deux fois il enfonça le corps, Trois fois de Forcadin, il rompit les efforts: Et comme dans \* l'Euripe , où la Met est captive L'onde va fans arrest de l'vne à l'autre rive : Comme des blonds epies l'or mobile & ployant, Va du Nord au Midi, fous le fouffle ondoyant : Ainfi des deux Partis, les forces balancées Tour à tour se voyoient poussantes & poussées : Quand le fer à la main, le faint Prince arrivant Ecarte, pousse & tompt, renverse, raille & fend : Parcil au tourbillon, qui fond fur les javelles Au totrent, qui descend sur les plantes nouvelles, A la gresse, qui bar l'arbre des-ja fleuti; Au feu mis dans le bled, que le hasse a meuri. A tous ses coups pareils à des coups de tempestes, Les brassars pleins de bras , les casques pleins de de testes,

Tombent aurout de luy, comme tombe le gland, D'un vieux chefine ébranlé par la force du vent, Il abar Sifredon, Brave & Cavaleriffe, Que cent Lautiers cueillis autrefois dans la Lice, Quoy que hauts & fameux, ne preferverent pas, De l'ambre qui fe fait, des Ciptes du trepas. Il lay joint Aliansil, & Goraman fan Free, L'vn Anasoed fa Starr, Jianze niand de fa Mere: Et coas deux, de la mort de leur Pere accordez. Toas deux d'un faux efpois de-Camora de solar, a la mort de leur Pere accordez. Mais espois montante de la companya de la companya de la companya de la consensa por leur la companya de la contenta del contenta del contenta de la contenta del conte

Le D'ince mégrislar, d'vu efgir l'arcique, Le vair fepureraid de la creche migrique ; Le passine, d'un revers, musile & caique luy fend . Le passine, d'un revers, musile & caique luy fend . Le caudi que brolline, il mour de si blessine . Er caudi que brolline, il mour de si blessine . Louis passine, de venoue, qu'il alloque en passine . An i cune Arimannir le làne gauche perçure, L'abat suvecque brust, non lond e Mullessifie, Qui n'avoir plus que luy pour relevers si Race. Le Batteur sevor et sie cons illustre s'insi, L'abat sur l'acque l'acque d'arcique l'arcique . L'acque l'acque l'acque l'acque l'acque l'acque . L'acque l'acque l'acque l'acque l'acque . L'acque l'acque l'acque l'acque l'acque l'acque . L'acque l'acque l'acque l'acque l'acque . L'acque l'acque l'acque l'acque l'acque . L'acque l'acque l'acque l'acque l'acque l'acque . L'acque l'acque l'acque l'acque l'acque l'acque . L'acque l'acque l'acque l'acque l'acque . L'acque l'acque l'acque l'acque l'acque l'acque l'acque . L'acque l'acque l'acque l'acque l'acque l'acque l'acque . L'acque l'acque

nefte. Expiraot à ses yeux, répandre par le flanc, Sarcilource derniere, & l'espoir de soo Sang. Une douleur fauvage, à cét objet , l'emporte, Au dépit en hurlant, fon am couvre la potte : La colere à sa suite, entre avec la fureur Et tout s'emeut en luy, de defordre & d'horres Comme vn rocher bondit, pour aller où le pousse, De son corps ébranlé la bruyante secousse: Et roule des Sapins, par les routes du Bois, Les bras, les pieds, les troncs abatus de fon poids: Ainsi le Turc outre de sa pette nouvelle, Pour aller où son Sang, où son Neveu l'appelle, Coupe vn bras à Vigniers, à Barry fend l'armet. Perce à Vanon la gorge , & l'épaule à Lames : Et passant sur Louis, luy porte à la passade, Du coutelas fanglant, vn coup fur la falade. Versles rives du Rhin, l'acier jades trempé, De l'acier de Damas est vainement frappé : Et Louis, d'vn revers tourné fur le Barbare, Une moitié du corps, de l'autre luy fepare. La teste d'un costé, tombe avecque les bras; Le trone demeure en felle accompagné du bas: Et le long des estrices, les entrailles traifnantes, Au cheval effrayé font des bardes sanglantes.

Du coup prodigieux, dont le Turc fut coupé, Plus de fix Escadrons cureux le cecur frapé; Par cout, facier fatal auteur de la merveille, Leurbrille dans les yeux, leur resonne à l'oreille: Et par tout, l'invincible & formidable bras, Sur eux mulipité, leve le coutelax. Comme la peur les fuit, la peur auffi les chaffe : Er loio mefine des coups, les frappe ou les menaces En vain Foccadin cite, il les rappelle en vain; La frayeur est fans front, est fans cœur & fans main: Ex fourde à la raifon, avecuje à la conduire, N°a de vigueur qu'aux piods, n'est prompte qu'à la

fuite De leut Camp cepeodant d'épouventables Tours, Sur d'autres tours de chair, viennent à leur secours. Vingt Elephaos chargez de bandes Sarraínes, Equipez de cliasteaux, & munis de machines, Sur deux lignes de front, au combat s'avançant, Foot trembler fous leurs pas le terrain gemissant. Ce qui reste de ferme & d'entier dans leurs troupes, Scfait vn rang de Forts, de ces immenses croupes: Et commis à deux Chefs, en deux Corps partagé, En ordre de bataille à leur queuë est rangé. Le combat recommence, à l'ombte d'voe ondée De cailloux & de traits, de ees tours débotdée : Moins épaisse en Hyver, est la froide toison, Qui de floccons volans tapisse l'orison : Moins épaisse est la gresse, au raisin redoutable, Quand l'orage ennemi les vendanges accable. Là, Coucy des premiers sur le frout avancé, D'vne canne ferrée à la gorge est blesse. A ce coup, sans effroy, sentant la mort prochaine, Il fortit de la presse, & couché sur la plaine, Son casque déraché luy servant de chevet, Il addresse ces mots à l'Escuyer Louvet. Fidelle compagnon de mes premieres armes, Referve à d'autres morts, cette fource de larmes : La plus prompte n'eft pas vn mal à regretter : Ni la plus éloignée vn bien à fouhaitter. Il n'imported'avoir, ou courte, ou longue Lice, L'espace y sert de peu, pourveu qu'on la fournisser Et le prix est pour ceux, qui jusqu'au bout constant, One couru le plus juste, & non le plus long-temps, J'ay vescu , j'ay couru , maiotenaot sans envie, le fors de la Carriere, & refigne la vie. Le Juge qui preside aux courses des Humains, Me voyant achever la Croix entre les mains, Ne me privera pas, de la palme qu'il donne, A ceux qui fous fa Croix, coutent à la Couronne. Mais en vn point, Louvet, j'ay befoin de ta foy, Et mourant, je ne piùs le commettre qu'à toy. De tout temps, j'ay hé mon cœur à ta prudence : Elle n'a point encor trompé ma confiance. Je meurs, comme tu sçais, possedé d'vn amour, Le plus pur, le plus beau, qu'ait jamais veu le jour. Cette écharpe qui fut par Olinde ouvragée, De son chiffre & du mien cette chaisne chargée, Sont à mon cœur captif, des liens, qu'autrefois, . Je n'eusse pas changez, aux Couronnes des Rois. Maintenant je les quitte; & certe main fatale, Qui les chaînes de fer aux chaînes d'or égale: Et sans distinction brise tous les liens ;

Aujourd'huy, malgré moy, me décharge des

Reçois les, cher Louvet, & me donne affurance, 51 jamist ut revois le doux Ciel de la France, De les aller remettre, à celle dont Effeir, Non moins que la Verra, de fa douceur me prit. Mais fit un mes loyal, fur toux je te conjure, De luy potter mon cœur, où regnaf apciantre, Où des feux aufili purs, que les celcifes feux, Tobjoure clairs, poijouris beaux, o objours refere Tobjoure clairs, poijouris beaux, o objours refere.

chieux,
De jour, comme de nuit, devant elle brûlerent,
Et d'va culte fecret, fon merite honoretent.
De ces feux innocens, il s'y confervera,
Un tefte de chaleur, qu'Olinde fentira:

Et d'vne larme au moins, son cœur rendu plus tendre, Du cœur qu'elle conquir, arrofera la cendre. Louvet qui fond en pleus, s'engage avec ser-

ment,
A l'execution du trifte teffament:
Et l'Esprit de Coucy, sur vne douce halcine,
Sott avec vn soupri, qui vers le Ciel le meine.
Mais que les soins sout vains, & les soucis rrom-

peurs,
Qui d'vne ombre flatteuse imposent à nos cœurs:
Et que l'Homme qui suit leurs fausses apparences,
S'égare loin du but, où vont ses esperances!

Ce l'aucher depoit fidélement ponté,
Parle jaloux l'ajel à l'Elcoyer ofté,
Put par vone fureur fans pareill & nouvelle,
Put par vone fureur fans pareill & nouvelle,
Put repas inhumin la matiete cruelle.
Von repas inhumin la matiete cruelle.
Le pito-polite cour , haché burbarement,
E le julie regret de certe basharie,
La fiafant de l'horreur, paffer la la furir,
La fiafant de l'horreur, paffer la la furir,
La fiafant de l'horreur, paffer la la furir,
La foldel douze fisit, la vir le long des bords,
Le Soleil douze fisit, la vir le long des bords,
Le Soleil douze fisit, la vir le l'ong des bords,
La fiafant de l'horreur, paffer la la furir,
Mardier du Jaloux l'impeditur de la regiE mourant à la fin, par va fianche effort,
Luy Judier gour Boureura, ilso Plasmone de fa

Des tourbillons de fer pareils à des ravines , Defeendent cependant des Tours & des Machines: Les Elephans armez , de leur charge orgueilleux , Vont contre les François , & les François contre eux.

Le speckacle est terrible, estroyable est la Scene, De ces Mons aguertis, se mouvans fur la plane. Des chevaux, de leus pieds, fur la terre écraser, Et des hommes, en l'air, de leur strompes bried. Le ser songes per le le des portes de l'est terre de l'est est de songes, en l'air, de leur strompes bried. Le ser, le fang, le bruit, l'embarras, se le trouble, Aoûtent de l'horteur à la mort qui redouble. L'à Belinde & Raymond, Braves, Amans, Epoux. Des premiers au bernt, des nières aux cours de l'est de l

Des premiers au peril, des plus ardens aux coups, Brillans de melime feu, piquez de melime gloite, D'vne pareille ardeur alloient à la Victoire: Quandau milieu du troule, au milieu de Thorreur, Qui vont de bande en bande avecque la terreur, Belinde fent fortir du centre de fon ame, Une plus volcinee, vue plus forte flame, Qui fe faifant va corps, d'we ch'aude vapeur, Luy met vn feu neuveau dans la maffe du ceur. De cés ardent eftpris la Princeffe préfée, Avecque fon courage eflevant fa penfee, Forme pe na fay quoy d'heroique & de grand, Q'êtn est most elle criplique à fon loyal Aman.

Je ne sçay d'où me viene cette ardeur si foudaine, Qui s'est prise à mon sang, & va de veine en veine, Mais le fouffle, Raymond, qui l'allume en monfein, Doit venir de plus haux, que de l'Efforit humain. Elle cft trop gloricufe, & quoy qu'il en artive. A quoy qu'elle me porte, il faut que je la fuive. Dans les desfeins hardis, l'eneteprife est du cœur: Le bon foccés ne vient qu'avecque le bonheur: Et le bonheur qui fuit le vent de la Fortune. Eft au mal, comme au bien, vne faveur commune. Vois-tu cet Elephant, fi vaste, & fi hautain; Qui de la longue faux, qu'il brandit de fa main. Qui de ses picds, égaux au pied d'vne colonne, Qui du chasteau greslant, dont son dos se coutonne, Fait vn degast plus grand, parmy les Bataillons, Que celuy qu'vn Sanglier feroit dans les fillons. C'est contre cette tour, qui vaut toute vne Armée. Que me pouffe le feu dont je fuis enflamée. L'entreprise est illustre, elle est digne d'un cœur, Où le cœur de Raymond a mis quelque valeur: Et pourveu qu'au peril , d'vn regard il m'escotte. l'empliray de mon nom , tout le Camp , vive ou motte. Son magnanime Epoux confus de fa valeur,

En prend vne subite & nouvelle passeur. La prudence & l'amour, l'honneur & le courage, Font de son cœur en trouble vn étrange partage. L'amour craint pour Belinde, & la veur retenir : Le courage & l'honneur voudroient la prevenir : Et dans ce different, de peur de se méprendre, La prudence ne scait à qui des deux se rendre. Le trouble enfin s'accoile ; & l'Esprit en repos, A la bouche fournit, la réponse en ces mots. Belinde c'est bien trop, qu'vne si chere vie, Courc tous les perils dont la Guerre est suivie : Et que vous exposez tous les jours tant de fois, Une teste honorable aux plus braves des Rois. Mais, Belinde, ce trop, est selon la mesure, De la valeur reglée, au cours de la Nature. La vostre, qui vous vient d'un principe plus haut, Peur estre sans excés, comme elle est sans defaur:

Et le feu que le Ciel dans vos veines allume, Par dessus toute regle, & contre la coûtume;

Veur qu'ici vous laissiez , par quelque illustre for. La raison à l'écart, pour suivre le transport. Suivez-le donc, Belinde, aller où vous ordonne, ce feu qui vous éclaire, dé dei-ja vous couronne: Mas foutilrez, qu'avec vous ye puisse partager, L'm de l'autre ducées, d'wn in noble danger. La Palme à vostrefront, par la Gloire appressée, Si jaide à la cueillir, n'en fera point gastée: Et si le Carel le veut, mourant avecque vous, Ma mort fera plus belle, & montepos plus doux.

S'embrassant, à ces mots, quelques gouttes de lar-

Sans l'aveu de leurs cœurs, s'écoulent fur leuts armes.

Es laissent leurs chevaux, au soin d'un Escuyer; Er s'avançant d'un pas aussi ferme que sier, Ils abatent à droir, ils abatent à gauche; Ce que touche leur fer, le touchant il le fauche; Et leur vertuleur fait, par des monceaux de corps,

Vers vne mort plus grande, vne route de morts. Ils arrivent enfin à l'effroyable maffe; La grandeur du peril aggrandit leur audace; Là d'une pare Belinde, & Raymond d'autre part,

Parrageant l'Ennemi, l'attaque, & le hazard: Entrent fous ce grand corps, en prennent les mefutes, Et par où fon harnois est ouvert aux blessures, Luy poussent, à deux mains, le fer avec vigueur,

Jusques dans le reduit, où reside le cœur.

Deux fleuves chauds & noirs avec bruiten débondent,

Qui le champ d'alentour, d'une Mer rouge inondent: Le grand Mole de chair, sur ses bases branlant, Et d'un pas wégal, vers la mort chancelant, S'abar sur la Guerriere, & du poids de sa masse,

Des seuves de son sang, du ser de sa cuirasse, Etousse, nove, écrase, & de trois promptes morts, Détruit en vn moment le plus parfait des corps. Ainsi pent Belinde, & sa propre vistoire, La sait moins succomber à sa mort, qu'à sa gloire.

Le fuperbe chafteau, fur l'Elephant dreffe, Avec sa garmson à terre est renverté. Amorn de son casque a la teste froisse, De son arc Alazir a la temple percée,

Ofir écrafe Almat, & Zelin de fon faix, Et luy-mesme a la gorge ouverte de leurs traits: Vingt autres sans renom, sur leurs armes tomberent:

Fe leur vie, en tombare, à Belinde inmolérent. Comme quante le Mineur, foin de l'ar de dispur, Entrepend par le feu, d'enlever vin Tour; Le tomeres interfitin, qu'il formen fes entrailles; De leur chuse, en grondant aversit les musalles; Puis avecque fetans, tour à coup cétaine, Et cerraife, cordons, censures écartant, Il mefle, d'ure bromble & Goudine tempefle; Les poures aux rochers, le fondemen au faite. Les Gattes milhaveurs, qui froille au dehors;

Il melle, d'une horrible & foudaine tempette, Les pourtes aux rochers, le fondement au faille. Les Gardes mallbeureux, ou froiffez au dehors, Ou brûlez au dedant, ont de bitarares mors: Et ce debris fanglant, de telles enlevées, De membres écrafez, & d'entrailles crevées, Et du Mineur fupris, & par fa mort vanqueur,

Le triomphe & le deuil, la gloire, & le malheur.

La pudique Heroine ainfi fur opprimée: Sa mort fur fa vidence, de fit à renommée. Mais à peine rakmond vid cet aimable corps, Sous l'aumal mourant, couché parru les morts, Qu'une fublice horteur, de tenebres fuivie, Preciage du peril, qui menaçoit fa vie,

Par les canaux du fang, éc par ceux des efprits, Mit l'effroy dans fes fens, d'étonnement furpris. De fon ame frappée, au premier coup fortirent, De foudaines lucurs, qui dans fes yeux jallirent :

Tous four agrès le coup, rappellant fa vigueur, Elle la mit en garde alentour de fon cœur: Et trois fois, cette gatde impuitfanc éx troublée, Sant fecour la lauffu, de fon mal accablée. A la fin, la douleur abatant la vettu, Raymond du mefine poids ett fous elle abatus, De fes neft rellèchez les refores, fe détendent,

De les neus felàchez les retiores le detendent; Ses membres engourdis à la froideur fe rendent; Il demeure fans poux, fans fouffle, fans couleurs Er l'amour qui luy refte, est sa feue chaleur. Deux Chevaliers des siens, que deux de Japhe es-

content,

Four predict foil de luy, versile Fleuve le portente.

Er espendare Louis, de la main, de la voux,

De l'ecemple amman le Effectione Trançois,

De Sarrafins tompus fait von nouveux earnage.

Enfoy n'ell pas fait yn nouveux earnage.

Cheffoy n'ell pas fagual, parmi les écounzeaux,

Que l'avide Faucon poutfuite long des eaux earnage.

The de Pigeons ea teamf, la rouspe elemourate,

D'war monthe frayeux ell par l'ait emportels,

A gosy le veme de loin répond en l'ammante.

De ces music cuttife, de porteurs demachine; Le plius valie celeirar un Nevera de Sergines, Qui tour fort qu'il effort, ère défendoir en vain. Par la speile des rauss, qui de façont défendors. Par la realifeau de fin, qua forte une désponders, Par la realifeau de fin, que forte une été sponders, Par la vaniere de fin, que forte un été sponders, Lu fait combre d'un coup, cette tomps fieuble, De fique, de forte, ét, de longueur horrible, Qui d'un ple cousus. Segines entrealiste, E d'un fait combre atanda de la Belle beller, Le fing couls à atanda de la Belle beller, Et l'Pince tourné vert vn auer Elephane, La reile d'un vere, fue l'oreile lus fend.

Mais de l'arc d'Amura vne fléche échappée, D'Amurat gouverneur de la Befte frappée, A quarre ailles volane, & faifant bruite l'air, Par le cuissart fause, juy passe dans la chair. Le sang chaud ruisselant, par sa couleur expri-

me, Le genereux dépit du Prince magnanime: Et l'effort qu'il se fait, pour vaincre sa douleur, D'yn air plus noble encore exprime sa valeur.

Il craint qu'avecque luy, sa victoire arrestée, Plus avant ce jour-là, ne puisse estre porrée: Et malgré sa vertu, qui dans sa mine luit, Qui du cœur & de l'œil les Barbares pourfuit; Il le remet aux foins dont les fiens le contraignent : Et pour s'en affeurer, douze Barons l'enceignent. Encore ne peut-il se donner de repos, Que l'Ennemi rompu, ne luy tourne le dos: Il veur, quoy que son sang le force à la retraite, Par fa presence au moins achever la défaite.

De la main espendant les Elephans bleffez, Piquez de la douleur, & de l'effroy pressez, Par leurs terribles eris, par leur montre fanglante. Portent par tout le trouble, & par tout l'épou-

vante.

L'effroyable troupeau de machines chargé, Et contre les François en bataille rangé, S'enfuit avec ses tours, avecque ses machines, Et renverse en fuyant les Troupes Sarrasines. Forcadin furieux de la fuite des siens, Trois fois foutient tout feul la foule des Chrestiens: Et pareil au Lion, qui les Chasseurs arreste,' A six des plus pressans, il fait laisser la teste. Mais tandis qu'il dispute avec son propre cœur, Qui balance sa vie avecque son honneur; Son parent Secedon passe avec vne bande, Des plus braves du Caire, & de ceux de Bar-

Et malgré qu'il en ait, ce Gtos l'environnant, Comme vn Roc que les flots vont de force entraî-

Il se trouve couvert de sang & de poussière, Plus porté, que conduit, jusques à sa Banniere. Encore en cet estat, d'vn farouche regard, Où la honte & l'orgueil ont vne égale part, Sur la plaine qui fume, & dés-ja devient noite, Il cherche sa Fortune, il cherche la Victoire. Le voile de la Nuit cependant étendu, Ofte aux vivans le jour, que les morts ont pet-

Et le François vainqueut obeit au Trompete, Qui d'vn ton lent & clair, l'appelle à la retraite.

#### REMARQUES.

ET LE GRAND PHILITIN. pag. 184. col. 1.] Ce Philiftin eft Goliar, & David , l'Enfant qui le vainquir, CE PHARE SI VANTE, peg 184, cel. z.] Le Phare a esté vn des miracles du Monde. C'estoit vne Tour baltie fut le port d'Alexandrie , au dessus de cette Tous eftort vn Phanal, qui fervoir de guide aux vniffeaux. Er comme dans L'Euripe, pag. 188. col. 2.] L'Euripe est vn bras de Mer qui est entre la Beoce &

l'isse de Negrepont, où le flux se fait sept fois le jour, OLINDE A CE REPAS. par. 190. col.t. ] Cér evenechet qui le rapporte. L'Auteur de la vie des Poètes de Provence en raconte yn tout pareil.

DE SA NERVENSE MAIN. pag. 191. col. 1. ] On appelle aunii la trompe de l'Elephant , patce qu'en toutes choles il s'en fert comme d'une main.



## SAINT LOUIS

00

## LA SAINTE COURONNE RECONQUISE.

### LIVRE SEIZIE ME.

Et FAAR ÇOI metre a le histolik firet enterme, sectope pompe, belinde e fix fearerlite è jarn code Agnund cipie de descher fire fe le tear con pi four trouve; se vere ou popul fischer. Metre fixed
de neverble évolutione dans se filme d'étrange primitée. L'Ondre de Sabin hy aussace le proit de ray
de neverble évolutione dans se filme d'étrange frailler. L'Ondre de Sabin hy aussace le proit de ray
ex poul de l'air sevents de la Fausse en l'emper en sous rent per expendig relatione que l'aire d'extense
en touble care les moins de Français. Borden carappend le voyage de la tassicie, pour le georgie de la type
extense qu'il de prime de cette de de de de de de de sabin d'expense de le voyage de la tassicie, pour le georgie de la type
extense qu'il de prime de l'est per de touses, ils ferense le toulie de Tassic et a poffer une carappel desprime des reence, qu'il prime qu'il prime de touses. Ils ferense le toulie de Tassic et ap filme une carappel de la filme de l'année de l'aire de la comme de la comme de la comme de l'aire de la comme de la comme



Es Heures aux yeux pers, Gouvernantes du Jout, Reposoiene sous la Mer, dans la flotante Cour, D'où mille pots de Nacte, &

A longs ruffcaux d'argent, répandent les Fontaines: Et leurs obseures Sœurs, qui gouvernent la Nuit, Autour du sombre Char qu'elles toulent sans bruit,

Accompagnoiene la Lune, & menoiene les Effoiles, Qui les rayons épars, & libres de leurs voiles, Comme pour faire honneur au Camp victorieux, Paroiffoient à l'envi, se montrer dans les Cieux. Mais si tost que le jout, ramené par l'Aucore,

D'vne pourpre nouvelle, cust reteint l'onde More,

D'yn foin religieux accompagné de deuïl, Le Peuple fans tumulte, & les Grands fans orgueil, Vont rendre aux Saints Martyrs, que leur a fair la

Guerre, Les devoirs, que leurs corps, attendent fur la terre. Rangez fous des gazons, benis par les Prelats, Ils font ceints de Palmiers fans feuillage & fans bras,

Où cent riches harnois, eent atmets barbarefques, Cent bizarres Drapeaux, blafonnez de Morefques, Et cent braffars pendans, avecque cent cfeus, Avec cent gantelets, liez comme vaineux, Des faints Victorieux, les tombes environnent,

Et de tieres d'honneur, leur memoire couronnent, Le feul Comte d'Artois, des Anges enlevé, Chetché de toutes patts, nulle part n'est trouvé.

b ij

On l'appelle : & pour luy, les ondes & la rive, Répondent d'vne voix douloureuse & plaintive. On le demande aux monts, on le demande aux

Et rien n'en vient pour luy, qu'vne confuse voix. De son nom, dans le Camp, les quartiers retentifsent:

Les Tentes de sa perte, & les Drapeaux gemissent:

Et par tout avec deuil, on reproche sa sin, Son aux vagues du Nil, soit au ser Sarrasin,! Louis sur tous le plaint, mais sa plainte est modeste:

Il estime fans luy, sa victoire funeste: Il sçair, sour grand qu'il est, s'abaisser sous la loy, De celuy qui regir le Sujet & le Roy: Et par vn saint retour, il luy fair vne ostrande, Du Frere qu'il regrette, & du Camp qu'il com-

Mais le copp de Belinde, avant qu'ellre mentrel. A fei honneurs à part, des deuill fepat. Le funche appartel dans la Tenne fe dreffe: On y prepare vo Dais qui brille de incheffe: Des carreaux de clinquant & de pettes charger; ser des trajes de Perfe, en pleis fort angaz: Er la Guerriere motte, est fiar eux étendole, La reche decouvere, di la reché pondant, Sour tels qu'on void au foir, les rayons fans chaleur,

Que le Soleil d'Hyver laisse aller sur les nuës, Pesantes de froidure, & de glace chenuës. Ce n'est plus ce beau corps, qu'on voyoit autre-

Triompher des Vainqueurs & regner fur les Rois. Il ne s'en est sauvé qu'une confuse masse: Ses membres ont perdu leur assierce & leur place: Et de tout ce qu'elle eur de sier, de grand, de beau, Il n'est rien demeuré que le droit du tombeau, Toutes choses en deuil, autour d'elle gemissent : La pourpre, les clinquans, les rubis en passissent. Dix funebres flambeaux y font vn trifte jour: Dix Cassolettes d'or expirent alentour: Et de tous les costez, de longs ruisseaux de larmes, Attriftent la victoire , & terniflent les armes. L'infortuné Raymond, qui sent désja son cœur, Jusqu'au centre petce , du trait de la douleur ; Appuyé sur le bras d'Albin qui le supporte, Traine fon corps mourant, vers fon Epoufe morte. Là, des-ja demi froid des-ja palle & fans voix. De ses levres, à peine ouvertes par deux fois, Il pousse deux soupirs, qui forcent le passage, Et font pour sa belle ame, à Belinde vn message : Ces foupirs mellagers, coup fur coup dépefchez, Sont fuivis de ces mots, d'autres foûpirs tranchez; Aimable & chafte corps, que les Graces forme-

Aimable & chafte corps, que les Graces formerent.

Et que de leut sejour les Vettus honorerent

Donc vous voilà détruit, & ce noble habitant. Cét heroique Esprit, de lumiere é clatant, Est allé loin de vous environné de gloire. Recevoir dans le Ciel, le prix de sa victoire. Mais quelle fi severe & si funeste lov Vouloit que s'en allant, & fans vous, & fans moy, Vous fussiez à la Mort, cette hostesse terrible, Implacable aux Vertus, aux Graces inflexible; Er j'eusse le regret, de vivre après le jour, Que me faifoient vos yeux, & les feux de l'Amour? Non non, je ne le puis, cette heureuse lumiere, Sur mon Sort malheureux agira la derniere: Er si je vis encor, je vis de la lueur, Qui malgré vostre mort, en reste dans mon cœur. Je la sens qui dés-ja cede à la nuit mortelle : Mes sens qu'elle animoit, luy cedent avec elle : Et nos Esprits bien tost retinis dans les Cieux, Ensemble jouissans, ensemble glorieux, Seront libres des loix, de ce Destin barbare, Qui divise les cœurs , & les Couples separe, Soupirant à ces mots, & luy baifant la main-Belle & forte, dit-il, mais belle & forte en vain : Ouvriere de liens, de Couronnes ouvriere, Ce fut yous qui d'yn norud fans prix & fans matiere. Où la Vertu voulut rravailler avec vous, Me fiftes ce lien fi charmant & fi doux Que j'ay toujours cheri, plus qu'aucune Couronne, Er plus que Sceptre aucun, que la Fortune donne, Mais helas trop guerriere & trop vaillante main, Elevant vos explois, fur tout exploit humain Et par vne heroïque & magnanime faute. Afpirant à cueillir vne Palme trop haute, De fon enorme poids, fur vous mesme abaru, Vous avez accablé la Grace & la Vertu Là, de nouveaux soûpirs sa parole tranchée, Laiffa fa langue feche à fa bouche attachée : Son Esprit secotiant les liens de son corps, Fit pour s'en dégager de visibles efforts: Er montant à ses yeux, sembla de ses deux aisses, Tour prest à s'envoler, obscurcit ses prunelles, Alors ses nerfs glacez, & ses membres perclus, Manquant à leurs devoirs, & ne l'appuyant plus, Comme il alloit tomber, vers la morte on le couche : Et le fouffle des ja defaillant à fa bouche, Il dit d'une voix foible, & d'un ton languissant, De ses derniers soupirs le reste ramassant Nous cuímes en commun, la vie & la fortune. Il reftoit que la mort, nous fust aussi commune: Et que de nostre amour, dont le feu fut si besu, La cendre se messast en vn mesme tombezu. Qu'elle y soit donc messée, & qu'aprés cette vie, De l'Hymen eternel de nos ames fuivie, Bien-toft nous ne foyons, & morts, & glorieux, Qu'vne cendre sous terre, & qu'vn seu sur les Cieux.

De ses levres, ces mots bien à peine sortirent, Qu'aprés deux longs soûpirs, qui de prés les suivirent, Grand & ricbe patron: rate & noble modelle: Quel fi feavant pinceau, fust-ce celuy d'Appelle, Ofera d'vn amout fi constant & fi beau, Laisser à nos Neveux la memoire en tableau? Mais où seront les cœurs, qui sur ce grand exem-

Mais où feront les cœurs, qui fut ce grand exemple, Bruflant d'vn feu pudique, & beni dans le Temple, Aux liens de l'Hymen, leur rudeffe oftetont;

Aux items de l'riymen, leur rudente oiteons; Et de son joug de ser, yn joug dor se seront? De ces Epoux Guerriers telle sut l'aventure, Digne que l'Amour mesme en traçast la peinture;

Ce fort & chafte Amour, dont les feux parfumez, Sont de rayons plus purs que le jour allumez. La Cloire, les Verus, les Gaces les pleuerens: Ed dimmortelles fleuts, leut memoire honoretent. Aux yeux de cout le Camp, de leur perre affligé, Du Convoy des deux Copps, no Vaiffeau fur charge In Vaiffeau magnifique, où cent Drapeaur for-

bres, Lulioner en plei jour, de pompeufes tenebres. Sans le plaindre, levente ne pouvoir y toucher: Le jour fair s'oldvertie; n'en pouvoir gepeucher: Et le tout Executir voil garactif de l' bianne, A la proué, à la pouppe, de l'eling des drux bords, Cent corcelets offer à cent Surrains mores; Cent carcelets offerad a verque cent conduches, Cent cutobas enlaret avecque cent pennacher; Cent cutobas enlaret avecque cent pennacher; Et leur butstare celut au cercuell folumentars, Et leur butstare celut au cercuell folumentars, Le leur butstare celut au cercuell folumentars, Le leur butstare celut au cercuell folumentars.

Mais l'effroyable cefte, & les enortmes pieds, De l'Elephant défait, aprés le maît liez, De l'yvoire des dents, à deux atbres pareilles, Des deux boules des yeux, des deux vans des oreil-

les,
Du canal de la trompe, & des bases de chair,
Capables d'écrasser, & le marbre, & le fer,
Composicient vn Trophée, aussi rare qu'horrible,
Et d'vne feinte affreuse aux plus hardis tertible.
Ainsi ce train messe de triomphe & de deuis,

Avec deux Envoyer, conducturs du cercueil, Commis as cours du Nil, prend avec (on efecte, La noute de la Mer, qui vers Aree le potte. Foreain d'autre-part, de fa pette irrate, Ec confius de l'affont, à la pette ajolicé; Se confiume en fectre, d'vne orgueilleuse (rage, Du feu de lon dejit railume lon courage; Et rompu, comme il eft, porte encore son ceur, Et dellus fa fortune, et destins for vainqueur.

Le Lion repousse par les Chaffeurs Lybiques, Aimez de longs épieux, & de plus longues piques, Aims de son courtoux l'écume remaschant, A la terre, aux rochers, aux arbres se faschane,

De la voix & de l'oril au combat les appelle: Ses tonnertes contre cux, ses éclairs tenouvelle; Le bois en bruit au loin, l'air au loin en telus, Et du Defert qu'il bar, au loin la poudre en leur, I. Enchanceur copendant, qui void avecque rage, Le Camp croilé yainqueur, & maifre du tivase Se refoux à vuider l'Enfer de fes Demons, A medler Tonde à l'air, de les plaines aux monts,

A faite, s'il se peut, comber sur la Narure, Des Gieux desassemblez l'etermelle structure, Avant que de souffiri, qu'aux Suleans soit osté, Le Diademe saint, par l'Homme-Dieu porté.

Le Diademe faint, par l'Homme-Dieu porté. Non loin du Camp barbare, où la poudreuse plaine,

Des plus agiles Vents, cust épuise l'haleine; Vets le Nord se voyoit vn Salon souterrain, Encore environné de Pilastres d'aixain, Dont les Filles du Temps, la Rouïlle & la Vieillesse.

Avoient compu la forme, &c deruni la richeffe. Cent mafugus monflueux, l'vndana l'autre meller, En demi-boffe eftoient fur let bales moulez. En la Frie regionent cent hideufes figures. Effosyables d'alped, buzartes de pollures Er les corps monfluraven de cent affeuen Serpeta , Sur les corps encoullez des Plalates tampans, De leus plus enlace, &c cournez en groce-fques, Sans leures composient des chiffes babatefes Sans leures composienter des chiffes babatefes.

Le Salon magnifique & fuperbe jadis, Fut dreffe fur le plan, qu'en fit Azaradis, Pour les douze \* Sorciets, qui par de vains prefêges,

Crutent du grand Moyfe, égalet les prodiges. Ce Senat malfaifant, ce rebelle Confeit, Tenoit la tous les foits, dans vn trifte appareil, Sous les Demons commis aux acknons magiques, Ses funcites Sabbats, ses Seances tragiques. Là d'un maudit metal, & d'un chitre enchan-

teur,
Imptimé de la dent du Serpenk impoliteur,
Par vn att infernal, les \* Verges fe forgetenk,
Qui du Dieu des Hebreux, les \* Verges imiterent;
Lots que par les pouvoirs d'vne noite Vertu,

Aux yeux de Pharaon, du Ciel en vain baru, Les Mages apoltez firent les faux miracles, Donx il crut éluder les celeftes Oracles, Ce lieu toûjours depuis des Hommes decefté,

Des Hiboux, des Dragons, des Spectres habité; Fait passir le Soleil, fait horreut à son ombre : Et coûjours pestilent, coûjours noit, coûjours sombre,

N'a point d'autre clarté, que celle qu'y répand, Le regard d'une Orfraye, ou celuy d'un Serpent. C'eltence lieu fazal, que l'Enchanteur Miteme, Va de venin livide, & de colere blefme, Densander aux Demons, fur les charmes commis, Un nouvel atmement, contre ses Ennemis.

Bb⊯j

Il tourne, il frappe, il crie, & d'vne voix affreufe, Il fair bruire alencour, la Sale temebreufe. Al a trifte luore, que loy fair in flambeau, De la graffe d'un more enlevé du tombeau; Il déchâre en grondare, & li avec mourante, Des Plaiftres gravez, la barbare écriture. Enfin frappant du pied, la terre par fepr fois, Et de fa mini levée accompagnant fa voix:

Et de la main leves accompignant la von.

Le de la main leves accompignant la von.

Si fieres aeroticis, ci maintenunt li voitaria,

A qui remettect-vous l'Empire du Creaflant,

Qui devant les Croist, desi-u diptoriliere,

Vod fa vernu ceder, void reculer fei bornes,

Frism-noff fout la Crois, verea tunobre fei comert

Le Nil, qui de fon Lia, à ma voix ébonde,

Le Nil, qui de fon Lia, à ma voix ébonde,

A vea fou cour contraint, & fei ondes capaives,

A vea fou cour contraint, & fei ondes capaives,

Sentouvir à leur marche, de fuifpendre les caux.

Le Dragon qui poorvic impliont le ma famice,

Le Dragon qui poorvic impliont le ma famice,

Defait par un foul Homme, & dans le Camptraine,

Pet neore à prefett nois leur Crox onchainé,

Ce Camp d'Élprits Guerriers, cét Amement d'orages, Qui de flames ardens, & roulé de nuages, Devoir Tentes, Travaux, Machines foudroyet, Sans faire que du bruit, est venu se noyer. Que vous reste-e-ti plus, Ombres foibles & vaines, Que gemit dans vos sers, que huster dans vos pei-

nes ? Que nous reste-t-il plus, que de prendre la Croix? Que de fubir le joug de ses honteuses Loix? Done nous le subirons. Une orgueilleuse Idole, De la Terre qui bruit, fort à cetre parole. Un tiffu trifte & noit, qui se plioit en rond D'vn ombre de Turban, luy couronnoit le front: Un aurre long tiffu, faifoit d'vn tour funcite, A l'ombre de ion corps, comme vne ombre de vefte: Et d'vn Sceptre noirei, l'ombre vaine en sa main, Soutenoir la fierré de son air inhumain. C'estoit de Medelin , défait par Lisamanre, L'Ombre encore irritée, & de sang degouttante. Mireme qui remarque en fa noire pafleur, La honte & le dépir messez à la douleur; Luy die, changeant de voix, & baiffant devant elle, La verge enchanteresse, & la torche eruelle : Grand & demier appuy de l'Estat agité, Viens-tu le raffeurer, après l'avoir quitté ? Viens tu dans le peril, où l'a pouffe l'orage, Augure de malheur predire son naufrage ? Le temps est donc venu ce deplorable temps, Qui dost mettre la Croix, sur le front des Sultans. Bien-toft nous la verrons, au faifte des Mosquées, Détruire du Croissant les comes offusquées. Que plûtost les Demons prisonniers des Enfers, Aillent brifer I's haut, les Aftres, de leurs fers,

Que plûtost avec eux, les eriminelles Ames; Dans ces Globes brisez, aillent porter leurs simes. Et que plûtost le Jour se messe avec la Nuit,

Danis la Terre abyfinde, & damis le Ciel detruits. Elfere, lus présond le Spechre, & te raffine; le Noltre Altre va changeri, & de route & d'allure; le les Alfres fauteurs dus Poujes d'Occident, le le Noltre Altre va changeri, & de route & d'allure; le le Noltre Altre va changeri, & de route de d'allure; le le Noltre la Cartine de la cuité boile, d'une poirec charmée, le Fritius d'un feui leux, que nourira le position, l'elle d'un feui leux, que nourira le position, l'elle d'un feui leux, que nourira le position, l'elle fair le Figure, & l'Éliolé fur celle, Souliegaelles com fe la fiche monetaché. Par où, l'effert fatal en puisfe citre empédice : Et du Tyran Croft, la mort en l'alterée, Sil n'a pour ca gostri l'eau de la Matarée. Donc que ton premier fom foit de merte alen-

tour,
Une Garde qui veille & de nuit & de jour;
Une Garde invincible aux tufes, comme aux ar-

mes, Qui l'approche en défende, ou par force, ou par charmes. Forcadin cela fait, renforcé du secours,

Qui by vient du Climat, d'où renaiffent les jourt, Artaquera le Camp, que la mort du Corfaire, Aura laiffe fan Chef, de facile à défaire. L'Empire des Sultans fera par la trems, Sur le debris fanglant de cet vaime Entemis: Leur Fortune par la fe verra démontée: Et leurs Chefs immolez à mon Ombre irriéee, Me feront de leur fang, une amende d'honneur, Et pairont dem a mort, Foutrage par la leur.

L'Ombre ayant schevé, cent autres la fuivient, Qui de long, fillemens, à la voir répondirent. L'Enchanceur, à fon char invifible & volanc, Deux Limoniers aillez, par va charme arcelant, Va fant faire de bruit, fant élever de poudre, Plus vitée que FOIGea ministre de la boudre. Ses Agens tenebreux en troupe le fuivans, De leur foulle empeft égalent celuy des Vents. L'air en pur, l'herbe en meurt, les puages s'en troublent.

Et de l'affreuse nuit, les frayeurs en redoublent. Non loin des hauts remparts, qui de trois larges tours

De briques encroûter, & dilfinguez de Tours, Font au Caire fignebe, we triple ceinture, Solhed de matiere, autant que de firudure; Dans vu leu foliraire, & de trouble écarré, D'hoftes vers & tooffus feulement habité, Il fourda gros bouillons, yne vive fontaine, Nourifiel des Palmiers qu'engendre cette plaine, Et d'autres bois heureux, qui forment de leurs pl.uns,

Les precieux esprits, des plus douces odeurs.

Vierge, quoy-que nourice, cille va fan mellange. So no mon ell Masterio: & l'ondi qu'ence lieu, La Mere, qui fan Pere enfont Phomne-Dieu, Du ceups de fon cui, alton laver fes langes, con con en contra de l'entre de l'entre l'entre

Là, Mireme suivi de ses Demons servans, Arrive sur son char, plus leger que les Vents. D'abord, sur les Palmiers, qui la source environ-

Et de leurs bras touffus & courbez la couronnent: Après le long des bords, qui font au cours de l'eau, Par les prez verdoyans, moins vn lit, qu'vn berecau: Il trace avec le doigt, cent bizarres figures, Que sa bouche en grondant, suit de secrets mut-

mures.
Cela fair, à voix haute, il cite ses Demons,
Les vns par leurs emplois, les autres par leurs
noms:

Il affigne à chacun fon polle & fon office: Ordonne aux vnis la force, aux autres l'artifice: Et d'vn accent, qui fait le vallon reconner, Et les bous d'alenour de frayeur friffonner: Officiers, leur dit-il, de la Nuit ceternelle, Compagnons tembreux, Garde noire & fidelle; Prenez foin de ces eaux, foyez-en les garans, Sir tout, Soldars fins corps, défendez-les des

Avecque la Fontaine, à vos foins je refine, L'Empire de l'Afie, & la Loy Sartafine: Confervez l'in & Fautre, en ce commun hazard: Où l'att ne poutra rien, joignez la force à l'art: Et donnez li bon ordre, à ces fatales rives, Que le Croilfant y voye vn jour les Croix captives.

Apris cente funche & noure garnision,
Sur la Source étaible, se fur outo l'Orifono,
Mircme reporté vent les Barbares Tentes,
De leur perte deminer encore gemillanes,
Prepair von autre rufe, à vous c'entement,
Ou regote l'ungobre avec l'enchainementules,
De control de l'article de l'article

Et de forts pestilens & mortels infectez,
Pour vn charme demier, presentez à l'haleine,
Du Monstre le plus noir de l'infernale plaine,

Vierge, quoy-que nourrice, elle va sans messange; Sont imbus du poison, que sa gorge y versa, Ne s'altere jamais, & jamais ne se change.

Cela fair, l'Enchanteur les arrange, & l'ur donne, Un tour pareil au tour de la Sainte Couronne: Et four illufion, four adrefie d'vn arr, Qui trompe la penfee, en trompant le regard, Il fait vn fecond cerele, au premier fi femblable, Qu'on ne peur dillinguer le faux du verirable.

Qu'on ne peur diftinguer le faux du verirable. Er confiant fa rufe au Garde du trefor, Enferme l'yn & l'autre en la cassette d'or. Il croit, car que ne croir la malice rusée?

Que du François vainqueur la prudence abufee, Ne fçachant que choilir, dans cette égalité, Du cercle falturaire, & du cercle infecté; Les emportant tous deux, portera dans fes Tentes, Un noir embraciment de fames petillentes: Et qu'vine ardente mort tour son Camp muisson-

nanc,
A peine en laissera l'ombre & la cendre au vent.
Plein de cette esperance & frivole & ciuelle,
Il porte à l'oreadun l'agreable mouvelle,
Du secours qui luy vient, du Levant & du Nort,
Et du Roy des Croitez, luy préfage la Mort.
Delà porte dans l'air, fut vu char de nuage,

Dont vn Cocher de feu, gouverne l'attelage; Il va revoir la Source, & le Corps infernal, Etabli pour fa garde, autour de fon canh. Du cotté des François, ecpendant la Victoire, Sous fes palmes gemit, est trifte dans sa gloire. Le peril de Louis, de tout le Camp vainqueur,

Le peril de Louis, de tout le Camp vanqueur, Eft le trouble commun, & la commune peur: Tous les Chefs, tous les Corps, bleffez de fa bleffure, Sans plaindre leurs travaux, plaignent fon aven-

Sans plaindre lours travaux, plaignent fon aventure: Et les tambours muets, les trompettes fans voix,

Les cafques fans honneur, couchez fur les pavois, Semblent joindre leur deuil, à la plainte commune, Er d'vn trifle sience, acculer la Forrune. Le Roy seul dans ce trouble à foy toujours pareil, Regne encore du cœur, de l'esprit, du conleil.

Regne encore du cetter, de l'espiri, du conteil. Son Ame forte en tout, & par tout heroique, Ne prend aucune part, à la crainte publique. Le charme de le venin ; ai fiver de la langueur, Out abatu fon corps, fins ébranler fon cœur. Et la Mort elle-mefine avec cét équipage, Qui fait trembler le Fort , qui fait blefinir le

A fes yeux affeurez de prés apparoiffant, Et son terrible dard, sur luy de prés hauffant, L'épouvante aussi peu que feroit vn phanrôme, Qui le menaceroit d'vne séche de cliaume.

Ainfi, quand le Soleil defaillant en plein jour, Met l'eftoy dans fa fuire, & letrouble en fa Cour; Les Heures, de fon mal auxour de luy languiffent; Les Aftres fes fujets, de frayeur en paintient; Le Ciel en eft en deuil, la Nature s'en plaint, L'vinen perd la lumiere, & l'autre en perd le teints. Il marche cependant d'une melme viltesse 1 Eclipse comme il est, il garde sa justesse: Et sans s'épouvanter du trouble , ni du bruit , Sans paroiftre étonné de l'ombre qui le fuit, Il va d'un pas égal, d'une égale constance,

On veulent fon devoir, & fon intelligence, Dans la confusion de ce commun effroy, Cause par le peril, où se trouve le Roy; B enne quoy que fi brave, amoureux de Zahide, Avec elle languit, & pour elle est timide. Si la fiévre la brûle, il fond à fon ardeur : Si le frisson l'émeut, il gele jusqu'au cœur Et foit froidure ou chaud, que la Malade fouffre, Il fe fent tout de glace, ou fe fent tout de fouffre.

Dans fa Tente, où par fois il reste aussi perclus, Que s'il n'entendoit rien, que s'il ne voyoit plus 1 Il ne paroift vivant, que par la feule haleine: Il a les sens liez, le cœur luy bat à peine; Encore ce qu'il bat, n'est que pour l'avertir, Que son Esprit blesse, se dispose à partir.

D'autres fois agiré d'inégales penfees, Pareilles en leurs flux , aux vagues balancées , Sans arrest il se porce, à tous les mouvemens, Que le poids de l'Amour donne au cœur des Amans. Il fort, il tentre, il erre; & Zahide mourante, Quoy qu'il fasse, ou qu'il aille, à ses yeux se pre-senre:

Mais d'vn wil qui languit, & semble en languissant, Demander du fecours aux douleurs qu'elle fent.

Que no puis-je, dit-il tourné vers cette image, Qui d'yn regatd mourant allume fon courage, Que ne puis-je m'offrir, pour vostre guerison, Au precipice, au fer, à la flame, au poison? Que j'aurois de plaifir à m'épuifer les veines, Si mon fang pouvoit estre vn remede à vos peinest Et qu'il me seroit doux, que la rigueur du Sort, Voulust en vous quitant, se payer de ma more: Je croirois par ma morr, renouvellet ma vie, Et mon nom donneroit aux Amans de l'envie Mais à quoy bons ces vœux, aussi vains qu'ils sont doux,

La Mort ne prendra rien en échange pout vous : Et je croy bien plus feur, de forcer la cruelle, Que de vouloir entrer en commerce avec elle. La Source n'est pas loin, dont les fameuses caux, Ont la force d'ofter les mourans aux tombeaux : Un Corps de Sarrafins en garde le paffage; Mais que ne peut l'amour affifté du courage ? A ces mots il conclut d'engaget avec foy, Sous pretexte d'agir, pour le faiut du Roy,

Quelqu'vn de ces Vaillans, dont la force heroïque, Tient le rang le plus haur, dans l'estime publique. Er Bourbon luy femblant, le plus homme de main, Sans remife il luy va propofer fon deffein. De quelques beaux Lauriers, Seigneur, que tes

années. Dés long-temps, luy dit-il, foient dés-ja couton-

nces

Le tour n'est pas complet, que leurs rameaux te

Er le plus glorieux manque encore à ton front. Il t'est propre, il est prés, & dés-ja son feuillage, Appelle ta valeur, & s'offre à ton courage. Louis est en peril; & la Nature en vain, En vain l'Art à fon mal, semblent mettre la main La flame que la fiévre en ses veines allume, De fon fang se nourrit, & ses forces consume : Et le funcite for dans sa cuisse caché, Sans vn fecond peril, n'en peut estre arraché. Bien s'offre-t'il aux mains de la sçavante troupe, Et conjure sans peur, que sans respect l'on coupe. Mais ce cruel essay, bien loin de le guerir, Pourroit aigrir fon mal, & lc faire mourir L'Ange Tureur des Lys, qui permit la blessure, Te referve l'honneur d'vne si grande cure. L'entreptife cft illustre, elle est digne de toy. Et tu la dois non moins à ta gloire, qu'au Roy. La fainte Matarée, au Levant fi fameufe, Par la vertu qui fuit fon cau miraculcufe. Commence prés du Caire, à sourdre d'vn rocher, Que les bras des Palmiers, au jour semblent ca-

Il n'est point de Malade à son onde incurable : Elle est aux corps, non moins, qu'aux esprits secourable:

Et soit contre le seu dans les veines brûlant, Soit contre le venin par les membres coulant, Soit contre la Mort mesme, à qui toute herbe cede, Elle est vn austi doux, qu'infaillible remede. Scigneur, je fçay la langue, & la Caree des lieux, Et devant que deux fois la nuit ferme les Cieux , Suivant les Oliviers qui ceignent cette plaine, Je puis te rendre au bord de la fainte Fontaine. Le succès est douteux, & le peril certain; Mais que ne peut ton cœur, & que ne peut ta main? Et quel fort pourroit mieux occuper ta Fortune, Que le fort d'une vie , à tant de Corps commune ?

A ce discours, que Brenne avec adresse fit. Augrand cœur de Bourbon vn feu foudain se prit: Et de là dans ses yeux, des bluettes jaillirent, Qui de fa volonte d'avance répondirent.

Mes Lauriers , luy dit-il , font encor en bourgeon : Bien loin de me couvrir, à peine les void-on: Er ce que le Public appelle vne Coutonne, N'est qu'vn perit sion, que sa faveur me donne. Mais mon fouhait, Seigneur, est grand d'en ac-

Fallust-il chaque jour, de mon sang les nourrir. l'espere que marchant sur tes pas à la gloire, Tu me presenteras, du moins à la Victoire; Et j'auray quelque brin de ce Laurier fi vert, Dont tout le Camp jaloux te reverra couvert. L'vn & l'autre aussi-tost s'appreste à l'entreprise; D'Enfeigne & de Blafon le Comre fe déguife. Il se couvre à dessein, d'vne armure sans Croix, Et se feint Sarrasin, du casque & du pavois :

Ctoyant

Ctoyant par cette rufe, avecque moins d'obstacles, Arriver à la fource ouvriere de miracles. Mais Boutbon mieux instruit à vaincre, qu'à

rufer,

Voulant à découvert, tout faire, & tout ofer; Va brillant de sa riche & magnifique armure, Où des rubis en croix regnent fur la dorute : Et le fer tant de fois tenn de barbare fane. Qu'à grosses boucles d'or, il enchaisne à son flanc, Contre tout Ennemi, visible & non visible, Asseute à sa valeur, le titre d'Invincible. Ainfi les deux Guetriers diverfement armez, Er de foins bien divers au voyage animez, Vont d'une ame à tout faire, à rour voir preparéc, Par où le droit chemin mene à la Matarée. Dés-ja l'Astre roulant qui dispense les jours,

Des rayons qu'il lançoit, du milieu de son cours, Faifant jaillir le feu dans les lieux les plus fom-Offoit le frais aux bois ,& la noirceur aux ombres: Lots que Brenne & Bourbon , vers le Caire avan-

çans, Découvrent les remparts couronnez de Croiffans : Et plus loin, dans vn vuide, où la veuë est sans bor-

De trois moles pointus apperçoivent les cornes. Bourbon en est (urpris) & mesurant des yeux, De ces monts cimentez , l'ouvrage ambitieux: Quelles testes, dir-il, assez outrecuidées, One pu porter si haut leurs enormes idées? Est-ce là, qu'autrefois le combat fut donné, Entre la terre émue, & le ciel étonné:

Quand les Peuples Geants, qui les Dieux affaillirent,

De monts fur monts dreffez, des échelles se firent? Les Geants, luy repart le Comre mieux instruit. Donr le nom fait encor parmi nous tant de bruit, Sur d'autres plans ailleurs , & fur d'autres mesures, Eleverent l'orgueil de leurs folles ltructures. Celles que tu vois là, qui semblent se hausset. Julqu'à choquer les Cieux & les Aftres percer. Sont de vieux monumens, que des Ames hautaines, Encore après Jeur mort & dans leurs cendres vaines,

Entreprirent jadis, pour laisser à leurs Noms, Des tombeaux cimentez du sang des Nations. Delir extravagant! folle & bizatre envie, De ehereher dans la mort vne immortelle vie! Mais orgueil inhumain: cruelle vanité, Qui pour vne phantafque & fausse eternité, Pour vne vie en ombre, en memoire, en phane A riré tour le sang des veines d'vn Royaume 1

De ces monts fairs par art, le faiste audacieux, Qui dans l'air se perdant, & se cachant aux yeux, Semble aboutir en pointe, est vne plate forme, De quarrure non moins, que de hauteur enorme. Sur celuy du milieu dans yn char attelé. De quatre grands coursiers de marbre pommelé,

Un \* Geant se voyoit, taillé d'une montagne, Qui d'un geste arrogant commandoit la campagne. Celuy qui porte en l'air sa pointe vers le Nott,

Qui brave encor le Temps, & lasse son effort, De Rhodope jadis dans l'Egypte fameuse, Fut la tombe, à son siecle, à son pais honteuse: Le scandaleux trafic, par elle entrerenu,

Fit de ses sales gains l'immense revenu, Qui soutant la dépense, & jusqu'à cet étage,

Où s'égarent les yeux, accompagna l'ouvrage. Cét autre que tu vois monter vers le Midi D'vn faiste \* moins superbe , & d'vn front moins

Se dressa sur le plan, que les Tyrans formerent, Qui d'vn injuste joug dans \* l'Egypre opprimerent, Les Patriarches faints & les Prestres Ayeux.

De l'Oint prophetise, qui descendit des Cieux. Mais que foible est le fond de la Grandeur humainet

Que la base en est creuse, & l'assiere incertaine : Ces vains Entrepreneurs, aprés eux n'ont laisse, Qu'vn Nom qui ne vir plus, qu'vn bruit qui s'est

A prine pouvons-neus détetrer leur Memoire, Des fabuleux debtis, qui restent de l'Histoire, Sous la chute des Ans, fans ordre & contondus, En d'autres Noms plus grands, les leurs se sont per-

Et cette Eterniré qu'ils ont tant affectée,

Qu'ils ont de pleurs, de fang, de fueurs cimentée, N'est après tare de maux, & commis & souffers, Qu'en ombre sur la rerre, & qu'en feux aux enfers.

Dans le mesme desert, d'où ces vastes structures . Portent si prés du Ciel , leurs superbes masures ; Sur vn vaite rocher, en base travaille, Un rocher est assis en \* Colosse taille:

La Figure autrefois parlante & prophetisse, Fue de tout le pais l'Idole sedudrice,

Quand le Pere d'etreur ses levres inspirant, Et l'Egypte abusee, à sa voix accourant, L'air fumoir jour & nuit, du feu des facrifices, Offetts pour acherer des réponfes propices. Mais lors que l'Enfant Dieu, des Anges escorté,

Fut par sa Mere Vierge en Egypte porte; L'Esprit inspirateur de la menteule Idole, Cedant au Verbe chair, la laissa fans parole: Et le marbre imposteur, qui depuis ce temps-là,

Jamais n'ouit parler, & jamais ne parla, Encore maintenant reconnoist en tilence. Du Verbe alors Enfant l'eternelle puissance. Les deux Heros ainfi leur chemin foulageoient.

Et du déchet du jour les ombres s'allongeoient, Lorsqu'approchant des bords, où le Nil semble faire. De son onde tranquile vn grand miroir au Caires Le Comte derechef à Bourbon s'adressant. Cette Isle, luy dit-il, que l'eau va caressant, Et que \* le papier vert , & la canne qui fonne .

Ceignent d'vne bruyante, & mobile couronne;

Est la mesme, où Moyse exposé sur les eaux, Dans vn panier de jones, porté sur des roseaux, Par son Ange conduit, guidé de son Estoile, Artiva sans timon, sans cordage, & sans voile.

Arriva fans timon, fans cordage, & Gans volle. Die-ja-des ce tempe là, fio poulfant A Gendant, A la Nisure, au Fleuve, à la Mort commandant. Peurite lyde effech, les vagues le fointients: Leurs holdes écallic en troupe le furirent. Et le verne qui pallor, de merveille abuns, tel event qui pallor, de merveille abuns, le bruit mefant c'ont des trive qui temblerent. Le bruit mefant c'ont des trive qui temblerent. Le bruit mefant cont des trive qui temblerent. Et le Fleuverendir ce jous-là für fes bords, Avec dis "C'hieme moutan, fact Cocoddies morts.

Reference consistence of pulsar in the source. Con fail hape terment, Princelle belle of fage, Fille de Plaraon, pulfant fair le irvage; Decouvrite pariet, que le countst des caux, Avoit comme en depoil, exché fous des rofeaux. A voit comme en depoil, exché fous des rofeaux. Son lag, fa beauté, fon defin la gegierent elle les fin nouriers prince, au Pouje de Memnis : El reference dere fronçaire prince, au Pouje de Memnis : El reference dere foy, dans le luttre que donne, Aux faccofferent des flox, l'époir de la Couran-

ne. Ce rivage, ajoûta le Comte, en s'avançant, Où le Fleuve troublé va fa courfe prefiant . Et celuy qui rembla fous la main de Moyfe, Quand pour rendre à l'Hebreu la liberté promife, De Dieu mefine établi le Dieu de Pharaon, Avec vue baguerte, où fut emperiur fon nom, Il fe plus, qu'il n'eult fait avec mille machines , Plus qu'act cont betonce, & tou l'acier desmi

Ce fut là que le Nil frappé du bois fatal, Perdit la pureté de les flost de cryfate. D'vn fang épais & noir, se veines se remplirent: Le limon, les roscaux, les rives s'en teignitent: De là par se cannaux, & par se bras roulant; Es bien loin dans la Mer, par sept bouches coulant.

. Il donna de l'horteur aux Nochers qui le vienet Et l'haleine en faillit, aux vents qui le fentirent. Le Fleuve avant cella, d'vn cours tranquile & pur, Rouloit dans fes canaux vn doux & frais afur; Oà comme dans vn bain, la Lune & les Eftoiles, Sembloient toutes les nuits descendre sans leurs voiles.

On ne l'a veu depuis, que fombre & que bourbeux: Il n'est plus ce miroir aurrefois si pompeux; Er se saux que le temps n'a pamais éclaricies, Encore maintenant en paroissent \*noircies; Ainsi, Brenne faison remarquer à Bourbon, Les lieux qui dans l'Histoire ont conservé leur

nom;

Quand prenant vn détour, qui gauchit vers la plaine,

Où s'épand le crystal de la fainte Fontaine,

Il s'offrit yn Figuier, qui parut à leurs yeux, De ceux qui les premiers faluërent les Cieux, Quand le Temps jeune encor, & la terre encor

pure, Ecaletera su jour la premiere verdure. Il forr de fon vieux corps, des bras longs & voûtez, Qui de leurs poids en rond, ployant de tous coftez, Er de leur vert vai d'vae tiffiare égale, Sans l'aide du compas, fonc vne ronde Sale, Olh art l'accort de l'ombre, avecoue la clare

Only par l'accort de l'ombre avecque la clarté, La nuir est tout le jour, le frais est tout l'Esté. L'edifice est fans arr, & jamais la Nature, Jamais l'Arr n'ont fait voir, de plus juste stru-

Benne, avec reverence à Bourbon le montraus. Ce Figuier, lyoù dei, il vieux, if noul, figuard, Eli coloy qui pidis, fiu par une merveille, qui jamais ravoir eu, ni n'aura de pareille, Un \*refuge à la Mere, vue cachette au Fils, Per les Sodias d'Herode à la mort pourfuivar. Dans fon ronc, qui r'ouvrir d'une fectue force; Le le perit pidic, de nouveus le fendanc, El Parit, le pur, la terre sa fain depoêt rendanc, El Parit, le pur, la terre sa fain depoêt rendanc, la funue de la montre l'Enfant Suverue de Hom-

mes; Et depuis ce temps-là, jufqu'au temps où nous fommes, Pour le Figuier facré, les Saifons & les Ans,

Ont eu de la douceur, ont efté complaifant, Jamais hale, ni froid, ne flétrir fon Feuillage; Jamais grefles, ni vents, ne luy firent outrage; Et rout agé qu'il eft, des Stecles respeché. Il de trouve en Hywer aussi besu qu'en Esté. Tous deux, le fainr Figuier du geste reverente; Tous deux, de l'Enfant Dieu la memoire honorettent; et le la completation de la completation de l'entre de la completation de l'entre de l'en

Et portez d'un fecret & divin mouvement,
Marcherent preparez à tout évenement.
A peinc de cent pas, qu'ils frent d'une haleine,
Ils eurent accourci leur voyage & la plaine;
Qu'il s'offrit un Verger, d'un long rempart fermé.

Mais d'un rempart vivant & d'epines armé.
On cult dit que la terre alentour enbaumée,
Du Soleil d'Arabie cult elté parfumée:
Et le vere y fembloit animé des efprits,
Dont fe forment les fleurs qui naissent fous l'Iris.
Brenne arrestant Bourbon, qu'un air si doux

étonne, Ce Verger, luy dit-il, que l'épine environne; Eft le fameux Verger, où le bois est planté, Dont se tire le Baume, au Levant si vanté. Quoy qu'il soit, l'arme ou sang de la plante bles-

It eoule de fon trone, par l'écotce percée: Et fang ami du fang, larme vitale aux corps, Il guerit les mourans, & conferve les motts.

niamoj čingie

La Garde jour & nuit est en armes & forte, Oue les Rois de Memfis tiennent à cette porte : Et le tribut est grand, que ees Barbares Rois, Recueillent du trafie, qui se fait de ee bois Il faur d'arr, ou de force, entrer pat ec passage;

Mais l'art le doit renter, premier que le courage. Il s'approche, & Bourbon qui ne peut qu'à fon

cour, Devoir de ses exploits le sueces & l'honneur; Suit la main fur l'épèc, & veut à force ouverte, Faire bréche à l'enclos de la muraille verte. A peine de fix pas fe fue-il avancé, Que fur vn pont de bois foudainement baifle; Il fort vn Sarratin d'vne enorme stature, Mais terrible de mine, & terrible d'armure. Il fembloir vn Sapin marebant fur le terrain: L'air d'alentour brilloir de fon éeu d'airain: La fouche d'vn vieux ehefne au Mont Liban cou-

pcc, Pefante de cent clous , l'armoit au lieu d'épée : Et le cuir écaillé d'vn grand Rhinoceros, Estoit casque à sa reste, & cuiraste à son dos. Sortant en cer eftar, d'vn barbare murmure, Il augmente l'effroy que dorine fon armure. Brenne a beau haranguer, & montrer fon pay Où le Croissant de gueule est au lieu de la Croix, Le bras levé fur luy, le Sauvage s'avance, Mais entre deux Bourbon, le fer au poing s'élance: Et du coup qu'il luy porre, & que reçoit l'écu, En deux justes moitiez abat l'ajrain vaineu. Le Barbare à deux mains, hauffe la lourde maffe; Tout s'émeut alentour, l'air troublé luy fait place, Et le champ de son poids, sous ses pieds aceable, D'vn long gemissement repond à l'air rroublé. Le nuage orageux, d'où descend le tonnerre, D'vn moindre tremblement croule l'air & la terres Er le corps à cent bras d'vn chefne furanné, S'abat moins lourdement du Liban étonné. Le coup pareil à ceux qui portent la tempeste, Euft casse d'vn rocher la sourcilleuse teste; Mais le brave Bourbon, autant adroit que fort, Gauchiffant avec att, fe derobe à la Mort: Et d'vn revers trompeur, qui furprend l'Infidelle, Luy plonge en repaffant, le fet fous la mammelle.

li tombe, comme fit ce Coloffe doré, Et fur mer & fur terre, à Rhodes adoré : Quand attaqué des Vents, affailli des orages, Qui fondirent fur luy, d'vn amas de nuages 1 Du fracas de fa chute il étonna la mer, Il accabla la terre, il fit teculer l'air: Et de son corps brise, des tronçons demeurerent,

Qui chargerent la rive, & le havre comblerent. Vingt foldats de la Garde accourent à ce bruits L'airain luit fur leurs bras, en leurs mains le fer luit: Et le feu du courroux, joint au feu du courage, Ajoûre de l'horreur à leut mine fauvage. Bourbon s'étonne moins de lents vains hurlemens, Que ne s'étonne vn toc, des vains mugissemens. Deux pitoyables eris répondent à sa voix :

Que fait des flots émus la foible populace. Par les vents suscirée à l'oftet de sa place. Il les reçoit du fer encore degouttant : A quarre des plus fiers, qu'à les pieds il étend, Il en ajoure fix, que malgré leur audace,

De fix coups differens I'vn fur l'aurre il terraffe. Le Sanglier que la meute entoure en clabaudant, Fair vn degast pareil, de son affreuse denr:

Les Limiers éventrez aurour de luy gemissent : Ses broches, ses naseaux, sa mochete en roueiffenr:

Ceux qui testenr enriers, s'en herissent de peur : Et l'epicu mesme en suë, en la main du Chasseur, La valeur de Bourbon, est de Brenne suivieu Dés-ja de vingt foldats, seize ont perdu la vie: Mais ceux qui font debout, de erainte pantelans, Et pareils aux Pigeons chaffez pat les Milans, Jettent leurs armes bas, abandonnent la porte,

Er vont fans retenuë, où leut effroy les porte. Les deux victorieux, ce combat terminé, Gagnent le pas du pont, sans garde abandonné: Ils entrent | & leurs yeux diligens des l'entrée, Déperchent leurs regards par la verte contrée, Qui s'enquestent du lit, où le facré ruilleau, Roule en paix & fans bruit, le trefor de fon eau.

A peine du chemin leurs pas les approcherent, Que des cris effroyans tout a coup s'eleverent: Un tonnetre subir à ces cris succedant, Est secondé d'un bruit que l'ait fait en grondant. Les Palsmers d'alentour secouez sans orage, De leurs bras agitez lancetent leur feuillage: Et les gazons roulans, comme toulent les flots, Quandaux courses des vents la met preste son dos,

Coururent fur le sein de la plaine alrerée : Et firent comme vn flux de poudreuse marée. Archambaut cependant, & Brenne qui le fuir Marchant d'un pas égal, & fans branler au bruit, Un tourbillon formé de pouffiere & de fable, Roule avec un fracas aux yeux épouventable : Et rompant les Cyprés, les Palmiers abatant,

Leurs cimes, leurs tameaux, leurs trones au loin jettant, Fond fur les Chevaliers, les eouvre d'une nue, Qui leur femble vne nuit, avant la nuit venuë: Et fuivi d'yn rerrible & perillant éclair, Sans toucher à Bourbon, enleve Brenne en l'air.

Invineible verru, puissance émerveillable Du Signe salutaire, aux Enfers effroyable! Le Comte déguise de casque & de harnois, Pouffe d'un vain amour, desarmé de la Croix, Est porré dans le sein du tenebreux nuage, Sur l'aisse de l'Esprit moteur de cét orage : Et Bourbon protegé, foit des armes d'Aimon, Soir du Signe facre, formidable au Demon, Se trouve après le vent, la nue, & le tonnerre, Le fer haut à la main, & le pied ferme à terre. Il fe tourne, il regarde, il appelle deux fois:

Ex comme fa grande Ame à tout voir preparée, Savance vers est sit d'une mine affurée, D'entre les bas touffus d'un Palmier terraffé, Un Croccolite for d'écallet se cuiraffé. Deux longs tangs de rafoirs, & de broches d'youise, En garde fur la haute & fa baffe machoire, A fon gosier de fang & de meurtre alteré, Font yn double tempart, haut & bas aceré.

Son corps tout grand qu'il est, n'est qu'vne gueule ouverte, Ses pieds font gros & courts, fa queuë est longue

& verte: Et de ses yeux en seu, les ecreles enslamez, Paroissent deux bratiers, sur sa reste allumez.

Ce terrible Animal fur Archambaur s'élance, D'vn revers juste & prompt le Heros le devance; Le coup porte le fer, sut l'écaille du dos, Le formalgré l'écaille, entre jusques à l'os : Il en jaillit du feu, qu'vne voix accompagne, Qui porce la frayeur au loin fur la campagne Le Monstre furieux, sur deux pieds se dressant, Et des deux aurres pieds, en l'air se balançant, Comme s'il provoquoit Archambaut à la lute, S'apprefte à l'écrafer, l'abatant de sa chute. L'intrepide Guerrier, qui le void découvert, Luy porre de la pointe, où le jaune & le vert L'vn dans l'autre meilez, fur le cuir fans écailles, Font vne molle enceinte à ses sales entrailles. Le fer pouffé de force entre jusques au cœurs Un ruiffeau de fang noir, jaillir fur le Vainqueur, Et le Monstre déploye, expirant sur le sable, De son enorme corps la masse épouventable, A peine eut-il vomi la vie avec le fiel,

A peine cut-il vomi la vie avec le fiel, Qu'wne foudaine nuit ofte le puir au Ciel. Le Solcil difparoiti, l'air obfeurei fe trouble: Un brouillas fombre & noir les tenchets etdouble: Des arbies d'alentour, cout à coup transformez, Le van font des Geans de monagpnes armez, Et les aurres divers de formes & d'armures, Font vne legion de terribles figures.

Boarbon Jans t'effasyet, reguide ficement, De ce Camp tendroux Efforsplet armement. Il é void atraqué de lances embrafées, Rouges de Fora fillans, comme ceux de futifest Il é void affailli de vipereaux volans, qui fortent du golier de ceux Dragos brillans: Il void de rous coltes mult faces veloses; l'uvid de rous coltes mult faces veloses; Mult Monthes affes, accouran su fignal D'va long typtés fumant, qui leur fert de fanal. Il le void fain les crainder, al entered leur mu-

Sans froncer le fourcil, ni changer de posture.

Puis, contre eux à grands pas, tout à coup s'avançant,

Er le faint coutelas de force brandissant, Il frappe les Dragons, les Geants, les Meduses: Il en fort mille voix plaintives & confuses; Et tout ce Camp défait, se dissipe dans l'air, Suivi d'un long tonnerte, & d'un terrible éclair. Bourbon demeuré seul, void le Soleil paraistre, Les arbres revenit, & les herbes renaistre. Il s'arteste, il écoute, il entend comme un bruit D'un ruisseau qui se plaint, & se plagnant s'en-

fuit, Il marche vers l'endroit, d'où luy vient ce mur-

mute:

Et là , fpechacle étrange: effroyable aventure:

A ses yeux étonnez , il s'offre yn gouffre ouvert,
Un gouffre dont les bords ne portent rien de verte
Peu de trones sees & nois , sans bras & fans feuil-

lage,
font en funcile arour à fon trifte rivage.
L'épouventable gouffie à tez-de bord est plein
D'un fleuve limonneux, rouge de fang humain.
Le feu s'y melle à l'onde ; & l'onde tugirive,
Roule fans intervalle alentour de fa rive.
Là mille malheureux baut & bas agirez,
Et des vagues, du feu, du limon tourmentez.

Flottent, comme l'on void le debris d'en naufrage, Sur la mer en courrôux, flotter durant l'orage.

Bourbon surpris regarde avec éconnement, De ce liquide enser l'essroyable element. Il est d'abord en doute 1 après il eroit connoi-

Les malheureux qu'il void fur les vagues paroiftre. Il s'en affeure enfin, & non moins à la voix.

Qu'au vifage il apprend, qu'ils font du Camp Étançois.

Là le Comte d'Artois à fes yeux se presente, Le cotps percé de coups, & la teste sanglante: Il void là Chasteau-neus, Coucy, Chosicul, Cu-

lans,
Tamosf roulans fur l'eau, tantost à fond coulans :
Il y void Raymond passe, & Belinde affligée,
Avecque luy flortante, avecque luy plongée.
Et cent autres farcus, qui passent fans repos,
Soit des flots à la flame, ou de la flame aux flots.

Sa plus grande fusprile, etil de voit en cerre onde, Fatale à nat de mort, de cant de fiaig mimonde, Brenne fon conducteur, par l'orage emporté, Parain ces malheuress, & comme vat commente. Cet accident le trouble, & tandis qu'il y perife, Brenne poullé d'in for, qui vers le botal l'avance, Les bras levez en l'air, à Boustion s'adetdiant, A voit haute lipe eti, & d'in terrible accent: Terrible de l'archive de l'archive de l'archive l'

Le Ciel n'approuve point, que malgré luy, nos Rois.

Portent deçà la mer, l'enfeigne de la Croix. Et pour avoir rtoublé d'une guerre inutile, Le repos de l'Egypte, auparavant tranquile, Nous souffrons dans ce gouffre, & nous y souffri- | Il s'offre vn grand Vieillard, sur la poudre étendus

Tant que sera la terre, & tant que nous serons. Un semblable succés à vos armes s'appreste : Et ce gouffre seta vostre seule conqueste, Pour peu que vous tardicz, & que le vain sou De voit ce qui n'est plus, vous tienne eneore ici. Certe Source, autrefois dans l'Histoire fameuse, N'a rien laisse de foy, qu'vne mare bourbeuse. Ne vous obstinez pas à la vouloir trouver : Donnez le temps qui teste au soin de vous sauvet: Le peril est pressant, & d'une estrange suice;

Et pour vous garantir, vous n'avez que la fuite. Ainfi l'Ombre parloit, & Bourbon cependant, Le feu, le fang, les flots, les Manes tegardant, D'horreur, & de pirié fentoit fon ame arteinte, Mais d'une fiere horreur, d'une pitié l'ans crainte. Et tandis qu'en suspens, son esprit & son cœur, L'vn flotrant sans arrest, l'autre ferme & sans peur, Consultent sur le choix du parti qu'il faut pren-

Et disputent s'il faur, relister ou se tendre; Il void du fond du gouffre , & du milieu des Morts, Vers la rive nager vn Monstre à double corps . Qui d'écailles Dragon & Lion de figure, Paroift messé de l'une & de l'autre nature. Son mufle armé de dents, ses pieds d'ongles ar-

mez, Semblent à la rapine, au carnage animez: Et du flexible mast de sa queue étendue Tantoft l'air est batu, rantost l'onde est fenduë. Il faute fur le bord , qui paroift en tremblet : L'invincible Heros l'attend sans se troubler : L'antre vafte & denté de fa gueule qui fume , Vomit vne vapeur, dont l'air fiffle & s'allume. Le tonnerre, le feu, l'éclair y font messez : Les arbres d'alentour s'en trouvent ébranlez : Et de ce bruit confus, que le vallon tedouble, Le gouffre retentit, & sa vague se trouble, Comme vn chefpe branchu, que le vent pouffe

en vain, Archambaut de pied ferme, & l'épée à la main, D'vn regat d'affeuré, le Monstre affreux mesure, Er cherche à luy porter la mortelle bleffure. Son écu fur fon bras, est en gatde avancé: Il en couvre son corps, sur vn flanc balancé: Et comme avec fureur, l'épouventable Beste, Contre luy s'élançant, au fer offre la tefte; Du pied, du corps, du bras le Guerrier s'allongeant, Et le fer avec force, au gosiet luy plongeant,

En tire avec l'esprit, vn long cri qui resonne, Et d'vne horteur subite, au loin la plaine étonne. A ce cri, qui n'est pas d'vn Lion rugissant, Mais d'vn homme qui plaint la douleur qu'il reffent, .

Le Vainqueur est furpris; & sa furprise augmente, Quand au lieu qu'il croit voir , vne Beste san-

glante,

Qui menaçant encore, après l'Esprit rendu Luy semble avec le sang, vomir par sa blessure, La rage & le depit, le blaspheme & l'injure. C'eltoir Miteme mott, Mireme l'Enchanteur, Qui du gouffre, des flots, des morts fabticateur. Après avoir en vain déployé tous ses charmes,

Et mis en vain sur pied, des phantômes en armes; En ce monstre luy-mesme, à la fin déguise, Pour imposer aux yeux du Guerrier abuse, Avoit veu, par le fer de la celeste épée, Et sa ruse défaire, & sa gorge coupée.

Tous ses Ministres noirs, de sa mort se plaignant, Et fon Ame aux Enfers, en foule accompagnane, De hutlemens confus, leur retraite annoncerent : Er l'abyfine eternel de leur chute étonnerent.

Au lieu du gouffre feint, où les feints morts rouloient. Où la flame, le fang, la vague se mesloient,

Le Guerrier étonné, ne void qu'vne fouraine, Qui d'un cours lent & pur serpentant sur la plaine, A la gloire applaudit, l'invite à s'approcher, Et semble en recmoussant, des palmes luy chercher. Il s'avance à grands pas, & montant vers la fource, D'où ce mobile argent prend & liquide course, Il void Brenne attaché de cent boucles de fer. Au crone d'un vieux Palmier, dont la teste bat l'air, Et dont les bras courbez, fur la fource naissante, Luy font comme vn berceau de touffe verdoyante. Il s'approche de luy mais c'est avecque peur, Qu'à les yeux abusez, quelque charme trompeut, Impose de nouveau, par vn autre artifice, Qui conduise ses pas à quelque precipice. Il s'approche : & deux fois frappe du coûtelas, Sur les fers dont le Comte est lié par les beas. L'invincible trenchant de la fatale épée, Fait volet les anneaux de la chaîne coupée : Le charme en est tompu, Brenne desenchanté, Recouvrant la parole avec la liberté, Accourt les bras ouverts à Bourbon qui s'éronne .

Et pour embrassement, embrassement luy donne. Où fuis-je? dit le Comte, & d'où fuis-je venu? De quelle dure chaifne cflois-je retenu? A quel destin plus dur, me reservojent ces charmes, Sans le puissant secours de vos celestes armes? Et que je dois benir, foit la main, foit le fet

Qui me tire aujourd'huy du pouvoir de l'Enfer! Mais la grace, Seigneur, à vos victoires due, Ne peut paroiftre ici dans sa juste étenduë: Et de plus hauts devoirs, des soins plus importans,

Veulent que nous fassions yn autre employ du temps. Cette eau que vous voyez, qui d'vne lenre course,

Semble à regret quitter le berceau de sa source. Est cette eau souveraine à mille guerisons : Forte contre le fer, & contre les poisons: Et fa vertu luy vient de cette fainre rive Qui toûjours a gardé l'empreinte heureuse & vive,

Cc iii

Des vestiges facrez, qu'y laisferent jadis, La Reine Vierge & Mere, & l'Homme-Dieu son

A ces mots, les Guerriets le faint Lieu tevete-

reist, Et leurs mains avec foy, dans la fource laverent. Là Brenne s'apperçoit, qu'vne Agathe de prix,

En cruche façonnée, & riche de rubss, D'une chaifne d'emul, à fon flanc arrachée, Dans l'effort du combar, s'en effoit arrachée. Ex comme en ce befoin, tous deux delibetoient, Comment à fon defaut, l'ent sliance ilsporteroients; Du costé du Levant, une Aigle forre & fiete,

Leur vient, batant des vents l'ample & libre earriere, Er fourenant son corps, dans les airs balancé, Aprés trois tours sur eux, faits d'un vol compasse, S'abat en leur presence, & planant terre à tette,

Sabat en leur pretener, o paraîn terte cette, Sur le tivage herbu, laife choit de fa fetre La cruche defitée, où d'vn riche travail, Cent artiftes portraits, d'vn naturel émail, Sur l'Agathe faifoient les acteurs d'vne Hiftoire, Non moins aimable aux yeux, que fainte à la me-

Brenne& Bourbon surpris d'un secours si soudain, Benissent de concert cette invisible main,

Cette main, qui toujours, & par tout agiflante,' Au dessus, au dessous également puissanre, Soutienr tout au dedans, couvre tout au dehors,

Meur tout fans se mouvoir, par de secrets restorte.

Donne au fort incerrain de certaines mesures.

Met dans yn train reglé le cours des aventures.

Et conduit à son but, par yn merveilleux art,

Les traits de la Fortune, & les coups du hazard.

Aprèse de dux transport, le couple magnanime,
D'vn geste qui son culte & son respect exprime,
A genoux, & panché devant le faint Ruisseau,
De l'eau sinne remplit le precieux vaisseau;
Et le cœur plein d'elpoir, l'ame de zele pleine.

Reprend du Camp croife, le chemio par la plaine. Le jour meurt cependant, & l'ombte de la nuit, Aprés le jour éteint eache tout ce qui luit. Tous les objets sont noirs, tous les corps sont fu-

nebtes,
Aux wear des Chevaliere, qui vont en le ser

Aux yeux des Chevaliers, qui vont pat les tenebres:

Er tien ne les conduit, qu'nn rayon merveilleux ; Qui paillit de l'eau fainte, & marche devant eux. De la Vierge feconde, autour du pot d'agathe. L'Hiftoire cirelée, avec l'eau fainte éclate. Er ces portraits fairers, des mains, du front, des yeux; Leur preflern la clarté, qui leur manque des Greux,

#### REMARQUES.

DOURLES GOUZE SORCEZES. pag. 197. col. 1. ] L'Egypte a rodjours efté fersile en Socciera, & du temps de Moyfe il y en cut qui contrefirent par preflègez tont ce qu'il faison par mutacle.

Lus Vunga as Fongenawt. pag syr. col. 1.]
Parce que kioyfe fe fervoit d'une bagactre co tous les
muracles qu'il failes, les Enchanteurs d'Egypes, afin de
l'imiter, l'aiforcot tous leuts mitacles avec de femblables
bagactres.

Las Venora suctenent, por 197. col.s. ] Celoot les fleux dont l'Egypte for affligée, & que les Magiciess contrefient par logra prefiger.

L'EAU DE LA MATARE'E. pag. 198. cal. 2.] Cette Matarée est vue footaine prés du Caire, où l'oo nient par vue ancienne tradition, quela Vierge refugiée en Egypte, alloir laver lea langes de soo Fils.

Un GRAKT 18 VOYOIT. pag. 201-cel. 2.] Cette figure, n'eft pas vn ouvrage de l'invention du Poète, elle eft de l'Hiftoire fur laquelle il l'a copiée.

Qur o'vn injours jous oans l'Éctpre orprimentur, pag 101 cal : ] Il est de l'Histoue, que les Enfans d'Ilésël furent employez à bastir voc des Pyrami-

des; ce que l'Eferiture fignifie par les travaux de brique à qoor ils éervoiene. E x COLOSER TABLE : pag. 101. cal. 1. ] Cét aotre Coloffe cft encore riré de l'Histoure, & Strabon, Heto-

doce, Pline, & les sottes qui oos était de l'Egypte, en foot mendioo.

ET QUI LE PAPIER VERT, pag. 2ci. col. s. ] Ce papier o'elt pas vo papier comme le collère, c'est vo to-leus qui croit for le Ni. e's fouille favoient à étrite.

& de lá eft veno le oom de eeluy qui oous fert au mefine vfage. À vre oix chieha mour ans. pag. 101.cs/1.1.} Il y a des Chiena dans le Nil , avec des Hipoposames & des Crocoddes

EN PAROISSANT NOIRCIES. pap. 202. cel. 1. ]
L'est du Nil ell coire, & le Poète feint iet, que cette couleur lay ell demourée, depuis qu'elle fut changée en faog par Moyfe.

U w RIP u c s a l a Mana. pag. 101.col a) Occi est de l'Històliac, qui noun a appris, que la Vierge portant son Filten Egypec, se voyant portiuris des Soldand Herode, se cacha dans va Figuier, qui ouvrit pour la recevoir, & se referma sur este.



### SAINT LOUIS

οu

# LA SAINTE COURONNE RECONQUISE

### LIVRE DIX-SEPTIE'ME.

Outs pents per la verne de l'eus appertée de Materie. Els fait en fondable mitate for Laiste, est for somme de comme de terme de Care des affordées par cert foir, va Herra vica affrite nariga de la Princife, es cert à colog qui la riente. Le Comp sommé de la Princife, est cert à colog qui la riente. Le Comp sommé de la princife de comme par la Care (l'emps) person active (l'emps) person de la comp de la



Ans cette trifte nuit, le Camp plus trifte encore, Avec crainte attendoir le retour

de l'Aurore,
Du peril de leur Chef tous les
Corps gemiffans,
Levoient les mains aux Cieux, de

fon mal innocens.

Les romes peur tembloient compatir à fa peine,
Leur face en paroiffoit, & plus fombre & moins

Er fur les Pavillons obscurs & sans couleur, Les Erendarts plaintis, & sissans de douleur, La mourance clarté des stambeaux dans les Tentes, Des seux, par les Quartiers les stames languissan-

Sembloient avec l'horreur, les ombres, & l'effroy, La Renommée en fait cent étranges nouvelle S'entendre à faire au Ciel, des plaintes pour le Roy. Et les potte par tout, sur le vent de ses aisles.

Ainfi quand le Taureau, chef des bandes cornuës, Long-temps par fa valeur, dans le parc maintenuës, Et vainqueur & bleffe, fur le gazon s'érend, Sa victoire imparfaire, & fon mal regrettant; Sa troupe auparavant fi fiere, & fi hautaine,

Sa troupe auparavant is nere, & is hautaine,
Bleffee avecque luy, se couche sur la plaine:
Les vainqueurs affligez ressemblent aux vaincus s
Le Berger étonné ne les distingue plus:
Et d'une longue voix, la genisse craincive,
sur la Flaura facellair en site distingue plus;

Sur le Beuve étendus, en fair plainte à la rive. A peine le Soleil, d'ur rayon blanchiffant, Renouvelloit le Monde avec luy tenniffant Que let deux Chevaliers au Quartier fe renditent, Et dans le Campouble l'espeance remitent. De leut exploit à l'aux conduir fi hautement , Le beuit s'épand fooddan avec l'éconnement. La Renommée en fait cent étranges nouvelles, Et les potte par tout, fuit le vent de fes ailfes.

D'vn long rang de Barons, eux-mefmes efcorrez. Et de tous les Prelats par honneut affiftez, Partent en grande pompe, à la Royale Tente, L'eau qui tient tant de corps, pour leur Chef en attente.

Et le Legat pourpré du grand Pasteur Romain, Luue & benit Bourbon, reçoit l'eau de sa main: La presente à Louis, qui d'vne ame foumsse, D'vn espoit appuyé sur la Foy de l'Eghse, Er du feu d'une ardente & vive charité,

Fait vin preparatif à l'effet fouhaité. Vive Source, dit-il, dont vivent toutes chofes: Eteinel, qui de nous & de nos jours disposes : Er donnes par meiure & par ordre aux vivans, L'espace qu'il te plaist dans la route des temps: Si la courre carriere à ma vie affignée, Iti par ton decret, doit eftre terminée I'en fors fans reculer, & me range à la Loy, Oui ne distingue point l'Esclave, ni le Roy. Je remets en tes mains & Sceptre & Diademe: Et ne retiens pour moy, que ta Croix & mon Cref-

me. Détourne ta justice & ra rigueur de moy: Mets ton fang & ta mort, entre mon ame & toy: Et contre le torrent des pechez qui l'emporte, Ouvre luy, par ton flanc, à ton cœur vne porte. Que si tu vois, Seigneur, qu'en prolongeant mes

jours, Ta gloire puisse prendre avec eux plus de cours; Pour l'honneur de ton nom , remets moy dans la Donne à ma patience vn plus long exercice:

Et quand je ne serois destiné qu'à souffrit, Differe pour ta gloire, à me faire mourir. Ses levres, de l'eau fainte à peine se laverent, A peine dans son corps trois goutres en coule-

Que de là dans le cœur, du cœur dans les esprits, Des esprits dans le sang, d'une ardeur seche é-

pris, Une vertu s'epand, qui le sang renouvelle, Epure les esprits, la force au cœur rappelle: Et fait ceffer l'ardeur du feu noit & fievreux, Qui des liens vitaux brúloit dés-ja les nœux : Et dés-ja confumoir d'vne secrette flame, Le subril entre-deux qui joint le corps à l'ame.

Mais la merveille fut, que le trait aceré, Qui nourrifloit ce feu, dans le corps vlceré, Sans fecours apparent, & fans effet fensible, Se rendant au pouvoit d'une main invisible, Saillit hors de la playe; & l'enflure à l'instant, Avecque le venin & le fer en sortant; Le Roy gueri du fet, du venin, & des charmes, Leva les yeux au Ciel, & les bras à ses armes : Et soumit de nouveau, par un vœu solennel, Sa couronne & fa vie au Monarque etcrnel. Aprés ces faints devoirs, il se montre à l'Armée, Qui de joye & d'espoir à sa veue animée,

Fait retentir de cris & d'applaudissemens Les Tentes, les Quartiers & les retranchemens.

A ces cris , les clairons d'vn air plus gai répondent: De tons plus éclatans les tambours le fecondent: Et les Drapeaux en l'air, à leurs fons se mouvans,

De leur gloire future, entretiennent les vents. Il n'est pas jusqu'au fer , il n'est pas jusqu'au cuivrc,

Qui d'vn lustre plus beau ne paroissent revivre : Et les blasons mieux peints, les harnois mieux do-

Les plumes, les cimiers, les pots mieux colorez, Brillent moins de l'éclat de leur propre richesse, Que des regards du Prince , & de leur allegreffe.

C'est ainfi que par fois, le Soleil s'éclipfant, Tout le monde prend part à la peine qu'il senr : L'air malade s'en plaint, les plantes se retirent, Les fleurs baiffent la reste, & les herbes expirent. Mais fi-toft qu'il revient, & que sa guerison, Rend la lumiere au jour , & l'ame à la fai on Les bois , à son retour , de leurs bras applaudiffent: De leurs fronts redorez les monts luy conjouiffent,

Les fleuves dans leurs lies roulent plus nettement. Les Vents volent dans l'air, d'vn plus doux mouvement:

Le ccint revient aux fleurs, l'esprit revient aux planecs, Ec'la vigueur retourne aux moissons languislantes.

Tandis que le miracle operé sur le Roy, Rétablit dans le Camp, le cœur, l'espoir, la foy; Brenne piqué d'amour, accourt chez Lifamante, Porte l'eau faluraire à Zahide mourante; Et la luy presentant, l'instruit en peu de mots. De sa force à guerir toute sorte de maux. La Princesse blessee en gousta bien à peine, Que du corps & de l'ame elle se trouva saine. La vertu de l'eau fainte éteignit dans fon cœur, Des esprits embrasez la pestilente ardeur : Elle guerit sa playe; & porta dans son ame, Un rayon fans matiere, vne lucur fans flame, Qui détrompant ses yeux des erreurs de sa Loy, Et qui les preparant aux splendeurs de la Foy, Par vn fubit attrait de la Grace regnante, La fit en vn moment, d'Infidelle, Croyante. Elevant tout à coup ses regards vers les Cieux, Et de ses bras levez accompagnant ses yeux; Elle vid, que du sein d'une pompeuse nue, La Reine, Mere & Vierge, à son secours venue, Devant elle s'offrit, non pas dans ce grand jour, Qu'elle déploye aux yeux de l'eternelle Cour: Mais dans cette lueur moyenne & rabatue : Done elle se fair voir aux Humains reveltuë,

Quand de grace, à leurs vœux, quelquefois s'abaiffant. Du celeste Palais, en gloire elle descend.

Des Anges luy faisoient, serangeant autour d'elle, 1 Et de tous nos Vaillans, à qui depuis la guerre, Un fiege fous les pieds, fur la teste vne ombelle: D'auttes Anges guerriets, pat honneur l'efcortoient,

Et d'autres, de leurs bras, fun Trône suppottoient.

Sur tous brilloit celuy, qui destiné pout Guide, Par vn ordre eternel, a la belle Zahide, Estoit chatgé du soin , de gouvernet son Sort, Et la conduire au Ciel, par vne fainte morr. Il paroiffoit alors plus gay que de coûtume, Un feu fur fon armet, luifoit au lieu de plume: Et dans le cercle blanc de son riche pavois, Un Aftre se voyoit en figure de Croix. De tant d'éclairs nouveaux la Princesse éblouïe: Se'n void demi confuse, & demi réjoute; Sa surprise est tranquile, elle a de la douceut, Et le trouble au plaifir se messe dans son cœur Quel nouveau jour, dit-elle, est celuy qui m'é-

claire. Qui me frappe si fort, & m'est si salutaire : Mes yeux à fa lumiere ouverts foudainement, Ont perdu leur erreur, & leur aveuglement. Je voy fur vne nuë, en Trône façonnée, Une Reine, qui vient d'Estoilles couronnée. Je la voy qui d'vn œil obligeant & ferain, Me tendant vne Croix, me presente la main: Et soit l'œil, ou la main de la belle Princesse, Qui dislipe ma nuit, & chasse ma foiblesse, Ic fuis libre au dedans, je fuis faine au dehors Et mon esprit gueri rend la vie à mon corps La Ctoix qu'elle me tend , plus claite qu'vne

Estoile, De mes yeux desfillez, a fait tomber le voile. Il en fort yn rayon, qui dans mon cœur écrit, D'vn caractere ardent la Loy de JE sus CHRIST. Un Guerrier lumineux, & de mine celefte, M'excitant à monter, & m'animant du geste, Me fait voir au dessus des Globes étoilez, Au dellus de la voûte, où les Ans font roulez, Un Trône d'une riche & brillante matiere, Où mon nom étincelle en lettres de lumiere Que ce Palais cft noble, & pleft de majefté : Que le jour y répand vne auguste clarré : Que les murs en font beaux , & les portes ot-

nécs! Que j'y voy rayonner de testes couronnées! Mais parmi tant d'heureux, parmi tant de grands Rois,

Je n'en remarque point, qui ne porte la Croix. Je voi bien là Belinde, & Raymond auprés d'elle, Luifans d'une clarté, qui leur est mutuelle. J'y voi Coucy, Robert, & cent Croifez fameux, Avec eux rayonnans, & couronnez comme eux. Je pense mesme y voit, les Chrestiens que Mireme, Sut le Fleuve a brûlez, par vne rage extréme. Mais je ne voy point là, mon Pere le Sultan, Mon oncle Notadin, mon frere Mutatan,

La valeut des François a fait mordre la Terte, Pas vn n'est arrivé, par le Croissant conduit, A ces lieux, où la Croix de tous costez reluit. Laiffons donc cetre Lune, à la nuit destinée. Guide toujours errante & jamais fortunée : Et fuivons cette illustre & falutaire Croix

Qui ne mene qu'au Ciel, & n'y fait que des Rois. La Vierge en ce moment, avec sa suite aissee. Se perd dans la clarté, dont la mie est mesiée. La Princesse guerie, & revenue à soy, Par les foins des Prelats, est instruite à la Foy. Cela fait, ses Parrains, Louis & Lisamante,

La conduisent entre-eux , d'vn habit blanc luifante Dans l'Eglife du Camp, au bruit harmonicux

D'vn concert de clairons, qui l'annoncent aux La par la main d'Odon, l'onde qui renouvelle,

Lave d'vn corps si beau, l'Ame encore plus belle, Du peché d'origine, & des impuretez, Qui du trone corrompu, vonraux rameaux gaftez. Jamais il ne parut en l'air de la Princesse, Ni tant de majesté , ni tant de hardiesse. Il fembloit que ses yeux tirassent de son cœur, Lavé nouvellement, vne plus vive atdeur Et fur son front auguste, il se sit du faint Ctesme Un rayon, qui parut vn foudain Diademe. A ce grand changement, le Ciel, à ce qu'on dit, D'vn murmure tranquile, & fans nue applaudit. Dans l'air put & serain des feux volans passerent; Des Sources d'alentour, des eaux de lait coulerent; Des rameaux des Palmiers, de respect s'abaissans, Il distila du baume, il tomba de l'encens: Et fur les bords du Nil, comme fut le Meandre,

Des Cignes furvenus firent Jeur voix entendre. Mais le plus grand prodige, & le plus merveilleux,

Fut celuy qui fe fit, fur deux Pins soutcilleux. Qui de leurs bras rouffus, & de leuts haures teltes, De Zahide à Memfis, estaloient les conquestes. L'un chargé des harnois, des pots, & des écus, Des Braves qu'elle avoit à la joûte vaint us, Paroifloit vn Geant, à cent teltes ferrées, A cent corps cuirafficz, à cent mains accrées. Et l'autre succombant sous l'esfroyable faix, Des Animaux affreux, par sa valeur défaits, Sembloit vn bois peuple de hures menaçantes, De mufles carnaciers, & de pattes fanglantes. Au moment qu'avec l'eau, fur Zahide coula, La divine onction qui la tenouvela,

Des deux Pins ébranlez, les dépouilles tombe-

Et des fleurs à l'instant, soudainement germetent; Où fur yn fond de pourpre, yne Croix tayonnoit, Qu'vn cercle à filets d'or , alentour couronnoit : Er des esprits ambrez, que ces fleurs expirerent, L'air au loin s'embauma, les vents se partumerent.

Dd ii

Le Baptefine achevé, l'Hymenée a fon tour: La Princeile guerriere est aux yeux de la Cour, De l'aveu de Louis, à Brenne fiancée: Et l'allegresse en est des clairons annoncée; En attendant qu'vn temps plus painble, & plus

Conduife à leut repos les defirs de l'Epoux. Dans la tente du Roy la table dés-ja preffe, Attendoit les Seigneurs convicz à la feile: Et chacun alentour, dés-ja le rang tenoit, Que son employ, son age, ou son lang luy donnoit; Quand vn Heraut barbate entre avecque ses marques,

Saintes aux Nations , faintes mefine aux Monarques

Il portoit à deux mains, dans un large pavois, En pierres de grand prix, en perles de grand poids, Tout ce que l'œil avide, & que l'esprit avare, Auroient pû fouhaiter, ou de tiche ou de rare. Mais vn long coutelas, fur le tont paroifloit, Qui d'un terrible éclat les regards menacoit. De la furte chargé, vers la table il s'avance,

Et par l'ordre du Roy, chacun prestant fileuce : Je viens, dit-il, Seigneur, par vn Grand deputé, Pour traiter de Zahide & de sa liberté. Il est affez instruit, du prix de la Princesse, Qu'on ne peut égaler, par aucune tichesse: Mais il veut croire aussi, qu'entre des gens de cœur, Les premiers intereits estant ceux de l'honneur,

Celuy qui la retient, trop brave pour la vendre, Soit par gloire, ou pat grace aimera mieux la

rendre : S'il est tel qu'on le croit, qu'il nous en fasse vn don : S'il est tel que l'on craine, qu'il en prenne rançon. J'ay dequoi l'affouvir & le mettre à fon aife, Soir qu'il aime le prix, ou que l'éclat luy plaife. Mais s'il ne veut pour elle, admettre aucun accord, Que du combar, au moins, il accepte le fort: Et qu'avecque ce fer, qu'on luy laisse pour gage, Il vienne maintenir fon droit par fon courage. Ce deffi du Heraut offensa les Seigneurs, Et la colere entrant par l'offense en leurs cœurs, Chacun fembla de l'œil, du geste, de la mine, S'offrir à chattier l'audace Sarrafine. Le Comte, sans montrer de trouble, ni d'effroy, Parmi tant de regards, se tourne à ceux du Roy,

Reçoit d'eux le fignal, de parler en fa cause, Et de prendre parti, sur ce qu'on luy propose. Il se leve, & portant la main au coutelas, Sarrasin, repond-il, ce sera de ce bras,

Que je satisferay de plus prés le Barbare, Oui me croit vn Changeur, & me traite d'ave Qu'il scache que les Francs n'ont pas quitté leurs ports,

Qu'ils n'ont pas traversc tant de Mers, tant de mores, Pout venir au Levane, tenir vn vain commerce,

De bagatelles d'Inde, & de bijoux de Perfe.

Parmi nous la Princesse, est mieux que parmi vous: Elle y respire vn air plus humain & plus doux; Et le joug glorieux de la loy qu'elle a prife, L'y tient dans vne heureuse & nouvelle franchise. Je n'ay point, là-deffus, à faire d'autre choix : Ce n'est que sur le champ , que traitent les Francois:

Et là je pretends faire à ton Brave comprendre, Que j'ay droir de garder, ce que je puis défendre. De l'aveu du Sanu Roy, de l'avis du Confeil, Le festin terminé, Brenne avec appareil, Devant toute la Cour, fierement se prepare, A marcher où l'attend, le Chevalier barbate. Aux esprits genereux , à la guerriere ardeur ,

Qui de feux prompts & clairs environnent son

Une vapeur se joint, qui de sa phantaisse, Dans fon cœur descendant avec la jalousier Melle au feu la fumée, & le nuage au jour, Qu'en luy font à l'envi , la valeur & l'amour. Il craint que ce deffi, d'vn Rival ne luy vienne, Qui pretende à Zahide, & son cœur luy retienne: Et pour s'en éclaireir, d'vn regard défiant, es mouvemens, ses yeux, son visage épiant, Plus il la considere, & plus il trouve en elle, De matiere à nourrir vne flame eternelle.

On l'arme cependant , Zahide aide à l'armer p Le fer semble à ses yeux , sous ses mains s'allu-

Et le long coutelas, qu'à son flanc elle attache, Semble vouloir fortit du fourreau qui le cache. Sur tous fes ornemens guettiers & curieux, Elle aimoit vne écharpe, où l'art industrieux, Avoit d'une subtile & precieuse trame, A force chifre à jour allié force flame. Le fond d'or s'en voyoit de perles fleuronné, Et le bord alentour, de perles couronne, Se replioit au nœud d'une groffe écarboucle,

Qui faifoit vn bouton, & tenoit lieu de boucle. Zahide s'en défait, & d'vn doux fentiment, Accompagnant le don, la met à fon Amant. Qu'entre nous desormais, elle soit, luy dit-elle, Un lien d'amitié durable & mutuelle : Qu'elle soit sous vos yeux, vn gage de ma soy:

Qu'elle y foit vn avis, de vous garder pour moy. A ces mots, que son cœur ne confia qu'à peine, A la discretion d'une craintive haleine, Une vapeur de sang & d'esprits se joignit, Qui la jouë & le front de pourpre luy teignit. Et le Comte partit, pour se rendre à la Lice, Ou l'Appellant dés-ja la lance fur la cuiffe,

Et la viliere baffe, au combat preparé, Attendoit du Heraut le retour desiré. Les Seigneurs de la Cour le Comte accompagnerent.

Zahide & Lifamante avec eux l'escorterent: Et soit pour l'animer, soit pour loy faire honneur, Le Roy meime voulut eftre son spectateur.

Le Comte de sa part, à l'arrest met la lance: Les elairons & les cors les excitent en vain; L'Amour battant fur eux, de l'aisle & de la main, Se fait bien mieux ouir, pique bien davantage, Et d'une ardeur toute autre, échausse leur eou-

rage, Les Chevaux quoy que forts, font du choc aculez; Et les deux Chevaliers sont à peine ébraulez : Leurs bois vont en éclats, leurs écus en resonnent, Et de leut fermeté les Spectateurs s'éronnenr, Ainfi voit-on par fois, deux foudres irritez, Et d'vn contraire effort I'vn de l'autre hurrez, De la lueur du feu, du fracas du tonnerre, Faire au loin rougir l'air, & tremousser la rerre:

Il jaillit des éclats, du choc de leur carreaux : Il en va fur les monts , il en va fur les eaux : Le trouble aux eaux en vient, le front des monts en fume, Et du Ciel obscurti la face s'en allume.

Les Chevaux promptement sur leurs jambes re-Reportent au combat les deux fiers ennemis.

L'vn & l'autre l'adresse & la valeur essaye : Ce que l'écu recoit, le coutelas le paye: Des coups qui sont donnez, des coups qui sont

L'éclair, le feu, le bruit font dans l'air confondus : Et les cimiers rompus, les aigrertes coupées, Les pennaches hachez, volent fous les épées. L'écharpe à chifres d'or, dont le Comte est paré, Est vne épine au cœur du Barbare vleeré : Rare comme elle citoit, & d'art & de richesse,

Il l'avoit autrefois donnée à la Princesse, Et sur Brenne, il ne peut la voir, qu'à son tour-Soit qu'il l'ait comme Maistre, ou qu'il l'ait comme

Amant Rends moy, luy cria-t-il, si tu cheris la vie, L'écharpe que tes mains ont laschement ravie : Sans droit tu la retiens, & la défends en vain : Ta teste répondra du larcin de ta main

Brenne à cette parole, outré de jalousie, D'vn dépit aigre & prompt fent fon ame faisie. Il tourne tout d'vn temps, & pique fon cheval; Il passe brusquement sur l'inconnu Rival: Et cette main, dit-il, portant vn coup d'escrime, Peut affeurer ma tefte, & maintenir son crime. Tous deux de palousie également blessez D'vne égale valeur au combat sont poussez : Soit que l'épée attaque, ou que le bouclier pare, Rarement de son but, l'vn ou l'autre s'égare: Er rarement encor, le fer frappe le fer, Que mailles, lames, cloux ne bondissent en l'air. C'est ainsi que l'on void dans vn gras pasturage, Deux taureaux échauffez d'amour & de courage,

La fierté dans les yeux , la jalousie au cœur , Joûter de force égale & d'égale fureur :

Comme il fur fur le champ, le Sarrafin s'avance: ( Le fang de leurs fanons, & de leurs teftes coule, Leur pied large & fourchu fur la terre le foule. Pour les mettre d'accord, le Dogue jappe en vain, En vain le Berger erie, & frappe de la main. La genisse en estroy, cause de leur querelle. Soûpire de les voir se déchiter pour elle : Et d'une trifte voix répondant à leurs eris, Semble les convier à calmer leurs esprits,

Le Sarrafin d'vn coup, que fur Brenne il deferre, Un quartier de l'écu, luy fait volor à terre: Et Brenne dépité, d'vn revers qu'il luy rend, Tout le bas de l'armet fous le menton luy fend. La bouele cede au coup, l'attache en est coupée, Et rout l'armet fautant fous l'effort de l'épée. La teste reste nuë, & le col desarmé, Est de l'acier tranchant jusqu'à l'os entamé, Les mobiles reffors donnez par la Nature Pour gouverner la langue, ont part à la blessure :

Elle en est détendue, & perd le mouvement, Qui forme la parole, & conduit l'aliment, Le Sarrafin bleffe ne perd point le courage,

Moins il a de bonheur, moins il a d'avantage. Et plus son eœur aussi releve sa valeur, Et dessus l'avantage & dessus le bonheur, Il porte, au lieu d'armet, son pavois sur sa teste : De nouveau son épée à l'attaque il appreste : Et s'expliquant du geste, au defaut de la voix, Fait figne qu'il tiendra jusqu'aux derniers abois.

Le Comte genereux, malgré la jalousie, Attendri de sa mine, agit de courtoisse: C'est assez , luy dit-il , ménagez vostre cœur ; Laiflez-moy la Princesse, & remportez l'honneur. L'Infidelle, à ces mots, d'vn regard luy replique, Qui découvre l'excés du courroux qui le piques Et Brenne, qui le void à poursuivre arresté Pour mettre la partie en quelque égalité, Détache de son armet, & comme luy s'appreste,

Par grandeur de courage, à combattre nu-teste. Zabide cependant souffroir de son costé, Tout ce que peut souffrir vn esprit agité. A peine l'Appellant parut la teste nue, Que de son Frere mort, l'image reconnuë Par ses yeux étonnez, à son cœur vint s'offrir Luy reprothant qu'elle eut, la rigueur de fouffrir, Sans luy tendre la main, fans prendre fa que-

relle, Qu'vne seconde fois , il fust tué pour elle. Elle doute, elle croit; & dans le mefme instant Entre la certitude & le doute flottant, Abandonne son cœur au flux de ses pensées, Qui sont de l'vne à l'autre en trouble balancées. Si ce n'est luy, dit-elle, il est semblable à luy; Et je remporterois vn eternel enmy, Si pour luy, mon amour ne pouvant davantage, Ic n'avois pour le moins secouru son image. S'avançant là-dessus, l'observant de plus prés

Er reconnoissant mieux fon air , fon teint , fes traits:

Dd iii

Ah: dit-elle, c'est luy: je sens que la Nature, Non moins que par mes yeux, par mon fang m'en affure.

Elle pique à ces mots; & va pour arreftet Les coups des combattans, entre deux se jerter. Là, s'adressant à Brenne, Epargne-moy, dit-elle, Et suspends cette main, à mon sang trop cruelle. Ce Cheva liet est mien, je l'ay mis dans mon cœut, Voudtois-tu l'en tirer, pour eftre son vainqueut?

Après ces mors d'amour, de crainte, de tendresse, Sans attendre, elle tourne, au Satrafin s'adreffe: Er le trouble d'abord joint à l'étonnement, Refferrant fon haleine, & fa voix supprimant, Elle luy tend les bras, entre les siens se jette: Et le trouve muet, plus qu'elle n'est muette.

Le Comte de sa part, surpris de ce transport, Pour arrefter le sien, est à peine assez fort. Avecque ses vapeurs, la noire jalousie, Par la porte des yeux, rentre en la fantaille. Là de son aiguillon , jusqu'au cœut le perçant, Et l'écume, le fiel, le poison y verfant, Elle aigtit fa taifon, son esprit elle altere, Et d'vne aspre piqueute exeite sa colere. Deux fois sur les Amans levant le coûtelas, Il voulut en couper l'étreinte de leurs bras: Et d'une froide horreur, ses nets qui s'engourdi-

Son bras dés-ja levé, deux fois, apesantitent. Il voulut s'écrier ; & son gosier deux fois, Refusa le passage à l'air qui fait la voix. Enfin palle & petclus, fans force, & fans haleine, Et presque hors de sens, emporté par la plaine, Il s'en va fans arrest, fut l'atçon chancelant, Tantoft d'yn plus grand pas tantoft d'yn pas plus

Par route, hors de route, & par tout où le guide, Le cheval, qui s'est fait le maistre de la bride. Zahide d'autre part, aprés l'emportement, Où fon esprit alla, du premiet mouvement, Revient à sa taison qui tentre en exeteices Son cœut, fon fens, la voix reptennent leut office : Mais la voix du blesse, qu'elle tient en ses bras, A petdu le passage & ne retourne pas. Ses yeux à son defaut, aux yeux de la Princesse. D'yn regard demi-mort, expliquent fa tendresse: Et le sang qu'il épand, luy répond de son cœut, Et de son amitié, luy parle avec chalcur. Son peril cependant, & fa langueur s'accroiffent, Sur ion front qui pasit, les marques en patoissent, Le Heraut le soustient, comme il peut il descend, Et la Princesse outrée, entre ses bras le prend. Là, tandis que ses yeux ouverts au cours des lat-

Lavent de longs ruisseaux sa blessure & ses armes, Ah: Muratan, dit-elle, est-ce peu d'vne mort, Pour accomplir fur nous, la malice du Sort ? N'a-t'il voulu te rendre vne seconde vie .

Qu'afin que sous ma veue, elle te fust tavie,

Et que le cœur me fust autant de fois osté. Que mes yeux auroient part à cette cruauté : Retour trifte à tous deux : grace à tous deux barbare,

Qui de nouveau nous joint, de nouveau nous fepare;

Et de nous fait au Monde, vn exemple eruel . De mutuel amour & de deuil mutuel ! Chet frere, en quelque lieu, quefust ta sepulture. Au moins tu reposois au sein de la Nature. La Mort fi dure à tous, ne l'estoit plus pour toy: Tu n'estois plus sensible aux tigueurs de sa Loy: Moy-mefme je m'eftois à mon deuil endurcie; L'yfage m'en avoit l'amertume adoucie. Et je crus te perdant, qu'il ne m'eston resté. Rien , qui de moy pust estre , ou craint , ou re-

gretté. Que veut donc cette étrange & bizatre aventure. Qui contre la coûtume, & malgré la Nature, Une seconde fois t'exposant à mourir,

M'expose au second deuit, qu'il m'en faudta souf-frir? Reçoy done derechef ce pitoyable office.

Puitque le veur le Ciel, rigoureux, ou propiee. Au moins à cette fois, mes pleurs te laveront, Mes levres, mes foupirs, mes baifers t'effuitones Et mon Ame, peut-estre, à ton Ame meslee, S'exhalant par ma bouche, à la tienne collée, Nous partirons ensemble, Ah qu'ose-je pensett Quel nouveau deuil ici , vient mon cœur traversets De ses yeux, à ces mots, deux ruisseaux débordetent:

Louis & les Seigneurs de plus ptés s'approche-Alors levant la teste, & luy tendant la main,

Voyez, Seigneur, dit-elle, où le Sort inhumain A reduit, pat la mort d'un Frere pitoyable, La Sœur la plus aimante, & la plus miferable. Cest ici ce fameux, ce brave Muratan, Qui pour me garantir de la main du Sultan, Pousse d'une amitié parmi nous sans égale, Se chargea d'vne amende à nostre Sang fatale; Et satisfit du sien, par vn rare transport, Le fanguinaire Esptit, qui demandoit ma mort. Sans doute, quelque main aux V errus fecontable, Le receut dans le Fleuve, & luy fut favorable, Mais pourquoy l'en tirer, & pourquoy le guerir, Si de cette autre mort il avoit à perir? Mort tragique, où je dois, pour comble de mifere, A mon nouvel Epoux, la perce de mon Frere! Mort funeste, ou la main qui m'a donné sa foy,

S'est teinte de mon sang répandu devant moy? Encote si le Ciel, propice à ma priere, Le daignoit éclairer d'vn rayon de lumiere : Que mon esprit content, de ce corps partitoit, Et vers le Ciel ouvert aprés le sien troit! Là ses pleurs de nouveau débordez de leur source, Inondetent son sein d'vne rapide course :

Le Hetos attendri prend part à sa douleur, Confirme l'esperance & la foy dans son cœur : Enfuite se tournant vers le Prince infidele, Luy dit, l'esprit en feu, de l'ardeur de son zele: Chevalier, admirez d'vn Dieu puissane & doux, Quelle est la providence & la bonré sur vous. Les petits interests de cette courte vic. De peines, de pechez, & de plaintes fuivie, Ne valoient pas qu'il mist la main devant la Mori Qui sur vous tant de fois a manqué son effort : Il vous destine ailleurs, qu'à cette ombre frivole, Qui du Monde s'eduit est la trompeuse idole. Une gloire eternelle, vn eternel plaifir, Est le centre où se doit fixer vostre desir. Et c'est pour vous conduire à l'immuable terme,

De ec bien toûjours grand, toûjours plein, toûjours

fetme, Que Dieuvenu du Ciel, pour fauver les humains, Pat tout yous a couuert, & porté dans ses mains. Un som si peu commun, & qui tient du miracle, Veut avoir son effet, doit rompre tout obstaele. Luy resisterez-vous avecque plus d'effort, Que les vagues n'ont fait, & que n'a fait la mort? Par de semblables soins vostre Sœur conservée. Et comme vous, du fer & du fleuve sauvée, Fidele à fon Sauveur, a reconnu fa voix, A receu le Baptesme, & flechi sous la Croix. Si jusques à la more, vostre amour l'a fuivie, Pourrez-vous refuser de la suivre à la vie ? A ces raifons du Roy, Zahide soint du ficn. Le calme, la douceur, la paix d'vn cœur Chrestien: La Reine Vierge & Mere à ses yeux presentée, De Soldats lumineux & croifez efcortée: Et le Ciel qu'elle a veu peuple de Baptifez, D'Estoilles sur le cœur & sur le front croisez. Ses foupirs & fes pleurs à sa voix se messerent; Et d'vn air plus touchant, ses raisons appuyerent.

Mais le titre de Prince, & de Fils de Sultan, Se trouvant de grand poids au ecrur de Muratan; Il fembla qu'opposant la Croix & sa bassesse. Au rang de ses Ayeux, à leur vaine Hautesse, Il euft peut d'avilir le Sang de tant de Rois S'il ployoit fon orgueil , lous le joug de la Ctoix.

Là, tout à coup Louis, change d'air & de mine; Son front d'vn feu nouveau rougit & s'illumine: Son regard arrentifest au Cicl arresté, Comme si son Esprit estoit-là transporté: Et tous ses mouvemens, sont des signes qu'il don De quelque vision, qui l'oecupe & l'étonne. L'extale terminée, & le transport passe, Chevalier, reprend-il, s'adressant au blesse Perdez ce faux espoir, quitez ces vains phantosmes, De Couronnes, d'Estats, de Sceptres, de Royaumes. Celuy qui dans la Sphere, où tourne le Destin, Affigne à ebaque Eftat fa naiffance & fa fin, Et fait d'vn cours reglé, rouler chaque Monarque, Du point de son Levant, au Couchant qu'il lui marEt devant le retour de la nouvelle Lune, On en verra tomber la Race & la Fortune. De leurs ruines au loin les éclats voleront : De leur chute long-temps les Peuples branleront: Voltre Frere qui vient affifté d'une Armée, Que tant de Nations en vn corps ont formée, A peine fur le Thrône auta repris son rang, Qu'vne tragique mott le teindra de fon fang. Le Mammelu rebelle occupera sa place, Et laissera le fruit de son enme à sa Race. Reconnosssez par là, combieu sont faux & vains, Les Spectres de grandeur adorez des humains. Les Thrônes sont détruts, les Coutonnes se cas-

Cét Arbitre eternel des Regnes & des Tem

A son terme conduit l'Empire des Sultans.

Les Rois deviennent poudre, & leurs regnes se pas-

Rien n'est ferme fur terre, & non moins que les

On void mourit les pins, on void tomber les monts. N'ayez point de regret, pour des biens si fragiles: Allez à ceux, qui sont aussi grands qu'immobiles: Le Thrône qui pour vous au Ciel est appresté, A le pied fur la Paix, & dans l'Ererniti De là tous les Estats, de là tous les Royaumes, A peine fous vos yeux, paroiftront des atomes. Là ces biens infinis, ces eternels plaifirs, Dont Dieu mofme est comblé, combleront vos de-

Et la mesme clarré, dont sa face rayonne, Lussant autour de vous, fera vostre Couronne. Il vous faut regner là, si vous voulez regner: Vous n'avez plus ailleurs de Royaume a gagner. Quitez dono la Fortune, avant qu'elle vous quite : Et de voltre malheur, faites voltre merite. Il n'est plus desormais de scureté pour vous, Il n'est plus de sancé, plus de paix que chez nous. L'eau du facré lavoir est souvent un dictame, Aux bleffures du corps, comme à celles de l'ame : Vous ne pouvez sans elle heureusement mourir, Er vous pouvez par elle , esperer de guerir. Tandis que le faint Roy parle en cette maniere, De l'Agneau gloricux, d'où nous vient la lumiere, D'où la grace nous vient, soit avecque le sang, Soit avec les esprits, qui coulent de son flanc; Un rayon descendant sur le Prince infidelle, Luy découvre les biens d'une vie eternelle: D'vne eternelle mort, luy découvre l'horreur: Amollit & dissout la roche de son cœur : Et luy purgeant l'esprit de son erreur barbare, A la Foy qui le fuit, la demeure y prepare. Ne pouvant de la voix exprimer ee qu'il sent, Il l'exprime des mains, qu'il croise & qu'il étend :

Et du respect des yeux, du respect de la teste, Au lavoir faluraire humblement il s'appreste, On apporte aussi-tost de J'eau dans yn armet: Du front, du cœur, du corps Muratan se soumet : De sa main le Legat par le dehots l'ondoye, Et Dieu par le dedans, de sa main lo nettoye. Que puissance, qu'heureuse est la vertu de l'eau, Où se messent l'esprit, & le sang de l'Agneau;

A peine du bleffe la tefte en est touchée, Qu'à ses muscles rejoints sa langue est rattachée: Il parle, on s'emerveille, & fa premiere voix, Est vne offre de culte, au Dieu mort en la Croix. La force luy revient avecque la parole : Le Roy se réjouit, Zahide se console : Et comme cux , les Seigneurs furpris d'éronne-

Rendent graces au Ciel d'vn si grand changement. On retourne, & Louis, tandis que l'on avance, Admire les moyens que tient la Providence: Er les secrets telforts, que sa main fait tourner, Pour conduire au falur, ceux qu'elle y veut me-

ner. Muratan qu'il instruit, comme luy les admire, Et joignant ce qu'il scait, à ce qu'il entend dite :

Seigneur, ajoûte-t-il, ce grand évenement, Epuile mon discours & mon étonnement : Er lors que mon esprit rejoint de la pensee, A mon estat present, ma fortune passee; Je ne puis refuser mon cuke, ni ma foy

Au Dieu qui tant de fois a mis la main fous moy. Vous avez pû, Seigneur, plus d'vne fois apprendre,

Que mon Pere endurei ne voulant point se rendre, Au defir que j'avois, de payer de ma mort, L'amende qu'il croyoit devoir au mauvais Sort Obstiné qu'il estoit, au conseil parricide D'appuyer sa Coutonne en immolant Zahide s Je les previns tous deux, & contre leur dessein, Je me mis à leurs yeux, le poignard dans le sein. De la sorte blesse, je me jettay dans l'onde, De Zahide suivi, pleuré de tout le monde. Si J'en puis deposet, sur vn rayon d'esprit, Qui dans l'eau me relta, je fentis qu'on me prit: Mais n'ayant qu'vn moment gardé dans la Riviere, Ce reste foible & court de mourante lumiere, Ce que je sçay de plus, Seigneur, est du rapport D'vn Pescheur, dont la main me sauva de la mort.

Il estoit dans une lile, assez prés du rivage, Spectateur assigé du Theatro sauvage, Où le Pere cruel, le poignard à la main, A fon peuple donnoit vn Spectacle inhumain: Quand il nous vit tomber d'une chute commune. Il s'en prit au Sultan, au Ciel, à la Fortune: Er suivit de ses cris, les cris que sur le bord, Tout le Caire faifoit, outré de nostre mort,

Touché comme il estoir, d'vne telle aventure, Etrange, fi jamais il en fut, en Nature, Il descend vers la rive, au bruit que les roseaux, Faifoient fous vn Cheval, forti du fond des eaux: Car le Fleuve, Seigneur, dans ses profonds herba-

Nourne de ces haras écaillez & fauvages.

Il le voit qui s'avance, & traisne de la dent, Je ne sçai quoy d'humain, qui luy paroist sanglant. De hazard se trouvant arme d'une zagaye, Il la luy pouffe au cœut, par vne large playe. Le Monstre ainsi percé, reculant fait deux bonds. Et laisse de l'effort, sa proye entre les joncs. Le croiriez-vous, Seigneur, si pour le faire croire, Moy-mesme je n'estois le garant de l'instoire? Le Pescheur accourant, trouve vn homme bleffe. Et respirant encor, sur la vase laisse.

C'estoit moy, que la beste avide & camaciere, Avoir traisné sanglant, à travers la Riviere. Avecque peu de mots, mais charmez & puissans, Le Pescheur, aussi tost, fait revenit mes sens: Et me porte, affifté du secours de sa fille Dans la maison prochaine, où logeoit sa famille. Là de nouveau, Seigneur, je m'obstine à mourire Je rejette bien loin tout moyen de guerir: Er foir que le Soleil se leve, ou qu'il se couche, Zahide est en mon cœur, Zahide est en ma bouche. Cependane le Peicheur, en prestiges sçavant, Fait accroire à mes yeux par vn fort decevant,

Que fa fille qu'il m'offre, est Zahide fauvée, Et par le cours du Fleuve, à sou Isle arrivée. Mon cœur ainsi trompé, sur la foy de mes yeux, Aide à la tromperie, & mon corps en est mieux. Le visage imposteur de la fausse Zahide. A tous les mouvemens de mon ame préfide. Les effets des onguens preparez de ses mains, Me sont toujours benins, & jamais ne sont vains: Et contre mes douleurs, fa voix est un remede, Qui tout autre en vertu, comme en douceur excede. Tout vn mois de la forte heureusement traité,

Je recouvre la force avecque la fanté. Là mon Hoste m'instruit, du succès de sa ruse : Son charme diffipé mes regards desabuse: Et je suis averti que ma Sœur vit encor; Mais captive des Francs, volcurs de mon trefor. Confus de cerre rufe, & furpris de merveille, Je conclus au parti que l'amour me conseille : Et me rends à Memphis, où d'abord reconnu, Je fais entendre à tous, pourquoy je suis venu. Les Dames sur ce bruit, pour ravoir leur Princesse, Se taxent à l'envi, se piquent de largesse, Et m'offrent à monceaux, pour payer sa rançon, Des joyaux de tout prix & de toute façon l'en prens dequoy faouler l'ame la plus avide, Et depute vers vous, pour retiter Zahide. Tout le reste, Seigneur, sous vos yeux s'est passe: Et le Ciel a permis, que je fusse blesse. Afin que de vos foins, par ma bleffure melme,

Je receusse la vie, avecque le Baptesme. Ainsi le Converti ses fortunes comptoit ; Avec étonnement, le faint Roy l'écoutoit; Mais Brenne ecpendant, que son erreur tourmente, Après de longs detours, revenu dans sa tente, Abandonne fon cœur au venimeux Setpent, Qui l'emplit de son fiel , & le mord de sa dent. Soupitant

Soupirant de douleur, à toutes ces morfutes, Sexe trompeur, dit-il, Artifan de parjures, Quelle écume de flots agitez par les vents, N'a plus de fermeté que n'en ont tes ferments ? Et quel phantôme d'air, quel spectre de nuages, A ta foy comparez, fe trouveront volages? Allez, & vous fiez à la legereré, De ce vent, de cét air, de ce flot agité. Quand le vent sera fixe, & l'air sera solide Quand le flot endurei n'aura rien de liquide; La Femme ferme alors changera fon humeur, Ses paroles feront d'accord avec fon cœur: Et son cerveau purgé d'abus & de caprices, Sera juste à l'estime, & fidelle aux services. L'Echarpe, sur ces mots, de colere s'offant, Va faux gage, dit-il, loin de foy la jerrant ! Depost d'une trompeuse, arrhe d'une insidelle, Tu ne me seras rien desormais, non plus qu'elle. Ces mots accompagnez d'autres plus menacans, Sont suivis de plaintifs & de confus accens: Au murmure, aux foûpirs le silence succede, Où l'excès de fon mal trouvant peu de remede:

Sexe menreur, dit-il, s'écriant de nouveau, Dont l'esprit plus changeant, que la face de Prend & perd fans arrest, toute forted image, Se donne à tout objet , à pas vn ne s'engage.

Que ceux-là sont à plaindre, & seront abusez, Qui de fausses faveurs vainement amusez, Esperent vne longue & fidelle bonace, De cette decevante & flateufe furface ! Que de vents intestins de là s'éleveronts Oue de troubles au calme, vn jour succederont! Et que ces faux Heureux agitez de l'orage, Feront de leur espoir vn funeste naufrage! Amans favorifez, defiez-vous du Sort; Gardez-vous des écueils qui se trouvent au port. Mais qui s'en gardera; fi l'ingrate Zahide Si charmante au dehors, au dedans fi perfide, Le jour d'yn accord faint, & fait fi faintement, Me oditte pour courir aprés vn autre Amant Aux youx de tant de Grands , aux yeux de l'Hymenée.

Témoin de son serment, & de sa foy données Qu'elle aille , à la bonne heure , où la porte fon

Fait de plume & de vent, de caprice & d'humeur. On ne perdit jamais, perdant vne Infidelle. Qu'yn fujet de foupçon, de fouci, de querelle. Ahma langue 1 ah mon cœur ! eftes-vous bien d'accord

Oferez-vous tantoft avouer ce transport? Sous les traits, sous les seux des regards de Zahide, Pourrez-vous foûtenir, qu'elle me foit perfide? Avez-vous là-dessus, pris l'avis de mes yeux, Qui sont plus éclairez, qui la connoissent mieux? Et du combat prochain , leur donne la nouvelle ; Son fidelle ou perfide, aux yeux elle est charmante: Si leur sens là-dessus d'accord avec son cœur, Elle est parfaire aux yeux, soit volage ou constante: Soutient l'opinion qu'il a de leur valeur.

Et je crains que mon cœur , par mes yeux perverti, Ne prenne avec l'Amour, de nouveau son parti-A ces mots fe taifant, il fembla qu'en filence. Il volust à l'Amour donner quelque audience. Mais reprenant bien-toft la paroje & l'assreur. Ceffe, dit-il, Amour, de frapper à mon cœur, Les portes desormais, en sont pour toy fermées; Ie fuis las de tes feux, plus las de tes fumées. Celle que tu pretends remettre avecque moy, A beaucoup de beauté, mais elle a peu de foy: Et mon dessein n'est pas, de suivre vne volage, Qui fairmoins de sejour, qu'vn oiseau de passage. Tu m'allegues en vain mes fervices rendus i Si l'Honneur m'en tient compte, ils ne sont pas perdus:

Et j'ay dés-ja receu par vne illustre avance, Tout ce que peut la Gloire offrir de recompense. Que l'ingrate soit donc , à ce premier vainqueur , Qui l'acquit devant moy , qu'elle a mis dans fon cœur.

Il peut y regnerseul, sans que jamais je fasse, Ni traité, ni combat, pour y reprendre place. Tous ces coups redoublez, Amour, sont superilus, Le conseil en est pris : ne m'en tourmente plus. Ainsi Brenne flotoit au flux de ses pensées, De mouvemens divers diversement poullées: Quand Bethune arrivant, l'avertit que la Cour, L'attend pour luy donner, tout l'honneur de ce

Aprés il luy fait part de la grande nouvelle, De Muratan fauvé, gueri, rendu Fidelle. Le recit le surprend; & cette douce horreur, Qui va devant la joye, & fait fremir le cœur, Au premier mouvement, fait de sa phantaisse, Avecque toux fon fiel, tomber la jalousie. L'Amour rentre plus fort, plus her, plus irrité, Infultant au dépit, qui l'avoit rejetté. Le Comte s'en excuse, & tout confus abjure, Ses soupcons indiscrets, auteurs de cette injure. Enfuite à la Princeffe, il en fait dans son cœur, L'esprit bas & contrit, vne amende d'honneur: Et par le desaveu de ses erreurs passes, A son culte soumet de nouveau ses pensées. Comme il est arrivé dans la Tente du Roy,

Chacun force laurier, force palme luy donne : Et tous s'offrent en foule à faire sa Couronne. Muratan par fa Sœur au Comte est presenté, Ils s'embrassent l'un l'autre avec civilité: Et l'alliance entre eux, fur ses mains est jurée, Douce alliance helas imais de courte durée ! Tout le reste du jour se passe chez le Roy, A faire à Muratan des leçons de la Foy. Sur le soir , tous ses Chefs , le Saint Heros appelle,

Par divers complimens chacun le tire à foy :

Au poids des jugemens l'affaire se balance: La risque est d'vne part, de l'autre l'esperance: Qui veut donner combat, qui Memsis assieger: L'vn pese le besoin, & l'autre le danger:

Et quelque tour qu'on donne aux points qu'on

Enfin la raifieri panche, oà le courage incline.

Li, Muratan pire de drei librement,

Sur cant c'avis divera, quel el fion fentiment
, Appeis s'elte escale, fue le peu de crience,
peles s'elte escale, fue le peu de crience,
la pène, adrediant ces patoles au Roy,

El apène, adrediant ces patoles au Roy,

El ce double biestait m'ell vue double crimine,

El ce double crimine,

dace,
Datenter à fon Prince, & d'envahir fa place,
Le droit messime m'invite à quiter vn Parti,
Où tout droit desormais dont ettre pervetti:
Et non moint l'interest que la reconnoissance,
Moblige à me ranger au dessein de la France.
Je sray, Roy magnanime, & vous, braves Guer-

riers, Qu'au lieu des faux trefors, qu'au lieu des vains

Institute.

Vos armen in ont pour but, que la Couronne faire,
Dont la telle auerélois du Dieu mourant fuc cinez.

Dont la telle auerélois du Dieu mourant fuc cinez.

Dont la telle auerélois du Dieu mourant fuc cinez.

De la commanda del commanda de la commanda del commanda de la commanda del comman

donne, L'enchantement fatal de la Sainte Couronne. Marchez donc droit au Camp, où vous la trou-

Où demeurant Vainqueurs, vous la posséderez. La garde, je l'avoue, en est forte & terrible: Mass à ton bras, Seigneur, est-il rien d'invincibler Ell-il monstre ou Geans, qui te puisse arrestre, Qui puisse às Fortune, à ton cour resiste s' Je spry dans quelle Tente est le gage celeste; Je signy dans quelle Tente est le gage celeste; Je mosséte à ye meet ; sa main fera le reste.

Sur ce dernier avis, approuvé du Conseil, La marche est assignée au lever du Soleil. De messine sur lamer, la barque balancée, Et de sousses diversement poussée, Et de sousses diversement poussée, Taatoost vers vne rade, at cantost vers vn port, Va du Sud au Levant, & du Levant au Nort, Jusqu'à ec qu'au fignal d'une meilleure Eftoite. Il vient vn vent plus fort, & mailtre de la voilé, Qui la porte fans peur, des écueils & des flots, Où l'adreffent les veux & l'art des Matelots. Louis fur voc carte, à chaque troupe affigne, Sa hauteur & fon rang, sa colonne & sa ligne: Et d'yne man qui feat le caron animer.

Et d'vne main qui sçait le crayon animer, Qui sçait le corps, l'esprit, l'action exprimer. Sur vn terrain fans terre, il fait voir en figure, La route & le dessein de la marche future. Les Chefs encouragez, vont par les logemens, Encourager les Corps, porter les mandemens. Chacun avec ardeur au combat se prepare Chacun dés-ja du cœur, force le Camp barbare. L'vn d'vn nouveau cimier releve fon armet: Et d'vn Laurier nouveau l'ornement se promet : Un autre à son harnois, terni par la vieillesse, Redonne vn nouveau lustre avec la politesse: Le Cavalier flatant son cheval de la main, Le difoofe au combat, promis au lendemain : Le fuperbe animal bat du pied la pouffiere i Leve la teste en l'air, demande la carrière : Et semble de courage & d'orgueil écumant,

Et femble de courage & d'orguel écumant, lmictre les clairons de fon hannill'ment.
L'Archer revoid fon arc, & le Frondeur fa fronde, L'Archer revoid fon arc, & le Frondeur fa fronde; L'von fiffle à l'épreuve, à l'éclai l'autre gronde; Et les Ames du Camp, l'Honneu & le Devoir, Faifant jufqu'aux D'aspeaux, jufqu'aux Tentes mouvoir.

Les ombres de la nuit, quand elles retourne-

rent,

A peine le tumulte & le bruit appaiferent. Les cœurs encore émeus, dans les corps endormis,

Attaquent en resvant, le Camp des Ennemis: Et de leur Camp forcé, passent à des conquestes, Que les songes leur sont des vapeurs de leurs testes, Cependant le Saint Roy, qui sçait de quelles mains,

La Couronne deficend fur le front des Humains; La vellare et ainfirme, & l'adreiß incertaire, La vellare et infirme, & l'adreiß incertaire, Recommandair la Dieu; le pari de la Foy, International de la Foy, La vellare et ainfirme et ainfirme et ainfirme et La du ferrile courr de fea devoce lattner, Arrofoit les lauriers definire à l'es armess. Après vue fort longue, & plus douce oration, So heroiques foirs au repos le laifettent Calvaret remonstant de-ja vers l'Orifon, So heroiques foirs au repos le laifettent Le foi ganad cour permit, par le befoin vainea, Que fa refte fe filt, vu cheves d'un écu.

Habillé d'un tiffu de lumiere volante. Un Laurier étoilé fa refte couronnoir : Une Palme immortelle en fa main tayonnoir : Et cent cercles ondez , d'une belle alliance, Autour de luy faifoient une illustre nuance, De l'Énge Royal du celette Palais, Ob regre we creentile de bientheureule paix : leviens, Seigneur, direll, vous eftre par ma gleine, leviens, Seigneur, direll, vous eftre par ma gleine, Voyez ez que je faiss de ne me phingres poine, Davoue gapie le Celei, par la petre d'va moissa, par le compartie de la compartie de la compartie de Javoue par le Celei, par la petre d'va pointa, A fon théone incertain, de la combe cerraine. A fon théone incertain, de ce luitane Palais. Tombez des mains du Roy, de ce luitane Palais. Tombez des mains du Roy, de ce luitane Palais. Tombez des mains du Roy, de ce luitane Palais. To courant auffis-oft, qu'à leurs yeax tit parailléne. Y courant auffis-oft, qu'à leurs yeax tit parailléne. Concell, foix les plus grands, d'es les plus enchaistes. Couche de la courant de la concelle de la courant de la cou

Sam me charger fejóri, rayonne fir ma cefte. Elle ne blefie piote; comme les voltres foor, Qui d'aiguillous foerers, vous vleecent le front. En que que les claid, moutant un pius l'un-difficie. Que que le s'aloit, moutant un pius l'unificie. Quoy que la Lune ériciter, & les Altres briller, Dovene prodre l'organi de leurs front évoltes / Après le Soleil mort, spécia la Lune étenne, Après le Soleil mort, spécia la Lune étenne. Par l'individual de l'année de l'

ni eraintes : Et ceffez de troubler mon bonheur par vos plaintes.

Par les Anges mon cesps de Massor enlevé, Et de corruspion par leurs som perferévé, Galt dans le Monumera de cette fluther Race, Qui par un role laire, de vire fause audace, comparation de la laire, de vire fause audace, par les constantes de la laire, de la laire, Des Grecc visepateure, et des Indis Apoditas. In effe qu'un record et l'Austre prochange, Le Camp par Efcadons s'avance vens la plaine, Oi de auftrours recous, Infadéle intré, Cust vu venin nouveau, dans fon cœur depité. Devant rouis le Verous marchetonet les premieres : Devant rouis le Verous marchetonet les premieres : Le La Couronne ceinn, que prit le Roy der Rois, Quand pour visioner la Mora, il moure fair la Quand pour visioner la Mora, il moure fair la

Aprés tane de perils, heureusement eonquise, Er pour prix du combat entre vos mains remise, Des promesses du Ciel dégages la foy; Pottera le bonheur en France avecque soy; Es fera desormais à la Tige Royale, En tout temps, calme ou trouble, vne garde farale.

Robert rentre à est moss, dans yn voile dorfe, Que luy fair yn mauge flulfer de coloré: Et laific en ééloignant, yn long trait de lumiere, Qui du Prince endormi penetre la paupiere. Il s'eveille, & fuivant du cœur, des bras, des yeux, Le Connec qui reprend fa roue vers les Cieve. Plein d'yn nouvel efpoir, & d'yne foy nouvelle, Il attend que le jour, su combat le rappelle.





# SAINT LOUIS

OΨ

# LA SAINTE COURONNE RECONQUISE.

## LIVRE DIX-HVITIE'ME.

N. M.Y. Praspiff morbe drain or Comp de Lorafae. Freedin de la offit, morbe en sofite tough.

A. M.Y. Praspiff morbe drain or Comp de Lorafae.

If fait de adiant verse verse processed and the complex processed and the complex processed and the complex of the co



EPENDANT le Soleil de l'onde renaissant, Par vn presage heureux, mais contraire au Ctoissant, A peine sur forti de sa couche alurée,

Et sous luy, de longs plis crespuë & colotées Que ses pressuers rayons, poussez comme traits

d'or, Sur l'Altre au front d'argent, qui paroiffoit encor, D'vn teint fombre & fanglant, tout à coup le chargerent:

Et de son front couvert les cornes dissiperent.
De là, comme vainqueut, de pourpre environné,
Et d'un cercle plus pur & plus clair couronné,
En montant, il sembla preparer sa lumiere,
A faire vne celebte & sameuse carrière;

Et telle qu'elle fut, quand pour estre garant, D'une victoire entière à \* l'Hebreu Conque-

rant,
I fufpendir sa course, il renvoya les Heures,
Compagnes de la Lune, à leurs moètes demoures,
Et d'un rayon sit signe, aux Astres qui venoient,
De faite reculer la Nuit qu'ils amenoient.
Les Corps qu'un jout si pur, & qu'un si beau

prelage,
Animetent d'espoir, remplirent de courage,
Par la voix des claitons, de la marche avertis,
Et du Camp file à file, en bel ordre fortis,
Marchetent à deux fronts, fur deux lignes éga-

ics, Soit pour la profondeur, foit pour les intervales. Louis à l'Aisle droite estoit avec la fleur, De tout ee que la Ftance avoit d'Hommes de

cœur.

La troupe des Templiers d'autres Corps escortée, Estoir sous le Grand Maistre, à l'autre Aisle postée. Les Freres de Louis assistez de Bourbon, Du Comte de Champagne, & d'autres de grand

nom, Commandoient la Bataille en dix Corps parta-

Et fous dix Estendars par Escadrons rangée. La premiere Colomne en cét ordre marchant, Et dés-ja du regatd les Ennemis cherchant, La seconde suivoir, où la mesme figure, Estoir d'égale force, & d'égale melure.

Tout se meut; mais d'vn juste & reglé mouve-

mental and d'un fine & terrible ormaneur. Le constitue que que le fr. 2 la vilutire afjune: Le franco moins que l'er, frappe l'est là Fintere. Le fir non moins que l'or, frappe l'est là Fintere. Se fine les haust cinistes d'aigretes mobrièges, Sur les riches boucliers de douvres charges, Le la pour part de frain redouble l'appareil: Le pour pur de ferain redouble l'appareil: Un feu noble en puilli, qui répond el valullance, Le puil que d'ende l'appareil: Un feu noble en puilli, qui répond el valullance. Le l'air evoid essethé, de hours avancée. Le l'air evoid essethé, de hours avancée. Percadin d'autre part, aimé de du renfort, l'excludi d'autre part, aimé de du renfort,

Par Themir amené du Levant & do Notri.

Des que le jour parupeim de couleun touvelles, l'Setion imi à marcher vent le Camp des Fidelles. Il levoyate que le trouble, après la mort da Roy, Juna leurs l'rouper fans Chef, regnant avec l'effory. Da fecus de l'Emmir les tiennes tenforcés, l'alba (cous de Themir les tiennes tenforcés). Plus fort que l'Out qui foir, è par it fontier Danois, l'alba (cous de Themir les tiennes de vant fon Aitle droite; l'alba (cous de Themir de The

Themir qui fan organ! à fa tallé tgaloir. Cowert d'activ hau, devar la gauche aloir. Il naquir fur les bords de ce Fleuve Tarrare, poil les \* Hords arrofe & leur bomer figure, De fang mellé de list fa Mere le noutrit: Si-rodt qu'il focut marcher la chaffe l'aguerrit: Sen pieds foibles encor les punes Corts l'afferent: Se pieds foibles encor les punes Corts l'afferent: Et fon troitiene luftre à peine eut fare fon cours, griff afford les fonos de Liones & de Cours.

Qu'il affronta les faons des Lions & des Ours. Les forces luy croiffant avecque le courage; Il creut devoir quiter houlette & paflutage: Et choifit dans fa Horde, entre rous les Bergers, Les plus hauts à la main, les plus prompts aux

dangers.

Avec ce Corps ruftique il courut les Frontieres:
Il faccagea des Bourgs, & des Hordes enrieres:
Ces fuccès, & l'espoir d'autres succès plus grands,

Le firent afpirer au rang des Conquerans.

Pour conduire à ce but , fes hautaines penfées

Il fit vn Camp volant de troupes ramaffées:

Croiffant à chaque pas, & se fortifiant, Avecque son bonheur ses troupes se grossirent: Le Mede, l'Affyrien, le Perfan le craignirent. Ainfi d'vn cours égal à celui d'vn torrent . L'Eufrate, le Jourdain & le Tigre courant; Il vint dans le besoin de la cause commune, Offrir aux Sarrafins, fes Gens & fa fortune. Reccu de Forcadin, comme le meritoit, Le fuccés qu'au Parti fa valeur promettoit: Il mena l'Aifle gauche à fes foins confiée, Et de quinze Drapeaux fous luy fortifice, Elle marchoit d'un air, qui des-ja provoquoit: Et du geste de l'œil de la mine attaquoit. La bataille au milieu de lances herifice Sembloit vne forest roulante & compassée: Et de tous les costez, les divers Ecusions, Bizarres de couleurs, barbares de façons, Les Vestes, les Turbans, les Cuiralles, les Caf-

Comme vn foudre il paffa du Nort à l'Orient.

ques, Superbes de matiere, & de forme fantasques, Par vn étrange accord de luxe & de terreur, Mesloien l'astreux au tiche, & la pompe d'hor-

Les deux Camps ennemis en cét ordre marcherent: Depuis qu'au jour naissant, ses Estoiles cede-

rent, Jaqui'à ce que des deux, yn mutuel éclair, Avantouteure de l'or, de méliger du let Avantouteure de l'or, de méliger du let De l'Indéelle au Franç du Franc à l'Indéelle. Le porteur incertains de ce premier avu, Par d'autres plus certains, authi-off on l'Indéelle. Le proteur incertains de l'or faire de l'autre par d'autres plus certains, authi-off ont leux ger, Couvrant Juir après eux, confirme leur mellige. Couvrant Juir après eux, confirme leur mellige. Louis el le premier de leur masche averti: Aufli écologues fon est de fon cœur en parti, te chercholent les chemmis les plus doirs à la fet chercholent les chemmis les plus doirs à la les chercholent les chemmis les plus doirs à la

Sa jope à cette vouë éclate fur fon front:
D'elprite pars & ferains fon espois luy répond:
Et a mine affente, aux Troupes qu'elle affeure,
Et de finecés heureux vn infailible augure.
Il ne net plus augule, il en paroit plus grand:
De la faveur du Ciel fon visiage est garant:
Et d'un air qui promet, d'un geftequi communde,
Allant de corps en corps, passone de bande en
bande,

Soit qu'il parle aux Soldats, ou qu'il fe faffe voir, Il allume l'audace & confirme l'espoir. Il s'artele à la fin, vers l'Enfeigne Royale, Au Crossifant tant de fois, dans les combast fatale; Et d'une main tocke, accompagnar la voix, Il aderelle, en ces mots, fa parole aux François. L'Occasion s'approche, & l'Honneur avec elle, L'vne & l'autre tait figne, & dée-ja nous appelle: Ma voix est superstué, où s'entendent les leurs: Et vostre vertu parle affez haut dans vos corurs: Elle ne vous dit rien, qui ne soit plein de gloire; Rien qui ne soit tout vostre, & pris de vostre Histoire:

Et fain faire qu'à vous, de vous comparation, Sant tiere de plus loin, que de vous, si ration, Sur vos explotes passer, de vos explotes à faire, Elle prend la mester, de forme l'exemplaire. Soyez done vos Rivants, sojer vos Concurrens: Ne regardez que vous, de vos fains, fair les rangs: En ne vous mestices, qu'avecque la memotie, De vos propres combats, de vostre propre gloire. Vous tant de fois vainqueurs, vous domeneus tant Vous tant de fois vainqueurs, vous domeneus tant

de fois,

Des Peuples Mécreans, des Infidelles Rois;

Vous que le Monde émeu, que la Naeure armée,

Que des Fleuves de feu, qu'une terre charmée,

Que cent Monfitres affreux, que eent perils nou
veaux,

En foule ramaffez, dans l'air & fur les eaux, N'ont jamais pû coucher de la mondré épouvance, Craindricz-vous les abois d'une Betle mourante? Cette Egypte si here & si vaine autrefois, Maintenant abatuê, est aux derniers abois. De son sing le Nil sume, & la plaine est trem-

pée: Il s'elt fait vn jouët de sa teste coupée: Et ses membres sanglaus, tronçonnez par le ser, Pourrissen sur la terre, ou stotent sur la mer. Vous n'en voyez plus là, que des restes qui trem-

blent:

Qui se pressent d'estroy, plûtost qu'ils ne s'assem-

Sil É maviwne coore, ils fe nouveut de pour ; Econime ils fort finne telle, il forte auxili finne cour. Quey l'uou suriez viance il Belle concore ensiere, per son fort a l'amenice, ex pudi fi vivires i per son fort a l'amenice, ex pudi fi vivires i per son forte a l'amenice, ex pudi fi vivires i per son forte a l'amenice, ex pudi s'est per la pour fipe de per l'ope son aver dans l'Hilbire ; Dur l'alme immorrelle, vue cernelle gloire. Une l'alme immorrelle, vue cernelle gloire. Les mettare preciette ne fous le Cel « Ofie, Et out e que l'Afic en richelfes feconde, Reçué des boods heureux, d'oil e pour viens au

Tout ce que le travail de Soleil & du Temps.
Ont pu contribre au loux des Sultans ;
Tout ce que la Nautre & les Arts peuvent faire, Après peu de combat, fera volter failaire.
Mais l'honneur le plus haut & le plus la prifer, Falult-il pour l'avoir, 1 ecm mons s'expofer, Sera de conquern par le fir de la lance, Pour l'honneur de l'Epife, & le biein de la France, La Couronne facrée, à laquelle autrefois, Soimit fon front d'un l'Honneur-Diva, Roy des

Rois.

Cette conqueste vaut les plus nobles conquestes, Vaut les plus hauts lauriets, des plus fameuses testes:

Et nous ne Gautions mieux, nos atmes employet, Ni de nos fasts attendre, yn plus noble loyer. Allons done, & fuivons l'Archange Capitaine, Qui dêt-pa de la Croix fast luite au l'stu la plaine. Yous vainetze, p. l'augure aux prefages certains, Qui brillene dans vos yeux, qui fur vos fronts fone peints:

Et toute vostre peine, après ectte vissoite, Sera de partager le busin de la gloire. Ainsi Louis patsoit, de tandis que sa voix, D'vn ton harmonieux, rouloit avecque poids,

D'un bon maniona un souton aveccupe pous se Levelefte Cuercire à fa grade fidelle, La Levelefte Cuercire à fa grade fidelle, l'aliquer aux derniers rangs des troupes la portoit: Et d'une belle ardeur, tous les cœurs exercioit. Comme il eut eachevé, les Corpe luy répondirent, D'un batement d'écus, que de longs est s'universit Et la priere faite, vn 1290 mant éclair,

Gliffa du plus haux Ciel , & mit le feu dans l'air.

Soit qu'il viult des harnois, d'une troupe étoilée,
Qui defeendit de là, pout effre à la mefiée :

Soit qu'il fult de la main du Roy, Seigneur des
Rois.

Rois,
Qui s'étendit du Ciel, pout benir les François:
L'augure en fur illuftre, & fur toute l'Atmée,
Une flame en courut, fans matiere allumée.

Focadin d'autre pair, d'un air impeneux, Parle aux fires de la main, de la voix & de's yeux. Il fair valoir la ptope au Soldat mercenaire; Et ley remplis le court de l'épit du falaire. Ces bardes luy, dit-il, ces bouffes que ru vois, Cet argent en armers, & cet or en pavois, Cette pompe de train, ce luxe d'equipage, Secont, fiest fairs viancre, aupoutd'hus ton parrage,

Il pourfuir, s'adrettant aux Braves foureilleux, Et montrant des Croifez les drapeaux orgueilleux; Ces Drapeaux où l'audace, austi folle que vaine.

En deviles ell fiere, en grands moes ell hautaine : Ces efcus, où fe void la Nobleffe en blafuns, Fetont à l'avenir fhonneur de vos Maifons: Ex vos Neveux, vn jour, y verront en Cornettes, u Toures les Nazions de l'Eurone défaires.

na Toures les Nations de l'Europe défaires.

Enfuire, se tournant vers ceux que la passeur Accusoit de foiblesse, se convainquoit de peut:
Nostre falut, die-il, n'est plus que dans nos ar-

M'espetons rien du Nil, n'attendons tien des chat-

mes, Les Fleuves débordez, & les embrafemens, Ne font bons qu'à troublet la paix des elemens : Ceft affez de deux bras, & d'vn peu de courage; Ces Corfaires Croifez n'en ont pas davantage. Nother foibleffe a fair juiqu'lei leur valeur; lis ferone fans fetré, quand nous ferons fant peux;

Ft nous les poursuivrons le long de cette tive, Comme l'Aigle poursuit l'Outarde fugitive. Au mons ptostons nos mains, aux Temples dé-

molis,
Aux Tombeaux prophanez, aux Croiffans abolis.
Ayons devant nos yeux, nos Femmes outragées,
Nos Enfans enchatinez, nos maifons faccagees:
Leur fort dépend de nous, leur vie est en nos
mains.

Nous na pouvons fuit, fans leur eftre inhumains: Et la fin du combat, fera de leur fortune; Et de nottre devon; la mefure commune. Enfin, la mort, Soldats, elt wn Spectre fans cœut Elle fuit les cramenti, les hards luy fone peur: Et la main quandon fuit, ja frapet robijous prefte, Perdá forcee & Goncoup, fitofl qu'on luy farteelle. Après la voix des Chett, fous l'air encor ferain,

Un connecte se fair, de cent quaisses d'airain.
D'un ton mieux concerte les Clairons y tépondenr:
Des nascaux & des pieds les chevaux les secondent.

Deux nunges de bois, ferrez, aiflez, fiffians,
Des deux Camps ennemis, volent en melme
remps.
Le Soleil en paflit, fes rayons s'en retirent:
L'air en eft offulqué, les bleffez en folipirent.

La mort fauche en paffant, tous ceux qui font touchez, Soit des cailloux grondans, foit des traits déco-

chez :

Konchar, avec bruit, pa. Penerodere, qui refle,
Fonchar, avec bruit, pa. Penerodere fundita.

Cit conge pulif, cout les Corps rébendant,
E la lance à Farrell, fue leun lapse roulaus,
An lignal de parrit, la plaine dimmie,
Drum furelles ne clain, welone haue dans la motDrum furelles ne clain, welone haue dans la motLe value mora bounde poude. Se le vaiquarue le fouler
A ruificaus boaillonnans le fang fur l'herbe couleLe vineu mora d'autre l'autre l'a

La menace & l'effroy, le tumulte & la fuite, L'adrelle & le hazard, le trouble & la conduire, Font wi Theatre affreux, vin Speckarle d'horteur, Où la confusion regne avec la fureur: Et la Mort de funcher & d'abarte lasse, Sous fa propre moisson se trouve embarrasse. Bourbon devant son Corps, le pecenier s'avan-

ex comme vn tourbillon fa courfe fourniffant ;
Abat Oromondate, à qui l'Ombre irrirée
D'Almire jout & nout, à fee yeux prefensée,
Pour la derniere fois , fur l'Aube apparoiffant,
Avoit predir ce coup, d'un gelle menaçan.
Le Prince infortuné le reçoir fans fe plandres;
Et de foin octur ouvert, sénante fe eu s'éceindre;

Almie, au moin, die-il, fouffrez que ce juloro; Repentant é puis, s'ille rejondre a vous it ne refuér pas la picopable amande, De ce malheureux fing, dont je vous fias offrande, Comondare mort, Azasout le fuit. D'un faitant écorché, fout la Lune nuiffance, Ouelque charme qu'il ouf, contre les coinclas; De l'acire de Bourbon ne le gasantir pas. L'un pune Alzian, Azimus, Kroppe rabe le Par ferment engagez, à Mahomet tous trois, De prodre à lon fombeau, cont celle de Fran-

Albuban qui tegnoit vers cette \* Mer pefante, Où l'ombre de \* Sodome est encore puante, Accourt pour les venger le fer nû, le bras haut, Et frape en blafphemant l'épaule d'Archambaut. Le harnois cizele d'une main immorrelle, Comme indigné du coup, sous le fer étincelle: Archambaur se rournant, le frape d'un revers, Où les jours de l'armet, à la voix sont ouvers. La levre, la gencive, & la langue coupées, De fang mellé d'écume & de fiel font trempées Et plus avant encor le fet vengeur entrant, La mort avecque luy, plus avant penetrant, La teste de l'effort aux vertebres offée, Pend avecque l'armer, d'une boucle arreftée, Azorin accourut en vain à fon técours, Sous le mesme tranchant, il finit là ses jours a Er rien ne luy servit, d'estre né d'Olibane, Qui Rivale autrefois de la Reine Sultane. Eut enfin par poison & par enchantement, Le Sultan pour Mary , qu'elle avoir pour Amant, Archambaur fecondé de Charles & d'Alfonse, Cavaliers & Pictons, rangs & files enfonce. Tous trois également au combat atrachez, Paroiffent trois Faucons, de la perche lascheza Qui faifant beuire au loin l'air batu de leurs aisles ; Fondent fur les Pigeons, paissans sur les javelles: Et sans estre arrestez de leure, ni de voix, Les chassant sur les eaux, les suivant sur les bois, Ne reviennent enfin, que la main colorée, Du fang noir & gluant reste de la curée, Louis de fon costé, de la teste & du bras, Inspire l'ordre aux Chefs, & la force auxSoldats: Commandant il agit, agiffant il commande : Il est l'esprit, le cœur, la main de chaque bande : Et mouvant tous les corps, present à tous les rangs,

Soit qu'il combare au front, fuit qu'il combare aux flancs, flancs, Luy feul aux Finemis paroift toute vine Armée, De lumière éclatante, & d'adedur animée. Par tour où l'uligurin de l'éperon prefit, Ergouverné du frein, par bonds ett élancé; On void les beat tronquez, & les rettes coupée; On void les rangs ouverts, les files d'ulificée;

# LIVRE DIX-HUITIE ME.

Comme on void à pleins bords, écumer les tor-Quand l'Esprit Roy de l'ait , & moteur des ora-

Sur la teste des monts fend le sein des nuages :

Etfait couler à seaux, & rouler par bouillons, La vague fur les prez, & le long des fillons. Soit à droit, foit à gauche, en quelque lieu qu'il paffe,

La mort fait alentour vn effroyable espace. De mille traits, de loin, contre luy décochez, Les vns tombent en vain, de l'écu rebouchez ; Les autres sont rompus sur l'armet invincible ; D'autres font détournez, par fon Garde invisible; Qui d'vn foin amoureux, autour de luy volant, De la main les écarre, & les repouffe au vent, Ofman farouche & vain, bravoit avec la hache, Rouge encore du fang de Germain & d'Eustache ; Tous deux jeunes, tous deux devenus à Paris, De Rivaux & d'Amans, Alliez & Maris. Il allost, le fer haut, leur joindre Lisamante, Qui passoit de sueur , & de sang degoutante. Louis le prevenant, d'vn coup mieux mesuré. L'atteint ou le harnois, joint au moignon doré-Le bras rombe, & se noye avecque la coignée, Dans le fleuve pourpré dont la terre est baignée: Et le corps qui le suit, abatu de son poids, En vain detelle Ormon, d'vne mourante voix; Ormon, qui pour le rendre au fer impenerrable, Par vn charme austi vain, qu'il estoit execrable, A trois femmes tira leurs enfans par le flanc, Et le lava tout nu , des ruisseaux de leur sang,

Louis passe à Rugut, de Rogut à Gorgasse; L'vn à la jouste adroit, l'autre adroit à la chasse: Tous deux du vieux Sultan autrefois Favoris, Et prés du jeune Prince, à la Porte nourris : Après avoir vécu dans la mesme Fortune, D'vne fameuse mort ont la gloire commune,

Comme quand le Bateur, frappe à coups redoublez .

Les jaunes fils du foc, en gerbes affemblez, La grange retentit, l'aire se voit sonchée, D'epics oftez de force, à la paille couchée: Et par tout où le fleau fuit le tour de la main, Les testes des tuyaux volent avec le grain. Amfi Louis donnant, foit fur l'Infanterie, Soit sur les Corps volans de la Cavalerie, Fait rouler à ses pieds, des Barbares vaincus, Les testes dans les pots les bras dans les écus: Et par tout on ne void , qu'Euseignes renverfées,

Que Bataillons rompus, que Bandes terraffées. Alferne qui le voit, de meurtres degouter; Et le trouble, l'horteur, l'épouvente porter, D'vn mouvement pareil, à celuy de la foudre Qu'on ne void qu'au fracas, qu'au débris, qu'à la

poudre ;

Et le sang bouillonner des morts & des mourant; Quelque brave qu'il soit, & quelque grand jou-

En vain de l'attaquer, follieste fon cœur. Il se joint à Molgan, dont la terrible épéc, Fut de la trifte mort de vingt Rivaux trempée : De vingt nobles Rivaux, qui par ses vains dess, Appellez aux Tournois, publicz à Memsis, En Lice avecque luy, pour Arfamone entrerent, Et sa possession, de leur sang luy signerent. Un Demon furieux au Tournoy president,

Et d'un rerrible cor aux clairons répondant, L'Amour en eut horreur, les Graces en fremirent, Et d'auprés d'Arfamone en trouble s'enfuirent. Alferne à ce second, si barbare & si vain, Ajoûte encore en tiers, Auplan l'inhumain, Qui faifoit devant foy, potter vne coignée, Affreuse de couteaux plantez sur la poignée :

Prefage épouventable ! & qui ne promettoit, Qu'vne tragique morr, à ceux qu'il abatoit. Prés de cent Chevaliers de ces couteaux perirent, Qui \* le Pas, contre luy, de Thebes entreprirent-Les cinquante Palmiers for la Lice rangez, De leurs harnois captifs long-temps furent char-

Et plus long-temps les vents, qui prés de la paffcrent , Du malheur des vaincus, en passant soûpirerent.

Le faint Roy tout d'vn remps, de ces trois attaqué, Resemble au bastion fur la roche flanque, Qui ferme fur fon pied, quelque orage qui gronde, Ne s'emeut aux affauts, ni du vent, ni de l'onde. 11 pare au coup d'Alferne avecque le pavois 1 Et luy porte le fer au conduit de la voix: Il en meurt, & mourant, encore par fa playe, Son Esprit dépité le blaspheme begaye.

Aliplan furieux, pallant fur le vainqueur, L'allost du coutelas, fendre jusques au cœur: Le vainqueur se détourne ; & d'vn coup qu'il allonge

Le fer oui fume encor, dans le ventre luy plonge, Il regretta la Lice, & le celebre Pas, Où tant d'hommes de cœur, peritent de son bras : Et tendit en mourant, les mains à la coignée, Qu'il avoit tant de fots, de fang noble baignée. Molgan qui restoit scul, alluit le bras lever; Et fur l'armet royal, ses forces éprouver; Le Prince tourne bride , & luy gagnant la croupe, Le enrps en deux moitiez, fous les costes luy coupe.

Son harnois fi fameux, qui jadis en Danias, Fit gemir fix marteaux, & fuer douze bras; Sous l'effort de ce coup, se send comme l'écorce, Qui tendre & mince encor n'a pas toute sa force, Le bufte avec les bras trébuche d'vn cofté; Du cheval qui bondit le refte est emporté : Par rout où va ec corps l'horreur est à sa suite : Il ofte aux vns l'audace, aux autres la conduite: Er fans telte, fans bras ,fans armes , & fans cœur, Il abat en paffant les plus forts par la peut,

Louis laiffe aux fuiars leut frayeur & leur trouble, Et tourne brusquement , où le combat redouble. Et comme le carreau, qui descend avec bruit, Du tonnant Arfenal, où la chaleur le cuit, Laisse floter en paix, les épics sur les plaines, Et ne bat que le front des montagnes hautaines: Ainsi le faint Heros , ne se prend qu'aux plus

grands,

Qui font encore ferme, & retiennent leurs range La perit Algofran, qu'vne Licome blanche, Une armure d'argent, vne hache à long manche, Cent chifres de rubis fur Ion écu tracez, Cent autres de mesme art, sur sa cotte enlacez, Et le rouge plumar, qui d'vne Salamandre, Sembloit for fon armet comme du feu s'epandre, Declaroient avec pompe, & d'un air glorieux, Guerrier aufli galand, qu'il estoit furicux, Pour Zahide venu de la rive Perfique, Illustre Pretendant, & Brave magnifique, Mais alors viceré du trait de la douleur, Qui joint au trait d'Amour, luy déchiroit le cœur, Se figurant à faux, que la belle Guetriere, Dans les fers gemissoit, des François prisonniere; Il jonchoit le chemin de cuiffes, de cuiffars, De corps, de corcelets, de bras, & de brassars; Tandis qu'avecque luy, la Licome aguerne, De fon bois naturel donnant avec fune, Renyerfoit les Piétons, les Cavaliers heurtoit, Et non moins de la dent, que du front combatoit. Le barbare Guerrier, & le Coursier sauvage, D'vne pareille ardeur, animez au carnage, Arrivent vers Louis, qui les reçoit du fer. Fait du cheval cornu, voler la corne en l'air 1 Et le bras relevé, passant sur le Barbare, De sa teste en passant, ses épaules separe. D'vne pare, l'Animal desarmé de son bois. Bondissant fur Afor, l'aceable de son poids: La teste d'Algofran, majoré la Salamandre. Malgré les feux dorez, qui n'ont pu la défendre, Roule d'une autre part, dans son casque charmé, Et de rubis ardens vainement enflamé; Tandis que son Esprit, sorti par sa blessure, Nomme encore Zahide, & plaint fon aventure.

Là Mulifat fans poil, Afamut fans armet, Et celuy qui hautain du fang de Mahomet, Portoit d'un crespe vert, la teste envelopée, Tous trois d'vn coup pareil, ont la gorge coupée, Le trifte Elmelanzir, qui couroit à la mort, Qui l'avoit tant de fois demandée à fon Sort. Bleffe du mesme ser, sous la mammelle droite, Croyant le coup leger, & l'ouverture étroite, Luy-mesme l'elargit, luy-mesme de la main, Se tire de regret l'ame, & l'amour du sein: Ex trace en expirant, d'vn doigt de fang humide Son nom für son pavois, & le nom d'Elgatide.

Parmi tant de chevaux , tant d'hommes terraf-

Après tant d'Escadrons, tant de Corps renyetsez,

Themir qui reste seul, outré de sa défaite, Se prepare à la mort, plûtoft qu'à la retrait. Il marche herement vers le Prince vainqueur, Ses yeux, devant fa voix, s'expliquent pour fon cœur.

Sa voix, devant fon bras, l'attaque de menace. Et du courage, en luy, la fureur prend la place. Je t'apporte, dit-il, la victoire ou la mort:

L'une est entre mes mains, l'autre en celles du Sort. Mais de quelque costé, que la balance incline,

Si tu ne vas devant, tu fuivras ma ruine: Et de ma chute au moins jailliront des éclats. Qui poufferont ta gloire, & ta fortune à bas. Le faint Roy luy répond du tranchant de l'épée, La targe quoy que double, en deux parts est coupcc:

Et le fer, de fon poids, le long du bras gliffant, Entre dans l'épauliere, & l'entame en passant. Le Barbare en fremit, la fureur en redouble. Et la houte, plutoft que le peril, le trouble, li refine la bride à la gatde du bras; Il leve des deux mains, l'enorme coûtelas : Et tandis qu'il balance, & qu'il prend sa mesure; Louis palle, & le frappe au defaut de l'armure, Le fer ouvre à la mort, la porte par le flanc; L'ame furprise en sort, sur vn bouillon de sane Et le vaillant Themir , fous qui fléchit \* 1'O. ronte,

Et \* le Chezel foûmit, sa corne avecque honte; Qui fit voler fon nom, jufqu'au rivage Indois, Qui cueillit des Lauriers allez pour quatre Rois: Lastle au pied de Louis tout ce que la Victoire, Avoit mis fur fon front, & d'orqueil & de gloire. Le plan de son Empire avec luy renverse, Et rompu de sa chute, est au vent disperse: Mais vn auere \* Themir, qui naistra de sa race, Henrier de son oœur, rival de son audace; Ses defleins abatus, quelque jour redreffant, Erdu Nord jusqu'au Sud, ses conquestes pouffant, Bien loin de là le Gange en étendra les bornes, Du Nil & de l'Araxe abaiifera les cornes : Le Scythe, le Persan, l'Arabe le craindront; Des Ottomans fous luy, les Lunes s'éteindront : Et sous luy tombera, le grand mur qui separe, L'Empire du Chinois, de l'Empire Tarrare. Cette aisle ainti rompue, & tous ses corps dé-

fairs, Louis tourne, où l'autre aisse ébranloit de sonfaix Les Troupes, que Bourbon & le Maistre du Tem-

Animoient de la voix , foûtenoient de l'exemple. Là le grand Forcadin rangs & files heurtoit : Armes, hommes, chevaux, bannieres abatoit; Et trempé de fueur, degoutant de carnage, La terreur dans les yeux, la fureur au visage, Alloit le fabre au poing, le long des baraillons, Comme le Moissonneur va le long des sillons .

Quand il fait fous ses mains, au travail exercées, Par javelles romber les moissons heristees. Son arme ruissela de cent diverses morts : Il baigoa le terrain du fang d'aurant de corps : Sur le frere mourane, il fie mourir le frere : Sur le fils languissant, il fit languir le pere: Il blessa le Breton, sur le Flamand blesse: Il terraffa le Gree, fur l'Anglois terraffe: Et la plaine sous luy, devint vne montagne De mourans d'Italie, & de morts d'Allemagne.

Ainfi le Bûcheron aux bras forts & velus Affaillant de la hache, yn peuple au bras feuillus; Le mont en retenrit, les arbres en fremissenr : L'Echo pour eux s'en plaint, les vallons en gemiffene:

Là mourent fous le fer, l'Erable & le Sapin : Là gift vn grand Tillot, auprés d'vn plus grand Pin: Ici l'Orme en tombant regrette en vain sa force : Ailleurs vole vne branche, ailleurs vole vne écorces Et la retre ne peut suffire à l'embarras, Des cimes & des trones, des testes & des bras.

Alexis, Philosophe aussi brave que sage, Aumale, Chevalier fameux par fon courage, L'vn Grec, l'autre François, & rous deux renom-

mez, Tous deux d'vn zele égal au combat animez, Le hautain Sarrazin de concert attaquerent : Et blessez de sa main, à ses pieds trébucherent. Le Guerrier Philosophe atteint sous le costé, Rendir la vie à Dieu, comme vn gage presté Et le noble François, d'une ame forte & grande, De la sienne luy fit vne honorable offrande.

Sommievre les suivit, pour qui mille brebis Paissoient le long des bords, où se traisne à longs

L'Arfe, où l'on void briller l'écaille tavelée De la Truite de pourpre & d'argent éroillée. Er Clermont le chaffeur, chez qui l'enclos des

L'enceinte des vergers, la couronne des tours De hures de Sangliers & de Loups éroffées, Estoient aux villageois d'agreables trophées-

Chabanes, qui sceut mieux qu'aucun autre Guerrier, Entrelacer le Mytte avecque le Lautier:

Brave entre les Galans, Galand entre les Braves, Et possesseut discret de cent beaux cœurs escla-VC: Combatoit des premiers, diapré de cent nœus,

Où cent chifres pendoient environnez de feux; Et hautain du cimier, élevé sur sa teste, Où l'Amout d'vne fléche à partir roujours preste, Sans s'elever Jamais, & fans jamais bleffer, Sembloit voler roujours, & toujours menacer.

Cette pompe amoureuse offença Rosebare, Qui de mine, d'esprir, de naissance barbare, Sur fa puissante targe, en devise portoir,

Un Amour enchaifné, qu'vn Vautour beoquetoit.

Qui tombe fur l'armet, voler l'Amour à terre-Er la bravade encore à l'injure ajoûtant, Ton Parron, luy dit-il, fur la poudre t'attend Lasche qui dans la guerre amenes la mollesse: Et qui melles la force avecque la foiblesse. Et du mot & du coup Chabanes depité, Luy répond d'un revers, qui luy feud le cofté: Et l'ame dépirée, en fort avec murmure.

Le fer, le froid, la mott entrent par la bleffure, Foreadin avec luy d'vne Louve allaité, Par Olzon le Sauvage, avecque luy porté Survient comme il expire, & void fumer l'épée, Du sang qu'il cherissoit , jusqu'aux gardes trempéc.

Comme du haur de l'air, l'Aigle après de longs Fond fur vn grand setpent meurtriet de ses petits,

Qui la dentrouge, encore, & l'écaille livide Avec crainte descend, du nid qu'il laisse vuide. De mesme Foteadin, de sa perre irrité, Et pique du dépir, à fon deuil ajoûté, Sur Chabanes fondant, d'vn revers le terraffe, Trois fors le fair fouler, au fougueux Grondicasse,

Qui de son Maistre encor la fureur secondant, A l'ourrage des pieds, joint celuy de la dent-Ainsi mourur ce Brave : & sur les bords de Loire, Où resterent les cœurs captifs de sa memoire, Les Peupliers paliflans, & les Saules chenus, Pour luy la ceste basse, & les bras demi-nus, Long-temps furent en deuil , long-temps le re-

gretterent: Et plus long-temps encor les Graces le pleurefent.

Rofebare vengé, Fotcadin s'avançant, Er devant for Guidons & Cornettes poulfant. Par des fleuves de fang, par des monts de carnage, Se fait à l'Oriflame yn tertible paffage: Et moissonnant à droit, à gauche moissonnant, Renverfant les plus forts, les plus hers étonnant,

Est semblable au Faucheur, qui sous la faux rranchance, Fait à ses deux costez tomber l'hetbe mourante :

Tandis que sur le pré dépouillé par le fer, De ses plaintes en vain, la Cigale emplit l'ait. Ce que l'huile est au fou, qui fait dans la foutnaife.

Des rameaux & des trones, vne commune braile: Le sang l'est à l'ardeur, dont ce cœut inhumain, Détruit files & rangs abatus de sa main. Mais plus il en détruit, plus il en veur détruire : Et le fer de la mort, joint au sien s'entend bruire. Tour s'ébranle à ce fer, tour succombe à son poids, Il tranche, il fend, il perce en tumulte & sans choix. Ce n'est plus vn combat, ce n'est qu'vne tûrse; Et ce qui fut valeur, est devenu furie. Les plus fiers des François, raliez en vn corps, Accoutent au sceours, par la foule des morts :

L'ordre se rétablit, le carnage redouble : Foreadin de nouveau par tout remet le trouble Il coupe à Brun le flanc, malgré le corcelet : A Thavanes la main, malgre le gantelet : La teste à Vauquelin, pour qui le Fleuve d'Orne, De regret arracha les roseaux de sa corne: Et la Nymphe des eaux, que Vauquelin cent fois, Réveilla de sa lyre, anima de sa voix, Encore maintenant, en filence foûpire,

La perte de sa voix, & celle de sa lyre. A ce rrouble, au galop Lifamante arrivant, Sur son coursier qui semble vn Animal de vent Croit courir au combat, & court à la Couronne, Qui fur elle descend, & dés-ja l'environne, Le celefte Guerrier qui l'affiile & la fuit, Autour d'elle en volant, fait grand jour & grand

Et pour donner du lustre à son licure derniere,

Met du feu fur son casque, en met dans sa vifiere: Et de son coûtelas fait paillir vn éclair, Qui de loin porte aux yeux les menaces du fer-

Elle ne pouffe rien, qu'elle ne le renverse; Rien ne soutient son bras, soit qu'il taille, ou qu'il Bethines qui la fuit, prest à la secourir,

Et si sa mott luy scrt, prest encore à moutir, S'étonne de la voit si prompte & si hardie, Rouler comme le feu d'vn lubit incendie, Qui de feuilles nourri, dans le fein d'vn buiffon. Et par vn vent foudain porté fur la moisson, Au travers des fillons fait de funcites rues; Détruit en petillant le travail des charrues Et passant de fureur jusqu'aux prochains ruisseaux, Met en cendres leurs jones, & fait bouillir leurs

Forcadin reconnoift la vaillante Guerriere. Aux éclairs que ses yeux jettent par la visiete. La mort de Meledin de sa main égorgé , L'affront fait à l'Estat, par sa mort outragé. Rentrent dans fon esprit, renouvellent fa rage, Et contre Lisamante enflament son courage.

Infame, luy dit-il, contre elle s'avançant, Et tout d'vn temps la voix avec le bras hauffant; Tu fouilles donc encor le jour, l'air & la terre ? Et le Ciel impuissant, est pour toy sans tonnerre? Mais impuissant ou fort, il conneroit en vain; Sa foudre est inutile où peut aller ma main: Et l'Ombre du Sultan à qui je dois tateste, L'attend de cette épée, & non de la tempeste.

Finissant à ces mots, il abaisse le fer, Qui siffle, qui menace, & qui fait fremit l'air. A la mort qui le fuit, Bethunes se presente ; Et pour la détourner du front de Lifamante, Porte le bras au coup, qui luy fend le pavois, L'entame vers le coude, & luy coupe deux doigts. Le Barbare en rugit, & l'affreufe lumiere, Qui luy jaillit des yeux, met en feu sa visiete.

Et le btas élevé, faifant luire l'acier,

Et pour elle reçoit le coup du cimeterre, Qui luy fend la cuitasse, & l'étend sur la terre, De la vers Lifamante il se tourne en mourant. Et de ses derniers vœux encor la secourant Aftres au moins , dit-il , purs Auteu s de ma flame , Gardez qu'elle s'éteigne, au pattir de mon ame; Et faites-en plutoft vn feu juste & vengeut, Qui nourri de mon fang, & fortant de mon cœur, Saute à cét Inhumain, le brûle, le tourmente. Et de sa cruauté preserve Lisamante. Mais ces vœux amoureux, par le vent emportez, Ni des Aftres ne font, ni du Ciel écourez :

Il repaffe, & l'Amant à qui la noble peur,

Que luy donne l'Amour, a redouble le cœur,

Repaffant entre deux, reçoit pour la Guerriere,

Le coup fur l'autre main, qui luy restoit entiere, Elle tombe, & le fer qu'elle ne peut lafcher, Semble encor en tombant, l'Infidele chercher.

Forcadin de nouveau s'enflame de colere: De nouveau sa voix tonne, & son regard éclaire,

Son cœur luy tenant lieu de pavois & d'épée, N'ayant plus qu'vne main dés-ja densi coupée,

Perclus de toutes parts, de nulle part vainen,

Fait du corps qui luy reste, à la Veuve vn écu :

Et comme il veut paffer, pour la tross'eme fois, Bethunes fans épée, & mefme fans pavois,

Et le Ministre aisse, Tuteut de la Guerriere Luy montre la Couronne au bout de la carrière. Pressant des éperons, les deux stancs du coutsier, Elle frappe en paffant l'armet de l'Infidele: Et fait de son Dragon, en l'air voler vne aisle. Soit du casque batu, soit du sabre batant, Il fott avec éclair vn feu pirouettant, Qui femble estre fouffle de l'orgueilleuse beste. Qui terrible de queuë, & terrible de ctefte. Saillit, tourne, étincelle, & de ses sifflemens, Anime Forcadin, & suit ses mouvemens.

Le Barbare immobile au coup de Lifamante, Comme l'est vn rocher au coup de la tourmente. Tourne la main, la bride & le coursier puissant, Qui prend part à son ire, & son dépit ressent : Et comme elle revient, plus fiere & plus fougueufe, Accusant son épée, & l'appellant trompeuse, Sur elle Forcadin s'clance de fureur, Et d'vn coup, dont le fer devoit avoir horreur, Luy petce le pavois le baudrier la cuitaffe. Traverse le rets d'Hor, qui sur le sein se lace Et ce sein, où la grace avoit toûjours regné, De fon fang, qui jaillit à bouillons, est baigné.

En vain , la force Veuve à ce coup s'évertue. Là du poids de la more, & du sien abatue, A l'houre inévitable enfin elle se rend ; Et tombe prés du corps de Bethunes mourant. Mais tombant elle fait, ainfi que fait la Palme Qui forte dans l'orage, & belle dans le calme. Sous l'injure du fer, à peine fuccombant, Dreffe encore les bras, vers le Ciel en tombant, Et plainte des Zephyrs, de l'Aurote pleurée,

Après sa cheure encot patoist grande & parée. Plus belle & plus prisée, en ce dernier moment, La chaîte Veuve expire, auprés de son Amant. Elle luy tend la main, des-ra froide & pefante :

Luy parle comme Amie , & non pas comme

Amante. Et tandis qu'il reçoit ce gage d'amitié, Qui pour futeroist, ajoûre à l'amour la pitié, D'vn foupir, qu'il confie à sa seule pentée, Il foulage le feu dont fon Ame est pressee. Encore est-ce à regret, qu'il consent que son cœut, Par sa playe en découvre, au dehors la lueur : Et son respect n'en fait que d'vn trifte filence,

Et d'vn sanglot plus tritte, à la Morr confidence : A la Mort qui ne peur son secret reveler ; Qui ne peut qu'aux Tombeaux, qu'aux Ombres en parlet.

Son efpoir est au moins, que sa pudique flame, Sans matiere & fans ombre, allant après fon Ame, Et de la Terre au Ciel , avec elle pailant, Se verra toure pure, & telle qu'il la fent :

Et Lisamante, alors, si purement aimée, N'aura point de regret, de l'avoit allumée. L'Esprit de l'Heroine enlevé cependant, Par le Garde immortel, de son Sort Intendant; Va tout brillant du feu, qu'il épand de foy-mes-

Recevoir dans le Ciel vn double Diadême. L'Esprir respectueux de Bethunes le suit, Pat vn long trait de jour, qui fur sa trace luit.

Respect Fils de l'Amour , Vertu Sœur de la Gloire, Quelle affez riche plume éctira cette Hiftoire? Et quel si sage Amant, sur ce Modele vn jour, Prenant l'esprit, la forme, & le trait de l'Amour, Pour en faire vn exemple, à la Race future,

Aura l'art d'en tracer en ses mœurs la peinture? De ces deux grandes Morrs, le deuil & la douleur, Vont d'esprit en esprit, passent de cœur encœur. De fes aifles au loin, la Renommée errante. Semble répandre en l'ait, le fang de Lifamante: Er comme si des feux allumez de ce sang, Pafforent avecque bruit, de l'vn à l'autre rang, L'vn tourne, l'autre court, l'vn presse, l'autre

avance, Et d'vne égale ardeur, tous vont à la vengeance. Ainfi, quand la Genisse au front blanc & cotnu, Du Fleuve, de l'herbage, & des faules connu, Après avoir en vain combatu pour sa vie, D'vn Lion plus fort qu'elle, a la faim assouvie s La Riviere s'en plaint, la Saulfaye en fremit: Le troupeau languissant fur l'herbage en gemit: Les Taureaux mugiflans auprès des vaches mot-

Demandent le combat, & presentent leurs cornes: Er des hameaux voifins, les Bergers s'amaffans, Courent au fon des cots, le meuttriet menaçans;

Tandis que méprifant & leur bruit & leur trouble, Que le vallon repete, & que le bois redouble, L'orgueilleux fur sa proye, en repos aculé, Lesche encore la terre, où le sang a coulé. Forcadin, pout avoir vne vengeance entiere, Fair enlever le corps de la chaîte Guerriere.

Il fut des Sarrafins par deux fois emporté: Deux autres fois il fut aux Sarrafins ofté: Et la troisième fois demeurant fur la rerre, Trifte & noble fujet d'vne terrible guerre, Il fut noyé de fang, il fut couvert de corps, Et rout mort qu'il estoit, il causa mille morts. Là cent Braves couchez sa Tombe compose-

Et de cent noms fameux l'Epitaphe en formerent. Epouventable Tombe : Epitaplie fanglant : Mais Tombe plus illustre, Epitaphe plus grand, Que tout ce que le luxe , &ctout ce que l'Histoire, Ont fait d'illustre à voir, ont fait de grand à croire Que ne fit point Harcour du fens, du cœut, du

bras? Quel fang ne rougit point fon large coûtelas? Le Perfe, le Syrien, l'Arabe s'y mellerent, Et jusqu'au ganteler, par ruisseaux luy coulerent.

Il fausta la curratte au superbe Alafrin: A Zoragan l'armer, quoy qu'aufli fost que fin: Et coupant à Zumel, boucles, plaques & mailles,

De son ventre fendu, fit faillit les entrailles, Les Barbares dés-ja ployant sous ses efforts, Le laissoient sur le champ maistre du chaste corps: Quand Forcadin criant, au combat les rappelle: Les foudres de fon bras, for les Francs renouvelles Et fi dans ce moment Harcour fur garanti,

Si le fer Sarrafin fur ailieurs diverti, Ce fut par la vertu du brave Sainte-Maure, Qui ruissclant du sang des bandes de l'Autore, Vint avec Chaftillon, la Guiche, Josserans, Raffcurer cette troupe, & rétablir les rangs. Mais ni rangs rétablis, ni troupe raffeurce, Où donne Forcadin, ne sont pas de durée. Sous luy le sang déborde, & toule à gros bouil-

Comme l'eau qu'vn rorrent pousse dans les sillons: Il tranche d'une part, d'une autre part il perce : Où ses coups ne vont point, sa menace renverse: Et son serredoutable, aux Cliefs, comme aux Sol-

Peur à peine suffire aux efforts de son bras, Dés-ja les plus hardis codant à son audace, Demarchoient en branlant, & luy quittoient la place:

Dés-12 Charles d'Anjou prisonnier & blesse, Le Grand Masstre du Temple aveugle & rerrasse, Er Bourbon loin de là , donnant la chafic aux ban-

De Thebes, de Memfis, d'Abide, & de Brabandes, Laissoient la coutse libre, à cet Imperueux, Que les Corps ébranlez, voyoient fondre sur eux, Lossis uber puffase, des je viaqueme d'one salleholmit de la linde de tranguiere novale. La life fair un gros qu'il s'oni teuverlé. La life fair un gros qu'il s'oni teuverlé. La life fair un tortenis, fouqueme fais de forage. Et garcii au tortenis, fouqueme fais de forage. Se mit de la fair augre, fond l'épée à la main, De morts combann en foule accable le retraint t'a fait tate qu'il avriere au General Baltaires et fait tate qu'il avriere au General Baltaires (Qu'il de l'Octorie su Nil, par fa taille commu Et de Sue a Mennis, depuis put tecennue, D'orte barre affiliée, éce de cur parts tranchange, Octorier de corpt tronques. Il plane tought-

Et inter.

Et inter.

Et inter.

Et inter.

Et inter.

Et inter.

Et nom noim au combax, qu'au minege dreffe,

Et nom au perorie l'effivoyable moneure,

Dans et poundes faire vivelle moneure.

Dans et poundes faire et interes de l'est et l'est et

Se toume vers Louis, de force & d'art l'attaque: Louis d'vn ptompt revers, tranche frontal & plaque:

Et fait avecque bruit, tombet entre les motts, Sa teste d'une part, & de l'autre son corps. De ce terrible eoup, cent Barbares branlerent: Plus de cent, les arsons & les étriers quitterent: Le fracas, la lueur, le mouvement du fer,

Pour suivre les fuyars, se redoublent en l'air: Et l'effroy dans leurs yeux, l'erreur dans leurs oreilles, A ces deux grandes morts, en font mille pateil-

Forcadin mcfme en fent vne foudaine horreur , Qui change malgré luy, l'affiette de fon cœur. Le ne fçay quoy d'afficux , le ferre & l'environne ; Sans qu'il tremble, il s'émeut, fans qu'il craigne , il

s'eronne.
Soir qu'i l'Aftre du Roy, son Astre se rendant,
Et son mauvan Demon, au bon Ange eedant;
Il sennts defaits sa force, a leur retraite,
Et qu'il en augurant sa froute défaite;
Soir que l'Beure marquée à la fin s'approchant,
Et que la mort dès-ja de ses mains le touchant,
Un froid sombre de petant, de se smains inshumai-

Luy gliffaft dans le cœur , luy coulaft dans les vei-

Les esprits chauds & prompts, qui dans son corps servoiene

D'ame seconde aux nerfs , & ses membres mouvoient, Amortis tout à coup , dans leur fource languif-

Et de là, vont à peine, aux bras qui s'engourdif-

Il s'excite pourant, à tiere de son cœur, Tout ce que J'ame encore y reteine de vigueur; Et bien loin de suir, ou de cacher sa rele. A l'éclair mediager du coup de la tempeste, Il veut par vn dernier & memorable effort, Faire bruire si chute, & teclever sa mort. Mais son cœur à ses bras, peut à peine s'étendre,

Er ce qu'il eut de feu, n'est plus que de lacendre. Le faint Roy cependant, vient l'épée à la main, Plus grand que de coûtume, & d'vn air plus qu'hu-

main: Er comme le Sanglier fameux par la victoire

De cenr Limiers défaits, de son arme d'yvoire, Reçoit sans reculet, la mort que le Chasseur, Par l'écusson fendu, luy porte dans le cœur: De mesme Forcadin, quelque essort qu'il se fasse.

Pour rallumer le feu de sa premiere audace, Ne trouvant que langueur, que froideur en son

A peine & pefamment, leve le coûtelas: Et le vain fouvenir de fa valeur étennte, Ne luy fert, qu'à mourir fictement & fans crainte. Il rombe aux pieds du Roy, d'vn coup feul abatu;

Mas il garde en tombant, quelque ombre de vertu: Sa serté sur son front se conserve en sa place: Son ceil mort épouvente, & sa mine menace.

Et comme vn Pin long-temps reconnu Roy de l'air, Quand il ede à l'effort, ou du vent, ou du fer, Abat avecque foy, tour ce qui l'environne; Ebt-anle les Sapint, & les Cedres étonne: Et tout le Peuple vett, émeu d'un long fracas,

Semble vouloir füir de la teste & des fras.

Ainfi la mort d'vn Chef if grand & fi terrible,
A la fuite, à la route, est vn fignal horrible.
Un grot de Mufulmans ferme encor & presse,
Par le Prince vanqueur ett de force enfonce.
Charles qu'ils emmenoient, delivré par son Frere,
A la valeur joignant la houte & la coltere,
Prestle fes mains contre cus à son Libersateur;
Saute an fer d'Aluxan le celeber Lutteur;

Abat piques, marcaux , coûrelas, halebardes, Er venge, în priôn, par la mort de fes Gardes. Dés-ja des Sarraíns rompus & renverfez Les Efcadrons défairs, les Drapeaux terraiflez, Eraloient va Theatre aux yeux de la Viŝtoire, Pompeux en fon horreur, & certrible en fa gloire, Lors que fur le Vainqueur, dans l'efpace de l'air, Parmi les feux ferains d'vn pur & long éclair,

Un grand Aigle planant, d'vne aille lenre & calme, En passant laisse choir , vne branche de Palme. Cela fair, on le void für fa tefte tourner ; Soir pour luy eonjouir, ou pour le couronner: Er tirer vers la plaine, où fur le haur des Tenres, Des Sarrafins défaits les Enseignes flotances, Sembloient d'yn bruit confus, & d'yn long trem-

blement, Prefager du combat le trifte evenement.

Le Saint Roy reconnoult le conducteur celefte; Se prepare à le fuivre au combar qui luy refte; Se mer au front des Corps les plûtoft ramaffez; Arrive au Camp Barbare, en franchir les foffez; Porte par tour le fer, le trouble & l'épouvente; Et mene par le sang, la Mort de Tente en Tente,

Cependant Adelin, forme vn gros avancé, Du Corps des Mammelus, par le Camp difperfé; Et prenant avec eux, foixante halebardes, Qui du facré Trefor , restoient les derniers Gar-

En fair pour le fauver, vn dernier bataillon: Er marche avecque luy, droir au grand pavillon. Muratan qui l'observe, à Louis se presente, Er dir, en luy montrant l'Escadron & la Tente: Cerre Tenre, Seigneur, qui luit de pourpre &

d'or, Est celle où vous devez chercher le saint Tresor. Mais devant il vous faut yn combat entreprendre Contre ce dernier Corps, qui va pour le défen-

dre. II est des Mammelus; & vous sçavez, Seigneur, Si contre eux aujourd'hui, je dois manquer de

Sa j'ay droit d'avancer la peine de l'injure Que doit faire à mon Sang, leur revolte future, Muratan fur ces mots se mettant dans le cœur, Que si des Mammelus , il peut estre vain-

Leur défaite pourra détourner de sa Race, Le funeste complor dont le Ciel la menace; S'apprefte à la carrière , & promet au long Pln , Qu'il eouche fur l'arreft , la tefte d'Adelin. Mais, qui jamais changea; qui rompit les mefu-

res Du Destin des Estats, & de leurs aventures? Er quel Esprit jamais, quel bras fur assez fort, Pour détourner le poids, & la penre du Sort?

Louis, fut cét avis , à donner se prepare : Muratan le premier, va contre le Barbare, Qui vient de son costé, porté sur vn coursier, Plus viste que le vent, quoy que chargé d'acier. La rencontre fut rude, & les lances portereur:

lerent : Le fer de Muratan l'épauliere perça, Er la pointe quarrée en l'épaule laissa.

Mais celuy d'Adelin, portant fous la mammelle, Enfonce la cuirasse, & le cotps après elle. Le Prince converti couché fur le retrain, Vers le Ciel qui l'artend, leve l'œil & la main:

Les chevaux quoy que forts, fur le champ s'acu-A ce défi rerrible, vne morrelle crainre,

Et les Chantres Vieillars, à son couronnement, Redoublenr leur concert, & renforcent leut chant. Louis de son costé pousse Officiers & Gardes : Fair tomber sous le ser lances & halebardes ; Enfonce, rompr, diffipe, & du poids de son bras, Fait trebucher chevaux & chevaliers à bas. Ce qu'il laisse échapper est défait pat sa suite: Les Mammelus preflez se sauvent à la fuire : Er leur Chef Adelin, dés-ja foible & bleffe, D'vn fort plus malheureux par Louis menace,

Son Ame par la Foy, par l'eau renouvellée, Est presentée à Dieu, par vne Troupe aissée:

Luy laisse le champ libre, & reserve sa reste, Aux revolutions que la Fortune appresté. Si-rost que le faint Roy victoricux par rour, Vid le Camp faccagé, de l'vn à l'aurre bout; Tandis que le Soldar affouvi du carnage, Relafche fa colere, & fe rourne au pillage:

Il marche des Prelats & des Chefs affifté , Vers vn grand Pavillon, de pourpre marqueté, Où l'Aigle conducteur, perche fur vne Lune, Passe de sa défaire & de son infortune,

Sembloit d'un signe d'aisle, & d'un long sisslement, Appeller le vainqueur à son couronnement.

Il s'approche, il descend,& tandis qu'il s'appreste, D'vn zele rendre & noble, à la fainte conqueste, Tandis que les Prelats, & les Barons Chrestiens, De leurs vœux redoublez accompagnent les siens: Et que de tous costez, à voix haure resonne, Un hymne au Dieu Sauveur, vn hymne à sa Cou-

ronne; Melezar établi Garde depuis long-temp Du faine depost fatal au Sceptre des Sultans, Sort de la riche Tente, avec vn équipage,

Capable d'effrayer le plus hardi courage. D'vne main il menoir vn Lion attache; Mais vn Lion rerrible, & d'vn long crin caché: De l'autre il brandiffoit vne enorme coignée, Au manche armé de cloux jusques à la poignée: Er du cuir d'vn Dragon, en armure taillé Sa teste estoir affreuse, & son corps écaillé.

Le fauvage animal, & l'homme plus fauvage, S'apprestent au combat d'une pareille rage L'vn de sa queue égale aux bras d'vn Pin feuillu, Bar de coups redoublez son flanc large & velu: L'autre afin d'échauffet de dépir son audace, De ses propres liens le secoue & l'agace, Il luy répond d'un œil, secondé d'une voix, Qui melle le ronnerre à l'éclair par trois fois,

Au front des plus hardis long-temps demeure empreinte:

Louis sc mcr en garde, & d'vn air asseuré. D'vn pied ferme , & d'vn bras à vaincre preparé.

Fait figne à ses Barons, que de cette victoire. Il yeut tont seul avoir le peril & la gloire.

L'Animal détaché s'élance de fureur, Tout fremit alentour, on pallit de terreut: Le Roy Cui Imreple, & gardant fa poflute, Dans la gorge luy fait vne large ouverture. La mort par cette porte, avec le fer entrant, Et pusques dans le cœur fans détour penetrane, Il tombe, & d'vn long cri, qu'avec le fang il pete, Il annotne ca Geant la proclaine défaite.

Le Roy tourne vers luy le fer encore chaud; Il vient contre le Roy, l'eril en feu, le bras haut : L'vn inflmit & vaillant, joint l'adretfe à l'audace: L'autre aufii lourd que fort, se soittient fur fa masser Et de leurs bras tous deux, leur fortune esperant, D'vne égale fierté, tous deux se mesurant, Louis fait vne feinte, & menaçant la teste, Où luiloit du Dragon l'épouventable crefte, Luy fast passer le ter, de l'un à l'autre flanc : Il en fort à bouillons , deux rivieres de fang : Et la tout de son corps, de ce coup renversée, Fait gemir en tombant la campagne affaissee. Mais avant que ses yeux se fermassent au jour, Et que la nuit entraît dans cette enorme tour; Son noir Esprit forgea cette lasche malice, Dont vn Demon plus noir, avec luy fut com-

plice.

Ple te code, di-il, en cedant à un Sort,
Qu' vott que ta verus faile bonneu à ma mont.

Qu' vott que ta verus faile bonneu à ma mont.

Ple peut apoiter, fant ternie ta viclore.

Ordonne que mon corps, dansle Tombes foie mis,

Soma Debla na à pa instainer l'envie.

Soma Debla na à pa instainer l'envie.

Le tra de l'appre con augrès de Memini.

Soma Debla na à pa instainer l'envie.

Et mon Ombre y fort desformais en repea.

Serviaire ce deler se panique l'houre perifi,

Dans etter circle Tente, cui fe rouve amulie;

Dans etter circle Tente, cui fe rouve amulie;

Tout ce qu'eu de plus beau le terus qui réfi.

paste, Sur toute autre richesse éclate une Cassette, En ouvrage, non moins qu'en étoffe parfaite. Là furent autrefois par Almet enfermez, Deux Cercles épineux en Couronnes formez, L'vn fut, comme l'on eroit, le sanglant Diademe, Dont jadis les Juits punirent le blaspheme De celuy qui vouloit, pour se faire leur Roy, Exrerminer leur Temple, & détruire leur Lo-1 e second Cerele, en tout , à ce premier semblable, Fut charmé par Almet d'un charme inévitable : Mais d'vn charme fi fort il fut enforcelé, Un esprit si malin au charme fut messé, Qu'à tout autre Pais, qu'à l'Egypte funeste, Avecque foy par tout, il portera la peste. Prens-y garde, & c'abilien d'un bois fi dangereux; Er de crainte d'erreur, fais les brûler tous deux. Il finit à ces mots, & comme vne grande Ombre, Son Ame descendant vers le rivage sombre,

Encore entre les morts se voulus signales, Et parmi les Soltans prétendis se melles. Mais dans l'Éspit du Roy, ses panoles laisserent, Deux soins biendistrens, qui son eccur diviserent. Il entre expendant des Prelast assiste : Il se répand sur ens va air de piecé: Dans leurs ames l'horreut se melle avec la

crainte;
Mais cette erainte est calme, & cette horreur est

Er charun croit fentir la prefence de Dieu, Qui fam fe faire voir, fe découvre en ce leu. Le coffice d'or ouverrdeux Coutonnes prefence, Done I'vne n'eft en rien de l'autre differente. Elles font couses deux de parellé grandeur, De femblable mastiere, & d'égale rondeur, Er toutes d'eux clam d'épines benifies , Le Saint Rey, dans le trouble où tombent fespenfies.

Ne segair en ce combat de crainte & de destr, Ni laquelle lasser, ni laquelle choisir. Il leve ensin les yeux & l'espeit vers la Source, Doù le vray, d'où le beau, d'où le bien ont leur

courfe: Et demande à celui, dont la tefte autrefois, Fut couverte pour nous d'épines fut la Croix, Que de ce tout brillant de lumiere eternelle, Dont maintenant fon front dars la gloire étincelle.

Il defeende yn tayon de divine elarté,
Qui fepate l'eretur d'avec la verité.
A peine il acheva fon ardente priere,
Que par yn hong rayon de celefte huniere,
A la cafferte d'or, yn feu fondain fe prit,
Qui la fasific coutonne en yn moment défin.
Defi, ce feu roulant fur les trefors profanes,
Soit fur ceux dee Sultans, joit fur ceux des Sul-

Embraío Diamana, Ecarboactes, Rubis; N'epagres la noma, nie ast na, ile prix; En es lanie dans l'air, que la Couconne fainee, l'incident l'air, que la Couconne fainee, l'incident de l'incident l'air, que la competit de centre, l'incipale de l'oppetit de de la vanie, De tout ce que le Mende pida a respecté; Exerçoit, commes encent, las duvertes finnées, et l'estant l'air, l'air,

Applaudit le Senat des Heros glorieux: Que les Princes vieillards fur leurs harpes chanterent;

Et que les Chœuts aislez, de eoncert annoncerent. Cela fait, on choisit des Sarrasins vaincus, Les drapeaux, les harnois, les atmets, les escus : rante, A le pied fur le front de la Lune fanglante.

Cent Guidons alentour, eent Etendars liez, Sont avec leurs Crossians sous elle humiliez: Et cent ares débandez, cent trousses renversées, Luy font comme vn tribut de leurs fléches froiffées.

On en dresse vn Trophée, où la Croix conque- [Là tout le Campvainqueur, sous les armes ran-A l'exemple du Roy, fuit la voix du Clergé:

Et les Hymnes chantez au Dieu de la Victoi-De tant de grands exploits , luy rapportent la

gloire.

#### REMARQUES.

HERREU CONQUERANT. pag. 213 col. E.] Cét Soleil a'arrefta , pour luy donner le temps de défaite les Ennemis de Dieu.

CATTE MER PASANTE pag. 116. col.1.] Ceft la Mer morte conpue de tous ceux qui ont connoillance de

la Carte de Judée. I Com n 2 De Sodont. pag. 216.cd. 1. Il fant en-tendre par là ka vapeurs noires, & les fumées de mas-vaile odeur, qui éllevent de ce grand Lae, qui occupa eggion où se voyoient autresois les cinq Villes qui futent

brûldes du fon du Ciel. Qui LES HORDES ARROSS pag. 214-col. 1. ] Les Hordes font les Bourgs des Tactares.

L'EGARLATE DE TER. pag. 125. col. L. ] La pour-

pre de Tyr effoit autrefois estimée fur toute autre. vne Region Orientale, renommée par l'abondance & par la pureté de l'or qui s'y trouvoit.

Qui La PAS. par. 137.00l. 1.] Autrefois on appelloit Pas, les licux où il y avoit, des Chevaliers qu. les defendotent, & qui ne permettoient pas que personne y paf-fait sans tendre combat.

Sous out FLECHIT L'ORONTE pag. 11 R. col. 1.] L'Otonze eft un fleuve edebre en Afie: & le Chezel eft en autre Beuve de Tarratie.

MAIR VN AUTRE THEMIR. pag. 128. col. 1. ] Cét autre Themir est Tamberlan, dont la grandeur & lea conqueftes sone ici predites.

FIN.

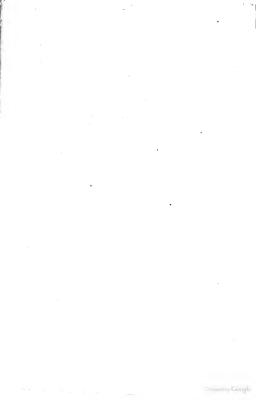

# ENTRETIENS E T LETTRES POETIQUES



A MONSEIGNEUR

L E

# PRESIDENT DE MESMES.



ONSEIGNEUR,

Les Muses que je vous presente, n'ont point d'assaire en la Grand Chambre! et ce n'est pau pour vous recommander leur droit ; cest pour vous rendre steurs devoires que je les amente. Aussi ne pourriez, vous pas estre leur signe, quedque reputation de justice, que vostre integrité vous ait acquiss. Si elles ne vous sont allites dans le degré de l'Ordonnance, vous seur avez touspour est si anni : d' \*\* Gg ij

#### EPISTRE.

de tout temps elles ont esté si attachées à vostre Famille, que leurs Parties seroient bien fondées de vous recufer en leur cause: & vous seriel mal fondé de vous en plaindre.

Les plus fameuses & les plus celebres du temps des Valois, estoient ou Amies, ou Domestiques , ou Pensionnaires de vos Peres : es pour ne rien dire de Turnebe , de Lambin , de Muret , qui n'ont pas crû pouvoir donner à leurs Ouvrages des Patrons plus glorieux & plus illustres ; le Nom de MESMES chanté plus souvent dans les Poesses de Passerat & d'Aurat, que le nom des Princes de ce temps-là , est un témoignage qu'ils se trouvoient mieux des Bienfaits de vofire Maifon, que des Liberalitez, de la Cour. Il est vray poursant que cette Courla n'estoit pas ignorante : encore moins estoit - elle avare. Le Duc de Joyeuse qui donna dix mille escus pour un Sonnet, n'estoit pas de ceux qui ne sont liberaux que de baise-mains , et ne font bien qu'en reverences. Et Des-Portes , Bertaud , Du Perron, peuvent estre bons témoins, que le Maistre d'un Favory si magnifique ne recevoit pas pour rien l'encens des Poëtes : & qu'au moins fournissoit-il aux frais de leurs Sacrifices.

Cette affection de ceux de vostre Famille envers les Muses & les Gens de Lettres, n'est pas demeurée dans le Regne des Valois : Elle a passé aux Regnes suivans : & de tous les heritages que vos Ancestres vous ont laissez , c'est celuylà aui s'est le mieux conservé dans vostre Maison ; et qui a esté partagé le plus également, entre Vous & Messieurs vos Freres. Feu Monsieur le President de MESMES, ne s'est pas moins signalé par là, que par sa capacité, & par ses Charges. Son Logis estoit à Paris, ce que l'Academie e) le Lycée estoient autrefois à Athenes : & les Sçavans de son temps n'avoient point d'Ordinaire plus affeuré que sa Table. Quant à Monsseur le Comte d'Avaux, que le Cardinal de Richelieu avoit choisi, pour faire l'honneur de la France en Italie, en Allemagne, en Pologne, en Dannemarc; chacun scait, que les Muses abandonnerent les Cours de tous les Princes où il passa, pour suivre la sienne. Aussi trouverent-elles en luy on Patron, qui n'estoit pas moins bienfaisant, quoy qu'il eust moins de bien à faire , que le Favory d'Auguste : Et son Nom encore aujourd'huy n'est pas moins chante sur les bords de la Vistule, & le long du rivage de la Mer Baltique, que celuy des Casimirs & des Gustaves.

Te ne parle point de Vous , MONSEIGNEUR, parce que vostre Modestie me fait signe de n'en point parler : & il faut que je luy sois complaifant , si je n'ay envie de vous déplaire. Aussi ne faites-vous pas le bien , afin qu'on le montre & qu'on en parle. Vous croyez qu'il est de l'honneur et de la bienseance des Graces d'aller convertes, de fuir l'oftentation, de chercher le particulier & la solitude. Et il ne tient pas à Vous , qu'elles ne soient muetes ; que vous ne leur oftiel jusqu'à la voix, jusqu'aux gestes & à la mine qui les pourroient faire remarquer. Que cette maniere d'agir est d'on Honneste-homme! Que c'est bien entendre le sècret des Graces, & bien connoistre leurs delicasesses, de ménager ainsi leur pudeur , de leur épargner le grand jour qui les incommode , & les Spe-

ctateurs qui les font rougir!

#### EPISTRF.

Mair ce qui est rare, MONSELONEUR, vous ne voulez, par que les Graces spient ambieirest, et vous les voulez, bardis est vollez fracties et vollez et vollez fracties et vollez fracties

Tous avez, beaucoup fait, MONSEIGNEUR, pour un Steele aufite corrompu, o) aufit avez que le nostre, de luy donner un Maegifrat incorrorpsible; un fuge formé soit le modete de cette fusite ette fait en les passibles par fuge formé soit le modete de cette fusite ette fait en la pair du fait par et se conservat par ouver fait pour ce Sicie, qualque choss de plus grande instruction od de moilleur exemple, en luy donnant un Massifre, aussi accompli que cous estés en l'Art de bien saire. En el adonnant un Massifre, aussi accompli que cous estés en l'Art de bien saire. En el la moins comme. Le hon fage au seu du Monde, ne se sait pub honnesse, au la moins comme. Le hon fage au seu du Monde, ne se sait passibilité de l'activité de la distruction se sait passibilité de l'activité de l

P. Aufi, M. ON S. E. I. G. N. E. V. R. ; foftime been moint en Vous le Crand Prefedent, que Homogle, homme, qui fait l'homour du Grand Prefedent. On je vous confidere bien plus par ce que vous eftes dans voftre Dome-fique, que par ce que vous eftes dans voftre Dome-fique, que par ce que vous eftes au Palais. On n'en voft pas chez, vous, comme en quedques leux, où lon n'entre qui avoc en visigee, soi des geftes de Supplant io n'il fant attendre des pommetes entirers, que les Gardes du Temple en ouverne les Portes. De voftre grace, je n'es pus befoin à l'introductien, nide modiation auprés de Vous. Îl ne me faut pount de Sarbatann pour vous parler, comme il en faut pour parter aux Grands de certains Pais. Vous n'ette pas de ces Caloffer, qui ne daugueroient pas baiffer la telle, pour voir les offrandes qu'un leur fais ; pour recovour l'enens quoi leur bruses dans vostre Salle. Es vos Anus les leurs dans le Cabinet. Ils vous voyent la découver, c'han les envoluppes du Moriere de la Equi-pre: vô le Perfonnage que vous faites la de plein peed, vous biens au fins des Sages, celuy que vous faites au Palais fue le Grand Bann.

C'est à ces heures commodes, & à ces Conversations aisses, que les Muses sont receues, pour vous delasser de l'agitation qui suit les Assaires et vous adoucir Luncismus, que les Sollicitations obles Procts vous pourroient avoir laiffet. Vous avocs, fait Honneur uns minente de les pouvers c'o vous et a avocs, fait Vous avoit glourées, qu'elle n'y froient pas les moins bien venuits. Vous avoit, mondre diffét que fait fous fait or vou corp. 1, Entretiens qu'elles ont eus avoit divergles Prefonnes, affait qu'il vous fevuilfait comme d'intermetes, après l'accadlement des Places et de Rougelles. Jet ay fait pour vous obier, MO NS EI GN E UN, c'fr vous les prépieis en en Reconsoilfaires ce: ob pour effre au Public, vou avoie de l'obligation que fay, d'effre autant que profomes.

MONSEIGNEUR.

Vostre tres-humble, & tres-obeissant serviteur, PIERRE LE MOYNE, de la Compagnie de JESUS.

### REFACE



ORACE a fait autrefois ce que je fais aujourd'huy. Il s'est entretenu en Vers avec ses Amis, & a fait part au Public de ses Entretiens. Il y a neanmoins deux notables differences, entre les Entretiens d'Horace & les miens. La premiere esten la matiere, & la seconde en la forme, Les actions & les paroles ayant autant de reffemblance & de liaison que chacun scait, Horace qui n'avoit pas la probité de Caton en ses mœurs,

se fust démenti, s'il en cust eu la modestie en ses Entretiens; & on ne devoit pas attendre, qu'il en tiraft les matieres de lieux fort honnestes. Elles sont presque toutes Satyriques, & tirées des lieux qu'aimoient les Satyres, qui estoient de tous les Animaux à deux pieds, ceux qui se plaisoient le plus à la débauche.

Et qu'on ne me die point, que ces Entretiens Sasyriques sont des medicamens afsaisonnez de sel & de poivre ; que ce sont des censures qui chastient en chatouillant; des lecons qui instruisent en faisant rire. Semblables medicamens ne font point venir l'envie de guerir: ils irritent le mal en piquant le goust du malade: & comme il y a des vices qui ne se peuvent mieux censurer que par le filence; il y a austi vne methode d'enseigner, soit dans les Livres, ou sur le Theatre, qui débauche plus qu'elle n'instruit.

Ce n'est pas que tous les Entretiens d'Horace soient de cette nature. Il en a de plus serieux avec Auguste, avec le Favori d'Auguste, avec d'autres Grands de la Cour d'Auguste, en la presence desquels il contraint son naturel, & se tient dans les termes de quelque respect. Mais ce serieux ne luy dure pas : il se défait bien-tost de la contrainte & du respect, pour reprendre la Raillerie & la Saryre; & cela est moins le vice du Poète, que celuy de l'Homme. Nous sommes tous naturellement Oraceurs, & grands Oraceurs , quand nous en venons à l'Invective : naturellement Peintres , & grands Peintres, quand il est question de peindre en laid, & de representer des defauts. Hors de là , il nous faut quelque chose de plus fort, & de plus heureux que le naturel, pour faire des eloges qui ayent de la force ; pour peindre heureusement, & peindre en beau.

Quant à la versification, qui est la forme de ces Entretiens, Horace a crû faire asfez, de luy donner le nombre & la mesure du Vers. La Latinité n'en est pas seulement pure, & telle qu'elle pourroit estre d'un homme de la Ville. Elle est toute Patricienne, pour ainfi dire; toute de la Cour d'Auguste, & de l'Esprit le plus rafiné de cette Cour. Cette pureté aussi n'a rien d'élevé, rien de Poëtique qui la soûtienne : il n'y a point de Prose plus rampante, ni plus simple; & vn homme qui va dans vn carrosse doré, n'est pas plus different d'un homme qui va à pied, qu'Horace en ses Odes, est different d'Horace en ses Entretiens.

Ces deux observations presupposées, il ne me semble point necessaire de dire, que les matieres de mes Entretiens sont differentes en toutes choses de celles qu'Horace a choisies pour les siens. Les noms mesmes des lieux d'où il lesa tirées, ne se trouvent pas dans les Cartes des Païs qui me font connus. Les miens font de matieres ou toutes Chrestiennes, ou toutes Morales: quelques-vnes sont toutes Politiques: & quelques

#### PREFACE.

autres Composites, comme parlent les Architectes. Et dans celles-cy, le Chrestien, le Moral, & le Poétique sont messez selon l'exigence des Sujets, & la condition des

Personnes que j'entretiens,

S'il se riouve quelque chosé de gay dans celles qui sons purement Poètiques, cette gayeré sé doit prendre comme se prenda la Musque sé la Symphonie, dont la Devotion des Fideles est égayée; & on pourra de plus en apprendre, que le gay & le chafe en sont pas deux caracters si incompatibles dans la Poéfie, quel se vielen faire actoire ceux qui ne connoiléme de touterles Muses, que les disfoluées de les débauchées. 13 jointe à cela, que la pulipart de ces Entretiens ayane silé composéra la Campagne, aux plus beaux jours de l'année, durant la jorge de la Nature, & chez des Amis qui fait solution voulust de moy, tant de dureté envers la Nature, ni tant d'incivilité envers mes Amis, que je rejectaffe la jorge qu'ils môrionient; de que gasfatife de mon chagrin des compositions faites parmites l'éturs de leurs jardins, & à l'ombre de kurs Allées. La sorme en et aus l'évelue dans les termes, dans les résidens, dans les frisiques, dans les frisiques, dans les frisiques, dans les frisiques, dans les frisiques,

La forface en en adur roéctaque dans sex territors, comb te s'magges, cama tes racions', dans les figures, que la mediocutrie de mon Ejoria ne la pô permettre. Et enceia el cel fort rolegace de la compara de marca la faz la mentiona de la faz la compara de la faz la mentiona de la faz la compara de la compara de la faz la compara de la comparación de la compara de la comparación de la comparación del la comparación de la comparación de la comparación del la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación del la comparación de la comparación de la comparación del la comparación

Choux: & ce ne sont aprés tout que des Chenilles.

Si l'on dit que la converfation ne veutrien de firelevé, on le dira avec vertié, si on le dirid ecelle qui feit d'égal à égal, de plain piet. Celles qui fe font ebunce nbas, amfi, que se font celles des Poètes, qui parlent comme Personnes clevées à la plus hauces phere des Espira, sa Region ou si feron les visions si se Propheteis, ne ioustrent en de commun, ni de vulgaire. Mais qu'on se souvenne, que cette dels visis Poètes que cela se doit entendre : de qu'il sur autre chosé que des mombres, pour faire vu Poète, comme a l'autra autre chosé que des mombres, pour faire vu Poète, comme a l'autra autre chosé que des pieis pour faire vu Righe.

LETTRES



#### LIVRE PREMIER.

## LESOLEIL POLITIQVE.

## AU ROY

LETTRE I

En cette Poësse le Soleil parle au Roy , & se presente à luy pour le Modele le plus parfait qu'il puisse prendre de la belle maniere de regner.



faire la Guerre : l'esprit à ma voix; Je fuis le Directeur & l'Exemple des Rois.

de lumiere, Eleve fur vn ehar d'eternelle matiere,

De culte, de langage, & de mœurs fi divers, Une illustre leçon des Verrus destinées, A remplir les deveirs des Testes couronnées, Mais combien en est-il, qui sçaehent comme toy, Prendre de leurs devoirs les modeles fur moy?

Depuis les riches bords où l'Inde se colore, De la pourpre & de l'or que luy donne l'Aurore; Jusqu'à ces autres bords où le Tage descend, Le long d'vn lit paré d'vn fablon jaunisfant : A peine en est-il vn , qui d'vne veue instruire , Suive mes mouvemens, observe ma conduite. Auffi n'ay-je pour eux , qu'vn œil indifferent :

Ils n'ont aucune part à ce que j'ay de grand, A cet ardent esprit, à cette flame pure, Dont les eœurs genereux prennent leur nourriture. Et comme ie te vov jaloux de m'égaler,

Or le plus grand des Rois, qui En tout ce qui pourra ton Regne signaler;

tegnent sur la Terre, t Aussi veux je te faire vne courre peinture, Soit à teglet la Paix, soit à Des regles de regner, que j'ay de la Nature. C'est mon premier devoir, de me soumettre aux lois Preste aujoutd'hui l'oteille & De celuy qui m'a fait, & qui fait tous les Rois. Et de quelque splendeut que ma teste rayonne, Quelque Divinité, que le Monde me donne, Je ne m'en fuis jamais, yn moment relafebe ; Ditecteur immottel, Exemple Jamais d'un joug fi noble, un moment détaché. Je le porte par tout où me porte ma course, Soir aux elimats gelez fous les glaces de l'Ourfe: Pout faire à tous les Rois, qui font dans l'Univets, Soit à ceuxoù le vent d'un long calme engourdi, Laisse l'air embrase des ardeurs du Midi Que j'aille sous le Signe, où la Chienne fievreuse Echauffe de ses feux la campagne poudreuse : Que je paste celuy qui verse à longs ruisfeaux, Sur les champs inondez les torrens de ses eaux; Je me range toujours d'une égale constance, Dans les termes marquez à mon obeiffance : Et jamais le Printemps par Flore ramené, Ni l'Hyver orageux contre moy déchaifné, N'ont pu me detourner, par amour, ni par erainte, De la Ligne que Dieu m'a de son doigt empreinte. Le bien des Nations est mon second devoir :

I'en fais tout monhonneur , j'y mets tout monpou-Sans espoir de retour, je donne la lumière :

Sans espoit de tribut, je fourais ma carriere;

Il n'est point d'incerest qui m'yfasse gauchiu; l'eublus ma richesse à pouvoir entraitri: Mais j'enrecherient et cour ce ciue je donne, lais j'enrecherient et cour ce ciue je donne, lais de ce compand du tour de ma Couronne. D'où par mille rayons differens de chaleur, Comme divers de forme, de divers de couleur, Des fruis & des meetaux les semenes descendens, Et sins bruit dans le sin de la terrer se rendenden.

Ceux-là mont méconnu, qui fur ma tefte ont mis Des fléches à lancer conter mes Ennemis. Je fius trop bienfaifant, & fuis trop debonnaire, Pour me charger de rien capable de mal Eure. Er puis comme ye n'ay d'Ennemis que la Noit, Et le Camp tenebreux des Spectres qui la finit, Aufi pour les dédaire avecque rous leurs charmets,

Un regardem faifit, fans prendre d'autres armes, Toiquare na doon, notawers en mouvement, Mais allant de mediure, aguiffan regiement : Et le mefinem en perci, le mediare or gard fajece, Sans que y manuper an terme, t'almque y le spalle, Solon l'order, le drois, de la necelife. La balfe Region que y voy la detniere, la Nomonios que la pinha haze, a par a la miniere. Les Cecles, les Sapons, les Palmiers, les Cyprés, Qui same de lors galdene, gour ne voir dept pur péré, pur justification de la commentation de la commentatio

Que tousces orgueilleux font fi forts k'i grands. Am a Julijee en tout, ma Prodemee s'egale. Et ma conduite elt fage, autane qu'elle elt legale. Le porte l'eui à tout, maist me di éclairant, Qui jumais pour le vary ne prendra l'apparent. De mes propers regards je me fais des lumirets Qui jercent les brouillas des plus fombres marieres. Aufi prefent de loin, que je le fuis de prés, l'écatre l'embarras, j'entre dans les fecress: Et quelque obleunit qui les focts onicrifié.

Il n'est rien de si noir, que mon azi n'éclaircisse. Mais tossours vigilant, comme tossours ouvert, Quoy qu'il semble par sois de nuages couvert, Jamass sa rayonnance & soigneuse paupiere,

An befoin des Mortels, ne manqua de luminer. C'ét errored penfer, que j'aule Chaque mus, Repoler dans la Mer, Join du monde & du bruite, Repoler dans la Mer, Join du monde & du bruite, Clarico de la companio del la companio de la companio del la companio de la companio del la companio de la companio del la companio del

Où d'vn froid eternel la terre est herissee, Ne m'occupent pas moins, que ceux qui sont halez,

Aux ardeurs des fablons fous la Ligne brûlez. Mais ce labeur fi long, cette action fi forte, Qui par tant de climats sans relasche me porte, Ne m'ofte pas le droit, ni mesme le loisir, De prendre en agissant, quelque honneste plaisir. Quelquesois je me plais à ranger dans les nues, Des rroupes de lumiere & d ombre entretenuës: De leur faite imiter l'ordre & les mouvemens, Qu'à la voix de leurs Chefs, prennent les Regimens. l'étale d'autres fois de pompeuses Images, De machines, de chars, de lices, d'équipages; Et j'en prepare en l'air, sur le declin du jour, Un Spectacle royal aux Altres de ma Cour. Mon plaifir eft encor, d'affifter à la dance, Des Siccles & des Ans, qui toulent en cadence i Et sous moy font le bal, avecque les Saisons. Dans les falons dorez de mes riches Maifons, Là mesme j'aime à voir luire comme peintures, Des Signes étoilez les roulantes figutes, Qui diverses d'assiete, & diverses de rangs, Etalent devant moy les Histoires des Ans-

Mon adhon par là n'est jamais talentie, Ma coutie n'est est point de flos but divertie; le fuis le messne not cout, le messne e equité, Le messne à maintenir l'ordre & l'égalité; le fair le rafatche du soin desgrandes chofe; le dore les Soutis, je parfume les Rose; Et colore l'émail des peties dans la mer,

Des rubis sur la terre, & de l'Iris en l'air.

Mon plaisir le plus doux, est celuy que me donne,
Le bonheur des Sujets soumis à ma Couronne...
l'aime à les visiter, à leur faire du bien;
Et pour les rendre heureux, je ne m'épargne en rien.

Auffi tiens-je en cela, mon fort digne denvie, Que de l'amour des miens mon amour effuivie: Et que par vn commerce auffi juste qu heureux, Autant que je les aime, autant fuis-je aimé d'eux. Ces Nations de feu fi belles, fi parée. Eclairantes toujours, de roujours éclairées, Eclairantes toujours, de roujours éclairées, En autaleux de l'étail de le contre leur cours.

Eclairantes roijouts, & roijouts éclairées, En quelque part du Ciel, que les potre leur cours, Soit amout ou respect, me regardent roijours: Et lors qu'vne importune & jalousé batrier, Dérobe à leurs regards le cours de ma lumiete, On les void aussi-tods éclipter de douleur, Et perdre en me perdant, la force & la couleur,

D'une pareille amour les Fleurs font possiblées : Et felon que de moy plus ou moins regardées, Elles m'ont plus ou moins repoice à leur desis, Leur teinste void marqué de peine ou de plaisir. De la vient quelquéofis, que les Soues languistiens, Quela Rofe pallu, que les Lys se flettissen : Que l'avoir de chaggin le Martagon séché, Es le Pavor mourant vers la terre panché.

Qu'a pour moy cét Oifeau qui naist & vit vique, Et renaist par sa mort, d'yn bûcher parfumé, Au feu de mes rayons lentement allumé? Que n'a-t-on dit encor de l'amour que me porte, | Et cét amour fuivi de parfums magnifiques. L'autre Orfeau, qui d'vne aifle aufli vifte que forte, Paffant la Lice ouverte à la courfe du vent, Et la foudre, l'éclair, la tempeste bravant, Pour me joindre, se fait au dessus de la nuë, Une route qui n'est que des Astres connue? Qui ne sçait point l'instinct qu'ont les hostes de l'ait,

Qu'ont avec eux, pour moy, les hostes de la mer? Il fusfit que je die , & e'est affez qu'on croye , Qu'en moy, de tout le Monde, est l'amour & la joye: Et qu'après les Hiboux & les malins Esprits, Qui d'affreux tittlemens , & de funcites eris Attaquent ma Couronne, & ma gloire blafphe-

ment, le n'ay point sous le Ciel, de Sujets qui ne m'aiment Et comment pourroient-ils ne pas aimet vn Roy, Si bienfaifant, li doux, fi modere que moy? Ma façon de regner est passible & tranquile: Moins elle eft violente, & plus elle eft vtile. Je laifle le fracas, le tumulte, & le bruit, Au vent qui déracine, au foudre qui détruit-C'est à ces vains Tyrans de la terre & de l'onde, D'ébranler de leur choe les fondemens du Monde : Et ne lassier aprés tant de corps ébranlez, Que des villes en poudre, & des deserts brûlez. L'or & l'argent fous moy naissent fans violence: La vigne & la moisson meurissent en filence. Des entrailles des monts je ture les tréfors, Sans rien prendre du leur, sans entamer leurs corps: Et le tribut leger, qui me vient de la plaine, Sans contrainte exigé, comme payé fans peine, N'est pas si-tost leve, qu'à ruisseaux je le rends,

En raifins aux coftaux, en javelles aux champs Mais rien n'est renominé, comme l'est ma elemence, Qui n'offente jamais, & jantais ne s'offente. De quelques tourbillons que la rage du vent,

Aille la terre & l'eau contre moy foulevant: Quelques noires vapeurs, qui fous moy s'épaissif-Et d'vn voile malin ma lumiere obscurcissent:

Et quoy que fans respect, quelques monts revoltez, Echauffant de leurs feux leurs esprits irritez, Vomiffent contre moy le foufre & le bitume, Que teur fierré noutrit, & leur colere allume : Le dépit pour cela détourne-t-il mon cours ? Ofte-t-if vn rayon à la beauté des jours? Gesse-je pour cela, de bien faite & de luste? De ranger les Saifons, & les Heures conduire ! Changé-je pour cela d'action, ni de train? En ay-je l'œil plus sombre , & le front moins se-

rain? Ce calme si constant qui jamais ne s'altere, Soit que l'aille ou dessus, ou dessous l'Hemisphere, Est la vertu qui fait, qu'estant par tout aimé: Je fuis loue par tout, & pat tout reclamé :

Portez au loin fut l'air des louanges publiques, Me donne plus de gloire & de juste grandeur, Que tout ce qu'on me void de pompe & de splen-

deur. Je regne plus par là, que par ectte Coutonne, Qui d'eternels rubis fut ma tefte rayonne: Que par l'or de ce Trône errant & lummeux,

Qui me porte du Gange au Tage fablonneux: Et je fais plus d'eftat de cette juste estime, Que le eœur accompagne, & que la bouche ex-

pnme, Que du superbe train que me font les Saisons, Et de tous les tréfors de mes douze Maifons Cette regle, Louis, dost eftre ton modele,

Au moins si tu veux ellre à ta Gloire sidele, Et de cela, pour toy, Je me rendis garant, Quand de mes plus beaux feux ton étoile éclai-

rant, Je fis comme un extrait des plus belles matieres. Jointes en ta naiffance, aux plus pures lumieres, Je eroy faire beaucoup, pour la pluspart des Rois, Quand je répans fur eux, au hazard & fans choix, Quelques grams de cet or ,où font peintes les mar-

Qui doivent s'imprimer fur le front des Monar-

Ce qu'à traits renforcez, j'en ay verse sur toy, Est d'vn éclat tout autre, & de tout autre alloy : Et jamais je n'en fis, d'vne trempe fi pure, Pour les premiers Heros que forma la Nature. Avec cette teinture & l'esprit qui la suit, Je t'ay rempli d'yn air qui de foy-mefme line.

l'ay mis autour de toy des graces & des chatmes, Capables de forcer & de vaincre fans armes.

le t'ay marqué le front de traits de Majesté: D'vne lucur qui porte au loin l'autorité : Et de ce Caractere, où le Grand & l'Auguste, Le Fort & le Vaillant sont temperez du Juste. A mon exemple encor les Signes les plus hauts, Qui prestent leut lumiere aux Ames des Heros,

Et des grandes vertus leur donnent la semence, Joignirent de concert, leurs rais à ta naissance. Le Signe du Lion prepara dans ton cœur, De son ardent regatd le feu de la Valeur : La Vierge, d'un regard à celny-là contraire, Tinfpira la tendrefte, & la grace de plaire.

Avecque l'Equité la Balance te mit, La Moderation & le Dtoit dans l'Esprit : L'Aigle tournant vers toy la lumineuse serre, Sembla te presenter l'Empire de la terre : Et l'ardente Couronne offerte aux Conquerans, Du feu de ses rayons à s'envi t'éclairans, Dans ton ante alluma l'amour de la Victoire , Et te laiffa marqué d'vne empreinte de gloire.

Porté de ces moyens au failte da bonlieur, Où ne pourtas-tu point élever ta Grandeur?

·Hh ii

Et quelles Nations te fetout refistance; Quelles prosperitez manqueront à la France, Si tu prens les leçons de vaincre & de regner, Qu'en ce petit Tableau, j'ay voulu t'enfeigner? Il no faut pour cela ni fatigue , ni peine: Tu n'as qu'à te ptefter à l'instinct qui te mene: Qu'à laisser librement, & sans contrainte agir,

a vertu qui t'affiste, & qui doit te regir. Tu ne peux t'égarer en linvant sa lumiere, Qui d'une illustre trace éclaire ta carriere : Tourno la teste, & voy comme termes rangez, Les monumens qu'elle a fur tes pas érigez. La structure en est haute, & la forme eternelle Aux yeux de l'avenir en fera toûsours belle. Mais elle a des desseins & des plans preparez, Pour d'autres qui seront vn jour plus admirez ; Quand de tes actions l'Histoire plus entiere, Pour la mettre en besogne aura plus de matiere.

Hafte-toy d'y fournir, hafte-toy de marcher: Le temps n'arreste point, chaque moment est cher. Dés-ja d'un long repos ta Fortune lassec, Avec peu d'Etendars vers le Nort avancée, A rendu l'affeurance à l'Argle qui baiffoir, Et que l'Arc à la main, l'Infidele chaffoir. Que si n'ayant encor que ton Nom avec elle, Elle a pû repousier le Chasseur Insidelle, Elle a comblé le Rhab, elle a couvert ses botds, De Carquois, de Turbans, de Janislaires morts: Que fera-t-ellevn jour, quand avec tes Armées, De ta voix, de ton bras, au combat animées, Elle ira devant toy potter les fleurs de Lys, Vers les bords du Bosphote, ou vers ceux de Tunis ? Gatde-toy de soustrir qu'elle se rallentisse. Use de sa chaleur, tandis qu'elle est en lice : Marche, & fois affeuré que les plus hauts lauriers, Qu'autrefois j'ay nourris pour les plus grands Guer-

Oppofez deformais, à ceux que je t'appreste, Obscurcis & sechez, tomberont de leur teste.

#### 排機器與稅物機份的發格的物 LE SPECULATIF.

#### A Monseigneur le Cardinal ANTOINE BARBERIN. LETTRE II.

Il fait une Description de la Mer (2) de ses Costes , mestée de considerations morales & historiques , 👉 accompagnée par oceasion des Eloges de quelques grands Hommes.

NEVEU du grand URBAIN, Nourrisson des Abcilles, Qui dans le Siecle d'or n'eurent point de pateilles;

ANTOINE, en qui la Pourpre, & la couleur des Lys, Au gré de tous les yeux, & de tous les Esprits,

Par vne magnifique & pompeuse alliance, Joignent la Fieur de Rome, à celle de la France: Tandis que les Verrus, liberales du miel, Que vos Abeilles font des largesses du Ciel, Soit par le beau fecret, dont elles seavent plaire, Soit par le noble inftinct qu'elles ont à bien faire. Attirent tous les cœurs, qui fout de quelque poids, Et pour vous, en concert mettent toutes les voix : Souffrez que de la coste, où la Riviere d'Orne, Décharge dans la mer le tribut de sa corne, Je vous écrive, assis entre deux Elemens, Sur de si grands objets, mes divers sentimens, Mon loifirm'y convic, & la vaste étendue, De l'ondoyante pleine à mes yeux épandue Fournit à mon Esprit, ausli bien qu'a mes Sens, Des fujets de refver affez divertiflans.

Que la mer està l'Homme vne admirable seene : Qu'il est beau de la voir & si large & si pleine ! Et que e'est bien ici, que l'Ouvrier Createur, Etale sa puissance, & montre sa hauteur : La mer est le miroir de cette Mer d'essence, Où nul Estre ne flote, où tout Estre est substance. On void en fabonace, vn Dieu tranquile & doux 1 On void en sa colere vn Dieu plein de courroux. Elle étend comme Dieu, ses bras à tout le Monde : Tous les Peuples ont part aux bienfaits de fon

ondc: Elle donne toûjours , fans jamais fe vuider : Toujours elle s'emplit, lans jamais déborder: Et par là meime, elle est semblable à ec grand

D'où toute choic coule, où toute choie rentre, Elle n'eft, comme luy, qu'vne en tout l'Univers: Comme luy, fous vn nom, elle a cent noms divers ; Elle est ici Françoise, ailleurs elle est Flamande, Espagnole autre part, & par tout elle est grande : Cette grandeur pourtant, n'est qu'vn petit filet, Qui de l'Estre premier goutte à goutte s'est fait. Mais quoy ? j'entens rouler le flotant attelage,

De l'orgueilleux Demon, qui preside à l'orage. Ses chevaux écaillez, du vent de leurs nafeaux. Font dés-ja bruire l'air, & bouillonner les caux : Et de l'efficu du Char, je voy jufqu'à la nuë, Jaillit l'onde coupée, & l'écume chemie. Que la Bife qui fuit irritera la Mers Que de monts aprés monts, s'élevetont en l'air, Quand les flors mutinez s'exciteront fous elle, De sa bouche soufflez, & batus de son aisle ! Dés-ja la palle crainte en faisit les Nochers : Et la fueur en vient aux comes des rochers . Qui pour se garantir des coups de la tempeste, Disparoissent de crainte, & se cachent la tefte. Je pense mesme encor que les muers troupeaux, Qui paiffent le limon & l'algue fous les caux .

Epouventez du hruit de la vagne agitée, S'affemblent for le fable, autour du vieux Protée. Qu'exectable à jamais, soit cet audacieux, Qui bravant le premier, & la mer & les Cieux. Ofa bien devenit le jouët de Neptune. Et fans gage commt fa vie à la Fortune. Depuis cet attentet, les varese Humains, Parmi de vrais petils, courant à de fius gains, One franchi fans refpech les limites du Monde: Sont aller où le Ciel se confond avec l'onde: Et jusqu'à cét espace indigelle & desert, Où dans vu voitée oblécu la Nuture se petr.

Auli depuis cela, pour chaftier l'injure,
Que ces presemptieux on faire à la Nature;
Des écueis & des banes autrefois inconnus,
Avec des venes nouveaux dans la Mer son ve-

nus.

Sa face aupatavant fi calme & fi plaifante,
Est toùjours estroyable, & robjours menaçante:
Elle gronde, elleécume, & fa vague entour temps,
Contre les Matelois conspire avec les vents.
Tout cela n'eltoit point, quand nos Petes plus

fages, Moderant leurs defirs, bornant leurs heritages, Prenoient leur nourriture, & friifoient leurs habtes, Prenoient leur nourriture, & friifoient leurs babtes, Du rribut naturel que rendoient leurs brebs. Leur Ambre fe failoit de l'innocente haletne, Ou de la violetre, ou de la marplaine: Et pout Sucre, ils avoient la manne, qu'au matin, Let Abeilles ceutiloient fui ret moiffons de thina-

On ne voyoit alors, ni perles; ni dorutes:

La Grace ettoit fans fard, les Beautez fans parures:

Et les feux parfuméz qui des Rosiers sottoient,

Eftojent les souls rubis, que les Dames portoient.

Les defirs, les dépies, de les afficeries, Efforent encor à naiffre avec les pierreries. Bienhourcuie Saifon, no verrons nous jamais, Revenir avec toy l'Innocence de la Paix ? Jamais no viendra-t-il de la terte ou de l'onde, Quelque vent defiré qui purge noftre Monde ? Qui reporte à la Mer, les peties, les rubis.

Frivoles hameçons, où tant de Cœurs sont ptis: Et qui jette avec eux, dans le fond des abysmes, Tous les autres sujets des troubles & des crimes. Mais tandis que je fais des souhaits superflus, Pour le rétour d'un temps, qui ne reviendra blus.

Pour le retour d'vn temps, qui ne reviendra plus: La met qui blanchissoir d'ecune sous l'orage, Et qui sembloit devoir engloutit le rivage, Revient du grand accés, dont ses slots tourmentez.

Se voyoien dans leut lit, haut & bas agine. Incomparable effort, merveilloufer pailiance, Du doigt qui fur le rien tout le Monde balance! Un feultrat de cedoigt, ratee i long des bonds. El vinfetin invincible, au cours d'un figuaul Corps. El vinfetin invincible, au cours d'un figuaul Corps. Il calme fon courrous, il regle fes marées, Deux fois du vuide au plein, chaque pour mefurées: El des chaiffes de mones, des digues de rochers, Montans à la hauteur des plus hauxims clochers, Ne resificacione, pa à cette violence,

De colete bouffie, & de fougue écumante,

Sans les traits de ces doigts , qui donnent aux fablons , Plus d'arrest qu'aux rochers , & plus depoids qu'aux

monts.

Ces Dieux foibles & fiers du Ciel de la Fortune,

Ces Dieux foibles & fiers du Ciel de la Fortune, De leurs Sceptres en vain munisoient cette dune: Leurs Seeptres ne pourroient, nonplus que des tofeaux, Retardet d'un moment le deluge des caux.

Ce Tytan qui traita la Met de baltenrades, Domtas-til fa fierie par fes folles bravades? Et les chaifnes qu'il in dans les vagues jetter, Pairens-elles leur fiongeue, & faperte arrefler? Son naufrage ley fit, à fa honte connailfre, Que les vents & les mets avoient va autre Maithre; Et que les Eleiners ne prennent pointelurs poids,

N'ont point leuts mouvemens, des Coutonnes des Rois. Cét amas de rochers, qui portent jusqu'aux nuës, Le front see & pelé de leurs testes chenuës,

Aux François est le Havre, & l'Ecueil aux Anglois, Où leurs Vassileaux viendront brifer toutes les fois, Que fint des tittes faux, leur vaine confiance, Olera rallumer la guerre dans la France. Mass ce puissant Ecueil, dont la Natute & l'Art,

Sous le grand Richelieu nous fitent vn tempart, Ne l'a pas garanti de la Parque inflexible, A qui rien n'el fettné, tien n'elt nacecfible. Cet ouvrage demeute; & fon Entrepteneur, Après tant de hauts faits , fuivis de tant d'honneur.

De poussiere couvett, & luy-mesme poussiere, N'est plus qu'vn nom suis cotps, qui signale vne

Le Belgique Lion, les Aigles Allemans, Se vitent en peril, d'eftre pris de fon tenps; Et fans le jour fatal qui botna fes conquelles, A la porte du Louvre on en vetroit les telles. Ce Monstre si fameux pat sa tebellion,

Qui nous fitt plats faral, que l'Asigle & le Lion; Et qui fut engraiffe du put fang de la France, Invetti pat ses soins, dontté pat sa prudence, Paya les affronts faits aux annes de cinq Rois, Et remit en rombant, la Couronne en ses doits.

Mais ce Heros n'est plus, eette prudence est morte,
Si loyale autrefois, si constante, & si forre:

Orifis & demontez, fans ame & fans conduite,
Orifis & demontez, fans ame & fans conduite,

Se trouvent comme après Sitacuse detruite, Se trouverent aux yeux des Romains etonnez, Ceux qu'Archimede mott avoit abandonnez. Tant de hauts plans dressez, tant de matieres prestes,

Pour étendre sa gloite, & fonder ses conquestes, H h jij Er for d'autres desfeins, cant de projets tracez, Du coup qui l'abatir, ont elle renversez. Nous en plaignons la chure ,& les races furures, Avec étonnement, en verront les mesures. Mais ee que nos Neveux yn jour admireront, Jamais toutes leurs mains ne le releverone: Er de ces grands patrons les formes eternelles Leur seront vn spectacle, & non pas des modeles.

Dure loy de mourir, la plus durc des loix, Tune telpectes point les Heros, m les Rois: Et comme nous voyons, qu'au fornt de leur fource, Les Flenves les plus grands dretfent iei leur courfes Ez viennent aussi bien que les petits Ruisseaux, Perdre au sein de la Met la pompe de leuts eaux: Ainh tous les Humains, quelques rirres qu'ils pot-

De quelque nom que foient les fources dont ils fortent,

Par quelques riches lieux que les mene leur cours, Faifant l'honneur des Rois, le spectacle des Cours, Se vont rendre à la mort, dont la pente fatale, Toutes choses confond, toutes choses égale : Er fair comme vn rorrent, qui roule dans ses flors, Les Esclaves messez avecque les Heros.

Plus heureux font cent fois, s'ils le sçavoient

connaistre, Ces Pescheurs que je voy vers la rade paraistre. Francs du trouble & des foins que la Grandeur reffent.

Ils vivent en repos d'un travail innocent: Er l'orage qui bat les plus hautes Fortunes, Respecte leur bassesse, à l'abri de ces dunes. Je veux qu'il n'entre point de tréfors dans leurs

Il ne s'y prend aufii, ni foucis, ni regrets; Si leur pesche n'est pas precieuse & brillance. Auffi n'est-elle pas criminelle & fanglante. La pesche est bien moins pure , a bien moins de

fucces, Et se fair à la Cour, avec bien plus de frais La proye y femble riche, & la montre en éclate, Là fe fair voit l'azur, la brille l'écarlate, Les Mitres, les Cordons, les Croffes, & les Croix, Tenrent l'ambition , & s'offrent à son choix.

Mais l'offre en est trompeuse, autant qu'elle en cft belle: Et souvent au pescheur la proye est infidelle. Après de grands travaux, fuivis de frais plus grands,

Les frais & les travaux font emporrez des vents : Et ceux à qui la met est la plus favorable, Ne prennent bien fouvent, que de l'algue & du

Qu'embarras pour leurs cœurs, que charge à leurs

De leur buein liez, & de leur pefche pris. Qu'il fair beau voir rouler ces rours à grandes

De l'aisse fendant l'air, du corps fendant les eaux. Elles semblent possions, elles semblent osseaux; Er pat un double effort, Courrieres de deux Mondes,

Elles fuivent les vents , & passent sur les ondes. Des bords de la Tamife, elles courent les Mers, Qui de leur vatte enclos embraffent l'Univers:

Er leurs courses se sont, pour combler l'Anglerente, Des plus riches tréfors, que l'Univers enferre-Mais dequoy servitoient à des Peuples errans. Avec tons ces tréfots, d'autres encor plus grands? Dequoy l'or de l'Asie, & l'ot de l'Amerique, Apres avoir perdu la perle Evangelique

Tous les Fleuves d'argent qui lavent le Japon, One-ils rien d'affez riche, & rien d'affez grand Pour les dédommager de la Foy ruinée,

De la Religion chez eux exterminée

Et tour ce que la Chine a de rare & de beau. Tout ce que le Soleil fait au Monde nouveau, Pourroit-il embelle le front de l'Herefie) Pourroir-il de sa reste, ofter la frencsie? L'Entope avecque deuil void encore aujourdhui, Les Leopards Anglois ourrez d'un juste ennui, Du dernier de leurs Rois , déplorer l'avanture ; Er de regrer hurlant, gratet sa sepulture. Mais ni leurs longs regrets, ni leurs hauts hurle-

mens, Ne tappelletont pas l'ame en ses offemens; Ni ne feront ceffet l'incendie & la peine, Que le Schifme & l'Erreur luy font de leur ha-

Voilà le dernier terme où le Schifme conduit : Aprés mille autres maux, voilà son dernier fruit. Par rour où cette peste aux ames si fatale, Porte le trifte feu de sa torche infernale, Elle mene avec foy le trouble & la furcur : Elle traifne aprés foy le ravage & l'horreur :

Et cent Monlires en l'air, & fur sa piste naissent Des vapeurs, qu'en passant, ses noires flames laiffent.

Rien n'est inviolable à ses etuelles mains : Ses delices se sont des larmes des Humains : Et de sa noire Cour les Sales renebreuses, De fang & d'offenseus, en tour temps sont affreu-

Là fe void le Saxon au Suedois meflé: Là fur le Frison morr, le Snisse est immolé: Et les membres coupez de l'Europe mourante. Font, en desordre épars, une Scene langlante. Tu fçais, France, ru fçais, qu'vn effroyable

En ee pais cruel, regorge de ton fang, Qu'à Coutras, à Jarnae, & fin tant d'autres plaines, Les oneles de ce Monftre ont tiré de tes veines. Et tn fcais, qu'enparade on void le long des bords, Dont les masts orgueilleux menacent les Estoiles! De ce funcite étang, les testes de tes Morts.

Mais de tes Mores fameux , fur des arbres plan-

tées, Et de Spectres volans jour & nuit becquetées, Faite au Demon du Schilme, vn monument d'hot-

reur,

Où le deuil eft en pompe, où regne la fureur.

Sageffe d'intereft, Politique venale,

Aux Trônes, aux Aurels évalement farale.

Aux Tobnes, aux Auerls également fiatle. Ce fet cut oy, udue temps que reponser les Valoris, Abufant à ten fins , do but les peut Rous, Comentant à couvert la maiffance du trouble, Forentant à couvert la maiffance du trouble, Forentant les Schomins van fetera similares (E dous mais los Potentis van fetera similares et les Guos mais los Potentis van fetera similares et l'autoris de l'autoris d

Et ton Etprit pervers, tes maximes unintres,
Jamais ne corromptore le fens de fes Ministres.

Maisquiconque aptés eux, bastita sur tes plans,
Ne bastisse jamais, que des jouées aux venes:
Qu'yn tottent d'vne part, de l'autre vne tempeste,
Mesle de sa maison, le fondement au faiste.

Melle de la mation se fondement au Fainte. Qu'un melme fort artive à tous ces Sages vains, Qui fur l'impieté traçant de faux deficins, Sans confulter la Foy, fans prendre fes melures, Elevant des Palais, preparent des malures. Qu'on fçache que le Ciel ell le premier Moœur,

D'où le bonheur nous vient, d'où nous vient le malheut.

Que le Dieu des Vertus est le Dieu des Fortunes : Qu'il les fait comme il veut, ou grandes ou cousmunes :

Que celles qui n'one pas leur attache de loy, Idoles fans arrell, phantofines fans appoy, Ont le cours & la fin, de ce v vaines images , Qui fe forment en lair de l'anas des maages, Leur dehors pour vu temps lumineux & doré, Des fiveurs da Soleil, nous paroité coloré: Elles font à nos yeux des Soleils elles-mefimes , De longs tayons de fen leur fonc de Diademest: Mais tous ceu vains Soleils ne font que de vapeux, Leurs coppe de Vaude & creux, leur just faux & Leurs coppe de Vaude & creux, leur just faux &

Le premier vent qui fouffle, en diffour la mariere, Leur fond s'évanouit avecque leur lumière: Et cout cér appareil d'azur, de pourpre & d'or, Dont la manne en l'air, patoiffoir vn trefor, Tombant avecque bruir, s'ur la terre s'écoule, Et devient fange aux pieds du paffair qui le foule.

Ainsi perit celuy qui n'ayant dans le corur, Pour Dieu que l'interest, pour loy que sa grandeur, Fait de sa conscience vn masque à toute mode, Qu'il met bas, & qu'il prend, selon qu'il l'accommode.

L'indulgence du Ciel le souffre quelque temps : Son éclat éblouit les yeux des tegardans :

En attirate les yeux, il attite l'envie: Son infolence pompe et de haine fuivie: Muis alyaite pour appry și. Dieu, an la Verru, Muis alyaite pour appry și. Dieu, an la Verru, les contrates profes part le Vert abstute. Et de visit de la profes part le Vert abstute. Et de visit de la profes part les visit de la profes part les visit de la formation d

Mais tandis que mes yetra (m'1 a plaine des caux; Souvert fans fe movrois; ¡ lecorar des ev suificaux; La Mer com de nouveau, y'éleve & fe courronce. La Mer com de nouveau, y'éleve & fe courronce. Le cebr you le fuit, y'en traisfirme poulle; Exemis au mouverment dens el de blancés, ante Sans arrêt elle va de cellune; la commence. De la coutement au calene, elle va fina arteft, Tobjoura surce, & tosiguen la mefine elle paref. L'element de la Cour en cela lay telfemble:

Il s'emeut à toute heute, à toute heure on y tremble. Les Vents & les Demons, la Fortune & le Temps, Sa face nuit & jour de leurs aifles batans, Y foulevent des flots, y eaufent des orages,

Où les plus affeutez font de triftes naufrages. Comme fur cette Mer, fur celle de la Cout, Les beaux Jours ; aux mauvais fuceedent à leur tour:

Mais ee tour est fans ôrdre, il est fans intervale, Le feul dêreglement les change & les égale : Et la Fortune y fait toute seule au hazard, Ou d'yn tegard le trouble, ou la paix d'yn regard.

Aufli, des Courtifans, fes yeux font les Effoiles, Le calme & la tempelte en viennent à leurs voi-

Un drap de cent couleurs, fut elle voltigeant, Leur elt no Ciel bizarre, inórgal & changeant, La font de lens deflias les marques figurées, Ou fombres & de plomb, ou claires & dorées. Sa rous est la bouffole où font tracez leurs venes; Es folon qu'elle va, leur Esfris se mouvans, Tantoft vers la triflesse, & cantost vers la joye, Sont de leurs passions le joilet & la proye.

Leurs yeux font cependant à leur Carte atrachez:

Rate Carte, où l'on void Marquilats & Duchez, Monts d'argent, mines d'or, cent fleuves & cent veines,

Où roulent à pleins bords les delices humai-

Mais on y void aussi, des bancs & des rochers, Celebres par la mort des malheureux Nochers: Des deserts décriez, des montagnes damnées, De sumée & de seu roûjours environnées. Chacune tourne la prouë, & dresse avec ses vœux,

Sa course, vers les ports de ces climats heureux,

Il prit la double Clef, & la triple Couronne, Que l'eternel Passeur à ses Vicaires donne : Alors du Vatican, & du Mont Palatin, Où de sous les Chrestiens s'explique le destin, Sa voix comme vn Oracle aux Nations portée, Fut de l'Inde à l'Ibere, en tous lieux respectée. La teste du Liban, le front de l'Apennin, L'vn couronné de Cedre, & l'autre armé de Pin, A la force, au pouvoir de cette voix s'émûrent : Les Aigles, les Lions, les Ours la teconnutent : Et les Fleuves courriers, qui vont pat l'Univers, De cent bouches faifant leurs melfages aux Mers. Porterent son grand Nom jusques à cette rive, Où d'vn froid erernel l'onde est toujours captive; Jufqu'à celle où la Mer, fous le jour tenaissant, Estaux yeux du Soleil, vn miroir tougissant; Et jusqu'à celle encor, où l'Amerique sombre Sous le Ciel qui la brûle, est comme vne grande

ombte.
Mais cela fut, du temps qu'il eut entre les mains,
Les grandes Clefs qui font le destin des Hu-

mains.

A fa mort, les Vertus, les Gtaces, & les Mufes,
De la petre du Monde, & de la leut confufes,
Choisirent pour afyle, & pour dernier sejour,
Du magnisque ANYONN & le court, & la Cour.

Il avouz le choix, le erût fon avantage, Et les prit pour sa part, d'vn si grand heritage. Depuis, en la mauvaise, en la bonne Sai-

ton,
Elles ont fair tobjours l'honneut de fa Maifon:
De les bienfaits aufit, tobjours entretenués,
Et des rives du Tibre avecque luy venués,
Sur celles de la Seine, elles font aujourd'huy,
L'honneur de l'Iralie & de Rome avec luy,
Ces faire(sie de miel , fin hobles, si pudiques,

Des Seigneurs BARBERINS de rout temps domeltiques, Pout le fuivre one quité les superbes vergets, Où Flore se coutonne en tout temps d'Orangers: Elles onr surmonté les peines du voyage,

Les injures du vent, les rigueurs de l'orage : Et maintenant chez nous , elles fuecent des Lvs.

La manne la plus douce, & les plus doux esprits. De ces esprits si doux l'inévitable amotee, Aux rayons qu'elles sont, donne nouvelle socce, Et dans les mains d'Antoine, & sur tout ce

qu'il fait, Ces rayons font aux eœurs yn invincible attrait. Mieux qu'aucun homme il fçait, l'art d'obliger

Mais il n'en vie pas comme au fiecle où nous fommes,

Où des moindres prefens, on fait des hameçons; Et l'on met à l'encan les faveurs & les dons. Les Graces de sa suite, & de sa nourriture,

Sour fimples & fans fard , libres , & fans ceinture.

Jamais on ne les void, la balance à la main, Pefer chaque bienfait, le donner grain à grain. On les void moins encore, ainfi que des Banquieres,

Affifes au comptoir ; attendre des prieres , Exiger des relpects , prendre des feuretez , Et munit vn prefent , d'acquits & de trairez .

Les Graces d'un Prelat il grand, si magnisque; Agissent d'un autre air, ont une autre praique; Son cœur toùjours puvert, toùjours presè à ouveir, Ou se meut pour donner, ou se meut pour offire. Erdes cœurs qu'il acquiert, soit qu'il offre, ou qu'il donne.

Il fe fait fur fon nom, vne illustre Couronne, Cette pente à donner se trouve en tous les Grands,

Qui font grands de leur fonds, plûtost que de leurs rangs. Dieu, de toute grandeur le faiste & la mesure, Se donne sans relaséhe à toute la Nature.

Le Soleil traverfant ses luisantes maisons, Nous donne la chaleur, le jour, & les Saisons: Et la Mer fans fortir de l'enclos de sa rive, N'est jamais sans donner, quoy qu'elle soit captive, Elle donne en tout temps, elle donne fans choix, Au Payen, au Fidele, au Sauvage, au François, Aux terres de l'impie, à celles de l'Eglife. Et jamais il n'est terre, ou peuple qui l'épuise Mais randls que je refve, et qu'avecque plaisir, Mon esprit sans dessein, comme il est sans desir. Suit les divers objets, qu'en foule me presente. Cette Scene à mes yeux si vaste & si plaifante a Je voy que le Soleil vient d'achever son tour : Les Heures de sa suite ont renfermé le jour : Il n'en reste dans l'air, que des vestiges sombres, Qui vont estre bien-tost effacez par les ombres : Et le grand char d'ebene à la Nuit preparé, Des Heutes au teint noir, estant dés-ja tité, Illustre & grand Prelat, il est temps que je cesses Et suivant malgré moy, Vauquelin qui me presse, Je quite le rivage, & me rende à la Nuit,

Qui ne me laifleta de la Met que le bruit.

# 統領條執條執將領統領條領統

### AVIS DE LAFRANCE A MONSEIGNEUR

### LE PRINCE,

Estant encore Duc d'Enguien, l'an 1647.

LETTRE III.

Elle le rappelle aux Guerres de Flandre : luy justifie l'infidelité de la Fortune à Lerida : & luy montre qu'il y a peu de victoires plus glorieuses & de plui grand merite que sa retraite.

D'UN E plume du dos de Pegase tirée, A l'ombre d'un Laurier, j'écris en peu de mots Cét avis salutaire, à mon jeune Heros.

Revien, brave Lou'is, laisse le passe lbere, Sur son corps démembré consumer sa colere : Et vien rendre l'éclat, avec la fermeté,

Au grand Lys que ta main dans la Flandre a planté.

Quoy que l'Altre de Mars de la vertu l'éclaire, La tenne encore vn emps loy fera neceffaire : Et le foudain torrent qui du Nord épandu, S'eft judques fur la Somme avec beus éterndu, Pourtoit bien l'arracher, fi contre cét orage, Ta ne viens oppofer ets bras & ton courage. Le Belgique Lion plus fort & plus vante,

Que cét autre qui fut par Hereule domté, Reprit à ton départ son audace premiere; Déchira ses liens, sortit de sa taniere; Et chassant son tour nos Chasseus de ses Forts, De la Meuse & du Lys courat tous les deux bords.

Il n'est plus maintenant de chaisnes qui le tiennent: Les dents avec l'espoir & le erin luy reviennent: Et si tien augourd'huy son audace retient,

Et is tien aujourd'huy son audaee retient, C'est l'esfroy, qui du bruit de tes exploits luy vient. L'Aigle à qui sur le Rhin tes conquestes nouvel-

Couperent de si prés les ongles & les aisles: Et que bois & rochers, défendirent en vain, Sous les tours de Fribourg des foudres de ca main. Cette Aigle tant de fois mal menée & batuë, Libre par ton ablence, aujourd'huy éévettuë: Elle reprend l'esse, & et de cule valeur,

Peut l'empescher encor de reprendre le ecrur. La conqueste, Louis, n'est pas le seul ou-

Où d'vn Heros parfait doit agir le eourage. Ce n'est pas, comme on croit, tout l'employ d'vn Guerrier.

D'ajouter palme à palme , & lautier fur lau-

Et fair pea, fort beastom que la Vidoire doume. Unimportance et d'or fair rue fre freve Courono-Celle que ru cueilli de l'ige de ving aux, per le company de la company

A lier les lauriers, tombez fous ton épée. Mesure au cours des ans , le eours de ta gran-

Ne suis pas ton courage avecque tant d'ardeur: La Fortune qui vole, & qu'vne boule empotre, Pour aller après toy, n'a pas l'aisse affe forte. Ménage ses faveurs, garde de la lasser. C'est beaucoup de la suivre, & trop de la passer. Elle est fermme, & facile à prendre des ombra-

Soir des hautes vertus, foit des braves courages : Er jaboule d'ouir les celebres explois ; Où te valeur fans elle a vaince une de fois ; Par adrelle plûcoft que par bizarreite ; Elle a voulu et faire vue fupercherie: Et par vu fiint dépit (c'obiger d'ellimer, L'influñe du 1 a raion qui la pote d'aimer. Ces dépits contrefiais, &c ces coleres finites ; Rendront de fon amour, plus douces le trein-

Et ees petits refus, au lieu de les lascher, Setont de nouveaux nœuds pour les mieux atta-

ther.

Il eft vray, la Fortune est fausse, est infidelle :

Non plus que ses talons, son œur n'est point sans

Mais elle est fausse à ceux qui n'ont pas comme toy.

Dequoy lier fon cœur, & menter fa foy. Et ee qu'elle t'a fait, quoy que l'envie en chante,

Est vn trait 'de jalonse', & non pas de changearite. Soit dans le temps present, soit dans les temps passez, Ses plus chers Favoris, & les plus caressez,

Les Esprits les plus hauts, les plus nobles coura-

ges, Ont bien de son humeur soussert d'autres outrages. Ce sameux Afriquain, grand de sens, grand de

court,

Du Peuple Conquerant rant de fois le vainqueur,
Aprés avoir comblé les bords du Trafimene,
Du débris amaffe de la grandeur Romaine;
Et fait fous foy ployer avecque le destin,
La Fortune de Rome. & le Demon Latin;

Enfin batu, défair, errant & miferable, A la Mort ne laiffa qu'vn haut fujet de fable. Ce Grand entre les Grands, qui forma de ses

Ce Grand entre les Grands , qui forma de mains, Le fort des Nations & le fort des Romains;

Le lott ues Valento & Pe lott des Kontamis (Cér heureux fant tebur, ce glorieux Pompée, Sous qui fur fi long-eemps Is Victore occupée; Aux yeux de Fortune, & devant fa Vertu, A fon tout malheureux, par Cefar fur baus Et de la Republique éperdude & eaptive, Avec foy ne fauva que l'Ombte fugutive.

Antoine qui porta jusqu'au Soleil naissant, La premiere lueut de l'Empire croissant; Qui vainquir sur l'Oronce, & vainquit sur l'Eufrate:

Ami de la Fortune, Amane d'une autre ingrate; Fut au fort d'un combat train de toutes deux; Et malheureux Amane, Conquerant malheureux,

Pour fuivre son amour, delaissant la Victoire, Après l'amour perdu, pensa perdre la gloire. Les noms sont trop connus des Braves mal-

traitez, Que la Fortune ingrate a laschement quitez; Et quitez cependant par l'ingrate Fortune, Ils subsistent tossours dans l'estime commune:

Ils y font toujours forts, toujours ils y font grands:

Leurs portraits couronnez gardent toûjours leurs rangs; Et leurs Ombres encor conquerantes & braves;

Triomphent dans l'Histoire, & font les Rois efelaves.
1.4 Fortune, Lou'is, promet d'avoir pour toy, Une plus forte amout, & de plus ferme foy. Sa froideut d'aujourd'huy t'en doit effre vn pre-

lage,
I. Amour par la froideur renaist & se rengage.
Ne la rejette point, ce defaut de bonheur,
A d'un nouveau rayon ecunoné con honneur.
Il a fait voir en toy, la conduite vaillance,
Lebon sens bave & son, l'audace innelligente:
Il a lié d'un nœud qu'Alexandre n'eur pas,
Le Demon du Conssell au Demon des Com-

Le Demon du Confeil au Demon des Combats, Cette fage tetraite aura dans nos Histoires, Son titre & son laurier non moins que tes victoi-

res.

Elle a det Ennemis le deluge arrellé:
Elle a des Ennemis le deluge arrellé:
Er contre la Cassille épandué & terrible,
De toy seul elle a fait, yme digue invincible.
Elle a fait davantage, elle t'a consérvé,
Elle a fait davantage, elle t'a consérvé,
Elle a tout nostre espoir avecque toy sauvé;

Excelamous est plus, que l'Espagne conquis, Que Milan regagné, que la Flandre reprise. Elle a plus fait encore, elle r'a fait vainqueur, De ta ptopte vaillance, & de ton propte cerur,

De ce cœur conquerant, qu'vn fen noble environne,

ronne, Plus brillant & plus haut, que toute aurre Con-

Il faut, n'en donte point, il faut de la valeur, Pour moderer fon fru, pour reglet fa chaleur, Et tenit en devoir cette bile enflamée, Qui s'allume du vent, que fait la Renommée, Et pout n'avoir point fait cêt effort de raifon, Deux de nos Rois capeils payerent en prison,

Deux de nos Rois capens payerent en priton, Des latmes de leur Peuple, & du fang de la France, La temeraire ardeur de leur folle vaillance. La Force & la Verru n'attraquent pas toûjours: Elles ont leur démarche, elles ont leurs dérours :

Et quelquefois la roure à la gloire eft moins draire, Par vn hardi combat, que par vne retraire. Le vent le plus hautain fe décourse & flechir:

La tempeste decline, & la foudre gauchit: Ex ces fleuves vainqueuts, gros de neige & d'écume, Qui toulers les forests, comme soccons de plu-

me;

Qui font gemir la plaine, & font trembler les

Qui traifnent aprés eux le débris de leurs ponts; Er de l'affaur bruyant de leurs fougueufes cornes, Remversent en passant leurs digues & leurs bornes; Sils trouvent en chemin, quelque puissant rocher, Qui par l'effort des flots ne se puisse arracher,

Offi par l'enort des nots ne se pointe arrainet, Se décournent ailleurs, & fans perdre courage, Voix épandre plus loin, leur conquefte & l'orage. Ce que la foudre fait, ce que font les rorrens, Se doir faire au befoin, par tous les Conquerans t

Et ce ne fut jamais leur devoir, ni leur gloire, De perdre en se perdant, l'espoir & la vistoire. Conserve ce bon sens & cette fermeté: Lasse l'opinion à la temerité:

Er retien pour ta part, la veritable estime, La solide valeur, la gloire legitime. Dunquerque, Philisbourg, Thionville, Rocroy,

Bringuesque, Financourg, i mouvine, Action, Et tant d'autres grands noms, parlent affez pour toy.

Noftre Histoite n'a point de plus grandes paroles:
Et Milan, Marignan, Novare, Certifoles,

Et tout ce qui le fit de plus victorieux, Ne sonne pas si haut, n'est pas si glotieux, Garde-moy feulement ceete ceste heroique; Cét espoie, ce support de la grandeur publique; Et bien-tost je verray, sous mes Lys coutonnez, Argle, Serpert, Lion, past tes mains enchaissea.

I i ii

### **医多类皮肤炎炎炎炎炎炎炎炎炎炎炎炎炎**

### MESME. LETTRE IV.

Il le felicite de son retour aprés la Paix : & fait comparaifon de ses avantures avec celles des plus grands Hommes de l'Antiquité.

HASTEZ VOSTRE TETOUT, SEIGNEUR, doublez le pas; Les flots sont abaissez, le port vous tend les bras; Et les Vents dont le sousse avoit gross l'orage, A peine ouvrent la bouche, attachez au rivage. L'Éroile de la Paix dés-ja de prés nous luits Le calme l'accompagne, & le repos la fuit : Et cet Astre sanglant, qui pour brûler la terre, Avoit presté ses seux, au stambeau de la guerre, Dés-ja vets le Bosphore a tourné ses regars, Et marque là le poste, à la suite de Mars. Des que vous paroistrez sur le bord de la Seine, Depuis sept ans , pour vous , le Dieu du Fleuve

en peine, Pour yous feliciter fortira de ses eaux, Couronné d'oliviets liez à ses roseaux : Ses Nymphes, comme luy, toutes avec l'olive, En troupe pout vous voir, se rendront vers la

tive: Et des bords d'alentour, cent Cignes attirez, Par des Amours conduits, des Muses inspirez, Viendront vous regaler de leurs chansons nou-

velles. Que les Zephirs, au loin, répandront de leurs aifles

A leur voix, de concert, je mesleray ma voix: Et tout plein de l'Esprir, qui gouvernemes doigts, Er qui donne la vie & le fens à ma Lyre Quand d'vn air prophetique au dedans il m'inspire, Je chanteray, pourquoy les Hetos les plus grands, Sans repos, comme vous, furent toujours errans. Pourquoy loin des païs, où le jour les vid naistre, Leur gloire eut plus d'éclat, & se fit mieux pa-

Pourquoy, par fois l'amout, & le dépit par fois, Les poullant plus avant, que n'eust voulu leut

Par vn heureux détour les Estats ils sauvetent,

Où leurs Astres, plûtoft que leut sens, les porte-Il est, ainsi SEIGNEUR, touter qu'on void de

grand. Tout ce qu'on void, de fott se jette & se répand : Soit que toute grandeur affecte l'étendue : Soit que toute Vertu veuille estre tépandue : que comme vn torrent, qui dédaigne ses

Elle cherche à pouffet sa vigueur au dehots.

Les eaux baffes , qui n'ont, ni lit , ni fond, ni course,

Se perdent en naissant, à deux pas de leut source. Le Pô Fleuve regnant, le Rhin Fleuve Heros, Avecque l'équipage & le train de leurs flots, Traversent les elimats, atrosent les Provinces, Servent cent Nations, se prestent à cent Princes, Et bien loin des pais , où l'on void leurs ber-

ceaux, Ils étendent le regne & le bruit de leurs eaux. Les barques des Percheurs , baffes , foibles ,

ctaintives, N'ofent quiter l'abri , que leur donnent les rives: Mais les vaisseaux guerriers , hauts de bord & de

Vainqueurs de tous les temps, & dans tous les climats 1 Bien loin des Regions, où les arbres naquirent,

Dont leurs poupes, leurs flancs, leurs hunes fe baftirent, Malgré les mauvais jours, malgré les mauvais

vents, Voguans de port en port, de coste en coste etrans,

Soit qu'ils tiennent la Mer, foit qu'ils aillent à

Jettent par tout l'eltroy, portent pat tout la Guerre. Cela mesme se void, dans ce Monde azure, De globes lumineux jour & nuit éclaité. Ces Aftres dominans que cent rayons couron-

Que les Ans, les Saisons, les Siecles envitonnent, Toujours en mouvement, & toujours agitez, De climat en climat, sans arrest sont poetez. Leur Roy mesme & leur Pere, est en course à toute heure;

Il a douze Maisons, & pas vne demeute: Er toujours paffaget en ses propres Palais, Il roule jour & nuit, fans gifte & fans telais. Quoy que l'on air chancé de ce lit magnifique. Que les Heures luy font dans la Met Atlantique : Quoy que l'on chante encot de son pais natal, Marque vets les elimats du Ciel Oriental; Où le Perfe l'adore, où l'Arabe l'encenfe,

Où l'Indien du tambour l'accueille à sa naissance; Sans attache pourtant, & fans diffinction, Il accourt aux besoins de chaque Nation : Tandis que dans le Ciel, les feux les moins veiles. Et les plus inconnus, demeurent immobiles.

Les Heros en cela ressemblent au Soleil : Leur fort est à son sort, par ee trait-là pareil; Et jufqu'à vous, SEIGNEUR, depuis le grand Al-

Que les Hetos de Grece eutent jadis pour guide, Il n'en est point venu, que quelque vent fatal, N'ait de force jetté, loin de son lieu natal. Alcide le premier courut route la terre,

Et par tout, sa valeur eut des sujets de guerre.

Des rives du Penée, & du bord fablonneux, Où fe traifne fain bruir I Anaute limonneux, Les armes à la main, il vint jusquo où Tibere Se debange en la Mer, où le perd I Hemisphere: Et l'Efpagne le vid avec éconnement, Dreffer fur le gravier de l'humde Element, Ces moles fourcilleux élevez en colonners, Qui de fa gloire font encose les Couronnes.

Qui de fa gloire font encose les Couronnes.

Thefée aprés Alcide, eux-il pas mefime fort?

Et mefime fort celuy, qui par vn noble effort,

Sur le cheval aillé, fauva de la Baleine,

Et du Rocher fatal, la Princesse Africaine?

Vous connoissez, Seigneur, les Grees & les Romains, Autrefois les plus siers, les plus grands des Hu-

maint; Et vous les avez veus, sur les rangs, dans l'Histoite, Combatre pour l'honneur, & courir à la gloire.

Combatre pour l'honneur, & courir à la gloire. Ces Braves doux & forts, courageux & prudens, Ployans fous leur malheur, à leuss destins cedans.

Encore avec respect, dans leurs Ames blesses, Tournoient vers leur devoir, leurs secretes pensees.

Themithoeles, ainfi, dans la Perfe jetté, Comme vn vafte vaiffeau, de l'orage agité, Fir valoir par courage, autant que par fageffe, Au Monatque Perfan, la vertu de la Grece. Et ce Brave Romain, qu'vn fort aufii mauvais, Confina dans l'Efipagne, après tant de beaux

fairs; Mesmes quand il faisoir ployer sous son épée, La teste de Metelle & celle de Pompée; Quand il faisoir trembler, sous les coups de ses

Les Aigles élevez fur les Drapeaux Romains, De sa Patrie encore honorois-il l'image; Et son cœur sur le Tibre alloir luy rendre hom-

mage.

Vous cous effes, Seigneur, trouvé fous cet-

Malgré vóns vostre Etoile a changé vostre employ: Er l'Esprit directeur, à qui la Providence A commis des Estats la supreme Intendance, Ayant fait choix de vous, pour servit d'instru-

ment,
A maintenir entre eux leur premier reglement,
Avec att ménagea l'impullion fecrete,
Qui vous fit malgré vous refoudre à la retraite:
Et vous mit en pouvoir, de faire vn contrepoids,
Aux trop valles defleins formez par deux grands

Rois. Vous le semez, Seigneur, sur laterre & sur l'onde,

Il est des points marquez aux Empires du Monde. Celuy qui du gravier, à la Mer fit vn frein, Sur lequel elle écume & se revolte en vain;

Afin de reprimer les fougueurles ondées, Des Nations ne coppe de leur lin étébordées, En digues, d'une part, des mont sleur a deffeit ; En tre d'autre part des l'Envers en forfez. L'Enlie a récour pour immobiles bornes, ronde L'Enlie a récour pour immobiles bornes, ronde L'Enlie a récour l'Enver Allemand, Qui vers la Mer da Nort roule fi butiquement; Elle a contre l'Espany, é. L'Espagne a contre elle Une chaiffe de monts, haute, valle, exernelle. Cello qui de fon poid, entre deux la finquia, per la mercha de l'entre de l'entre de l'entre l'entre Cello qui de fon poid, entre deux la finquia, per l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre Sous l'equel no finant le tometre d'exercice;

Voulut qu'elle y fervist de levée aux torrens, De deux Peuples voisins, guerriers, & concurrens, Quand I'vn ou l'autre, vn jour, se mettroit dans

la telle,
Pique d'ambition, des desseins de conqueste.
Tous les autres Estars sont ceines de toutes pares,

Contre pareils affauts, de semblables rempars.
Quelques-vns dans leurs Mers, d'autres dans leurs

Rivieres,
Ont pour leur feureté de roulantes bartières.
Dieu qui leur imprima la marque de fes doigts,

Veur que les Nations en respectent les droits: Et les violateurs de semblables franchises, Quelque heureuses que soient d'abord leurs entre-

prifes,
Du faix de leurs desseins, tost ou tard accablez,
Deviennent le jostet de ceux qu'ils ont troublez.
Il vous doit souvenir, d'avoir veu dans l'Histoire,

It yous doit touvenir, d'avoit veu dans l'Hittoire, La fin qu'eur autrefois, yers les rives de Loire, Ce deluge de gens que l'Espagne, envoya, Qui les Fleuves tatir, & les plaines noya; Lors que du grand Martel le fens & la vaillance, Gouvernoient de concert, le timon de la France.

Tous ces Peuples armer, pareils à des tortens, De mouvement, de bruit, de chute différens, Raffemblez dans les chaimps de la riche Touraine, N'acquirent que le droit d'en engraisse la plaine. Le grand Fils de Pepin avecque tous les Preux, Fis-il contre l'Espagne vn dessein plus heureux?

En cent autres combats leurs telles couronnées, Laifferent leurs Lauriers au pied des Pyrenées: Er quoy qu'vn faux Roman, de Ganes air chanté, Imputant leur défaite à fa déloyauté; L'Ange commis de Dieu, pour garder les bat-

rieres, Qui fervent aux Estats d'eternelles frontieres, Pour en faire vn exemple aux siccles à venir, En armes vint by-messue asn de les punir.

L'Invincible Roland eut bean , pour s'en défendre , Chevaliers & chevaux , arbres & roches fendre ;

Sa redoutable épée eut beau faire dans l'air, Plus que ne fait la foudre, & de bruit & d'éclair, Il y mourut enfin: & de son front tomberent, Deux rameaux de laurer, qui soudain repousiterent; Et noueris de son sang, devinrent rost aprés Deux atbres aussi haues, que les plus hauts Cy-

Ils fervirent long-temps d'une tombe de gloire, A la mort d'un Heros si digne de memoire; Er furent aux Guerriers faileurs de haurs desleins, Un avis, d'éloigner leurs armes & leurs mains, Des limites qui sont aux Eltats deltinées,

Un avis, d'éloigner leurs armes & leurs mains,
Des limites qui font aux Eltars deltinées,
Et que Dieu de fon doigt luy-messne a destinées,
Mais à quoy bon, SELGREUR, & pourquoy

fam befoin,
Faire venii pour vous des exemples de loin?
Il ne aléde plus grands & de plus hetoiques,
Qui font de voltre nom, ac vous font domeftiques.
Long-temps avec plair le, conflant Bourguignon,
Du terrible Galas confervera le nom.
L'Allemagne fous luy bouillante & débordée,
De cent Peuples tenoit la Bourgogne innodée:
Le Tranfilvain, l'Hongrois, le L'ombard, le Fria

Dans fon Camp ramaffez couvroient tout l'ori-

for i

Et de fougueux sorrens venus de Croatie,
D'un fauvage renfort, si maife avoient große.
Il croyate, Thiolonet, après le Rhin palife,
De la Seine bien-toft mettre à fee le follië
Et poverte fire le bras de les baubares bandes,
Et poverte fire le bras de les baubares bandes,
Et poverte fire le bras de les baubares bandes.
Mais voltre fige Pere aiffité de l'Éferier
Ouj du droit voisé la vengeance entreprit,
De ce corps à cent Chefs , à cent langues confufes,

Le courage abbait, déconcerta let míes : Et dés le premiet coup , que fa main luy porta, En fit couler le fang, & fa marche arrefla. Les Fleuves d'alentour qui contre luy s'enflerent, Fantalins & chevaux pelle-melle entraifierent, Et par troupes ou vid les Peuples fur leurs botta, Couiri à leur déposible, & les Loups à leurs corps, Cét exemple à du grand , & fa preuve en eft

forte; Mais le voître en grandeur, comme en force l'em-

L'Esprese céveille à la mort de fen Roy, Avoré fait vne fiére, pour revenir à foy ; Et represant le cour après sant de défaires, l'actions cern Nationa à Go. Serper figuest. L'action de la commandation de la commandation de Et l'Augle Germanique, de la Lior Hamand, L'une fiffict en para, de la battan de Taille, Brandificit de la ferre, une foudre nouvellele. L'action de la commandation de la finite de la commandation de la commandation de la finite de la finicia de la commandation de la finite de la finite de la finidation de la finite de la finite de la finite de la finidation de la finite de la finiLes vote definicient leurs temperfiers aux uies De la ville pompeufe où demeuren nos Rois. D'autres les preparoient pour les Places frontières , Où l'effort enacemi trouveroit des barrieres , De fon cœus , de fie brar a util ette le cercenil, Avoir à peu de Chefis, commis le foindes armes, Et s'effort retenu le feul devoir des larmes. Dans ce trouble commun , dans ce commun ef-

General de vingt ans, on vons vid à Roctoy, Eles pour relever la Fortune publique, Prelher à cette charge vue force beroique. Prelher à cette charge vue force beroique. L'Ange cetable de Dien fur l'Empine François, Cette forceque vous, espanger le poids consecutive vous, espanger le poids Multe feu dans vous peur s'espandier le Et foit qu'abrece de vous fa bener s'épandier On vous val éctater d'ave ternible gioire héqu'à tous fois, de failed, en oui à Vichoire , héqu'à tous fois, de failed, en oui à Vichoire , héqu'à tous fois, de failed, en oui à Vichoire , hou vous value, de failed, en oui à Vichoire , vous vainquiète estin, de rand e diges réfer, Fameufer par les noms de leurs vieilles conquelles ;

L'honneur de leur Fortune, & le fruit de leur fens. Aguerti par ce haut & fort apprentiflage, Où la conduite ent part autant que le courage, Toujours depuis par rout, foit du fens, foit du cerur.

Vous avez retenu le titre de Vainqueur. La Lys, l'Efcaut, leRhin, vous ont veu de leurs tives,

Traifner fous yos Drapeaux leurs Provinces capti-

ves: Et a Segre, Tibere, & le Tage étonnez, D'ouir tomber de loin, tant de Forts ruïnez, D'ouir le long fraces de tant de Villes prifes, Et par voître valeur fur l'Ejogne conquiles. Cruerre qu'on alloit voir, la Couronne des Lyt, Des Mers do Nort s'écendre à celles de Calis-

Il Cemblote qu'i ech e confriert la l'ortune. Avec voltre afcondant de l'attence commune; Et l'Empire dés-ja fembloit reduit aux choix. Ou de fe voir démuir, quo de fe voir l'Arapcis. La Caffalle dés-ja chancelante & troublée, Da débra de les tours alloit eftre accables ; Quand l'Effort dominant qui tient les Poerentas. Quand l'Effort dominant qui tient les Poerentas. Des par voir de l'aracci su dédant de l'intere, Que, par vo outre fixe , à fon Sceptre a preferires.

Celuy qui ne vent pas, qu'aucun d'entre les Rois, D'eniverfel Monarque ait le nom, ni les droits; De telle impreffion fit rouler les affaires, Que par certains transports aux Heros ordinaires. Il vous faiut fervir, & dn cœur, & du bras, Au projer d'une Paix que vous ne voyiez pas. Et ce que n'euît pas fair toune la Germanie, A l'Empire, à la Flandre, aux Éfpagnes vnie, Vous l'avez fait tout feui, en contrebalançane, Les forces d'un Royaume austi grand que puisfant.

Le cours de fa Forume empontée & rapide, Des, pa feo fufficia plas d'oblacle, ni de bride; De vilônire en vilônire a plein vol elle alloir . Conquefte für conquefte après elle rouloir; Er plus elle avançoir, plus la Paix reposiffee, Lon d'elle r'ébignoir, de fon bruit menacée. El faloit done, Seignie na, pour voir deux grands Rois,

A l'yn d'eux yn fupport, à l'autre yn contrepoids: Voftre épée, à cela, feule effoit fuffiante, Comme voftre main feule effoit affez puisfante, Pour aider de fa force yne faralité,

Qui n'eust pas fair la Paix, sans certe égaliré. Que la Paix donc, Sesoneur, devienne

voftre gloire: Quel nouveau fruit vous peut venir de la Viftoire? Elle a fait ébrancher tous fes lautiers pour vous; Les aures deformais, n'en auront que du houx. A quoy bon expolier davantage vne telle, Qui ne fe peut payer, par aucune conquelle! Confervez-vous, 5 Es n'en tu n, pour infituire

long-temps, Les Princes, les Heros, les Sages, les Vaillans, Il faut du fuin, de l'art, du temps pour vous com-

Peu d'Esprits jusques-là peuvent leur veue étendre:

Vos moindres actions, vos moindres mouvemens, Sont de hautes [cons, fort de grands argumens. Le feul pas de Rocroy, fait en voltre guenefie, Des Vicillards confommez évonne la fageffe, Er fans compter vos ans, peut-on pas de vos jours, Mcfine des moins ferains, & mefine des plus

cours, Tirer tous les patrons & toutes les maximes, Dont se font les vrais Preux, & les vrais Magna-

nimes. Mais de vous exprimer en grand, & tout en-

Qui le pourra, SEIGNEUR, finon voltre Heritier?

Confervez luy long-temps, vn fi haut Exemplaire, Qui tout feul peur l'instruire, & tout seul doit luy plaire. A-t-il rien à chetcher, rien à voir hors de vous,

Soit qu'il aime le fort, ou qu'il se plaise au doux?

Qu'il ne s'amuse plus à ces vieilles idées,

Repeirere rant de fois & rant de fois fardées.

Qu'il ne s'amule pius à ces vieilles inces; Repeintes tant de fois, & tant de fois fardées: A ces Heros d'Ecole, à qui les Eferivains Ont fait l'air, la couleur, la taille, de leurs mains, Il sçaura Scipion, les Cesars, Alexandre, Et plus que tout cela, s'il peut vous bien apprendre.

Sans qu'on le menevoir, en des pais perdus, Des sièges, des combats, des Camps qui ne sont plus: Sans qu'il aille chercher de rivage en rivage,

Sans qu'i aine cherente de rivage en rivage,
Les ruines de Tyr, & celles de Carthage;
Sans qu'il fçache combien le Granique en fes bords,
Forcez par Alexandre, enfevelir de morts:
Sans qu'il à aille informer, fur le Channo de Phar-

Des fasts de la Journée à l'Empire fatale: Graveline, Fribourg, Rocroy, Norlingue, Lens, Sont d'aussi hauts sujets, d'aussi grands argumens, Que tous ceux que l'on void relevez dans l'Hi-

floire, De toutes les couleurs, que peur donner la gloire. Mais le poids, l'étendue, & le fens de ces Noms, Pour ellie à voltre Fils d'efficaces leçons, Veuleurs que voltre ceur à fon ceur les explique, En paroles d'esput, & d'vn air heroique. Du feu de vos regards cet espeit; jailliffare,

Du feu de vos regarda cit e fiprit jailiffare, Et de prés fur fon cœur, fur fon ame aguflant, 1 Achevera fur luy les eraits & la figure

Du Grand, qu'à fa naiffance ébaucha la Nature.
Un ouvrage fi noble a befoin d'un long temps: Il metite vos foins, il demande vos ans:
Les infectes (e font en moins d'ure jouinée;
L'acheve maif & y'éleve en rue matinée;

Un champignon se forme & croit en vne muit.
Du soir au lendemain vn chardon se produit.
Au contraire, Seicheur, il surque les années,
D'un tille lumineur l'une à l'autre enchaistnées,
Pour élever un Pin, travaillen rour à rour,
A le nourrir de noit, à l'embellir de jour:

A le nourrir de noise, à l'embellir de jour: Il faur que le Soleil, foir qu'il monte, ou qu'il baiffe, Luy prefte fa lumiere, & fa chaleur luy laiffe:

Er qu'il air en Hyver aufil bien qu'en Ellé, A toure heure fir luy, fon regard arctilé. Aufil, le Pm qui vient & qui croît de la fonce, A le corps droit & grand, la rethe haute & forte: Les vents pour l'affaillir te foldevent en vain: D'un pied ferme & conflant il grafe fon certain le It le plus rude alluru que luy donne l'orage, A peine de fes bras détache le feuillage. De mefine le Lion, à vainere define;

De melme le Lion, à vancre dettine, N'est qu'aprés vn long temps, de son crin couronné.

If am qu'avec les ans l'Afrique Faguerriffe; Que fes dens, que fes o la Nature enductiffe s Et que fous le Soleil, dont le More enflamé, A les cheveux noiries de le cuit enfuné, Ses yeux prennence feu, dont l'affreufe lumiere, Semble ven tast décoché de l'arc de si paupiere. Sur tout il a befoin, foir pour prendre le cœurs Soit pour succer l'étpit de fon Pere vainquere. D'attirer les éclairs, dont sa prunelle est pleine: Es respiter l'ardeur de sa bouillante baleine. Ainti faut-il, SEIGNEUR, que de prés & fou-

Vostre jeune Lion, vos regards recevant:

Avecque vos tegards, tecevant les lumieres, De toutes les vertus civiles & guerrietes: Respirant vostre esprit, & tout ce qu'vn grand cœur,

Peut avec son esprit, inspirer de vigueur; Vous acheviez en luy, cette image herolque, Que se promet de vous l'esperance publique Vous ne scauriez, SEIGNEUR, vous donner vn

Plus vtile à l'Estat, plus important au Roy: Et vous ne fetez tien , fifiez-vous cent conque-

Qui jamais vaille yn Fils, aussi grand que vous

eftes. Aprés ces premiers soins donnez à voltre Fils, Et fes traits, fur vos traits, ébauchez & finis; Your devez les seconds , SEIGNEUR , à vostre

Fille qui vous est née au sein de la Victoire: Grande des sa naissance, & les aisses au dos, Sur la terre volant, & volant fur les flots, On l'ouit, on la vid, jusqu'à l'autre Hemisphere, Epandre avecque bruit le tenom de son Pere. Quoy que forte pourtant, elle s'affoiblira; Quoy que pleine de lustre, elle s'obscutcira; Ses aifles tomberont; fa voix avecque peine, Egalera le bruit des toseaux de la Seine: Et le temps la fera, comme vne autre mourir, Si vous n'avez grand soin de la faire nourrit, Vous le pouvez, SEIGNEUR, fans appauvtir

le Monde, Sans démolit la terre, & fans épuiset l'onde. La Gloire est bien infirme, & ne vit pas long-

temps, Que le Luxe infense nourrie à ses dépens. En vain de la Nature il presse les mammelles : Il la tourmente en vain d'extorsions nouvelles : Soit qu'il creuse la terre, ou qu'il dépeuple l'ait; Soit qu'il coupe les monts , ou qu'il seiche la

Mer, La gloire ne vit point de la moëlle des mines, De la graisse des monts, ni du lait des collines. Le sang des Animaux, l'esprit des Elemens, Sont pour l'entretenir de mauvais alimens. Encore moins veut-elle avoir pour sa Nourrice, La folle Ambition, ou la fale Avarice. Yous le fçavez, SEIGNEUR, avecque tout fon

train, L'Ambition n'a rien que de cteux & de vain: Et sa table en dépense, en pompe si fameuse, N'étale qu'vn amas de matiere venteules Que l'ensure accompagne, & le vertige suit Et qui non moins les sens, que la raison seduit.

L'Avarice au sein sec & fillonné de rides Ne peut, au lieu de lait, de ses mammelles vuides, Fournir qu'vin pus malin , qui bien loin de nour-

rir, Feroit d'un poison lent vostre Gloire mourir. Il eft, vous l'avez veue , vne belle colline, Qu'yn Ciel toûjours ferain, toûjours put illumine,

Où sont divers reduits, de ruisteaux ondoyans, Et d'arbtes immortels haut & bas verdoyans, Les Muses, de tout temps & Vierges & Noutri-

Habitent ce pals d'innocentes delicet. Là, leut foin principal, & des Graces leurs Steurs ; Eft de cueillir les fruits, & tamaffet les fleuts, Dont se font ces extraits, & ces esprits de vie, Qui preservent les noms, du temps & de l'en-

Vostre Gloire, SEIGNEUR, jamais ne vieilliras Un jour perperuel de son front jaillira;

Et les Ans luy seront jusqu'à leur fin propices, Si vous la refignez au soin de ces Nourrices. N'en doutez point, SEIGNEUR, leurs bois vivent tousours,

Des Graces arrofez, cultivez des Amours: On y cueille en tout temps des feuilles immortelles:

Je connois les endroits, où naissent les plus belles : Et le sçavant Aveugle instruit des doctes Sœurs, Ne sceut pas mieux que moy,mettre en œuvre leurs fleurs.

Ordonnez seulement 1 & bien-tost la Couronne, Qui de feux eternels, fous la Lyre rayonne, Jettera moins d'éclat, aux yeux de l'Univers, Que celle qui pour yous, reluira dans mes vets:

### 推翻被排除排除排除排除排除排除 AVIS DES MUSES

### A MONSEIGNEUR LE PRINCE DE CONTY.

LETTRE V.

Elles l'exhorsent à la gloire , 😝 luy en montrent le chemin par les voyes du travail or de

Pa g's dix ans paffez en cet illustre Mont, A PRES dix am pance concerne le Qui d'un bois de lautiers se coutonne le Armand à son départ, ptenant congé des Muses,

Les Muses de douleur à son départ confuses, Rompirent leurs bouquets, couperent leurs ché-

Et de leurs luths caffez firent de triftes feux.

Les cehos d'alentour à leurs eris réponditent : Les veines des rochers de tegret se fendirent : Des arbres jusqu'au œur, la verdute secha; Et de leurs bras courbex, la seuille s'aracha. Dans ce trouble commun de leur commune

perre, La plus belle des Sœurs, comme la plus diferte, Aux pieds d'Armand pofa son lauriet & sce fleurs, Et luy tint ce discours accompagné de pleurs. Armand grand de naissance, & plus grand de me-

rices,
Avant l'ordre fatal qui veut que cu nous quises,
Avecque ces foăpits de douleur exprimer;
Reçois ese derniest mors, que l'amour a formez.
Il ce peut fouvenir avec quelle tendreffe,
Fay gouverni et ce par, j'ay conduit ta jeuneffe:
Ta gloire & ces verus te fetont de mes foins,
D'ecrenche arguments, & d'illustres témoins.

Yay fait en ees vertus, Jay fait en cette gloite, Ce que fait le Seulpteur en l'image d'yvoire. La matiere en eft riche, elle elt née avec toy; Mais la forme est de l'art, & eét art est de moy. Je veux que ton Esprie cult de brillantes aisles; Le veux qu'i soit du rang des Eftoiles nouvel-

Je veux qu'il foit du rang des Eftoiles no les: J'ay foûtenu fon vol, fon effot j'ay conduit,

Au deffus des fentiers du your & de la nuir. l'ay cangé fet sayons, j'ay purgé fa lumiere, Des obleures rapeurs que répaul la matiere. Auffi dans ee beau Ciel, aux Heros definie, Od nu li Epris ne va qui ne foir couronné, Il cient le plus haux lieu du plus brillanc étage: Il en répaugd au loin fet rais & fon image; El es frux d'alenour reflenc également,

Effacez de son lustre & de son mouvement.

Mais e'est peu, que d'vn vol qui tout autre surpasse.

Ton Éfprik is gagné ce lumineux cípace.
Il y faut demucer, quoy qu'il puella venir, Er dan cét afendant su gloire mainenir.
On a viù s'égarer des Aftres de leur rouse;
On en a viù s'égarer des Aftres de leur rouse;
On en a viù s'égarer des Aftres de leur rouse;
On en a viù s'égarer de leur billante spide.
Dans le Ciel, comme à certe, al et de les agisfates s
Ec Lirce fix jaide des chatmes if pusifians,
Qu'elle obligea la lune, à quitect fa carriere;
A manquer à le charge; à petde fa lumièrer.

Armand, je ne crains point, qu'vn pareil aceident, Abare ton Esprit de son haut ascendant. Son seu ne sera pas de ces seux de Cometes, Qui semblent pour vn temps égalet les Planetes:

Erdéfairs tout à coup, de leut éclar trompeut, Ne laissent à nos yeux qu'vne trifte vapeut. Toûjours plus éclatant, & plus prompt à bien faire, Il trendes ses rais à plus d'yn Hemisphere;

Il étendra ses rais à plus d'un Hemisphete : Et traisnant après soy, par son impression, Les Esprits moins puissans, & de moindre action ;

Noble & juste Moreur des Spheres de la France, Il reglera leur cours par son intelligence.

Quel honneur te sera-ce, Armand, dans ees

D'avoix pour Concurrens des Heros & des Rois? De voir à ton lever les Nations tournées, Compter par tes rayons leurs heureufes journées? De voir de tes bienfaits les ecturs reconnoissans, Monter avec leurs veux, messes à leur encens? De voir ton nom potré sur les voix de l'Hiltonre,

Et ton portrait tiré par les mains de la Gloire? Cri honneur elt divin, mais il eft écarré, Du sombre se bas fentier que tient la Volupté. On ne va pas fi haur, en fusvant de Sirenes ; En marchant fur les fleurs des delices humaines.

La verdure & le frais, le myrche & le jafmin, Sont d'vn autre pais, font vn autre chemin. De la baffeffe, Armand, le calme est l'heritage: De la Gloire & des Grands la peine est le par-

tage.

Les vents les plus mauvais réspecteur les tosécaux :

Et le Cigne s'ebas fins roublé sur les eaux :

Au lieu que des Sapins les glorieuses telles,

S'exposen en montant, à coutes les tempestes :

Eque l'Aigle ne peut s'élever dans les airs,

Qu'en se fautant le but des vents de des éclairs.

Ce grand de noble Corps, ce frecond Lumi-

naire, De toutes les Beautez la foutee & l'exemplaire, Estant toûjours illustre, est toûjours agité: Il travaille en hyver, il travaille en esté: Et de la main de Dieu sa teste couronnée, Ne teposa jamais vne seule journée.

Tous les Altres qui sont, comme luy, glorieux, Ne sont pas moins achis, ni moins laborieux. Le tepos est la part de ces foibles Estoiles, Qui toujours à couvert & toujours sous leurs voi-

Confervent loin du bruit, dans vn eercle écarté; Sans honneur & fans nom leur petite clarté. Bien davantage, Armand, ces Formes bienheu-

ccules,

Ces Efiris directeurs des Spheres lumineufes,
Jour & mair en travail, your & muir bienfaifuns,
Differifiers aux humains les faifons & les ans.
Et le Ciel, oils einenéa grande Ame da Monde,
Cette telle d'espire & de jour fi feconde
Tobjours en mouvement colonyes en adion,
De fon juffe Moeteur fair l'agitation :
Tandis que le bas Ceps de la baffe Nature,

Jouit d'en calme lasche, & d'ene paix obscure. La peine est donc , Armand , le partage des Grands:

Ex tes Peres t'en font de celebtes gustans. Leurs pas te font marquez, leur vie est ton exemple:

Et la Gloire t'appelle aptés eux à son Temple; K k Ne la retarde point, des-ja res grands Ayeux, A ra course artentis l'applaudillen des Cicux: Et pour te couronner au bout de la carriere, Te fussant de leurs rais, yn cerele de lumière, Semblen ne vouloir estre à l'avenir heureux, Que des restexions de ra gloire sur eux.

Due des teflexions de ta gloire fur eux. De la Muse à ces mots les larmes redouble-

Et du fein de la terre, où fes larmes eoulerent, Il fe fit à l'inflarr vne nouvelle fleur, Plus pure que la Rofe, & plus haute en couleur, Où du grand nom d'Armand la glorieuse em-

preinte, D'vn beau mélange d'or & d'écarlace teinte, Comme vn Aftre nouveau fembla d'vn nouveau

jour, Eclairer la Montagne, & le bois d'alentour.

# ATI MESME

AU MESME

Que l'ancienne dignité des Lettres se doit rétablir par son exemple & par sa faveur.

Es Reines des Esprits, les neuf Filles sçavantes, Du Monde en sa jeunesse autrefois Gouvernan-

Ordonnoient les Citez, érablissoient les Loix, Vivoient dans les Palais, domestiques des Rois: Et d'vne égalité legitime & commune, Faisoient tour ce que fait aujourd'huy la Fortune. Mais cét ordre changé par vn âge ferré, Qui succeda bien-tott au bel age doré, Les Vices déchaifnez l'Innocence chafferent: Les Muses avec elle au desert se sauverent : La Fortune se mit en credit à son tour, Elle cut incontinent des autels à la Cour: Et fans pefer le droit, fans ouit la justice, De l'honneur & du bien se fit distributrice. L'ignorance regna durant ce mauvais temps, Elle fut ordinaire aux Cabinets des Grand La Noblesse d'alors mal instruite & grossiere, Pareille au marbre brut qui fort de la carriere, Ne recevoir des Arts ni forme, ni couleur : Toure sa gloire estoit vne rude valeur: Et sans la majesté, que la science donne, Les Rois ne remplissionet qu'à demi leur Couconne.

En France feulement, & fous le Ciel des Lys, Il nafqui de toux temps des Efprits plus polis: Et les neuf doctes Sœura eutren avec Affrec, Aux Cabiners des Rois affez facile entrée. Mais quoy? en rélboir pas pour y faire fejour; La Fortune à regrer les voyoit à la Cour. Tout leur office estoit d'y chanter à la feste, Ou de quelque Hymenée, ou de quelque conqueste: De partimer les Grands, de leur cueillir des

fleurs,

Et de peindre leurs noms en diverfes couleurs.

Une faison meilleure enfin est arrivée,

Armand fils de Henry, leur gloire a relevée.

Il leur fera reprendre avec leur dignité,

La fraicheur qui faisoit leur premiere beauté.

On ne les verra plus , par d'indignes offrandes , Aux pieds de la Fortune abailler leurs guirlandes ; On ne les verra plus , tendre aux riches la main ; Ni vendre des bouquets , pour acheter du pain .

Ni vendre des bouquets, pour zenerer du pain.
Non moins que de lautiers de poutpre environnées,
Et par les mains d'Armand de perles couronnées;

Sans eraindre de rebut , au Louvre elles viendront: Er leur rang sous le Dais , en gloire elles tiendront.

Le Parnaffe jadis fi pauvre & fi ruftique, Visité par les Grands, deviendra magnifique: Er ses arbes: facere autrefois negligez, D'ilhuftres Escusson à l'avenir chargez, Feront par va accord honorable à la France, Uvnion de la Gloire avecque la Science.

# 特别特别特别特别特别特别

LA CARTE DE PARIS, A MONSEIGNEUR LE CHANCELIER.

LETTRE VIL

Il fait une description de la grandeur e des richesses de Peris; des Egliss, des Palais, e des Promenoirs: en appite, selon la diversité des choses, diverses restexions Historiques, Mondes en Chrestiennes.

Seutta, à qui Themis pour le bien de la terre, A commis fa Balance & fié fon Equerre; Suffender un monneue les penibles remplois; Que donne à voltre Efforit a rueelle des Lox's; Es décharge des foins d'en fis celle des Lox's; Se décharge des foins d'en fis etcliebe et elle, Qui d'un brandle à junte, & fi fort fort roules; Out pour fe dwettir, l'eternelle Mufuque, Qui anit bles nouvemens de ce Monde harmo-

nique. Er voître belle Aftrée, Intendante des Temps, Qui partage les droits des Saifons & des Ans, Se relasebant par fois, & quieant la Balance, Dont le bien & le mai, aux jours elle dispense; Prend la celeste Lyre, & chantel es accords, Du haux Monde & du bas, des espriss & du corps.

Du haut Monde & du bas , des elprits & du corps.
Voftre ame, grand S E G U E R , est vnc Intelligence,
Des plus forres qui foient dans le Ciel de la France:

Mais elle est dans vn corps ; & les eorps les plus hants ; One comme les plus bas , leur ombre & leurs de-

fauts.

Le Soleil qui nous regle, & qui nous illumine,
S'éclipfe affez fouvent, & tous les jours decline:
Et l'Efprit lumineux dont il eft affiité,
Ne le garantit point de cerre infirmité.

Le vostre, quoy que grand, quoy que plein de lumiere, Est fuiet, comme vn autre, au poids de la ma-

Est ce poids, pout dutet, & servir reglément, Demande le repos, après le mouvement.

Ce befoin m'a cooduit dans vne folitude,

Oh Jond et Pemburat , Join de l'inquiexude,

Donnelliques des Grands, Ordinaires des Couts, p

E Jouis fans chagnin de la beaute des jours:

Et me fais, quand je veux, vne pompeufe Scene,

De ce Monde abregé, que va balignane la Scine.

Le Spedkeale eft illustre, de les penferest divers,

Que Paris me Fournit, exprimere co nes vers,

Vous (rons, dans ce cours de fizigues publiques,

Ce qu'aux Elpris moceum, four leursdouces Munic

fiques.

Que ce Theatre est grand qu'il me templit les

De Plantômes huifans, fublimes, [pacieux | Ee quel fi vathe Efprit, peur à cette flutofuter, En foy-mefine trouver, une égale mefurer | Jadis, quand les Geans Charpenners & Maflons, Changcoient en battimens les foretifs & les monts: Quand its mertoient la terte & les fleuves en brique,

Vid-on rien de plus grand, rien de plus magnifique? Et ces murs fi vanterez, ees Chafteaux fourcilleux, Dont les Ouvriers voyoient les nuages fous eux, Et dont l'ombre eft encor fi haute dans l'Hiftoire, Autrefois dans le monde, eutren-ils plus de gloiset Mais, ces Entrepteneurs, aufii hardis que vains,

Mais, ces Entrepteneurs, auffi hardis que vains, Auffi forts qu'indicrets, n'efloient pas inhumains: Et le fang des Effats, les pleurs des Republiques, N'entroient point au ciment, qui lioit leurs fabri-

Qui me garantira, que de ant de Palais, Que je voy là charger la terre de leurs faix , Pas va ne foit tache de fang, ni de rapines ; Pas va ne foit balli, de morts, ni de ruines ? Il est vay, extre ville est le Chef, est le Ceres, Qui du Corps de l'Empire a toujours fair l'honneur: Mais vn Chef qui tout fuce , vn Cœur qui tout attire, N'épuifera-t-il point tour le Cotps de l'Empire?

S'et quel enfin sera le destin de ce Corps,
S'il n'a de sonctions, & s'il ne fast d'efforts,
Qu'afin de mettre à sec, jusqu'à la moindre veine,

Pout templir vue relle , audit valle que vainer La Mer infartiable, od voer touter les eaux, Des fleuves, des torrens, des lacs des ruilleaux, Rendaumoins par filers, & redonne en forraines Les triburs que fon fein reçor à couves pleines. Et roy, ville dans borne, alsyline de reclors, Tu n'epani que dittee & farimar au debors. Les entrailles des monts, & les veines des mines, La moelle des generes, & le lang des collines,

Le butin des exez, la dépouille des bourgs, Vont à toy fans relafehe, & d'vn rapide cours. Les écrits fabuleux qui teftent du vieil àge, Nous font valoir les nons d'vn Pachole & d'vn

Tage, Fleuves fameux & vains, pour peu de grains do-

De faulles visions, de faux jours colocez. Ceux qui coulenz iei, ne toulent pas vn fable, Estatant des couleurs d'une nouvelle fable A pleins bords, on y void, l'or. & l'argent mellez, Par ecne divers canaux, diverdiment toulez. Ces metaux arrients avec eux y conduifens, Tout ce qu'ont de plus beau les pais qu'us épui-

fent.

Débordement étrange, où les meubles de prix,
Les marbies d'outre-met, les perles, les rubis,
Les ouvrages de l'Art, & ceux de la Nature,
Precieux de mariee, & trares de figure,
Sur le courant de l'ot & de l'argent portez,
En foule, & Lins arreft, lytenneru de rous coltez;

Quels fleuves fi fameux, & de fi noble fource, Defeendent vers la Met d'vne pareille courfe? Mais quelle Mer fi vafte, en fon humide enclos, Noutrit ou des posifions, ou des monftres fi gros, Qui dépeuplent les lacs, qui les estangs cava-

gent, Et juiques aux matais, juiqu'aux bourbiers fout-

On ne void point le Thon, pout chercher du butin, Monter par les canaux du Danube & du Rhin. On ne void point l'avide & pelante Baleine,

Courir les bords de Loire, de les tives de Seine: Er Paris est peuplé de Riches devocans, Qui pour s'emplir toisjours, de fe faire plus grands, Le toible de le periode loin ameantifiers. It de loin les pais de les emps reglousifient. Que de confuser voir, que de bruits différents, Les vuis aignes forpomps, les aures doux de leux, Des places, des maifons, des carrefours s'entendens.

Ét sut tous les quartiers de la ville s'étendent i K k ij Une Nymphe qui veille & les jours & les nuits, Dans vne creule nue ouverte à tous ces bruits, Sans choix les y reçoit, fans choix les distribue, Aux vents courriers de l'air, qui paffe fous fa nue; Er qui fans diftinguer les faux d'avec les vrais, A cent Bureaux divers , les portent fans relais.

Les plus impetueux prennent les bruies du trouble .

Que leur haleine augmente, & leur courfe re-D'autres prennere les bruits , qui naissent de la Cour,

Où la Fortune toule & de muit & de sour. D'autres ceux du Palais, où cent bouches ouver-

Tantoft changeng leurs gains, tangoft plaignent leurs pertes.

Et ceux qui font commis fur tous les autres A porter les pacquets du pals des Amanes,

Laissant tout autre bruit, se chargent des nouvelles , Que font les Gazetiers du Cours & des Ruel-

Il mortre avec ces bruits, si confus, si divers, Un amas de vapeurs , dont les toits font cou-

Où l'air en est chargé, la lumlere plus sombre, Avecque l'épaiffeur prend la couleur de l'ombre : Et ce voile, aux bouillons d'un l'ong crespe pa-

reil. A peine est penetré des tayons du Soleil. Que le Ciel est plus doux, & la clarré plus pure, Ou, loin des corrupteurs de la simple Nature, La Terre encore vierge, & les bois innocens, Confervent la vertu qui fut au premier temps ! Là, fans infection, fans mélange on respire, L'air aussi doux qu'il sort des levres du Zephire: On y reçoit le jour, auffi clair, auffi net, Qu'il s'épand des regars de l'Aftre qui le fait : Ex les caux qu'on y boit , font par tout aussi belles, Que les Nymphes les font jaillir de leurs martimelles.

Ce n'est pas comme ici, que mille cotps brûlez, Et mille autres bouillis, sont par troupe immolez,

A ce Dieu des Goutmands, fourd, aveugle, immobile, Qui mer pour vn repas, en feu toute vne ville. Ce n'est pas comme ici, que rout put d'vn en-

Qui fair tournet la teste, & tenverse le sens; Soir qu'vn folastre Amane, parfumeur de paroles, En compole vne offrande à de vaines Idoles: Soit qu'vn faux Courtifan , en charge ces Dieux vains,

Que la Fortune moule, & dore de ses mains. Où le Luxe est en regne, où les molles delices,

Entretlennent fous luy, le commerce des vices,

Il n'est rien de si fain, qui n'en soit alteré : Le Ciel en cft moins pur, le jour moins éclairé, Er le mal s'exendant par toute la Nature, Tout air devient brouillas, & toute terre ordure. Vers la rive, où le Fleuve entre avec majesté, De cent petits tuilleaux fes Suiets escorté a Des Cyclopes François la forge refonnante,

Aux regards étonnez sur le bord se presente, Là, de bronze fondu les ronnerres fe font. Qui des Alpes cantoft vont écorner le front : Tantoft vont foudroyer les Chafteaux de l'Efpa-

Et tautoft du Flamand desolet la Campagne. Que plustoft ne voit-on ce bruyant artirail, Rouler contre Bifance, & contre fon Serrail ? Que ne voit-on plutost rombet sous cette foudre, Alger, Thunes, Biferre, & le Grand Caire en poudre?

Ne sera-ce jamais, que sous vn Ciel plus doux, Aux Chreftiens , les Chreftiens cesseront d'estre

Et qu'à s'entrégorger leurs ames occupées, Seront plus justement de sang Maure tremps Que ces mones somprueux en Eglises voirez, Sur de longues forests de colonnes portez, Sont de la pieté de nos premiers Monarques, D'illuftres monumens, & de pompeules marques : Que l'œil est fatisfait, de les voit couronnez, D'autres superbes monts, en moles façonnez,

En moles foutcilleux, donr les cimes enormes, Paroiffent des pais levez en plates-formes! Les Princes & les Rois de ces bienheureux remps, Splendides au dehors, modestes au dedans,

Par vne gloricufe & celebre alliance.

De leur zele conjoint à la magnificence, Sanctificient ainsi la pompe & la grandeur: Mettoient par leur vertu la dépense en honneur. Et tandis que les Arts travaillant à leuts gages, De mille bras tendus, autour de ces ouvrages, Suspendolent ces rochers, ces carrieres mou-

voient, Et fi haut, sous le Ciel, la masse en élevoient : Plus haut, fur d'autres plans, & fut d'autres me-

fures, Les Anges, artifans d'eternelles structures, Leur baltifloient au Ciel, des Palais cifelez De marreaux lomineux, & de coins étoilez; De coins & de marteaux, dont le bruit harmoni-

Formoit à tous les coups vn concert de Musique ; Er faifoir rerentir la Cour des immortels, Du nom de ces Heros zelez pour les Aurels. A quoy se sont reduits ees hauts & vains specta-

cles. Dont le Monde abuse fit jadis ses miracles à Babylone n'est plus, ni ses murs si vantez, Na ses fameux jardins, sur le vuide plante z : Le Mausolée est mort, aussi bien que Mausole: Ephese a veu tombet son Temple & son Idole: Er ces monts cimentex, posez sur d'aurresmonts, Pour faire vne graude ombre, & porter de grands

Noms,

Pyramides & Phare, à peine dans l'Histoire, A peine sur la Carre ont sawé leur memoire. Trant de vains Bathilleurs, aprés les Elemens Transportez, démolis, changez en Monumens, Aprés les Nations de travaux épussées, Aprés yn Moode mus en arcs, en colifées;

Après vn Monde mis en arcs, en colifees; Enfin, qu'our-ils acquis, avecque; tant d'orgueil, Qu'vne immortaliré de fupplice & de deuil? Le fort elt bien divers, qu'ont eu les entreptifes

Des Princes fondateurs de ces nobles Eglifes: Tant que ces grands vaisfeaux retentiront des voix,

Refonneour des veux, du fiele François De leux finite Fondateus les voix renouvellées, Aux puretes, aux voix de leux Neveux mediées, Aux puretes, aux voix de leux Neveux mediées, Des celefles canaux, la pluye artierons, Sous laquelle nos Lys à jamais fleuriront : Erces moles, ces rouss; es plausaines carrieres, Que l'Aube renailfanc éclaire les premières, Judo'a au moment faut de l'efflorybale pour, Qui des Aftres fixez doit terminet le rous, job leux exde ferons, non moins que de leux gloix per leux rede ferons, non moins que de leux gloix en leux des leux gloix de leux gloix en leux pure de leux gloix en leux per leux gele et leux gloix en leux per leux gele et leux gloix en leux per leux gele et leux gloix en leux glo

A la Posteriré, l'irreprochable histoire. Que Paris est changé depuis cet heureuxremps: Que de nos Devanciers nous sommes differens:

Er qu'il s'en trouve peu , qui fut ces beaux Modelles ,

centes,
Se bathiffent au Ciel des maisons eternelles :
L'Avarice aujourd'huy preste à l'Ambition,
Pour bastir de rapine & de concussion :
Et le Luxe insolent, qui preside aux structures,
Ne garde en leurs dessens nt regles, ni mesures.

On void d'ici monter leur fuperbe fommer; Qui fon orgueil, au Louvre, avec peine foumer. On void s'etendre au loin leurs spacleuser masses, Pour lesquelles Baris manque d'air & de places. Là, les falons four peints, let meubles sont do-

reze.

De larred & the own Ci-p chains of a pupile, less larred as two went Ci-p chains of a pupile, less chains of a pupile, less red angel en buffere, we monstre mutile Forz, changes en buffere, we monstre mutile Et els biens confliquez des riches parawris, En custine, en débauche ; en figedactes four misser les combinants de la comparation de la com

Quand au Parquet de Dieu ces Corfaires ci-

Par l'Ange Executeur luy seront presentez;

Quand il leur déploira la Carte des ruïnes , Et le plan des deferts qu'auront faits leurs rapines :

Quel fera leur effroy, d'y voir à longs rorrens, Les latmes & le fang par la plaine courans; D'y voir des Nations la fubfitance fonduë, Er par divers conduits, dans des gouffres perdui

Er par divers conduits, dans des gouffres perduë; D'y voir les champs couverts de corps à l'air fcichez,

Aprés avoir esté par l'Usure écorchez; Er les maisons à sac, les campagnes en friche, Pour faire en vne noir, de cent pauvres vn riche? Mais lorsque leurs tresors, leurs meubles, leurs habits,

Sous le poids du Pressoir, devare Dieuseront mis, Quels en seront contre eux, les brurs, les voix, les plaintes? Quelles sources de sang, en vertont-ils épraiures?

Quelles fources de fang, en verronr-ils épraiures? Er qui les fauvera des effroyables cris, Qu'alors fera contre eux, vn grand peuple d'E-

Qu'alors fera contre eux, vn grand peuple d'I sprirs, Qui passes defairs, pour demander justice,

Er profter à l'envi la main à leur fupplice, En troupes, du Preffoir, contre eux s'éleveronr, Er la voix de leur fang, à leurs cris mesteronr?

Mais s'il est des maisons où regnent des Har-

pies, Er femblables oiseaux, aussi cruels qu'impies; Il en est d'autre part, où sont avec splendeur, Le pouvoir legitume, & la juste grandeur. Que l'éclar est pompeux, qui s'épand de ce Dô-

La demeure des Rois, & le Ciel du Royaume! Là, l'Esprit de l'Estat, l'Esprit de Majesté; A sa sphere immobile, à son siege arresté; Et du Monde François, routes les avantures, Ont là leurs reglemens, leurs formes, leurs mesu-

Les vents qui fonr voguer nos flores sur la Mer, Se forment dans ce Ciel, avant que naistre en l'air.

La cegne La vertus, qui de feis influences Dispíse la matiere aux minue des Fisances; Ee d'un autre rayon, grepare le metal, Done les fouders fourficar fe four dans l'Arfenal, De ces metaux reguaus, le fatal alliage Forme comme elle veux, oel e calinne, ou l'orager de l'entre comme elle veux, oel e calinne, ou l'orager Leure l'entre apprendie provinces aux princes ébianles, Leure Ellara signere d'une émoure commune, Roudens fous cet Empire, au gré de la Forture p. Comme autour d'un toeher, les bouellons s'éle-comme autour d'un toeher, les pour les des s'éles de la comme d

Par leur pente portez, ou poussez par les venrs; Roulcht avecque bruit, tandis que de sa masse, Le rocher soutenu, se conserve en sa place. En cela, ce Palais au Celeste est pareil,

Qu'il a comme le Ciel, sa Lune, & son Soleil: K k iii Et cent Altres divers d'afficte & d'influence, Mais rous également fuyet à defaillance. Depuis que le Soell roulant par fes massions, Donne le jour au Monde, & regle les Saisons; Une si continué & si longue cartiere. Na rient diminios de la beause première: Er mus ne voyons pas, qu'il en foit devenu, Après canc de mille ans, plus freid, ni plus chenu.

Bien femble-t-il au foir, qu'il baiffe & qu'il vieilliffe; Bien femble-t-il qu'il meure, & qu'il s'enfeveliffe:

Mais s'il meurt tous les jours , par vn contraire fort,

Tous les jours il renaîtt, il furvir à sa mott: Et remis sur son chat, avec son diadéme, Il est toujours vn autre, & roujours est le mesme,

Nos Rois ont dans leur Ciel vn tout autre destin: Leur course a son midi, comme elle a son matin:

Leur courfe a fon midi, comme elle a fon matin: Mais aprés leur Couchant, il ne vient point d'Autore.

Qui leur rende leur pouspee, & leur refte redore. Ils meuzent, fans jamais renaître du tombeau. Comme le jour éreine renaîtî du fein de l'eau: Et l'éclar fouverain qui leur trône environne, Le jour majeflueux gue répand leur Couronne, Quand le moment fatal les a mis au certeuil, Ne laiffent que de l'ombre à la nuit de leur deuil, Mais il nous refte au moins, de tant de grands mis moment fatal les a mis au certeuil, Ne laiffent que de l'ombre à la nuit de leur deuil, Mais il nous refte au moins, de tant de grands

Monarques, Malgré ees fombres nuirs, de glorieufes marques. Je fçai que la Grandeur n'a pas affez de poids, Pour garantir du vent, les vettiges des Rois: Leur fuite fait du bruit, & leur pompe embat-

Mais embarras & bruit ne laissent point de trace: Et les pas d'un Geant, non plus que ceux d'un Nain, Imprimez aujourd'huy, ne seront plus demain.

Imprimez aujourd'hity, ne feront plus demain. Il n'est que la vertu, dont la piste eternelle, Quelque temps, quelque vent qui la bate de l'aule,

Dans le noble ferrier, aux Demi-Dieux ouvert, Répand vne lueur qui jamais ne se pert. Celles que les Vertus de nos Rois ont tracées, Aux yeux de leurs Neveux, en exemple laissees, Dans le Ciel des Heros, à jamais brilleront,

Dans le Ciel des Heros, à jamais brilleront, Et de fignes nouveaux son globe embelliront. Là feront des premiers ces Leopars sauvages, Par l'Anglois établis Gardes de ses tivages, Tant de sois par nos Rois, sous leurs dunes chas-

fez, Et algré leur fierté, tant de fois terraffez. Là le Serpent Lombard à la peau tavelée, Sera ce qu'est au Ciel la Couleuvre éroilée: Et le Fleuve Eridan, si fouvent écorné, Prés de luy parositra de Lys environné. Le Lion des Flamans, & l'Aigle Germañique,' Auront leur place au Nort, dans ce Ciel heroïque: Et plus bas vers le Sud, le Croiffant Sarrafin.

Par for corner fera remarquer fon deelin.
De la Rebellion, comme d'vne Medufe,
La relte s'y verra, de la peine confufe;
Et la Seur l'Hercife, aunce monitre fecond,
Et la Seur l'Hercife, aunce monitre fecond none,
y parolitra près d'elle, ecumant de colere,
Et les deux bas liez, d'une donble Vipere.
Spavans qui prefidez aux érudes des Grands,
Qui leur montrez le cours de Siceles & de S. Ans.

Ayez foin chaque jour, de mettre en leur memoire, Quelqu'vn de ees grands Noms, qui brillent dans l'Hiffoire:

Er faises leus (favois, que ces Signes, pour cux, Doiveneufter, plus fors, que les Signes des Ciexes. Mais il faux à ce globe ajoûter vue Carre, Qui de devant leust yeux, ni jour, in ouine parte. Là vous leur fêrez voir, les Peuples que nos Rois, Suvis de leurs Ayeuls, on remai fous la Croix; Les Pais où les Turcs, ecux où les Herceiques, Ont mordu le terrain, fous le fre'de leurs piques; Les colles & les pors, les plaines & let mons, Qu'ils on par leur sexplois; centhis de grands Qu'ils on par leur sexplois; centhis de grands

Iey, les Mers au joug de leuts digues tangées : Là, les Alpes du poug des Tyrans déchargées : Là, le Pò, là le Rhin, à la Seine allies : Là, fous elle le Tage & l'Ebre humiliez : Et foit le long des bords que lave le Bofphore, Soit vers ceux d'où le jour viene conduit par

l'Aurore, Soit vers les faints climats, d'où le trifte Jourdain.

Soupire après la France, & la reclame en vain; Montrez-leur les endroits, où leurs Peres eucillirent,

Les palmes , qu'aux lauriers dans l'Europe ils joignirent ; Et ceux , que leur valeur fit gemir fous le faix ,

Des armes & des corps des Sarrafins défaits. Qu'vn Heros à former , sir cette Carte apprenne, Où la Gloire l'appelle, où son Aftre le mene. Loin des yeux, Join du cœur d'vn Homme gene-

roux, Le pais où l'Avare adreffe tous fes vœux; Le Persou, l'Abingar, le Tage, le Pa&lole, Où nail des bos Effriris la jaune, & Joorde Idole; L'Ecole de la Gloire, & le cours de l'Heoneux, Jamais n'ont ils conduit les defirs d'un grand œur. Combien d'Hommes d'Effax, combien d'Hom-

mes de Guerre,

Dans ce Louvre ont fervi de spectacle à la terre:

Et fillez par les vns, par les autres louez,

Après leut montre faire, & leurs rolles joilez,

Fix m-tecut fatal à l'inconfiance humaine, Ad autres ont life leurs habre à la Secae). La Cour ell vn Theatre, ols les Princes Adeun; Donners la Comedie au Peuples Spechaeut. Le Theatre fobsilhe, & 6 la face changeante, Quesquefosie ef la fundte, & quedquefosi plafante. Les Jeux y fontdwers i l'Ambision, l'Amour, Les Jeux y fontdwers i Jambision, l'Amour, Les Faver, la Diffague y regente rout à tour : le la Forume, illulte & fameade Fripiere Datouts et coure model, & de tour mariere, l'abreville de l'annéel produit y les routes de l'action model, & les nous marieres, batteries aux Adeuts, colliers, mantenux, batteries aux Adeuts, colliers, mantenux, batteries de l'action de l'actio

Pteste aux vns de la pourpre, aux autres des do-

Les diltingue d'habits, de mafques, de coeffuers; En le Fu terminé, fant refpeche le Grand, Sans plaindre le petit, fes biens elle tepend : Et laifle les Adveurs déposiller, de parute, Egaux en nadict, comme égaux en nauce ; Semblables à ees bois qu'on a veus pour vn temps, De clinquant, de fettons, de couleurs cétaturs, Et que l'en void, après la fefte terminée, La pallure du Ru, Joss vne cheminée.

Cet Enclos où ee bois, & vieil & vetdoyant, Attaché par le pied, de la teste ondoyant, Fait de ses bras toussus de sombres Galleries, Est le fameux Enclos, des belles Tuilleries. Là s'alloit délaffer de fes foins autrefois, Henry le plus vaillant & le meilleur des Rois: Et là se delassant, son repos hero ique Affermissoit encor la seureté publique. Là, de seconds deffeins fur les premiers formant, Pour rétablir l'Estar, du faiste au fondement, Il regloir felon l'art de la haute Police, L'afficre & la grandeur de ce vaste Edifice. Là, d'vn cœur fatisfait de ses gestes passez Regardant d'une part , les Ligueurs terraffez: Et de l'autre, l'Espagne ébranlée & craintive, Mettre les atmes bas, & luy tendre l'olive : Gardé par sa elemence, armé de ses bienfaits. Il meditoit le Plan d'vne durable paix : Et dans le mesme temps, pour tenir la Cam-

pape, solit control is Caffille, ou control l'Allemagne ; En est que la Disconde enterprift quedque effort, social coulée à Soul, find de colté de Nort, social coulée à Soul, find de colté de Nort, son Effort by traçoit der couter à la Gloire. Son Effort by traçoit der couter à la Gloire. So find pair pétide Rois, fous les pade est Geortiers, Favorit de Bellone, il germoit des lautiers ; Qu'il en féroit verue le long de ces allées, Si Governe autrefoir par ce Heros foulkei: Que de Roles encore y maltrouent chaque jour, Solan les vaims foultaire des Galains de la Cour, Solan les vaims foultaire des Galains de la Cour, sola les vaims foultaire des Galains de la Cour, sola les vaims foultaire des Galains de la Cour, sola les vaims foultaire des Galains de la Cour, sola les cours de la Cour, sola les cours de la Cour, sola les cours de la Court de la Court, sola les cours de la Court, sola les cours de la Court de la Court, sola les cours de la Court, sola les courts de la Court de la Court, sola les courts de la Court de la Court de la Court, sola les courts de la Court de la Court de la Court, sola les courts de la Court de la Co

Pouvoient faite pousser un seul bouton de Rose!

Mais quoy ? cant de Soleils fi bien faits, fi bien feints, N'ont pas plus de vertu que des charbons éteints:

Et jamais on n'a veu d'Iris, ni de Belife, Colorer vn Ocillet, meurir vne Cerife. Ces Aftres figurez, avec tous leurs faux rais, Sont aux rides, au rlume, à la fièvre fuyets :

Ils one leur part du hale, & leur part de la pluye: Un vent les fait fuer, vn autre les eslive: Et ce feu si vanté qui dans leurs yeux reluit, N'échauste point l'hyvet, ni n'éclaire la nuit. A ce feu cependant, quoy que froid, quoy que fombre, Volent des Papillons à la foule & fars nombte.

On les void par effains , fur le déclin du jour, Account de la Ville, arriver de la Cour; Le bruit confus que font leurs aifles tavelées; En porté par le Pare, & le long des allées; Et celle-là fe croir , la Reine des beaurez, Qui ient de fon éctar les plas Grands arreflez; Et qui les void tembers à la foule fous elle, Comme les modhertons tombent fous la chan-

delle. Que leurs foins font à plaindre : & qu'inutile-

Leurs Esprits pour leurs yeux, se donnent ce tourment: Cette Beauté trompeuse à laquelle ils accourent, Qu'avec empressement pat troupes ils entou-

N'est qu'un nuage ereux, au dehors coloré, Qu'un Ardent seducbeut, d'un faux jour éclairé: Le pitage s'écoule, & l'Ardent se dissipe, L'un & l'autre dissource à son Principe. Sans qu'il demeure rien, soit de yay, soir de feiut.

Du nilage fondu, ni de l'Ardent étein. Et pout ectre vapuet cliangeane & volutile, Pour ce vain composé de peau, de fang, de bile, On se laisé exever les yeus par vn Folle, Qui se rit des faux pas, des Aveugles qu'il fait. On tourne obtinement le dos à la lumiere, Qui rappelle l'Efpiri à la Beauté première: Let Ton le fait en seux, en chaisses, en tournent,

Et l'on se fait en seux, en chaisnes, en toutmens, Une mort dans la vie, yn Enser dans le temps. Que ces longs tangs d'Ormeaux sormeilt sur la Riviere, Une delicieuse & plaisante carriere!

Ils font rous de métine âge, ils font rous alliez : Et leuri basa de concert lym dain s'autre pliez, Sans le fecouers de l'Art, fiori è cinq grandes routes, Contre l'ardeut qui out que naturelles voûtes. Là mille chariors plus brillans, plus dorcz, Que cecu qui font le tour des globes azurez, Gouvernez de métire, se passinn sile à sile, L'va à l'autre si forn va Theatre mobile. A ces chas, les chevaux pat couples articles, De boutels, de cordons, de plaques é toilez, Dans leur propre attirail testent embarrassez:

Et l'excès de leurs biens, les fuites de leur char-

No trouvant ni chemins, ni tournans affez lar-

Ils tombene l'vn fut l'autre; & choquans, ou cho-Couvrent le champ de chars rompus ou difloquez,

Tandis que les Petits déchargez d'équipage, Dégagez d'embarras, one vu libre pallage. Mais & petirs & grands aprés fort peu de touts, Quand l'ombre de la mort les rappelle du Cours,

A peine laissent d'eux, le long de la carriere, La trace sur la terre, & dans l'ait la poussiere A quoy se sone reduits, tant d'orgueilleux Mottels,

Habitans autrefois de ces fameux Hoftels? Que nous en refte-r-il, outre la pourriture, Qu'vn Escusson menteur mis sur leur sepulture? Leurs Timbres , leurs Colliers , leurs Baftons en métal,

Après qu'ils ont au Sort payé le droit fatal, Ne servent qu'à garder des souris & des moû-

Le funebre appareil de leurs dernieres conches; Tandis que de leurs coros dans la biere pourris. La terre est engraissee, & les vers sont noutris ? Ains les Nations, ainsi les Races roulent, Pareilles à ces flors qui l'vn fur l'autre coulent, Et font d'vn vieux canal, & d'vne nouvelle eau, Un Fleuve toujours vieux, commo roujours nou-

Mais si la loy du Sort veut que les Villes meu-

rent + Quelle loy peut vouloir que les Hommes demeu-

Vingt fois Paris est mort, il est rené vingt fois, Depuis qu'il fut basti par les premiers Gaulois: Vingr fois il a changé d'esptit, de corps, de face: Il n'a de ce qu'il fur, que le nom & la place:

Et cette si superbe & si vaste Cité, N'en est plus que la Tombe, & la Posterité. Sous ces Murs somptueux, dans ces Cours magni-

Sont enterrez des Parcs, des Sales, des Portiques Et cent Palais anciens par le temps démolis, Sous ces Palais nouveaux gifene ensevelis.

Mais quand le jour viendra, que cette Ville immenfe,

L'attrait des Nations, la gloire de la France, Branslane au mouvement des Elemens etoulez, Brûlant du feu des Cieux , I'vn dans l'autre meslez, De son vaste débris, feta sut la campagne, De ruines couverte, vne ardente montagne; Où serone, vains Amans, vos Idoles alors? Ayares, où seront vos frivoles tresots?

Les Grands le plus souvent sous leur masse af- | Le feu consumera jusqu'aux cendres des Belles : Sous luy rentes & fonds iront en étincelles: Et les métaux fondus rouleront à ruisseaux, Comme aprés vn orage, on void rouler les eaux. En vain la Seine alors, & la Marne bouillantes, En desordre sorrant de leurs rives brúlantes. Au secours de Paris leurs eaux apporteroient, Et sur l'embrasement leurs eruches verseroient. Dans ce commun peril & la Marne & la Seine, De leur propre falut, elles-mesmes en peine, D'vn cours precipité vers la Mer s'enfuyront, Er leur canal à fec aux flames laisseront,

Là deffus, Homanes vains, faires les Magnifiques; Elevez des forcits & des monts en Portiques Mettez des mines d'or & d'azur en lambris. Vuidez l'Inde d'yvoire, & de pietres de prix 1 Et changez la fubîtance & la moelle des Villes, En superfluigez chargeanges & fragiles, Après tant de travaux, quel sera le succés, De cette vanité noutrie à si grands frais-

Un feu tombé du Ciel, ou forti des Abyfines, Pour nettoyer la Terre , & ponr punir les crimes,

Aux Cirez, aux Palais, aux Temples se prendra; Le vil au precicux, sans respect confondra; Et du Luxe diflous & reduir en pouffiere, De voltre chastiment tirera la mariere.

Mais dés-ia le Soleil s'avance vers son lit. Plus son cours l'en approche, & plus il l'embellit: Er pour le recevoir, les Ombres & les Heures, Rappellent la fraischeur dans leurs moetes de-, moures.

SEGUIER, ce jour fi beau, fi tranquile, & fi doux,

Si nos vœux fone ouïs, fera fuivi pour vous, D'vn Siccle encor plus beau, plus serain, plur tranquile, Et de prosperitez, sans muages screile.

Ce fouhait fait pour vous, est la commune voix, Des Muscs & des Arts, des Vertus & des Loix: Et l'Esprie Intendant commis à la Contrée, Où dans un jour égal regne la belle Astrée,

Ne peut rien de meilleut, pour le bien des Hu-Que de laisser long-temps sa Balance en vos mains, Jamais on ne la vid plus juste, ou plus legale :

Quelque tout qu'elle prenne, elle demeure égale: Et tous les mouvemens que luy donneut vos doigts, La mettent dans l'afficre, où la veulent les Droits. Ainfi l'infatigable & juste Intelligence,

Qui regle les Sassons, & les jours leur balance, Equitable aux Hyvers, austi bien qu'aux Estez, Les maintient dans les temps qui leur font limi-

Et le poste, le rang, l'espace leur assigne, « Sans declice d'vn moment, sans defaut d'vne ligne. Telle est vostre Justice, à maintenir les Loix, A tracer les devoits, à dispenser les Droits.

Et malgré le torrent , il suive comme toy Les roures de l'Honneur & de la bonne Foy. Oue de fes Peres motes, il respecte la gloire; Qu'il garde de noircir leurs noms & leur me-

Qu'il eraigne de messet de la nuit à leur jour; Qu'estant Aigle de race, il ne vive en Vautour; Le ne démence point par des taches honteufes, D'vn illustre Ecusson les couleurs gloricuses. Il est indigne aussi d'avoir dégeneré;

D'estre sous vn grand titre, vn Fancôme doré: D'estre sur vn bel arbre vne sale chemille, Out met l'infection en fa propre famille: D'estre né dans la Pourpre , & d'estre par ses mœurs,

Une tigne à ronger l'honneur de ses Majeurs. Mais cette Probité n'est pas vne pratique, De mines, de façons, d'imposture publique. Elle n'enteigne pas à mesurer vn mot; A reformer un poil, à faire le devot : Et pour de menus gains, par un infame ufage, Couvrir vn mauvais cœur, d'vn innocent vifa-

Comme font aujourd'huy nos Sophiftes de mœurs, Qui sont tout composez de fard & de couleurs. Auffi n'est-elle pas, vne Comedienne; Son front ne promet rien, que l'action ne tienne: Son cœur est gouverné par de justes resfors,

Qui meuvent avec luy la montre du dehors : Et constante en sa vie, égale en ses paroles, Sans adorer du temps les fragiles Idoles, Sans immoler le Droit & le Pauvre aux Puiffans,

Elle donne aux Vertus tout ce qu'elle a d'encens. Le Ministre , BAILLEUL, qui l'a pour Dire-Orice,

Suit en tout comme toy, l'Honneur & la Justice. Il est fidele au Prince, & plus fidele à Dieu: Il donne à chaque Loy, sa mesure & son lieu: Et faifant l'entre-deux du Peuple & du Monar-

Avec soin de chacun les interests il marque. A les voir ensemble, il met tous ses efforts : Il ne décharne point la teste pour le corps : Et pour enfler la telte & la remplir de graifle, Il ne fait pas aussi, mettre le corps en presse. Il ménage en commun leurs droits & leurs be-

Et d'un Esprit égal leur partage ses soins. Il scait que e'est au corps à soutenir la teste; Qu'à la servir, la main doir estre roujours preste; Que les pieds pour son bien doivent toujours

courir; Et les denx bras fuer afin de la nourrie. Mais il sçair bien aussi, que sur vn cops debile, Latelte quoy que faine, est vn poids mutile: Que les perles & l'or la couronnent en vain, Si le sang manque au bras, & les nerfs à la main : Des Riches dés-ja faits, & des Riches à faito;

Et qu'il luy sert de peu qu'elle ait cent Diadé-

Si ses membres reduits à des langueurs extrémes,

Succombent fous le faix d'vn honneur ruineux. Qui les charge, & ne peut se conserver sans cux. Le Ministre éclairé de ces hautes lumieres, Gardant avecque foin les Provinces entieres, Et du Prince par là gardant l'autorité,

N'en exigera rien, que par necessité: Et ne tirera point d'vne main inhumaine, Le fang avec le lait, la chair avec la laine. On luy permet de tondre, & non pas d'écorcher; Il doit cueillir le fruit, & non l'arbre arracher,

L'Epargne que remplit la décharge des veines . Qui ruissellent des munts ausb-bien que des plaines,

Tarit des le moment, que puisant à pleins seaux, On veut susqu'à la bone en seicher les russeaux. Il faur avec ménage entretenir leur course, Et non pas leur ofter tout espoir de ressource. Il faut & sçavoir prendre, & sçavoir s'abstenir: Ce qu'on donne au present, on l'oste à l'avenir: Et de l'avidiré la rapine indiferete,

Fait d'un an d'abondance, un fiecle de difere. Tu le içais bien , BAILLEUL, vn impost relasché,

A fouvent tout vir peuple au dovoir attaché. Deux gouttes de fueur à propos épargnées, One avecque les eœurs, les Provinces gagnées: Et par les eccurs gagnez , on a plus avance . Qu'on n'eust fait par leur fang dans l'Epargne amaífic.

Ta conduire en cela moderée & diferete, S'accommode aux besoins de l'Estat qu'elle traite. Tu n'appelancis point d'vn esprit inhumain, Sur ce grand Corps debile ,& top eccur & tamain. Tu ne mets qu'à regret la lancette en ses veines, Tes pleurs suivent son fang, & ses maux font tes

peines. Et fi les mauvais temps, & leurs néeeffitez, Te laissoient le pouvoir d'vser de tes bontez, On re verroit bien-toft, & reparer ses pertes,

Et resserrer le cours de ses veines ouvertes, Auffi ne veux-tu pas gagner fur la faifon: Tes foins font pour l'Estat, & non pour ta Mai-

Et ees deux grands Demons, l'Argent & la Fottune, Qu'yne foule de vœux à soute heure importune, De leurs charmes jamais n'ont éblouï res Sens;

Ni vu fur leurs Autels, vn grain de ton encens, Je veux qu'encor ici le Ministre t'imite, Que le bien de l'Estat ses interests limite; Er que de la Fortune, & de l'Argent vainqueut, De leurs pieges gluans, il éloigne fon cœur. Un avare Ministre cft le commun Corfaire,

Il est le Dragou craint du Petit & du Grand 1 Des plaines & des monts il est le mauvais vent 1 Sa Masion est l'écueil, on fans bruit, fans orage, Sans seuves débordez, les Villes font naufrage. Il met fans feichereste, & fans sterlité;

LETTRES

La famine par tout, & la necessité: Et l'Exterminateur, l'Ange de qui l'épée, Des pechez & du sang des peuples est trempée, Galte moins de pais, par les laccagemens, Déreux moins de maisons, par les embeatémens, Et de tous ses trois Fleaux, moins de peuples consume.

Que l'avec ne fait d'un feul rais de fa plume. Audi je le compare aux Conners affreu, « Qui rouge des milheurs qui hexafinet a speie sur Remont des repetits de la compare de la compare

nes Des plus fertiles monts , & des plus graffes plai-

nes: Et fignalent par sout d'vne trifte clarté, La famine du Monde, & leur avidité. Ainfi dans yn Effat yn avare Ministre.

Parcil à ees flambeaux de lumiere finistre, Fair de son interett, le droit de la raison; Equise le public pour rempir sa maison; D'un éclat viurpé couvre l'éclat des Princes; Du luxe de sa table affame les Provinces; Et sait luire chez soy, parmi l'or de Tazur,

La fabilhance du peuple, & fon fam le plus pur. Mais celuy qui vainqueur de l'infame avarice, Ne va qu'au bien public, par cette noble liee, Et de Pere commun (fait remplit comme toy, Les gloricus devoirs dans cét illuftre employ: Celuy-il dans l'Etlar, n'ell pas comme vn Comete, Minitte infortuné de mort & de differ. Il est comme vn Soleil, pompeux distributeux

Il est comme vn Soleil, pompeux distributeut
De fruits & de beaux jours , de calme & de bonheur.

On ne le verra point faite le magnifique,
Des miferes du temps, & de la faim publique.
Comme il leve à regret, ce qu'il leve il le rend;
Et par divers canaux fur l'Effat le répand.
D'hommes & de rempars il en ceint les frontie-

res; Aux tortens étrangers il en fait des battieres; Il en fait équiper, pour la garde des Ports, Des battions flotans, de de mobiles Forts: Il en nourie les Arts, ces modefles Nourrices, Des Graces, des Vettus, des honneilles deli-

ces.

Et les Impolit qui vont en fet coffres par grains, Changer par la vertu de fes fidelles manns, Sur le peuple & le Roy, quand la mattere eft prefte, Resoument en tichetle, en victoire, en conquefte, Ainfi l'Altre linendant des Ants & des Saiolons, Dispenie les vapeurs & les exhalations, Ces humides truburs que pour le bien du monde,

Ces humbles tributes que pour le bien du monde. Il ever ajabrem fin la etre té dir fonde. Il even aboir parà faire mui té your, Des félinst inperfissa sus Afters de fa Cour; A peupler tes mailons de nouvelles figures, A peupler tes mailons de nouvelles figures, A peupler tes mailons de nouvelles figures, Il es sont les fouder, il en forme l'échir, Il en sonte ils fouder, il en forme l'échir, Il en nouvelles té du lair sux vivieres, Il en nier des friests té du lair sux vivieres, Il en nier des friests de lair sux vivieres, Il en nier des friests et la parte les monstris. Et fains tien referver pour fes propres vièges, Répand le toute en gains, en vius, en parfun-

Le Ministre vainqueur des avares desirs, Dost auss surmonter le Luxe & les Plassirs, le ne veux pas qu'il soit ni vilain, ni Cynique, Je luy veux le cœur grand, & la main magnisi-

Mais je ne luy weut eine d'infolent, ni de vain; Rien qui frappe leu yeux de l'Orqueil de fontrain Et faile fouçeonner la credule Commune, Que du fang de l'Ethat, il enfile fa Fortune. Le Peuple a l'ame baffe, de le cont envieux : La grandeur & l'éclar bleffers fes mavais yeux; Il ne voul point de pourper, il ne void point de

foye, Qu'il n'accufe de fang, & ne blafme de proye. Tous les riches qu'il void de pompe environnez, Luy femblent des Dragons fanglans & couron-

Il murmure de tout, de tout il fe lamente:
Tout le bien qu'il n'a pas, l'affame & le tourmente.

Il maudit aujourd'huy les carroffes des Grans : Il maudits ademain leur fuire & leurs clinquans: Et fi la ficichereffe apporte la famine, Ou s'il vient va torrent qui les bleds déracine, Il impate aux excés des triches débauchez, La famine venué, & les bleds arrachez. Le Manifice avaife, qui comont le Vulgaire,

Le Ministre avisé, qui connost le Vulgaire, Bien loin d'aigrir ses maux, par yn Luxe contrai-

Er de faire d'un train superbe & renommé, Unfongement frandale au Bourgeois affamé ; Mainticandra là Mailon d'une juste balance, Entre la sale épargne & la folle dépense. L'Homoneu, la Modelhe, de la Frugalité, En chasféront le Luxe avec la Vanité: "Et sans y courmenter les Arts, ni la Nature, Tout seul se la fera l'éclat & la parure. Ces ornemens, Battleut, qui font du Siecle Samine fans orgueil, fon cœur fans paffion, Son accueil obligeant fans affectation,

Durent en ta maison, & la parent encor. Sans richestle elle est richement assortie, De ton nom, de ta glotre, & de ta modestie. Et les superbes lits, les tapss etrangers, Les vascs d'outre-mer, les jardins d'orangers, Les sieuves suspensons de les bois domestiques, Près de ton n'y aferoient que des beautez ruisluques.

Celle qu'un chafte Hymen a liée avec toy, Se fair de ton exemple vne agreable loy. Elle s'eftde tout temps, pour l'honneur declarée : On ne la vid jamais que de vertus parée : Et non moins par fes mœuts, que par fon amitté, Elle montre qu'elle eft ta s'econde moitié.

Il en est qui d'orgueil follement enyvrées, N'ont rien de qualité que les riches livrées. L'équipage, le train, les valets revestus, La dépense & le jeu sont toutes leurs vertus, Jour & nuit on les void , comme vaines Idoles , Se pailtre de vapeurs fans arrest & frivoles; Flairer ici des fleurs, humer là de l'encens ; Prendre tous les appas de l'Esprie & des Sens; Changer deux fois le jour d'habit & de vifage; Et jouer à chaque heure, vn nouveau personnage. Mais cette Femme forte a fa grace d'ailleurs, Son lustre est de sa vie , & non de ses couleurs. Et telle qu'on la void, dans la pompe du Louvre, Brillante des éclairs dont ta gloire la couvre s Telle on la vid jadis, en ton eloignement, Eclairer fon defert, & ton banniflement. Elle fut en ce point au grand Planete égale, Qui fur le Louvre, au Cours, à la Place Royale, Où de tant de Beautez luy-mesme est éclairé N'a pas plus de lumiere, & n'est pas mieux pare, Qu'aux rives de la Mer, où ses rayons ne voyent, Que des rochers noyez, & des flots qui les noyent. Une Femme qui fait de l'honneur son atour, Et qui fut au desert , ce qu'elle est à la Cour , Ne le verra jamais par sa vaine dépense, Des Peuples apauvris confumer la fubîtance. On ne la verra point par vn superbe abus, Se parer de l'Epargne, & jouer les tributs: Et le fang du Soldat reduit en pierreries, Les fucurs du public mifes en broderies. Jamais ne chargeront fes fomptueux habits, De larcins eclatans, & de meurtres de prix,

Cette Fugalité, Baille ut, est nocessaire, A qui veut conserver l'estime du Vulgaire. Mais il faut qu'il ajoûte à la Frugalite, La douceur, la clemenet, & la crivilité. Ces Porties arogans, & ces superbes Gardes, Hautains de leurs couleurs, & de leurs hallebardes.

Etablis pour fermet la porte aux demandeurs, En repouffent l'Amour, les Graces & les cœurs, Que le Ministre donc soit d'un accès facile : Que son Hostel ouvert, sa parole civile, Son accueil obligeant fans affectation,

Ettous ces hamegons, où les ames s'accrochent,

Luy gagnent les Esprits de tous ceux qui l'appro-

Luy gagnent les Esprits detous ceux qui l'appre chent. Qu'il ofte comme toy, par fa facilité, La rigueur & l'enflure à son autorité.

La rigueur & Lentuure a ton autorite.

Na-tu pas au credit allie la clemence,
Civilire le Fifq & La Sur-intendance ?

Na-tu pas cortigé les aigreurs du devoir?
Accordé la douceur avecque le pouvoirt.
Et parmi les Tribus remetant la Juflice,
Fant du trefor public la Grace directrice?

Cette humeur debonnaire est l'hameçon des cœuts,

Et le figne cerrain des folides grandeurs. Le genereux Palmier, des bras & du feuillage, Prefente aux voyageurs fes frunts & fon ombrage. Les plus petits builfons femblent, se herisser: Et pour pru qu'on les touche, ils cherchent à

bleffer.
On ne void fur la Mer ni gardes, ni barrieres,
Ou défendess l'accepte a partier de l'accepte de l'ac

Qui défendent l'entrée aux petites rivieres : Et d'une face égale elle reçoit les eaux , Du Tage au gravier d'or , & des pauvres ruiffeaux.

Le Ciel a des clarrez feraines & fertiles: Ses regards font benins, & fes chaleurs vtiles: Les Holtes lumineux de ees Globes ardens, Sont fans bile & fans fiel, fans ongles & fans dens:

Le feu superieur ne fait point de sumée : La Sphere n'est jamais de soudres allumée : La teste du grand Monde est tranquile & sans bruit:

C'est des pieds que nous vient, ce qui gronde & qui nuit.

Le Mimittre formé fur ce parfait modele, A l'adresse apiciant le courage & le zele; Dans le corps de l'Estat fans bruit gouvernera, La Sphere qu'à ses soins le Prince assignera: Et d'une égalisé mayestueut & storce, Quelque Monde qu'il meuve, & quelque faix un'il partie.

Fust-il austi chargé, qu'on feint que l'est Atlas, Il n'en fera jamais l'empressé, ni le las. La Grandeur est modeste, & se meut en silence;

La foibleffe s'agite avecque violence.

Au licu que les ruiffeaux fujers à déborder,

Ne sparoient remuér vn caillou fans gronder;

Ces Fleuves souverains, dont les ondes fertiles,

Engraissen la campagne, & nourrissent les Villes.

Marchent fans faire bruit fous le poids des vaiffeaux, Et roulent gravement la maffe de leurs eaux,

Ex routent gravement la maile de leurs eaux. Ex les Anges moteurs de ces Scenes roulantes, De ces Spheres d'esprits, & de feux éclarantes,

Llij

Et pourray-je, comme eux, à voître Esprit fournir, Dequoy le délasser, dequoy l'entretenir?

Avant qu'avoir touché, ou avoir veu le rivade delasser, dequoy l'entretenir?

Dequoy le delaite, acquoy l'eneretenir? le viens tour fraichement d'achever va voyage, Que J'ay fait fans travail, comme fam équipage, Par des chemins couverts, où les ailles du Temps, Ne poulferent jamiss neiges, grefles, ni venes: Et les Efpits tous purs, conduits de leur lumiere.

Vons fais fuite de corps, & fais train de matiere, Le voyage m'a plû i, p l'ay fais feutemente, Et pasfant d'vn elimat, à l'aistre, en vn moment, l'ay veu des racetez, & trouvé des mirveilles, Dans le Monde connu jusqu'ini fais partilles : Quoy que l'on ait écirs, quoy que l'on ait écirs, quoy que l'on ait chanté, Du vieux Palais de Circe, atractésis in vanté: L diste en el férange, & digno de marnonies,

La suite en est etrange, & digne de memoire; Et je vay, LAMOLGNON, vous en faire l'Histoire.

Dans vnc site branlante, & de sable mouvant,

Qui fuir le cours des flots , & roule au gré du vent; Il fe void vn Palais , fans regle , & fans mefure , Mais d'vne extravagance & bizarre strudure; Dont l'ouvrage subts , fans le secours de l'Arr , S'éleva de mocreaux assembles au hazard.

On n'y confulta point le Niveau, ni l'Equetre, Pour alligner le Pian, pour ajuster la pierre: Et les apparremens en rumulte dressez.

Et les apparremens en rumulte dressez, Sur les pieds du Compas, n'y furent point tra-

La boue, en tel endroir, étalée en parade, Y fair vne Corniche, y couronne vne Areade: En tel autre le chaume, & le plafter mêt. S'élevent fur la porte, au Porplay: égalez. Des bois demi-pourris y regnent fur la face: D'autres bois vermoulus, fur le faifle our leur

piace: Et des Marbres de prix, loin des yeux, loin du

Sont laifize fins honneur, dans vne baffi-coune.
La plus grande merville, & la plus éconanne.
Eft, que cou l'Edifice a la face changeance:
Er fins aurers reflores, que le fouifit des venes,
Par des conduis fecrers du fable s'élevans,
Il reçoit tous les jours diffixeners figures,
Mais toutes fins deffin chans ordie & fans ma-

fures.

Là regne la Fortune; elle tient là fa Cour;

Er de tous les elimats, que void l'Aftre du Jour,

Les Humains à la foule à ce Palais accourent,

Au travers des écueils, & des Mers qui l'entourent.

Tous ont la mesme envie , & font le mesme ef-

Pour vainere les perils, & pour gagner le bord: Mais la fin est diverse, où l'envie est commane; Et les mesmes efforts n'ont pas mesme fortune. Contre les flors émaus, contre les mauvais Vents, Avant qu'avoir touché, qu'avoir veu le rivage. Dans le sein de la Mer, achevenr leur voyage. Les autres dans des banet, par les courans por-

tez,
Ou contre les écueils, par les vagues jertez,

Des bancs & des écuels, où leurs membres pourtiffent,

Du faccés de leurs vœux, les Paffans avertiffent. Ceux qu'vn vent plus heureux conduit jusques au port,

Pour avoir meilleur temps , n'ont gueres meilleur fort.

La porte du Palais à peu de gens ouverte, Laisse les rebutez fur la plage deserte :

Datie les rébutes tur la plage deferre; Oà la nois fans repos, le jour fans pause errans, Ez de soins, de chagrins, d'ennuis se déchirans, Es mudifient les banes, les écueils, & l'orage, Qui n'one pu terminer l'eurs maux par vn nau-

frage: Et pareils à des chiens, qui de longs hurlemens, Se planteur de lour faim à l'air à l'ombre aux

Se plaignent de leur faim, à l'air, à l'ombre, aux vents, On les voir là roder alentour des murailles :

Et de cris, en rodant, se rompent les entrailles.

L'A, je vis des Sçavans, & des Braves connus,
Les vas estropiez, les autres demi-nus;
Les vas d'armes chargez, les autres de volumes,

Prefenter au Portier leurs lauriers & leurs plu-

Mais avec leurs lauriers, & leurs plumes exclus, Ils frappoient l'air de cris, & de verux superflus: Et cependant des sots, & de lasches Esclaves, Aux yeux de ces Scavans, au mépris de ces Bra-

Aux yeax do ces Sçavans, au mepris de ces Braves, Entroient à poste ouverte, & passoient librement, Jusques où la Fortune a son appartement.

Judgués ou la Forenza 3 ton apparencent.
La natine da Braunce par les Verrus menées,
En de mille agrémant de Corract menées,
En de mille agrémant de Corract de Corract
Les Graces de la voix, les Verrus de la main,
Suppliocine le Portier, qui bizarre & fauvage,
A peine para les voir decouronie le vifage ;
Er latfür le par libre, à des Spectres coeffer,
Sous leues habóliemens, foot leur fant écouffer.

Sous leurs habillemens, fous leur fard étouffez.

Je vis encor là des Gens d'une autre forte,

Que le Portier farouche éloignoir de la porte.

Ces Gens-la, me dit-on, aimant fans eftre aimez, Eftsient de lear chagrin, jour & muit confumez. Les plus diferets d'eurre eux, oblinez au filence, A leurs ombres à peine en faifoient confidence: D'autres moins retenus, aux Vents le commet-

Et les Vents plus hardis, aux Echos le portoient. En vain les uns penfoient charmer de la Guitarre,

Du Portier inhumain , l'humeur fiere & bizarre:

Et les autres en vain luy presentoient des Vers, De dorutes, de sleuts, & de parsums couvers. Le Gavoir, la valeut, la naislance, la mine, L'Esprit mesme, qui vient d'une source divine, Sont là des foibles noms, sont des drouts impuss-

fans.
L'Introducteur n'agir ni d'otdre, ni de fens:
L'Introducteur n'agir ni d'otdre, ni de fens:
L'actual qu'vn Heros à fa porte foupire,
Pout luy faire dépir, il accueille vn Satyre.

Tous ceux que le Hazard, commis à cet employ, Reçoit fans confulter ni merite, ni loy, Après cette faveur de fi loin pourfuivie, N'y font pas en afficte, à faire plus d'envie. Il faut que je découvre à la Polterité, De ce lieu, que l'on croit des Heureux habité, Les divers logemens, les differens offices, Et de ces faux Heureux, les foins & les fervices. Les Hommes inspirez ont droit d'aller par tout : Ils courent l'Univers, de l'vn à l'autre bout: Et jusqu'à ce Desert, où la Nuit est immense, Où l'espace est sans corps, comme sans existence, Il n'est point de climat, soit vray, soit fabuleux, Où ne passe l'Esprit, qui marche devant eux. Guidé de cét Esprit, sans craindre le naufrage, Je traversay la Mer, je gagoay le tivage, Et vis, fur son credit, le bizarre sejour, Où la Fottune tient son inconstance Cour. La porte du Palais me fut à peine ouverte,

La porte du Palais me fut à peine ouverte, Que la Reine Fortune à mes yeux découvette, Parux fut vn Balcon en faullie avancé; De là fut vn grand Peuple, alentout amaffe, Elle jettoit Mereaux, Bulletins, & Boulettes, Qu'elle titoit fans clioix, de deux riches Calfet-

Mercaux divers de coin, comme divers de pers, Bulletins vrais & faux, divertément écritis » Bulletins vrais & faux, divertément écritis » Boulettres de maière et de pois differences, Et coutes de meline or également bullances. Mais cét or indidele, & cet cétale trompeur, En toutes n'eftoient pas des garans de bonheurs Et peud ec es Mercaux, bulleter de promefrés, Pottoient des lots d'honneur, ou des lots de tachelles.

Aufi les yeux levez, & les bras étendus, Chacun fuivoit ees dons, au hazard épandus, Les vas eoutoient devant, d'autres pouffoient derrices.

Le tumulte & la presse élevoient la poussière : Leur foule leur estoit vn obstacle commun, Ce que cent poursuivoient, n'estoit pris de pas vn:

Etla Fortune aimoie, à voit dans ce desotdre, Les vns s'egratigner, de les autres se mordre. Elle rioit de voir, de tant de Coneutrens, Les vifages divers, les gestes differens; Quand les vns abusez, plaignoient leur avantute Et de leurs Bulletins deressionen l'imposture: Les autres hors d'haleine, & de sueur mouillez, Sanglants de coups de deuts, & de poudre souillez,

Ne trouvoient en leurs mains, qu'vne trompeuse argile,

agnie,
ganie,
ga

Lay voltomen de n'avoir de cultur que pour elle. Quoy, difinis-y, etonné de voir is pru de fruir, Pouriuni de fi loir, avereque tantele bruir, on rexpofe aux écueils, on fe livre aux orages, On travefie des Mers fameufes en naufrages. Des promefiers en fair, des lois jettez au vent? Que jet defin font faux, jet convoiufér vaires, Que jour s'peu degam, nous donnent tant de peines!

Que leurs fols Ptetendaos ont l'Esprit cochanté! Que du Droit, que du Vray, leur sens est écarté! Et que de pas petdus, que d'esperances vuides, Pour quiconque se fie, à de si fausses Guides! Cependant les Heureux, qui sur leurs Bulle-

tins, Croyoient pouvoir pretendre à de meilleurs deftins:

Avec empressement, arrivent à la Salle, Où la Reine du Lieu ses richesses étale. Je m'y rends avec eux, & demeure furpris, D'y voir les Lots divers d'artifice & de prix. Les vns brillosent au loin, d'vne vive lumiere, Qui fortoit par éclaits, du fond de leut matsere. Les autres éclatoient de rayons empruntez, Et d'vn juste rappurt l'vn à l'aurre ajoûtez, Les plus riches trefots, les objets les plus rares, Des cœurs ambitieux, & des Esprits avares, Diademes de Pourpre & de Perles meflez, Sceptres de Diamans & de Rubis greflez, Et cent autres atours, tiffus par la Fortune, Soit d'étoffe de prix, ou d'étoffe commune Soit legers ou maffifs, foit obscurs ou lustans, Pour attirer les yeux, font là mis fur les rangs Mais que leur montre est fausse : & qu'elle en fait

actroite,
Soit ave Esprist piquet du destr de la Gloire e,
Soit à ecux, qui vaineus de plus groffiers desfres ,
A deb bense plus pefans, teeniment leur plaistris:
Parmi ees Lots d'argent, de gloire, de puilfance,
Je n'en via point d'Esprie, de Veren, de Science;
Point qui donnald du Sens, ou qui promist du cœute:
Pas vun qui suffi Nobelle, Elsquence, ou valeur;
Et la je recomma l'erreu de la Commune,
Qua cherche la vuni Biena, où tegne la Fortune.

Elle peut éslaireir, elle peut colorer, Elle peut mefine encor entiebit & dorer; Mais avec fa richeffle, avecque fa donure, La bous entre fes mains ne perd point fa nature. Un brusal, vo vilain, comblète de fes bienfaires, Ne changent point d'esprit, ni de corps fous le Dais.

Un Nain est Nain par tout, quelque rang qu'on luy donne: Et de quelques brillans qu'éelate vne Coutonne, Un Negte, par le hale & le temps bazané.

Ne deviner pas plus bean, pour effre couronné, hu deffius de ce Los, ni le void de Peinoures, Fancules d'artifice, & riches de bordures , Oà forc de la Forme en grand représenter, Le bizarres annours, & les déloyateux. Le bizarres annours, & les déloyateux. Le la conditient en vierus, en mobelle, La ma conditieren en vierus, en mobelle, Se luve à des Valeus, s'abandonne à des Naire, Se luve à des Valeus, s'abandonne à des Naire, Cyclie medine cooronne, se pare de est mainta. Les Graces, les Verrus, les Mufes irrisées, A femblables annour ne foue point invivees:

Et les parts monftrueux, ou les avotremens, Sont le fruit naturel de ces embrassemens. Dans les autres Tableaux, on void les Tragedies,

De ses déloyautez, & de ses perfidies: Ses Amans, au gibet à ses yeux attachez: Ses Mignons, en motecaux, par les Peuples hachez:

Ses prefens mis au feu, ses Couronnes foulées, Et: pat l'Executeur ses faveurs violées. Là sur les Bulletins, les Lots furent ivrez;

Ex tons ces faux Heureux de leut fort enyvez, De la mine, & des mains, les tours accompagnetent, Oue leurs efentes fumeux à leurs teftes donne-

rent. Mais tous ees Biens trompeurs, austi faux qu'in-

Mais tous ees biens trompeurs, aulu faux qu'incertains, Estant soueis aux eœuts, estant chardons aux mains,

Pas va d'eux n'en receux, qui de son Avarice, Ou de s'à Vanie, ne portal le lieppliee. l'en vis, qui bien à peine eurent le dos chargé, De l'or, que leuss billets leux avoient adjugé. Qu'yne sondaine bile, aussi todi répandué. Et le long de leux corps, comme eire étendue, Leurs espits altera, leurs hameurs corrompis, Leurs espits altera, leurs hameurs corrompis, Leurs espits altera, leurs hameurs corrompis, Leurs espats, leurs penses, et dans l'ame leur mie. Leurs regards, leurs penses, leurs desirs s'en reignurens.

Jusques dans leur cerveau, leurs songes s'en peignitent :

Et sur l'illusion de leurs yeux colorez, Tous les objets pour eux, estant d'or, ou dorez; L'ardeur que leur causoit cette fausse tenture, Portoit leur vaine soif, sur toute la Nature.

Je vis bien davantage il vint à chacun d'eux, Des ongles plus crochus, plus fangians, plus hideux,

Que ceux de ces Griffons , qui dans le fein des Mines ,

Se nourriflent de morts, s'engraiffent de rapines. Un autre, au mefine inflant qu'il fe vid couronné, Du Lot riche & pompeux à lon front affiné; Le fentir hetifié de pointes épineufes, Brillantes au dehors, au dedans douloureufes, Qui naiffant tour à coup, luy percerent la peau:

Mirent leurs aguillors juiques dans son cervean: Et par là, le repos & le sens en chasserent: Et l'espir de vettige & de trouble y pousserent. Son front ams sanglant, & d'vlectes ouvert,

Son tront ains sanglant, & d'vloctes ouvert, Fut d'vn essain nombreux, en vn moment couvert, D'vn essain ramasse de moûches diffetentes,

Toutes également avides & mordantes: Quelques-vnes effoient de eouleur de Souci: Les autres paroiffoient d'vn teint plus obfeurei: Et les jaunes faifoient, non moins que les obfeutes.

A qui l'agretoit, de plus afpres piqueures. Là, se compris le fens des plaintes de ces Rois, Qui du joug de leur charge ont décrié le poids. Je compris, que le rour qui leur telle environne, Pare moins qu'il ne pele, & moins qu'il n'aiguilloone.

l'appris que les rayons qui ecignent la Grandeur, Sont des eloux à l'esprir, sont des ronces au cœur: Et qu'il n'est point de ruche, en moûches si feconde.

Que le sont en chagrins, les Couronnes du Monde.

Un autre, pour son Lot, eut vn marbre catré,

De Saphirs, de rubis, d'Opales entouré, Où la Nature heureule à pendre d'aventure, Avoit d'un grand Palais abauche la fructure: Et la main de l'Ouvrier, au bonheur du hazard, Ayouant la methode & les regles de l'Art, Avoit fait vn Tableau, de si roche maniere,

Que l'Art ny laifion point de prix à la matiere.
Là, du fameux Sejan l'hiftoure fe voyoit;
Rome, l'auguille Rome, à fes pieds fe ployoit:
Senateurs & Confuls, aupatavant fibraves,
Devenus fes flateurs, devenus fes céleaves,
De l'épaule, à l'envi, vers le Ciel le hauffoien,
Tandis out à deux enount les Peuples l'encen-

Tibere le premier prefidoit à la fefte, Et luy mefime s'oftam le bandeau de la tefte, Sembloit avecque luy, le voudoir partagec, Et du fair de l'Eftar, fur luy fe décharger. Le Tibre, l'Ocean, la Ville dominante, Et du Monde Romain, la Fortune Intendante, D'un gefte de respect, venoient luy prefenter, Le timon general, qu'il fembloir accepter:

M m

Et cent bras occupez à tailler son Idole, Dés-ia luy destinoient sa place au Capitole. Riche & belle apparence, à qui ne s'arreftoit, Qu'à ce que le devant du Tableau presentoit! Mais apparence trifte, & de mauvais augure, A qui, par le lointain, regardoit la peinture! Là, tout à coup Sejan se voyoit renverse; Et de l'enorme poids de sa masse froisse. La Fortune en passant l'entrassnoit de sa roue, Et laissoit, de son corps, les pieces dans la bouë. La populace émeue, à sa chure accouroits Et ses membres épars, de fureur déchiron. Les vns la corde au col , promenoient ses Sta-

Des Places, des Palais, des Temples abatuës: Les autres, dans le feu, les jettosent par morceaux :

Mille Sejans de bronze en couloient à ruisseaux: Et cét Emulateur de la Grandeur divine, A la fin devenoit vn meuble de Cuisine.

Deux femblables Tableaux hardiment deffinez, Furent fur leurs billets, à deux autres donnez: Dans l'un, sur le devant, se voyoit Belissaire, Rouge du fang des Gots, qu'il venon de défaire. Avec leurs Efeadrons à fes pieds terraffez, Leurs Etendars effoient I'vn fur l'autre entaffez: Icy le fang couloit ; là montoient les fumées , Qu'on cust dit, qui restoient de l'ardeur des Ar-

Le Vainqueur paroifloit ailis fur vn Efeu, Ofté dans le combat, au General vaineu : Deux Aigles l'acerachoient du bec & de la ferre. Et prenant leur effor, l'élevoient de la terre, Tandis que la Victoire au deffus voltigeoit,

Et d'vn feuillage vert le Guerrier ombrageoit. Mais, que dans ce Tableau, le brave Beliffaire, Estoit fur le derriere à luy-mesme contraire! Là, pauvre & mendiant, fans retraite & fans pain, A l'aumône il tendoit cette terrible main, Sous laquelle il tomba tant de superbes testes : Par laquelle il se fit tant d'illustres conquestes: Cette main, qui le vol des Aigles gouvernoits Qui leur donnoit l'effor, & qui les retenoit s Qui tant de fois jadis, les avoit engraissees, Du fang des Rois défaits, & des Villes forcées, Les Peuples étonnez de le voir abatu, Accusoient la Fortune, & blasmoient la Vertu: L'vne tournant le dos, d'vne mine infolente, Paroiffoit se railler, de ce trait de changeante: Et l'autre, d'vn visage aussi triste que fier, Sembloit lever les mains, pour s'en justifier Le troisième Tableau montroit en basse-taille. Sur vne lame d'or, vn reste de bataille. Là, sur vn tas sanglant de differens harnois, Sur les corps de cent Chefs, joints à ceux de cent

Bajazet couronné des mains de la Victoire, Eclatost d'une affreuse & formidable gloite. Les Trônes abatus, & les Seepttes caffez, Se voyoiene à ses pieds, I'vn sur l'autre entassez. La Grece affujette, & de chaifnes chargée, La Thrace gemissante, & sous le joug rangée, Luy montroient en pleurant dans des pots cifelez,

Les cendres qui restoient de leurs païs brulez : Et de peur de se voit au mesme sort reduito, L'Egypte, devant luy, semblon prendre la fuite. Le lointain du Tableau , bien divers du de-

Faisoit voir par l'effort d'un soudain coup de vent, Ce Conquerant décheu du faiste de la Gloire, Où l'avoit par degrez élevé la Victoire. Là, pris, chargé de fers, mis en cage, & traifné, Apres fon Ennemy, comme vn Dogue enchaifne, Il sembloit le front bas, le sang sur le visage, Et la teste cassee aux barreaux de sa cage, Dépitet Tamberlan, la Fortune, & le Sort, D'empefelser qu'il lorrift de leurs mains par la

De la Sale, où je vis tenir la Loterie, Je paffay de plem pied, dans vne Gallerie, Où d'vn riche Festin l'appareil étalé, En apparence, au moins, pouvoit estre égalé, A la pumpe de ceux, que les Princes du Monde, Compotent du butin de la terre & de l'onde. Mais tout cet appareil fi beau, fi precieux, Effoit moins pour le goust, qu'il n'estoit pour les

Et reservé deux Plats de Nulles parfumées, Qui paissoient le cerveau d'agreables fumres, Deux de cresme foucttée, & quatre de Soucis, Colorez de faux or, de faux miel adoucis; Tout le reste n'estant qu'ingenieuses feintes, Soit de fruits contrefaits, foit de viandes peintes, Je reconnus affez , qu'en vn Festin si vain , Tout abusoit l'esprit, rien n'appaisoit la faim.

Mais rien ne me furprit, comme fit vn Service. De Massepains formez d'vn exquis artifice. Quelques-vns paroifforent en Palais élevez, Tous les Scerets de l'Art s'y voyoient observez: Pilaftres, Chapiteaux, Colonnes, & Corniches, S'y montroient en petit, ausli justes, que riches, Quelques autres effoient en Trônes façonnez a

En Sceptres , en Colliers , d'autres effoient tour-Et d'autres arrondis en Couronnes Royales, Brilloient de diamans, de rubis, & d'Opales. Mais tout cela n'estant qu'vn Sucre delié, Et de minees glaçons subtilement lié, . Pour peu qu'on y touchast, Corniches & Co-

lonnes, Palais & Tribunaux, Thiares & Couronnes,

S'en allant par éclats au moindre mouvement. Se déroboient aux yeux, comme à l'attouchement.

Les vins que l'on sert là , fumeux , soufrez , ! Er semblables à ceux , qui du vin érourdis , caustiques, Ne font, plus on en boit, que des fous hydro-

piques. De ces fous alrerez, les vns enflez & vains,

Comme si l'Are-en-Ciel estoit entre leurs mains, S'érigent en Seigneurs de la terre, & de l'onde, Et traitent de Vassaux, tout le reste du Monde. Les autres enyvrez, perdant le fouvenir, Du fumier, d'où n'aguere on les a veus venir, Sur les vapeuts du vin , qui trouble leur memoire, Er qui leur fair trouver des Aveux dans l'Histoire, Y prennent à eredit des titres & des noms: Se forgent sur le vieil, de nouveaux Escussons: Et pour accompagner leurs vaines Armoines, Mettent des Prez, des Bois, des Ponts en Sei-

De là, je fus conduit dans vn Salon voûté, Et de force rocaille au hazard enerousté: Du bas jusques au faiste, vne rouë exhaussee, Sur vn double pivot s'y voyoit balancee. Je ne fçay quoy de beau, de lumineux, de grand, Patoiffoit au deffiis, comme en vn Cercle ardent. Je vis tout le dehors de cette rouë enorme, Armé de cloux divers de metal & de forme. J'en vis de plomb, d'acier, de fet, de ce metal, Dont l'éelat aux Esprits, comme aux yeux est

fatal. Mais or , aeier , & fer , piquoient d'égale force , Tous les vains Pretendans , qui feduits par l'a-

De ce je ne sçay quoy, qui sous la voûte luit, Failoient, pour y monter, grande presse, & grand

Ils poussoient à la foule, auront de la Machine: Leur folle ambition s'expliquoit pat leur mine: Les bras hauts & bandez, le corps droit & rendu, Et fur les pieds levez, à demi suspendu, Chaeun d'eux employoit la force & la souplesse,

Pour grimper sur la rouë, & monrer de visteile, Tandis que son repos leur soutfroit d'esperer. D'en atteindre la cime, & de s'en emparer. Les vns faute d'adresse, ou de perseverance,

Auffi-rost laschant prise, & perdant l'esperance, Abandonnoiene la place à eeux qui les fuivoiene, Et le long de la rouë en grimpant s'élevoient. Je leur voyois à tous les jambes vleerées, Les bras ensanglantez, & les mains déchirées. Par tout je leur voyois les piqueutes des eloux; Et les plus precieux n'estoient pas les plus doux. Mais tous, foit dans les yeux, foit dans l'air du

vilage, Tantoft montroient leur craince, & tantoft leur courage,

Selon qu'entre leurs bras in Machine tonrnoir; Ou que sa fermeré leurs efforts soutenoir. Plus avec ces efforts, ils s'approchoient du faifte, Et plus l'exhaustement leur ébranloit la teste;

One l'esprir en desordre, & les sens ingerdits. Ils fuivoient au debors, pat de bizarres gestes,

De leuts ecryeaux mal fains les vapeurs indigestes. Quand tout à coup la rouë avecque bruir tourna,

Er les plus élevez à terre ramena. Le tout fur si subit, & de relle vistesse, Qu'il furmonta leur force, & trompa leur adresse. Ceux qui lascherent prise, au loin surent setrez: Les autres plus renans, de la toué emportez,

De leur fang, & la rouë, & le pavé tremperent ; Et leurs corps éerasez en exemple laisserent, A tous les pretendans, qui malades comme eux, Des symptomes que donne un cœur ambitieux, Expolent leur falut, au branle d'vne roue

Que le Hazard gouverne, & dont le Sort se jouë. De là, portant les yeux, par vn Baleon ouvert, Au dehors balustré d'un laspe noir & vert Je découvre un jardin fans ordre & fans figure, Où le Hazard fait plus, que ne fait la Nature. Des Arbres qu'on y void, ou venus, ou plantez, Si les vns font tardifs, les autres font haftez: Les vns chargez de fruir, & parez de feuillage, Etendent alentout vn agreable ombrage: Du faiste jusqu'au pied les autres écorchez. En vain levent au Ciel, leurs bras nus & seichez. Mais les plus enrichis de fruit , & de ver-

dute, N'ont ni durable bien, ni durable parute : Et pour les dépouiller, il ne leur faur souvent,

Quelque elevez qu'ils foient, qu'vn eoup de mauvais vent. I'en vis, qui grands jadis, alors couchez à terre, De leurs troncs noirs encore, & brûles du ton-

Apprenoient aux Paffans, qu'il regne dans les Cicux,

Un Esprit, qui par tout, bar les Ambitieux. Et comme j'admirois, qu'vne flame legere, Qui ne fait qu'ouvrir l'air d'vne aifle paffagere, Eust assez de vertu, pour détruire des Corps, Fournis de bras si longs, munis de pieds si torts. Un foudain tourbillon descendu d'vn nuage, Sur vn Pin, qui fembloit vouloir braver l'orage, L'enleve en ma presence ; & poussant avec bruit, L'écorce & les rameaux, les feuilles & le fruit, Luy fait en l'abatant, malgré sa lourde masse, Perdre juíqu'à fon ombre, & sufques à fa place.

Là, rien ne me donna plus grand éronnement, Que certains Champignons, qui faits en vn moment,

Nez dans l'obseuriré, formez de pourrirure, Er venus d'une source aussi basse qu'impure. Montant à la hauteur des Arbres les plus forts, En voure par dedans, en dome par dehors, A des moles pareils, de leur enflure vaine, Epuisent l'ait au loin, & desseichent la plaine,

Mais ces fruits monttrueux, bien-toft dégruits des | Et sans consideret ni couleur, ni doture,

Foulez des Animaux, ne durent pas long-temps: Une nuit les éleve, vne nuit les dislipe,

Et les fait retourner à leur fale principe Après on me montta l'atelier où se font, I es Dieux, que la Fottune, ou taille, ou mo

ou fond Là, sans ordre je vis de cerre grande Ouvriere, Les ouvrages divers de forme & de matiere: Les vns des-ja parfaits, les autres ébauchez, Les vns hauts fur la bafe, & les autres couchez. J'y remarquay peu d'or, & beaucoup de dorure; Peu de julte merite, & beaucoup d'impolture.

Des Cololles de plaitte, au dehors éclarans, Mais fans cerveau, fans cœur, & fans nerfs au

Quoy que de basse étosse, & de saçon grossiere, D'vn air hagard pourtant, & d'vne mine altiere, Semblent la s'appreller de la teste & des mains, A recevoir le culte, & l'encens des Humains. D'autres taillez de bois, d'autres moulez d'argile, Et d'autres de matiere ou plus riche, ou plus vile, Mais tous dorez ou peints-, tous vuides ou bour-

Soit de linges pourris, foit de draps déchitez, Arrendent là le temps d'estre mis en parade, L'yn au bout d'yn Salon, l'autre fur yne Eftrade, Celuy-cy fur l'Autel, celuy-là fous le Dais: Et chacun de tenir fon rang dans le Palais. En tout cet atelier, je ne vis point d'Ouvrages, Capables de fouffrir le temps, & ses outrages. Les plus fermes n'estoient que plastre coloré , Que tette cifelée, ou que bois figuré-Marbre, Jaspe, Porphyre, & semblables matieres, Que le Soleil duteit dans le fein des carrieres, Rebelles à l'Ouvrier, dutes aux instrumens, Veulent yn long travail , demandent yn long temps:

Et la Fortune ptompte, étourdie, & volage, Peut à peine deux foistoucher yn me îme ouvrage. Il faut que son sujet, des la premiere main, S'ajulte à fon caprice, & fuive fon deffein Aussi, tout ce qui part de cette promptitude, Est sans solidité, comme il est su s'étude: Et tout ce qu'elle ébauche en courant , & d'vn

crait, Le temps courant comme elle, à ses yeux le dé-

fair. Mais bien loin de potter, pour fauver ses Ouvrages,

La main devant le temps , & devant les orages; Ne la voyons-nous pas elle-mesme souvent, Sans attendre l'effort ni du temps, ni du vent, Quelquefois par dégouît, quelquefois par caprice, D'autres fois par dépir, ou par pure malice, Abatte ces Geans, ces Colosses moulez, Avecque Piedestaux, & Cubes éboulez?

Sans avoir de respect, pour titre, ou pour figure, Rompre, caffer, brifer, & reduire en plaftras, Des Dieux de sa façon, testes, jambes, & bras? Je vis, non loin de là , de semblables ravages. De ses plus renommez, de ses plus beaux Ouvra-

De grands Corps autrefois des Peuples adotez, D'offrandes & d'encens autrefois honorez, S'y voyoient en morceaux étendus fur la terre, Comun: l'on void, aprés la chute du tonnerre, Des chesnes abatus, & des pins renversez, Les troncs & les raineaux , en éclats dilperfez. Je paslay, pour fortir, à travers ces ruines, D: Coloiles, d'Autels, de faux Dieux, de Ma-

chancs; Et par tout où j'allois, mes pieds à chaque pas, Heurtoient de quelque Idole, ou la telte, ou le

Enfin sortant de là, par vne fausse yssue, Qui des plus éclairez à peine est apperceue; l'entray dans un desert , où d'une & d'autre

Des rochers escarpez effroyoient le regard. C'est à cette tragique & pitoyable Scene, Qu'aboutifient les Jeux de la Fortune humaine. Là, de ses vains Amans, si cheris autrefois. Les vns estoient clouez à de funestes bois : Les autres pourrissoient sur des roches affreuses. De leur fang, de leurs os, de leur cendre boueu-

Et d'autres se voyoient d'enhaut precipitez, Et moulus des cailloux, qu'on leur avoit jettez. l'en vis, qui depuis peu chassez par la Fortune. Errant de jour au hale, & de nuit à la Lune, Déchirez demi-nus, affamez languislans Le desespoir au cœur, le trouble dans le sens. Cherchotent fur les torrens, & fur les precipi-

Le chemin qui conduit à la fin des supplices : Et faisoient retentir de pitovables tons, Le ventre des rochers, & le sein des vallons. Je plaignis leur malheur, je regreray la peine, Qui fuit les prerendans de la grandeue hu-

Et tevins confirmé dans le juste mépris, De tout ce que le Monde a mis à si haut prix. Mais, Sage Lamoignon, fans tableau.

fans figure, . Vous en avez toùjours reconnu l'imposture, Ce qu'en tout autre fait l'étude avec le temps, L'Esprit l'a fait en vous, avecque le bon Sens. Et sans la dureté de ces fieres maximes, Dont l'Ecole Stoique arme ses Magnanimes e Sans les preservatifs de ces Dogmes hautains, Done fee Sages fe font plus farouches que fains ; Vous avez tenu bon , contre l'erreur commune , Qui foumet & petits, & grands à la Fottune.

L'Encenfoir à la main, on ne vous vid jamais, Incliné devane elle, artendre fes bienfairs. Ce que vous en avez, est moins de fa largeste, Qu'il n'est de la Vertu, qui de force ou d'adresse, Sur cene drors allegues, 12 portrée à donner, Toute injuste qu'este est, dequoy vous couron-

Auffi voêtre grandeur que le merite a faire, Ne peut estre au reproche, au murmure sijeet Comme sont ees grandeurs, que moule le Hazard, Où le droit, le devoir, le choix n'ont point de

part.

Elle ell entiere & juste, ordonnée & legale;

D'vne mariere pure, & de mesure égale;

Et faire sur vn Plan des Sages approuvé;

Et selon leurs souhaies, par le Prince élevé.

Tout le Public en joye accompagna l'Ouvrage,

prage, D'vn batement de mains, & d'vn commun fuffrage:

Er la Fortune avengle, au bruit de tant de voix, Dont les Peuples ravis felicitorent les Loix, Appiri avec regret, que fans avoir pris d'elle, Ni de materiaux, ni mefine de modele, La Vertu toute feule, cult après fes Parrons, Deffioè ce Chef-d'euvre, & l'euft fair de son

Deflioé ce Chet-d'œuvre, & l'euft fait de ton fonds. Que e'est vne loitange à peu de Grands commune.

D'estre Grand, sans devoir sa taille à la Fortune: De n'estre pas l'Ouvrage, & l'esfort du Hazard, Mais l'estre de l'Esfori, du merite, & de l'Art, De n'estre pas un Nain, sur une baute base, Qui d'une part accable, & qui de l'autre écrase, Un Nain qui ne se void, que par le fond d'au-

truy,

Et n'a rien d'elevé, que ce qui n'est pas lny 1

Mais d'estre haur sans base, elevé sans colonne,

Et de soy-mesme avoit Mortier, Pourpre & Cou-

tonne!
Jouistizzen long-temps, lilustre L s MOIENO N.
Faites regnet au loin, vos Vertus, vostre Nom!
Er quiaprés vous encor, leur image immortelle,
Soit des grands Magistrats la regle & le modele.



## 財務等等的財務等等等等等等等的 DELAVIE

CHAMPESTRE.

A MONSEIGNEUR

LE DUC D'ESTRE'E,

Marcichal de France.

#### LETTRE X.

Il réprisénte le repos et les plaifets dont on jouit à la Compagne : Il en dévis les beunez et les richesses, les occupations et les divertiffemens : Il ajoiéte aux défriptions, de nouvelles Fables sur lorigeu des Fruits et de Plantes : et accompagne le tout de reflexions marales.

HEUREUX trois fois celuy, fage & brave
p'ESTRÉE,
Qui rangé fous les loix de l'innocente Astrée,
Lan des troubles du Monde, & du tracas des

Cours,
A fa mode & fans bruit, elter foy roule fet jours!
Purgé des vaint abus de la folle Commune,
Il ne prefezer pount d'encera là la forture,
Soir à celle qui tient le vague frein dee aux,
Er fan avec les vents, le diefin des vaiifienst,
Soir à celle qui regne où la mont & la guerre,
Fauchenn à bras fanglam se l'euples de la cerre:
Soir à celle qui catile & moule de fes mains,

Les Dieux d'or & d'argent adotez des Humains. Auffi ne craine-il point, que le cours de la roité, Le renverfant à terre, & le chargeant de boué, Il prepare à fa honte, aux petits, comme aux

Un grands,
Un grands, the braze (sign de fector profession services designs renfermez dans les justes limites,
Qu'aux deins naturell le derour a preferires,
Ne font pour emportez par les illusions,
Que fuivent au harard les folles passions,
Folles, qui fina avoir de Pharar, in de guide,
Courant apreis le plein, se peudent dans le vuide.
Cos Floures, e à l'on void parm l'arrence

des flots . Le gravier jaumifant de l'éclat des liugoes ; Et est monts fi vantez, où l'avide Avarice , Cherche fon Paradis, St trouve fon fupplice , Ne font pas de fa Carte, & font encore moint, De fest presentions, qui ne vont qu'aux befoint. Auffi jamais fon court en femblables voyages , Ne remonnta d'écueils , jai no fouffit d'orages :

M m iii

Et jamais fon espoit, non plus que son Esprit, Cinglant vers le Perou, de nautrages ne fit. Il eroit, dans la maison que luy laissa son Pete,

Poffeder en petit, I'vn & l'autre Hemisphere.
Sans se commettre aux vents, sans erret sur leur
foy,

Il trouve les trefors des deux Indes chez foy. Tout et qu'on void de beau, de grand, de magnifique, Qui du char du Soleil, tombe fut l'Amerique,

Rubis & Diamans, Opales & Saphirs, Inutiles appas des frivules desirs, N'ont rien de comparable aux vives pierreties, Qui parent ses jardins, & couvrent ses praires. Là le riche Oranget tout d'un temps luy pto-

dut,
Des perles en ses fleuts, & de l'or en son fruit,
Mais de l'or embaumé, des perles parsurrées,
Et d'un esprit ambré, jusqu'au cœur anunées.
Là messne, la Grenadeau from peint & doré,
Et d'un aerite const sinceptement parts.

Là mefine, la Grenade au front peint & doré, Et d'vn eerele toyal fuperbement paré, Naift dufeu de fa fleur, qui dans fa telle paffe, Et comme par boutons en Rubis s'y ramaffe, En humides Rubis, dont l'aimable fraifcheut Defaltete la bouche, & réjouix le cœut.

Tantoti il aime à voir la pourpre de la Rofe, Sous le jour remaifant, pompreudement écloie, Difputer de la foree, & de l'éclat du teine, Avecque le rayon du Soleil qui la peint. Et tantoft fon plaifir eft de voir la nuance, Que ent diverfes fleurs font de leur alliance, Sur le vivant émail d'une planche à fond vert, Où chauten à l'erroi se posdoit & se perd.

Erendu quelquefois à l'ombre d'une treille, Où le filence dort, où le Zephyre veille, Il aime à comparer le murmure des eaux, Au concert inégal d'une troupe d'oifeaux. Prés de là cependant, quelque innocent Tiryre,

Pres de la cepenant, que que innocent i siyre, Par la voix des rofeaux, que fon halcine infipire, D'Amarille se plaint, qui rit en l'écoutant, Et laisse à decider leurs querelles au vent : Le vent plus humain qu'elle, à sa plainte s'attesse:

Son troupeau pour l'ouir femble lever la teste: Et le trone des Peupliers , quand sa voix se tai-

Confident de la peine, en chifre en parteroit. Repositant d'autres fuis au bord d'une triviere, Qui se fait de son lit, une longue carrière, Et sert comme d'un Bain, où le Soleil de your, Où la Lune de muit, se baignent tour à tour, Il aime à voir nager les coulances images, Des arbtes, des troupeaux, des juna-

Il se plaist à compter, du regard en resvant, Les cereles & les plis, qui se sont sous le vent : Et voyant comme l'eau roule sans retenué, Vers l'immense bassin d'où sa soutce est venué; Que mi l'abri des bois, ni le vert de ses bords, Ni des guercets vossists les jauniffant tresors, Ni metime les Palais qui couronnent si rive, Ne peuvent vn moment la retenit captive; Qu'elle coule toûjours, & va sans s'artester, Tant que son pouds la peut par sa pence potter.

Ainfi, dit-il, nos jours, ainfi nos ans s'écoulent; Et la mort est le terme, où leurs cercles nous roulent.

Tous les temps , tous les lieux , menent à cette

Comme on y va le foir, on y va le matin: Les monts les plus hautains, les plus baffes vallées, Vers ee guite tatal, ont d'égales allées. On paule sous le chaume, on paffe sous le Dais: On meurt à l'Hospiral, on meurt dans le Palais : Il n'est point de grandout, de beauté, de ti-

cheffe, Qui puific de nos jours arrefter la visteffe: Et quoy que les chemins en soient fort differens, Les petus n'y vont pas plus viste que les grands,

Mais les eaux atrivant à la fin de la course, Où leur poids naturel les potte des leur fource, Infentibles au trouble, infentibles au ven, N'en seatoure tecevoir de mauvais traitement. Elles ne foutfiren rien, ni pour eltre avaliers Des monttreux troupéaux des campanes sa-

Des monitrueux troupeaux des campagnes 1alées; Ni pour aller se rompre aux comes des rochers,

Que l'Element trompeur eache aux yeux des Nochers.

Il n'en est pas ainsi du cours de nostre vie :
Bonne ou mauvarse, elle est à son terme suivie,
Ou de buers, ou de maux commeil est arresté,
Par l'arrest decussi de nostre tremié.

Mortellé pour les vas, pour les autres vitale, Et pour tous , sans melure, & d'érendué égale. Il n'est point d'Estat neutre, entre ces deux Estats: Il saut tenir le haut, ou se resouse au bas: Il saut regner au Ciel, ou brûser dans l'abysme, Des seux que la Justice a preparez au crime.

Et puis, voyant nager fur la face des eaux, Les images du Cel, des arbres, des oifeaux; Il cit auni, dit-il, des plaints de ce Monde, Ce ne font que portraits reprefentez fur l'onde: Tout en est inconstant, tout en est imposteur: Tout n'est que faux-femblant, & que trompeuse

fleur:
Le fond en elt liquide, & Timage changeanne:
Elle coule & Te perd det qu'elle fe prefener:
Sansque le vent la trouble, & qu'illouffe deffus,
Elle paffe avec Tonde, & ne retourne plan.
Elle paffe avec Tonde, & ne retourne plan.
El es Hommes tomograe des en obbers nobles,
Te les Hommes tomograe des en obbers nobles,
Delaffunctivery flore d'unique volution de l'anguerne de la companie par le trouble de la companie par le trouble par le companie partie par le companie partie partie par le companie par le companie par le companie partie partie par le companie partie par le companie partie par le companie partie partie par le companie partie parti

Le Tuothe à la main, sur vn Chesne par fois. Il done à chanter, tous les Chantres des Bois. Les seunes Rossignols à l'envi suy répondent s D'vn ton plus enroté, leurs Maistres les secondent : Les Echos d'alentour accourent au concert : L'yne vient jufqu'à luy l'aurre en chemin se perd: Les plus fortes au loin reportent l'harmonie,

Dés-ja déconce rée , & demi defunie : Elle entre dans les troncs que les ans ont vicz : Dans le sein des rochers, que le Temps a creusez: Elle inspire aux Tillots, vn sentiment de feste: Ils semblent en danser des bras & de la teste : Et s'il est comme on dit , des Nymphes dans les

Bois, De leurs Salons toufus, s'amastant à sa voix, Sans fe montrer à luy les vnes l'environnent: D'invisibles festons les aurres le couronnent: D'autres fuivent ses airs, d'vn doux & bas accent, Que leurs bouches à peine ofent commettre au

vent: Il les sent bien pourtant , soit à leur fraische haleine,

Où le Muguet se messe avec la Marjolaine; Soit au feu de leurs yeux, qui brillent au travers De leurs voiles feuillus, & de leurs mafques veres ; Soit à leur mouvement, ou mesmes à leur rire,

Dont l'éclat est pareil à celuy du Zephyre, Quand le mignard s'ébat à secouër les pleurs, Que l'Aube à son réveil, a versez sur les fleurs. Mais lors que de ses Bois à ses Estangs il passe, Que ses yeux satisfaits en mesurent l'espace 1 Alors il aime à voir, d'vne part, les poissons Affeurez du Pescheur, & de ces hameçons, Accourir à fon ombre, & pour luy faire felte, A l'envi, hors de l'eau, vers luy lever la tefte : Et montrer à l'envi l'or, l'azur, & l'argent,

Dont leurs dos écaillez éclatent en nageant. Il se plaist d'autre part , à voir dans les jonchées,

Loin des traits du Chasseur, les Sarcelles nichées, Sans bruit faire la ronde autour des longs rofeaux, Qui pour leur seureté, naissent du sein des eaux. Il se plaist à les voir, pour leurs petits craintives,

Trembler à tous les bruits, qui feur viennent des Et demander de l'œil à l'air, au jour, aux vents, Par où, sur eux pourroient descendre les Milans.

Les jones & les roseaux, semblent pour les défendre, Comme vn Corps de Piquiers, le bois haux les at-

tendre : Et l'eau qui femble aller s'en informer au bord, Revient amenus plis, en faire fon rapport.

La mesme, il aime à voir les Cignes qui s'éba-

Les neiges de leur plume au loin fut l'onde écla-

tent:

Les plus frais des Zephyrs, lesplus doux des Amours, Leur Lutent fur le dos, & gouvernent leur cours, Les Zephyrs de la main & du foutfie les guident Les Amours mieux instruits de leurs bandeaux les brident.

A ce plaifant manege, on void les blanes oifeaux Faire cent tours divers , dans la lice des eaux : Tancost dresser le cou, cancost ouvrir les aisles. Comme s'ils preparoient quelques chansons nou-

velles. Mais leur gober les trompe ,& leur confuse voix ; N'a plus ces doux accens, qu'elle avoit autrefois, Quand fur les bords fleuris du tortueux Meandre,

Les troupeaux affemblez venoient pour les entendre; Les Peupliers d'alentour dansoient à leurs chanfons :

Et leur douce harmonie enchantoit les poissons, Encorc semblent-ils d'une gorge enrouée, Regreter leur mulique autrefois tant louée :

Et se plaindre, en voyant leur image dans l'eau, De n'avoir maintenant de Cignes que la peau. D'autres fois, quand le frais à la chasse l'appelle, Sur les premiers rayons de l'Aurore nouvelle : Il marche au fon du Cor, fuivi de trente Chiens,

Qui d'une vive ardeur (ocoüant leurs liens . Du regard, des naseaux, de la voix, de l'haleine, Ont avant le fignal couru toute la plaine, L'effroy s'étend au loin porté sur tant de voix s L'Echo les multiplic en tous les Forts du Bois; Et non moins les Sangliers, que les Biches s'étonnent,

Du tumulte & du bruit, dont leurs giftes resonnent.

Certe gu rre pourtant fans cruauté se fait : Le fang qui s'y répand, ne laisse aucun regret : Les meureres innocens n'y font point de veuvage :

Sans colere on y peut éprouver son courage : Et soit Sangliers ou Cerfs, des morts, avec hon-

Le butin se partage, au figna du veneur. Mais aufli-toft qu'il voit que l'Autonne s'approfte;

Que dés-ja le raifin luy couronne la teste; Que du foin des moissons le Soleil déchargé, Pour colorer les fruits, a de rayons change; Son plaisir est de voir la vive moûcheture, Que la jaune Renette ajoûte à fa dorute : De voit la Bergamote aux bras de l'Espalier,

Qui semblent pour l'offrir vouloit se délier; De voir far le Meurier, comme vn feu vegeta-

La Moure qui tofijours changeante & variable, Paroift felon les traits du rayon qui la peint, Tantoft charbon ardent, tantoft charbon éteint.

De là, se promenant, prés d'un mur de verdure, Dont cent fruits differens relevent la peinture,

Il taffe de la main, & marque du regard, Ce qui dont colt meurir, ce qui dont meunir card: Et comme avec amour il eultive la plante, Qui répord à fes foins, & comble fon attente; Autil, fevets su bois qui manque à fon devoir, Et d'vne faulle montre a trompé fon espor, Il le fait avec honte atracher de fu place, Et la remplir d'vn plan, de plus houreude race.

Fe la rempir de vin plan, de pius neurous race.
Plus bas, où ces jardins s'erendent en valons,
Il visite avec soin les couches des MelonsIl en void de pents sous des voûtes de verre,
Repofer mollement fur le fein de la terre:
Il en void de plus grands, qui n'ont le corps cou-

ver, ,
Que de l'abri rampant de leut feuillage vert.
D'en 1290 nourrieir le Soleil les cultive;
E pour en corriegt le habrau executive;
Le plust frais des Zephyrs, & le misux pardime;
Le plust frais des Zephyrs, & le misux pardime;
Volingeant aurour d'exu, de fon still let souche;
E clust laiff Cohen que li byr elle la la colle;
E char laiff Cohen que li byr elle la la colle;
Det levres de la Rofe, & de celles du Lya,
Mass fon plus grand platific (el, lors que (stepende

fees,
Appellant les recits des Hiftoires paffees,
Il void du fouvenir, les divers changemens,
Arrivez autrefois aux malheureux Amans:
Et que fans Véloigner, fon efprie le promene,
Dela la Fable Greeque, & delà la Romaine.

Ce Grenadier, dir-il, fut vn Prince jadis, Ausi brave qu'aucun du temps des Amadis. Il fut de ce païs, dont la Reine Habelle, Chaffa long-temps aprés, le Morifque infidelle, Mais quand il y naquit, le Monde jeune eneor, Effoit aux plus beaux ans du premier Age d'or. Epoux en vain cheri de la Sage Almence, Que la mort luy ravit avant leur Hymenéé, Il crue, outré d'amour, & transporté de deuil, Devoir tout eslayer, pour la suivre au cercueil. Et, des qu'il vid le feu, se prendre à la marier, Qui de ce chafte corps fut la couche tlerniere, Sautant fur le bucher, fur la flame paffant, Et les charbons, de force, en sa bouche pouffant, Il acheva d'aimer, de vivre, de se plaindre: Et le bûeher à peine acheva de s'éteindre Qu'yne Plante en fortit, dont le fruit au dedans, Rempli de grains pareils à des charbons ardens. Fut appelle Grenade; & toute la Province, En prit aussi le nom, en memoire du Prince.

Ce Meurier für va More, apoitee-til après, Habile für tous autre, à bien lancer les traits, Qui de la genereuse & vaillanse Olgazide, Avec elle chaffant, par malheur homieide, Eperdu de fa faute, emporté de douleur, Se mut le mefine dard jusqu'à la hampe au cœue: Et mourante fur le sien d'Olgazide mourance, 11 se fice de no corps une nouvelle Planne,

Dont le bizarre fruit, plus favoureux que bezu, Rezinz du brave More & le fang & la peau. L'Orange & le Cutron nez fur le bord du Tage, Et par Hymen vnié en la fieur de leur âge, Perizent dans le Fleuve, où l'éclar des fablons. Ayant eiré trop près , la Nymphe aux cheveux blonds.

Surprife de la vague, & loin du port jettée, Elle fur du courant, vers la mer emportée. En vain Citro couut, en vain i lá te effort, Pour la fuivre à la nage, & l'olter à la mort; Avec elle il mourt; à les flot étoufferent, Ses folipies qui vers elle en mourant le tournetent.

Du Fleuve au fable d'or le Dieu s'en offenfa ; 1 1 en ground fes flost , de cle main pouffa, Les comps des deux Epoux ven la rive voufine ; eux agiffant d'une verru divine , fair deux agiffant d'une verru divine , fair fair deux des deux deux deux deux deux deux deux gent Du plus reiche gruver de la fourer ein en Et pour combie d'honneur, deux Amours arrivérene

Qui la ficur & le fruit de leurs pleurs embaumerent.

Ainfi, se promenant, il revoit de l'esprit Les Fables qu'autrefois en jeunesse il apprit. Le verdoyant Laurier luy remer en memoire, De la chaste Dafue la fuite & la victoire, Il penfe voir Clitte, en certe haute fleur, Qui retient du Soleil la forme & la couleur: Et qui de cent rayons, comme luy couronnée. A la teste à toute heure, à ses regards tournée. Myrtille fous le Myrte en memoire luy vient a De son mauvais destin la fable l'entretient, Il croit le voir encor dans la Mer agitée, Batu des vents émeus, & de l'onde irritée, Sur la coîte de Chipre, enfin des flots pouffé, Mourir couvert d'écume, & tout le corps froisse. Il eroit voir la Deesse, à qui l'Isse est soumise, Du malheur de Myrtille affligée & furprise, Avec empressement crier à ses Amours, De quiter leurs ébats, d'aller à fon secours, Mais au lieu du Berger, après beaucoup de peine, Après cent charmes faits du geste & de l'haleine, Il ne vient en leurs bras , qu'vn buisson parfumé . Qui fut Myrte du nom de Myrtille nomm La Deeffe l'agree, & fans delay commande, Que chacun de la troupe en eucille vne guirlande. Les Graces , les Amours , les Plaifirs , & les Jeux , En coupent des fions, s'en ceignent les cheveux Les Pigeons limonniers qui traisnent la Deesse. De son char détachez y volent de vislesse : Et sur cette nouvelle, on y void vn essain D'autres Amours courir le Moineau fur la main : L'vn y met son carquois , l'autre son are y place ; Un autre y pend les eœurs qu'il a pris à la chaffe; Et de ce Myrte-là, les autres font venus, Que le Monde a depuis confactez à Venus

Aprés

Après ces Jeux d'esprit, sur les Fables passes, Poprenant tour à coup de plus hauses pensées; Poprenant tour à coup de plus hauses pensées; A vec rant d'abondance, à la soule produite, Il admire de Dieu les sous & les renderses, Qui vont jusqu'aux platites, jusqu'aux delicatesfes:

Et preparent à l'Homme , avec luxe & fans frais, Des feltins à fon gout, à fas yeux podiyous prefix. Et l'Homme cependare, ingras à ce bon Pere , Compte pour tien la grace, & pour moins fa colere Et fans lever l'epirt, fans tourner fes tegrads ; Vers la main, d'où le bien luy vient de toutes parts ;

Il n'en vse pas mient que l'Animal immonde, Qui se gorgeant de gland, contre le Chesne gton-

ac.
Qui pourroit expliquer le plaisit qu'il ressent,
Quand sur le sep feuillu le raisin meurissne,
Il void, tant que ses yeux étendent leur portée,
Sur le stane des costaux vne sorest plantee,
Qui sous le frais abri de son ombrage vert,
Tient la rouge moisson de Septembre à couveret:

Mais quand le Vendangeut, au fignal que luy donne,

La Balance aux plats d'or , qui partage l'Autonne , Rangé par escadrons & le fer à la main .

Sur la vigne descend, que la pique armé en vains Qu'il aime à voir la troupe, au pillage échaufée, Tantolt les bras charger, luy deesse vn tro sée Du butin plantureux par grappes arraché

Du butin plantureux par grappes atraché Et d'un tiflu d'oziers, en festons attaché, Tantost traisset chez luy, sur les cuves branlantes,

Des costaux fourragez les dépouilles fanglantes. Cependant le Preffoir, à tour de bras toulé, Ectafant le raisin dés-ja demi foulé, Semble prefter fon branle, & fon bruit à la joye, Que donne aux Vendangeurs vne si douce proye. Leuts Filles à ce bruit repondent en dansant, D'vne action ruftique, & d'vn ait innocent: Leur Bal n'est pas de ceux, où regne l'artifice, Où l'Envie a les yeux toûjours en exercice; Et de parfums mortels les flambeaux infectez, Empoilonnent la veue & l'esprit des Beautez. Si leur teste n'est pas de dorures parée, Aussi n'est-elle pas d'épines déchirée: Et les foucis, les foins, les chagrins, les dépits, Vermine naturelle aux precieux habits, Dans la simplicité de leur habit champestre, N'one rien qui les nourrisse, on qui les fasse naistre. Que ce repos de vie, & ce calme des jours,

O'E s T R E B, est pteferable au tumulte des Cours!
Et qu'n Homme est heureux, que son Astre, ou
l'orage,

Que son choix, ou le vent, conduit à ce tivage :

Gagnez-le, s'il se peut, maintenant que pour vous, La Mer est bonne encote, & l'air tranquile & doux.

Vos coarfes Julqu'iey, roljours favorifees, Ont eu le Ciel proptee, & les Saifors aifees. Volite Nom fut le Tibe, eft encore en honneut: Volte fens y regus, non moins que volte eccur Et ces Sages pelfitu de plelgme de d'artifees, Politiques formez du fein de leurs Nournees, Voltre double afécndarle geggnant fine le leur, Vout ont veu Capitaine, autant qu'Ambaffadeur, Usus ont veu Capitaine, autant qu'Ambaffadeur, Decouvir leurs deficins, démontre leurs machine de leurs némerone leurs machine.

Détourne les effets de leurs fectrets mines : Appuyer l'intertelt, & l'honneur de nos Rois; De la France dairs Rome autorifier les droits: Et fans touchet à ceux que l'Evangile donne, A la double Cleff d'ex, à la triple Couronne, Separant le Divin, d'avecque le Romain , Servit nos Alliez, du lers & de la main.

Les Alpes vous ont veu General de nos Troupes,

Affujetir l'orgueil de leurs superbes croupes: Et leur front de tout temps, au foudre accourumé.

No vis point sians sizer, de vostre bras armé, Partir avec écla l'effroyable connerte, Qui frappa l'Espagnol, & mit ses Forts à cetre, De là d'un pas hard, jusques au Rhin passine, Ligues, Places, Canenns, devant vous renvectane, Vous donnaftes la chasse aux Rigles Allemande, Au bruit de vostre Nom porté devant vos Bandes;

Ex vainqueur des Rochers, des Fleuves, des Saifons, Vous fiftes revenir la Paix chez les Grifons.

Par vn tare bonheur, trois Regnes, deux Re-

Temps en chutes fameux, fameux en décadences, Vous ent veu fans branler, au milieu du fraças, Des Coloffes détruits, & renversez à bas,

Conferve voltec rang, & ne changer de place, Qu'ând de la laife plus hause à voltre Raco. Soyez donc fairsifar, & vons cangez au Pout; Ne donnee plasifer vous de prife au mavaria Sorri (Deslque donc que vons follore, a l'Atte qui vous cite contraite. Le pour la compara d'affice, a l'evue eller contraite. Ce qui luit aujourd'iny, a'éclipfera d'emain ; On verta dans le fond, ce qu'en volt fur le fuller. On aura fosu les pieds, ce qu'on a fur la selle. Si les Afters, que Dirus d'en fodige à a fornez,

Ou'il a de la splendeur de sa face allumez, Ont leur haut & leurs bas, leurs rayons & leurs ombres:

One tantost des jours clairs, & cantost des jours sombres: Que fera-ce de ceux que la Fortune fait, Qui n'onr qu'vn faux dehors , & qu'vn bizarre regist

Se peuvent-ils promettre un cours fans décadance,

Un ascendant sans chute, vn jour sans defaillance? Doivent-ils s'affenter d'avoir toujours le haut, De rouler fans declin, de luire fans defaur? Si l'acier se détruit, si le bronze est fragile, Que deviendra la bouë, & que fera l'argile? Les venes font incertains, & le Temps eft trom

peur: L'orage ne se fait que d'vn peu de vapeur: Et ce peu de vapeur, est la feule machine, Done Trônes & Palais la Fortune ruine. Nulle grandeur encor n'a point eu d'ascendant, Qui l'ait pu garantir d'vn pareil accident. Les Pins accoûtuinez à vaincre la tempeste, Abatus à la fin luy foumettent la teste: Ils one beau se roidir du pied, du corps, des bras; Quand leur destin le veur, ils sont portez à bas. Les vaisseaux qui cent fois our surmonté l'orage Non moins que les esquifs, ont leur temps de

naufrage: Et souvent on les void, par vn étrange sort, Perir entre la rade, & la chaifne du port. La Fortune auroit beau joindre le bronze au

plastre. Pour appuyer les Dieux posez sur son Theatre; Beau remparer de fer ces Coloiles hautains. Qu'elle expose à l'encens, comme aux yeux des

Humains: Il n'est pronze, ni fer qui l'ouvrage sostienne : Il faut qu'enfin le tour à son nears revienne. Tout le Theatre vn jour luy-mesme perira; Et tombant fur ses Dieux, il les écrasera, Au premier coup de vent, qu'vne Estoile con-

traire,

Appellera da Nord, afin de les défaire. Combien en sçavons-nous, qui jadis à la Cour, De charges releves, exposez au grand jour, Etourdis des clameurs d'vne suite idolatte, Aprés avoir paru sur le haut du Theatre, Abatus par l'orage, ont à peine laisse, L'ombre & le souvenir de leur bonheur passe? A peine en a-t-on yeu retourner la pouffiere, A la confusion de leur masse premiere?

Et puis, ne faur-il pas, aprés vn si long cours, Menager quelque temps, mettre à part quelques jours,

Pour éclaireir son compte, & pout se faire quire, Avant qu'au grand Parquet , l'Heure noire nous

A ce Parquet, D'Estre's, il nous faut tous

Il n'est Pape, ni Roy, qui s'en puisse exempter: Et l'étar eternel qui le compte doit fuivre,

Merite bien, tandis que nous avons à vivre,

Que nostre premier soin, soit de nous décharger, De tout ce qui nous peur à la mort engager Rendez-vous donc , p'Estre's , où l'heure

yous convic. Mettez en seureté la fin de vostre vie.

Quoy que voître Couchant ait encor des rayons, Auffi beaux, auffi purs, qu'au cuns que nous voyons, Le plus serain Couchant, peut avoir son orage: Le rayon le plus pur est sujet au nuage : Et souvent le Solcil, après vn heureux cours. Sans brouillas acheve, fur la route des jours, Arrivant à fon Lit, trouve vne mauvaile heure, Qui trouble son repos, qui noireit sa demeure i Er contre ce malheur se voyant sans garant, Il se couvre la face, & se couche en pleurant.

# 核與核毒性多核素核學核學核學

# EATRE DUSAGE.

A MONSEIGNEUR LE PRESIDENT DE MESMES.

# LETTRE XI.

Il fait une representation des principales pieces du Monde, de l'harmonie & de l'ordre des Saifons, de l'union eg de la concorde des Elemens : & faisant remarquer en chaque partie de la Nature la grandeur 😙 la bonté, la sazesse & la puissance de Dieu , il prepare l'esprit à sa connoissance, par la connoissance des choses visibles.

E MESMES, en ce temps, que regnene les Spectacles, Done les petits Esprits se font de grands mira-

cles: Que l'un fait du Theatre, & l'autre fair du Bal, De fa Felicité l'article capital; Que d'autres fur la foy d'un Fou qui les convie,

A luy voir fur la corde au peril de sa vie, Mettre à l'essay sa teste & sa dexterité, Se font vn passe-temps de sa temetiré. Souffrez que devant vous, je décoovre vne Scene En ornemens pompeuse, en structure hauraine: Une Scene agreable à l'Esprit , comme aux Sens, Belle pour tous les yeux, comme pour tous les

temps: Mais Scene ingenieuse, où par tout la sagesse, Par tout l'intelligence est sointe à la richesse, Là yous ne verrez pas yn Oedipe inhumain. D'vn coufteau parricide enfanglanter fa main: Un Oreste emporré d'un zele illegitime, Chaftier fur sa Mere., vn crime par vn erime. Vous ne verrez point là, l'Amante de Jason, Après l'honneur perdu, perdre encor la raison : Et jusqu'à la fureur, dépirée & jalouse, Se dépouillant du cœur, & de Mere & d'Epoufe, Faire de trois Enfans égorgez en vn jour. Une offrande barbare à lon tragique Amour.

Les autres vains sujets du Theatre profane, Cleopatre Panthée Artemife Ariane Et pareils argumens ornez de fictions, Pour donner du eredit aux folles passions , Ne se produisent point sur cette Seene auguste, Où rien ne se fait voir, que de grand & de juste.

Là vostre haut Esprit, vos veux intelligens, Voitre droite raison compagne du bon Sens; Là. d'erreur & d'abus vos oreilles purgées, Et de l'illusion des faux bruits dégagées, Trouveront vn Spectacle, vn concert, des plaifirs,

Tels que es peut donner le Sage à ses desirs. Le Monde est vn Theatre ouvert aux veux des

La Seene en est diverse & de divers étages : Les yns plus lumineux, plus hauts, plus étendus, Se font voir fur le faiste, en voute suspendus : Et les autres plus lourds, plus chargez de matiere, Moins ornez de façon, moins dorez de lumiere, De leur masse affermis, à tout le Bastiment, Dans le lieu le plus bas, fervent de fondement.

Elevez vos regards à ces Voutes mouvantes, De Flambeaux eternels jour & nuit rayonnantes: Que la montre en cit noble : & qu'il y fait beau voir

Le globe du Soleil, comme vn roulant miroir, Qui riche de fon fonds, brillant de sa jumiere, Qui s'épanehe toujours, & toujours est entiere, Allume en tournovant, foit ees Signes dorez, De jour cachez aux yeux, & de nuit éclairez : Soit ces Flambeaux errans, dont les courfes

Tracent de l'avenir le Sort & les Annales ! Voyez-yous l'étendue, oyez-yous les accords . De ces Pais tournans, de ces immenfes Corps ? L'étendué en paroist hors de toute mesure Hors de tous les compas de nostre Architecture : Et les accords n'en sont entendus que des yeux,

Instruits par la Sagesse au bel ordre des Cieux. Mais quel immense Esprit, quelle idée infinie, Entre dans ces grands Corps, en regle l'harmonie? Et sans manquer d'vn point , sans relaseher d'vn

ton, Deleur diversité forme leur vnion ? Quelle si vaste main, tant de globes embrasse. Sans ployer fous leur faix, ne s'emplir de leur maile?

Que tu me fais pitié, vanité des Humains ! Que j'ay compailion des œuvres deres mains. Lors que je les compare à ces luifances Voltes Où les Aftres , les Temps , les Esprits ont leurs

Si la terre fi longue, & fi large à nos yeux, N'est qu'vn point renfermé dans les Cercles des Cicux

Que seront à l'égard de ces Cereles immenses, Les caduques fujets de tes folles dépenfes Que seront res Palais ? que seront tes Hostels. Avec de fi grands yeux regardez des Mortels, Que des nids façonnez, que des cages dorées, Et fur de petits plans , avec att figurees ? Chose etrange pourtant : les Estats démolis, Ne fusfissent qu'à peine à faire vn de ses nids ; Et ces cages qui font fi baffes, fi petites, Se bastissent du sang des Nations détruites. Il y faut épuifer la Nature & les Ans : Il v faut confumer des Peuples d'Artifans; Et ees vastes Pais, d'azur, & de lumiere, Tirez du scin du vuide, & formez fans matiere. Arrondis fans compas, fuspendus fans pivot, Ont à peine cousté la dépense d'un mot.

Cependant ces grands Corps , faits fans autre machine,

Fondez fans autre appuy, qu'vne haleine divine, Ne cedent point au Temps , ne s'alterent jamais : Jouissent dans leur rang d'vne eternelle paix : Et les plus hauts efforts de la Grandeur humaine, Moles, Palais, Hoftels, faits avec tant de peine, De monts fur d'autres monts, en rerraffes placez, En Domes artondes, en colonnes dreffez, Sans que la Foudre y jette vne scule étineelle. Sans que le moindre vent les bate de son ausle , S'éboulent sous le Temps, qui sans faire de bruit Chaque jout en passant , quelque piece en détruit.

Encot ne peut-on rendre les Hommes fages ; Leurs esprits amoureux de leurs menus ouvrages, Enchantez d'un Salon, d'un Cabinet épris, Et d'autres petits trous estimez de grand prix, Font eestion des droits que leur offre la Grace. A ce Palaisti riche, & de li vafte espace, Où le grand jour qui regne en tous les logemens, Se fait de feux plus beaux que eeux des Diamans: Où depuis le plus haut, jusqu'au plus bas étage, Les Attres figurez font mis en parquetage: Où le Temps destructeur, ni les Ans de son train, Ne porteront jamais ni la dent, ni la main. Considerons encor ce pompeux luminaire, Qui Deserts & Citez sans difference éclaire.

Il n'a point d'autre jour pour luire chez les Rois, Que chez les Bûcherons hutez parmi les bois. Voyez comme il nourrit d'vne mesme lumiere, Le Cedre & le Buiffon, la Vigne & la Bruyere: Et d'vn mesme rayon, il fait le blane dn Lys, La pourpre de la Rose, & l'azur de l'Iris Son feu regne par tout 1 & rien dans la Nature. N'est si couvert de nuit, si gelé de froidure,

Nnii

Qui ne s'épanouisse, & qui n'ouvre son cœur ; A la fecondisé que porte sa chaleur. L'Eplan wis & leger, sous l'ondoyante plaine, Ne l'évice non plus, que la lourde Baleine: Dans ses veines le ter, nou moins que l'or

Ne l'évice non plus, que la lourde Baleine: Dans ses veines le ter, nou moins que l'or la sent : Et le plomb s'en échausse, aussi blen que l'argent. Il ne dédaigne rien, il entre en toute chose,

Il ne dédaigne rien , il entre en toute chofe, Il fe prefte au Pavot, comme il fair à la Rofe Et depuis le Phœnix, qui fe brûle à fes feux, Jusques au Moûcheron , tout en est amoureux. La Terre toute seule à ses bienfaits ingrate, Et islouse de l'or, dont sa couronne éclate,

Se plaift à l'obfeureir de differens amas , Soit de noires vapeurs, foit de fombres frimas. Luy, roujours en bonté, comme en beauté le

mefine, Secoliani de fon front, & de fon Diadéme, Le voile humide & noir, dont on veur l'érouffer, Ne laitie pas de luire, & le Monde échauffer. Il fait encore plus, & malgré le muage, Tournant cous fes regards fur celle qui l'outrage, Infenfible à l'Offenfe, & Cenfible à l'amour.

Il luy donne la vie, en luy donnant le jouri Que ce grand Oeil du Ciel, ee Cœur de la Nature.

Est de l'Oeil Creaceur vne riche peinture! Dieu, comme le Soleil, emplit de ses boncez, Non moins les lieux deserts, que les lieux habitez:

Il ne diffingue point les tangs, ni les fortunes:

Aux petits comme aux grands, ses graces sont

Il void de mesmes yeux, porte de mesmes doigts, Nourrit de mesmes soins, les Sujess & les Rois: Ex depuis le Roseau, qui sur les ondes ploye, Jusqu'au Cedte hautan qui sur les monts ori-

Depuis ée feu tegnant, qui sur nos testes luit, Jusqu'à ces peties vers, qui s'allument de nuit, Il n'est rien que sa main n'éseve & ne estitive, Rien qui sous ses regards, & dans son sein me vive.

dove :

Celuy qui s'est somme au culte de la Coix , Geluy qui du Talmud suit les bizarres loix , Le Maure, le Payen, le Ture , & le Marane , Le par & le soullé, le saine & le profane , Suptra la condité, e Monuris de les soins , Par cou le trouvent prest à remplit leurs besoins. Il constrer son calme , au milieu des Mosquees De l'encens qui se bruste aux Demons ossis-

Sans depit il foûtient, de la main les Autels Des Serpens & des Chats adorez des Morcels: Aux courfes du Pirare il prelle fee Ecolles: Il luy prefle les vents qui rempliffent fes voiles: Et la Met, comme luy, fert fans diltindion, Le devot de la Meeque, & & celuy de Sion, Merveilleufe Bonté, divine Patience; Qui ne c'altecre point de tout ce qui coffenfe; Qui nouris en ton fein, qui portes en tes bras, Et ces Enfans foùmis, & ces Enfans ingrate; Et peur fauver vne Ame, au faite definete, Souffres de een pecheurs la troupe musinées; Qu'à jamai dans le Ciel les Bienheuteux Efpris, Brillans de tes elartes, de ton amour épris, De l'adreud el feurs cours ; & du vent de leurs.

ailles;
Te l'affent vn concert de fimes eternelles:
Que fur la terre encor, ceux qui fuivent ta loy,
Faffent des Enceufoirs de leurs eccurs devant

De vivans Encenfoirs, qui de ton feu s'allu-

ment;
Et tout le Monde au loin, de ta gloire parfu-

ment, Mais comme le Soleil , fource des plus beaux feux,

Ne paroiff, quoy qu'il fasse, en rien plus metveilleux, Qu'en ec qu'il fait au Ciel, où ses rayons sour-

nissent, La lumiere & la force aux globes qu'ils rem-

pliffent; De mesmes il n'est rien, en quoy Dieu fasse voir,

Plus de grandeut messée avec plus de pouvoir, Plus de gloire alliée avecque plus de grace, Qu'il fait en ee supréme & magnisque espace, Où tous les Bienheuteux qui composent sa

Couff,
De fes reflexions ont la vie & le jour.
Là, felon que fur eux, plus ou moins il ravonne,

Il étend ou restreint, le tour de leur Couronne : Il emplit plus au moins, leurs yeux de sa elarté : Et l'image qu'en eux exprime sa Beauté, Est ou forte, ou legree, est ou grande, ou petite; Sclon le champ qu'elle a du sond de leur me-

Ainfi, de fes rayons par le Ciet épandus, Receus diverfement, diverfement rendus, Le Soleil illumine Eftoilet & Planeces, Et leurs Spheres four luy, font obfeures ou netes,

netes,
Selon que leur matiere apporte à fa elarté,
Ou plus de politesse, ou plus de puteté.
La Nuit sur ce Theatre a son sang & sa most-

Ter:
Jamais avec le Jour elle ne s'y tencontre;
Elle aime à fe montrer en filence & fans bruit
Une Troupe étoilé en pompe la conduit;
Les vacs vont devant, les autres vont detriere;
Toutes on file le front eing pointes de lumière;
Toutes ont dans les mains, des bouquers de pavors,
Dout l'imfémence infipire aux hommes le repos.

La Lune au teint d'argent , regne sur cetté ! bande:

Douze rais rorrillez luy font vne guirlande; Sa face à sours divers, Jusques à quatre fois; Change d'air & de front, dans le decours d'yn

Ouelquefois renebreule, & de crespe voilée, Elle femble vne Veuve en deuil & defolée, Son Frere d'autres fois, à ses yeux se montrant : D'vn regard amoureux la lumiere luy rend: Il renaist fur son front vne lueur cornue, Qui les ombres diffipe, & menace la nue : Sa face pleine après, forme un cercle pareil, A celuy qu'en naissant nous furme le Soleil.

Cependant ronde & pleine, elle a des taches fombres, Soit que ces raches foient des rides ou des om-

bres. Souvent elle decline 1 & fa clarté fouvent, S'obscurcit des vapeurs que luy pousse le vent: Elle va quelquefois juíqu'à la defaillance, Sans recevoir secours de son Intelligence: Et fans que le Soleil, son Frere & sun Amanr, Luy donne en fon Eclipfe aucun foulagement. Le Soleil, quoy qu'il regne, & qu'il ait la lu-

miere , Du pur écoulement de la Soutce premiere; Quoy qu'il foit établi l'Intendant des Saifons,

A fes defauts luy-mefme, & fes declinations. Chose étrange pourtant, que rien dans la Na-

Ne foit exempt de tache, & libre de fouillure: Les Corps les plus parfaits, & les plus achevez, Les Esprits les plus grands, & les plus élevez, Les plus fortes Vertus, les Ames les plus hautes, Ont leurs obscuritez, leurs chutes, & leurs

L'vn a le vuide au front, l'autre l'a dans le cœur : L'vn man que de conduite, & l'autre de valeur : Chaque fruit a son vet, chaque jour a sa nuë: Chaque homme a fa foiblesse, ou secrete, ou

Il n'est rien d'accompli , rien de plein patmi

Le rude est joint au fort, le fade est joint au doux:

Celuy-là qui s'estime vn Soleil en lumiere ; Est raché des defauts, qui sinvent la matiere : Celle-là qui se pense vn Astre en pureré A l'humeur mal-faisante, & le souffle infecté: Cét autre dont l'esprit croit élever ses aisles, Au dessus du bas Monde, & des choses mortelles, A les denes d'vn Dragon , & les yeux d'vn Ser-

Rien ne se peut sauvet du vemn qu'il épand: S'il n'est pernicieux , du moins est-il avare : S'il n'est aigre & mordant , il est au mons bi-

zare:

Il n'est pas jusqu'au Ciet, où les Esprits volans, Quoy qu'eclairez de Dieu, quoy que pour Dieu

brulans, Ne fouffrent des defauts, qui comme vae fumée, Meslee avec le seu d'une lampe allumée,

Retardent leur chaleur, rachent leur pureté Et font comme vn brouillas qui ternit leut clarté. Aussi, toûjours confus, & plus rouges de lionte, Que du feu, qui du cœur à la face leur monte, Ils semblent se cacher des voiles que leur font, Leurs aifles , qui du pied les couvrent jusqu'au

front Encore aprés cela, l'Homme s'en fait accroire:

Il affecte la montre , il se pique de gloire : Vne simple érincelle, vne foible lueur Qui luy fort de l'Esprit, luy fait grossir le cœur : Et fouvent, cependant, cette lucur qu'on loue, N'est qu'vn éclar trompeur, qui dore de la bouë: Cette érincelle n'est qu'vn feu de ver lussant, Formé de pourriture , & de phlegme pefant. Et tandis que le Ciel void romber ses colonnes,

Que les Anges confus mettent bas leurs Couronnes ;

Vne bale de cendre aux Astrés veut voler, Vn Moùcheron se veut aux Anges égaler. Que diray-je du Temps, & de ses harmonies? Du Cercle; où les Sailons, comme Sœurs bien

vnies, Toutes de mesme taille, & de mesme grandeur, Font ce Branle eternel, fi juste en sa rondeur, Qui sur le mesme rang, par ordre les ramene, Et les fait tour à tour Mustresses de la Scene? L'une joune & parée, a des flours fur le fein, D'autres fleurs sur le front, & d'autres à la main : Une troupe de Jours beaux & frais l'accompagne : De leurs ailles les vas éventent la campagne : Les autres de leur souffle allument en passant, Les flames de la Rofe, & de l'Oaillet naissant,

L'autre halée & chaude , est toujours couronnée, D'vne treffe d'épics en guirlande tournée:

Tous les Jours dans son train touges, secs & brulans,

One le visage en fest, comme l'ont tous ses vents. La troisième moins brune, & de chaud moins Porte au front la Grenade, à l'Orange meslée.

D'vne Corne elle épand route force de fruir, L'Abondance l'escorte, & le Plaisir la suit: Et des grenas de vigne artachez autour d'elle, La font paroiftre aux yeux, austi riche que belle, La derniere a le corps de froidure gele; Son habit de frimas & de neige est collé; De longs glaçons pointus luy couronnent la teste;

La Bife l'accompagne avecque la tempeste; Et les Jours de la suite obscurs, chenus, & courts, Sont & les plus fascheux, & les plus laids des Jours.

Et le mesme par tout, a la mesme étendue, Dans vne goure d'eau fur l'hetbe tepandue, Qu'en ce vaste Element, où Baleines & Thons, Flotent , comme dans l'air volent les Mousehe-

rons. L'air est le Magazin, où se fait l'équipage, De l'Archange guerrier, qui preside à l'orage. Là, se forgent sans fet, ces Bombes de vapeur, Dont les Moles, les Tours, les Montagnes ont peur:

Là, font les courelas à lames flamblovantes : Et les lances de feux, & d'éclairs ondoyantes: Là, font ces chatiots, qui de fotce traisnez, Par les vents limonniers à leur joug enchaifnez, Du bruit de leurs harnois, & de leur attelage, Font le Monde trembler, du haut au bas étage. Là, se forgent eneor ees foudres acerez, De fix flames ardens, de fix pointes ferrez Qui metrent rout en feu , quand au fon du ton-

иетте, Décochez du nuage, ils tombent sur la terre. Armement metveilleux : & qui nous fait bien

Qu'auprés de Dieu , les Rois ont fott peu de pouvoir t

Pour s'armer , il leur faut épuifer en machines , La terre avec fes bois, les monts avec leurs mines :

Reduire par Cantons le pauvre Genre humain, Tantost à la chemise, & rantost à la faim: Traifnet des Legions d'or & de fet eouvertes, Par les restes affreux des Provinces deserres: Et tout cét appareil, à si grands frais dresse, Aveeque tant de peine, & de broit amasse, Si Dieu dans leur parti , fur le tout ne se range , Ne sçauroir leut suffire, à taser vne grange.

Les Armemens de Dieu qui se levent fans frais, Qui se forment sans corps, ont bien d'autres

Il fait fondre les monts du souffle de sa bouche: Il met à fee les mers, où fa feule ombre touche : Et du ton de sa voix, les foudres allumez, Les tonnerres émeus, & les vents animez, Renverient les citez avec les eitadelles : Et détruisent les eamps des Nations rebelles. Bien davantage encor, d'un tegatd de ses yeux, Mais de ees yeux qui font la guerre aux glorieux, Des plus fermes Estats, il abat les Colonnes : Et fait aller en cendre & Sceptres , & Couronnes. Cependant, chose étrange 1 on tremble sous les

Le ventre contre terre, on se range à leut voix : Et l'on n'obeit point, à celuy qui fans foudre, Peut mettre avec les Rois les Royaumes en poudre.

L'air n'est pas seulement la matiere & le lieu , De l'Armement qui fert aux coletes de Dieu :

Il est encore fait pour servir de ceinture. A l'étroite vnion de toute la Natute : Pour fervit de eanal aux longs écoulemens, Qui descendent du Ciel, sur les bas Elemens : Et prestet un passage, aux rayons de lumiere, Qui font vivre les corps , & peignent la ma-

C'est là, que sont pendus ees Arosoirs florans. Qui dispensez par l'Ange établi sur les temps, Defaiterent la terre, & les Plantes nourrissent,

De l'eau, qu'à leurs besoins, de mesure il fourniffent.

Puissance merveilleuse : admirable pouvoit, Qui d'vu crespe roulant se fait vn reservoir; Où l'eau par sa vertu, sans appuy suspenduë, Et comme par un crible, avec poids épandue, Produit icy des fleurs, là des feuilles produit ley nourrit la fouche, & là nourrit le fruit; Se melle à la racine, & se melle à l'écoree; Fait là de la verdure , & là fait de la force : De mesme que le lair, d'ont l'Enfant se nourrit, Donne aux yeux ee qui brille, au teiut ce qui

fleurit. Donne la fotce aux nerfs, à la chair la mollesse, La confistance aux os, à la peau la tendresse: Et le mesme par tout, forme en ee petit eorps, Les tessors au dedans, & la montre au dehors. Sous l'étage de l'air , est l'étage de l'onde Ample & riche otnement de la Scene du Monde, Où du grand Attifan la grandeur fe fait voir, Comme dans vn mobile & liquide miroir, Qui tantost en repos, & rantost en tourmente, Sa clemenee & fon ite aux Humains reprefente.

Qu'il est plaisant à voit, quand ses slots applanis, Et comme un marbte égal, au niveau reunis, Paroiffent vne glace ondoyante & fidelle, Qui se change en rubis, sous l'Aurore nou-Le Soleil vient aprés, qui fait de ses tayons,

Sut ce mobile champ, mille tates erayons.

Pour ne point apporter de trouble à fon ouvrage, Et teeevoir à plein les traits de son image, L'Element s'applatit, & preste à ses pinceaux, Sans rides & fans plis, la futface des eaux. Là, de foy-mesme il fait vn ardente figure, Qui montre deux Soleils aux yeux de la Nature. Les Pilotes surpris de leut égalité, Ont peine à distinguer le vray de l'imité: Et l'on diroit à voir les arbres du rivage, S'incliner à tous deux, & batre leur feuillage, Que l'amour naturel, qu'ils ont pour le Soleil, Les porce encore à faire honneur à fon pareil-

Les Poissons d'autre part , accourent à la A ce nouveau Soleil, qui s'allumant s'écoule: Les miroirs natutels dont ils font émaillez,

Brillent à la lueut de leurs dos écaillez,

Et les plis qui fut eux en cercles s'arrondissent, La nuante & l'éclar, au loin en reflechiffent. Mais que cet Element est de soy bien divers,

Quand les vents orageux , Ministres des Hy-

De leur grotte laschez, sur la Plaine ondoyante, Y portent avec eux le trouble & la tourmente i Alors on void les flots, de leurs aifles fouettez, Mugissans de dépit, de fureur agitez, Jusqu'à la Region où la foudre s'allume, Pouller avecque bruit, vn deluge d'écume. Le Ciel s'en obscurcit : le Soleil effrayé, De peut d'en estre éteint, on d'en estre nayé, Ramaste ses rayous, reserre sa lumiere, Et couvert d'un nuage ,acheve fa carriere, Ausii-rost retombant avec vn bruit parcil, Aprés avoir en vain effrayé le Soleil Ils semblent se devoir abatte dans l'Abysme, Où jamais rien n'alla, que la peine & le crime. Tost après on les void, comme Moles roulans, L'vn à l'aurre enchaifnez , & pouffez par les

vents. Menacet & Falaife & Dune de naufrage, Et tournet vers les bords, leur colere & l'orage. A les ouir mugir , à les voir écumer , Qui ne ctoiroit qu'ils vont champs & monts abyf-

mer > Oui ne craindroit de voir la fabrique du Monde, Retourner au chaos de la terre & de l'onde? Cependant ces fougueux, vers le botd arrivant, Quoy qu'enflez de courroux, quoy que pouflez du

vene. Vaincus par la vertu d'un secret catactere, Adoucificnt leur fougue, & perdent leur colete. Une ligne que Di cu fur le fable traça, Un mot d'autotité, que sa bouche y laissa,

Sont les digues sans corps, sont les remparts sans masse, Qui repriment leur course, & brident leur su-

dace. Ils ont beau se gtoffir, ils ont beau s'élevet, Il leur faut là se rompre, il leur faut là crevet. La parole de Dieu leut impose silence; La trace de ses doigrs retient leur violence; Et foit effet de crainte, ou fuite de dépit, Après de longs efforts reculant vers leur lit, Its ne laissent du leur, à la tive écumeuse, Que du graviet bourbeux, & de l'algue baveuse.

Que cette obeiffance, & ce respect des flots, Qui suspendent leur cours , bridez avec deux

Devroient faire de honte, à tant d'Esprits rebelles, Que ni les loix de Dieu, ni les loix natutelles, Ni peine, ni loyer, ni douceur, ni pouvoir, Ne peuvent ramener aux termes du devoit ! Un Element fougueux, indocile, indontable, Se range sous vn frein, fait de trois grains de

Er l'Homme à qui Dieu mesme a de ses propres doigns.

Imprime fon Image, est tebelle à ses loix? Loin de fuivre l'inftinct de cette noble empreinte; Eclatante d'esprit, & de lumiere teinte, Qui voudroit qu'il allast du moins par interest, A se beau Primitif, dont il est le Portrait; Il perd le corps & l'ame, à suivre des nuages, Formez d'un ait trompeur , & de fauffes images : Et pour cette imposture, il se fait deserreur, De son bien, de sa fin, & de son Createur; Il rompt tous les liens de loyers & de peines, Qui doivent gouverner les volontez humaines : Et l'espoir, su la peur de la vie à venir, Dans la fujetion ne le peuvent tenir. La Mer toûjours égale, & toûjours fans mesure, Donne & recoit les eaux de toute la Nature. Par les chemins couverts d'vn Monde sousterrain, Sources, Fleuves, Estangs, descendent de son fein:

Et dans son mesme sein, Estangs, Fleuves, Fontaines,

Par des chemins ouverts rentrent à cuves pleines, Mais comme en se vuidant, elle ne baisse point, Elle s'emplit aussi, sans s'élever d'un point, Elle a le mesme fond, & la mesme etenduë Soit quand l'humide Hyvet de fa cruche épan-

duē, A torrens a verse, sur les champs inondez, De ses tresots neigeux les amas débordez : Soir quand la Canicule alterée & fievreuse, De seicheresse ardente, & de soif surieuse, A fucé jusqu'au sable, & sources & ruisseaux. Et de toute la rerre a confumé les caux. Elle est par tout la mesme, & soit sous la cein-

ture Où le hale eternel a noirci la Nature: Soit sous celle , où l'Hyver luy fait de ses gla-

D'eternelles passeurs, & d'eternels frissons. La Mer également haute , large & profonde , Conferve sans déchet l'immensité de l'onde: Er toure immense aussi qu'elle est , & qu'on la

void, Elle ne croist non plus qu'vn point, ni ne décroift. Ainsi cet ocean eternel, invisible,

Qui de sa gloire emplir le Monde intelligible, Er par divers ruificaux en ce Monde descend, De soy toûjours est plein, & de soy toûjours erand. Les Cieux, les Elemens, les Esprits, la Matiere, Sorrent de son Essence, & la laissent entiere :

Elle s'épand par tout, fans se diminuer : Elle peur fans déchoir ses dons perperuer : Er tant de Nations celeites & brillantes, Tant de Peuples d'esprits , & de flames rou-Tant Tant de eorps de matiere & de formes divers, Dont l'affemblage fait le corps de l'Univers, Sortirene de son sein, lors que naquat le Monde; Comme encor tous les jours, on void du sein de

l'onde, Sortit fans interest, non moins que fans effort, L'écume & le gravier qu'elle rejette au bord. Comme il ne decroist point, aussi ne peut-il eraistre:

Avec le Monde né, mille Mondes à naifre, Fufien-ils comme encens, à fon honneur brütez, Fufien-ils en offrande, à fa gloire immolez, Ne luy donnerouse pas vu avyon davantage: Ne le fenoient en rien plus beureux, ni plus fage: En mille cheurs nouveaux de Ministres volant. Comme lampes d'Amour, autour de luy brûlais.

Ne pourroient, quoy qu'epris d'vne atdeur eternelle,

Ajoutter à sa gloire vne seule étincelle. Mais qui pourroit compter les Peuples éeaillez, Les vns sans ornemens, les autres émaillez,

Ceux-ey petits de corps , ceux-là de corps enormes, Et tous divers d'inftinêts , d'especes , & de for-

mes, Qui dans le vaîte fein de l'humide Element, Ont le tepos, le cours, le gifte, & l'aliment?

Là fous les flors chemus de la plaine coulante; La Baleine fe moux, comme vue file roulante; Les Baleines fe moux, comme vue file roulante; Ses nagooires qu'on void pareilles à des vans, Mettent l'onde en écume alentour de fes flancs: Et du terrible écueil de fon affreufe refle, D'un fouffle égal à ceux qui potrent la tempette, Deux fleuves élancez vont noyer les Oficaux,

Et font paffer la mer, sur les mats des vaisseaux, Là, des autres troupeaux sans voix & sans haleine,

Les vas prés des tochers au chant de la Sirene; Les autres prés des bancs, paissent l'algue & les joncs,

Aux concerts que leur font les trompes des Tri-

Tous, sans distinction de forme, ni de masse, Grands & petits ont là leur pasquis & leur place. Quoy que pleins de la mer, il ne l'épuisent point: Quoy qu'infinis en nombre, ils y sont comme un point:

Et tant de corps divers , n'y font pas plus de foule, Que l'écume qui passe , ou le gravier qui

Que l'écume qui passe, ou le gravier q coule.

Tous les estres ainsi sont dans l'immensité.

Que leur ouvre le sein de la Divinité: Ils en sont tout remplis, & jamais ne l'emplissent;

Ils ne l'vient jamais , & toûjours s'en nourtifient; Et de tous les costez, ils ne trouvent que Dieu, Qui sent à tous, de fin, de centre & de milieu. Qu'vne ame est bienheureuse avec cette

peníce!
Qu'il luy doit eftre doux, de se trouver placée,
Dans vne mer de biens, de gloire, & de plaisirs,

Dont vne feule goutte alsouvit ses defirs!

Il n'est point là d'écueil, il n'est point là d'orage,

Qui le puisse potter, à craindre le naufrage.

Le port s'y prend par tour, & le fond nulle part: On s'y peur abyfiner, fans courit de hazard: Plus on s'y precipite, & plus le precipice, Y rend la chute heuteufe, & la perte propice.

La Terre est mile au centre, & sait le fondement,

Dans le corps de ce vaste & riche bastiment. Mais quoy que la moins noble, elle n'ait en patrage,

Que les ameublemens qui font du bas étage; Elle a dequoy pourrant, & fe faire admirer: Et de fon grand Structeur la putilance adorer.

Qui ne l'admireroit, cette malle immobile, Qui fans gond, fans pivot, fans support & fans pile.

De pouffiere formée, & fuspenduë en l'air, Des vents rosjours batuë, & des flors de la mer, Ferme à l'affaut des vents, ferme à l'affaut de l'onde.

Subfifte de fon poids, dans le vuide du Monde! Mais qui n'adoteroit le Structeur tout - puiffant.

Qui fam materiaux, fan southis baltiflate, An biten allighe le plan de cetter milde; L'a il biten fair wa point, affertine en fie place, A pris avec tant d'art, de fes dimensions, L'exale: fynnmetrie, & les proportionis. L'exale: fynnmetrie, & les proportionis. L'exale: fynnmetrie, & les proportionis. Du certile qui la centre de fa circonference, Du certile qui la centre de fa circonference, L'est d'un gigl allegol, le Cel la l'regold, le Cel la regold, le Cel la l'est gold, le Cel la regold allegold, le Cel la regold allegold, le Cel la regold allegold. Le Cel la regold allegold.

L'Esprit qui de sou sein, par ses veines, s'épand, Et quoy que vierge, mere & nourrice la rend. Mais nourrice en tout temps, comme en tout temps enceinte,

Elle chi de tous costra de la Famille ceiner, Famille de Gaus, de Naim, de corps deven, Les was mus de nasiliance, de les autres couvers, Les was funs nouvement, de les autres nobles; Les was funs nouvement, de les autres mobiles; Les was funs nouvement, de les autres mobiles; Les vas funs de la famille de la constitución De trate de Nations, d'Adminast, de Bois; De La constitución de Particion de Particion de Particion De la face la large fon tritera las mourireurs; Qui la facerta cologouris de medine perfes cent ans, Que yeque checun de modif le, étales par le cepto, Que yeque checun de modif le, étales par le cepto, que que checun de modif le, étales par le cepto, por que checun de modif le, étales par le cepto, por que checun de modif le, étales par le cepto, por que checun de modif le, étales par le cepto, por que checun de modif le, étales par le cepto, por que checun de modif le, étales par le cepto, por la central de modif le, étales par le cepto, por la central de modif le, étales par le cepto, por la central de modif le, étales par le cepto, por la central de modif le, étales par le cepto, por la central de modif le, étales par le cepto, por la central de la centra Ne se trouvent pas moins collez à s'amammelle, Que ecux done la naissace est encore nouvelle, Mass lors qu'après l'Hyver, le Belier étoilé, Ramene le Soleil jeune & renouvellé;

Ramene le Soleil jeune & renouvelle;

Qu'il est doux de la voir reprendre avec l'Année;

De verdure pompeule, & de fleurs couronnée, La première jeunesse, & les premièrs acours, Que luy vid autrefois le premièr né des Jours, Quand à la voix de Dieu, séconde devenue, De seiche qu'elle estoit, de confuse, & de nue, Elle sembla vouloir disputer d'agrément,

Et contefler de gloite avec le Firmament : Sa famille feuillué alors renaît comme elle : Chaque a tipe e alors reprend vne vertu nouvelle : De chenus qu'ils efforent, on les void rajeunir : On les void à la grace , à la fleur revenir. Et leurs bras qui fembloient engourdis de frei-

dure, Recourante la vigueur avecque la verdure, Sous l'aife des Zephirs, sous celle des Oiseaux, Qui joignent leurs concerts au murmure des eaux.

Paroiff nt reffentir leur nouvelle jeunesse, Et par leur mouvement, font voir leur allegresse. Que pour nous la Nature a bien fait d'autres

Jone:

Lea Arber ous les ans revivent vne fois.

Leur punelle revient fleurie & coutonnée,
Avecque la Saifon qui raprotit l'Année,
Et Homna que les Ans vne fois ont changé,
Sur qui Phyer de l'age, yne fois a neigé,
Coutbé de p'Enteneur, & Chefan de vioilleffle;
Jamais ne refleurit, jamais ne feredetifle.
In oft point de Printemps pour luy, qu'aprés le

Qu'en ces lieux élevez fur la route des Ans, Où l'âge est fans declin, & la vie immortelle,

Sans se renouveller, se void toûjours nouvelle.
Heureux trois fors celuy, qui passera du cours,
Où le Pere des Temps a limité ses jours,
A ce Jour permanent, à ce Temps simmobile,
Où la vie est durable, affeurée & tranquile;
Qui jouira fans sin de cette Eternité,

Où les fleurs fans l'nistemps , où les fruits fans Efté, Se forment des rayons d'une vive lumière,

De toute ombre épurée, & de toute matière, DE MESMES, afpirons, fi nous avons du fens, A ce Jour détaché de la chaine des Ans,

Qui subsiste tout seul, sans principe & sans terme; Sans Aube qui le mene, & sans Nuit qui l'enferme.

Tous les Jours d'ici bas, courts, changeans, orageux,

N'engendrent que soucis, & qu'epines sous eux: Tous sont sujets aux vents qu'exette la Fortune, Qui peu souvent propice, & souvent importune,

Se plaift à la tempeste, à la pluye, aux brouïllas:

Bat fans diffinction, le haut comme le bas; N'epargne point le Cedre, épargne moins la Falme:

Et fair vn an d'Hyver, pour vne heure de calme. Voftre Nom fi fameur, des Mufes fi vanré, Aux boots de la Vifiule, & fur l'Elbe chanté, A-sil rompu le vene, & défair le nuage, Quand fur luy apelquefois ils non poulle Torager Vos deux Fretes, fi grands, fi figes, fi parfairs, Lvn Directour des lons, & Eutrec de la paix, Nons-ils pas eu leur part, au Temps qui fair la pluye,

De mesme qu'ils l'ontenë, à celuy qui l'effuye? On sçait que la vertu, le sçavoir, le renom, Sont vn sonds de tout temps fixe en voltre Maison.

Et que vous naissez tous, naturels Politiques, Magsstrats naturels, au bien des Republiques. On sçast que vostte sens & vostte probité, Qui des plus envieux le cœur ont meriré, Yous auroient fair regnet où tegne la Justice, Quand vous n'en tiendairez pas le Trône par

office. Et que ne dit-on point, du poids qu'a vostre

A défendre le bien , à foltenir les droits, Du Pupile accablé, de la Veuve opprinée, De l'innocenceinfirme, & d'appuy défamée? Que no dis-on encor de cette de l'oppropries. Qui donna de la force à voftre prodité, Qui jamais ne ploya, fous ces vents favorables, Sous qui le Cedre mefine, & le Pan font ploya-

Et contre le devoir, jamais ne fléchitoit, Quand du fameux Perou, tout l'or la chargeroit? Que ne ditois-je aufil, de la belle mantere, Dont vous civilifez Themis, toûjours fi fere? De cét air obligeant, de ce doux entretien,

Qui l'Honneste homme, en vous, joint à l Homme de bien; Et par vne charmante, & nouvelle figure,

Unit la bonne grace à la Magiftature?

Mais tout cela, D. M. S.M. E., est borné du prefent,
Quinc fera que poudre, au premier coup de vent:

Et ne nous laissera de la Grandeur humaine, Au deçà du cercucil, qu'vne ombre creuse & vaine. Changeons donc de visee, & tournons tous nos

foins,

A ce Bien eternel, où tous les biens font joints,

Où tous les biens, qui font fous le Temps vola-

tiles, Sont de la fermeté de leur centre immobiles : Là, toujours en desir, & jamais en dégoust, En jouissant de Dieu, nous jouirons de tout.

### 林林林林 植物植物植物植物植物 DE LA PAI S A G E.

A MONSIEUR

MONTMOR. Confeiller du Roy en ses Conseils, & Maistre des Requestes de son

#### LETTRE XIL

Hoffel

Il represente le repos & la felicité du Sage , purgé d'avarice & d'ambition : Les inconstances (\*) les vicissitudes de la Forsune : La bizarrerie & l'extravagance de ses amours : & montre que ses prefens & ses caresses contribuent moins à la douceur de la vie, que l'ésude de la Sagesse.

HABERT, à qui le Ciel dés l'enfance premiere ,

Fit part de cette pure & divine lumiere. Qui fans la jonction de l'étude & des ans, Fair les Sages & les Scavans:

Que vous estes heureux, d'avoir loin de l'envie. Trouvé le repos de la vie s Et mis voltre Esprit à couvert,

Soit de l'Ambition, qui tant de Monde perd, Soit de l'infame & barbare Avarice, Qui de foy-mefine, est le premier supplice :

Vous avez trouvé le secret, De vivre fans reproche, & mourir fans regret:

Et l'aincre haute & folide, Où vostre Ame n'a rien de bas , ni de timide , Est celle où se doit conserver,

Le Sage qui voudra, comme vous, s'élever, A cette Region de bonace eternelle,

D'où la Paix void le trouble & le hazard fous Tout est par tout ailleurs, variable & mouvant: Icy regne la vague, & là regne le vent:

L'vn voguant à fouhait, dans la mer fait naufrage: L'autre est dans l'air, abatu de l'orage :

Il ne se void que chute & revolution, Au pais de l'Ambinon: Tel qui paroult vn roe , se easse comme vn

Tel qui monte au matin , fur le foir tombe à

terre.

Combien en a-t-on veu, combien en voyons-

Qui n'estant pas fondez en vertu, comme vous; Et portant à faux sur le vuide, D'vne apparence peu folide, Precipitez en s'élevant, Ont servi de jouet au vent Et sont retombez dans l'orniere,

Où fut leur Fortune premiere? Combien de Coloffes dorez, Des Peuples & des Grands en commun ado-

Après avoir de l'imposture, De leur vaine dorute,

Abusé quelque temps, Les Peuples & les Grands; De leur base abatus, par vn celat de foudre,

Ont à peine laisse, ce qu'il faloit de poudre, Pour en couvrir, de leurs Titres paffez, Les caracteres effacez?

La Fortune bizarre & fantasque Potiere, Met en œuvre toute matiere. Dans fes moules, & fous fes mains,

L'argile prend un tout respecté des Humains: Et les couleurs qu'elle luy donne, Les traits divers dont elle la façonne, La font avec honneur au Palais recevoir; Chacun se presse pour la voir : On l'approche de la Couronne :

La Cour en troupe l'environne : Et de tous costez les Flateurs, La chargent de parfums, & la couvrent de fleuts. Mais le jeu n'est pas de durée s

L'argile peinte & figurée, Aussi-tost que l'envie à la Fortune en vient, Perdant l'appuy qui la foûtient, De sa hauteur tout à coup renversée, Et sur la terre en cent pieces cassée, Devient bouë aux pieds des paffans, Qui luy reprochent feur encens.

D'autres on dit que la Fortune, Eftoit vne Princesse à mille Amans commune: Toute vicille qu'elle est, elle fait tous les sours, Nouveaux deffeins, & nouvelles amours.

Aujourd'huy gracieuse, & demain mépulante, Mais chaque jour libertine & changeante, Elle aime à l'aventure , & fe donne fans choix , Aux Valets comme aux Rois.

Pour des Nains monstrucux , pout des Negres esclaves, Elle a quité des Sages & des Braves :

Et son eaptice a mis des Filoux en des lieux, Preparez pour des demi-Dieux. Vous le sçavez, HABERT, vous à qui ses

Histoires, Ont déployé leurs plus feerets Memoires: Vous qui n'ignorez rien de tout ce que le Temps, A renfermé dans le trefor des Ans.

Oo is

Vous avez veu les traits de sa folie, Dans la Ville autrefois Reine de l'Italie : Et dans cet autre, où le grand Constantin, Transporta des Romains l'Empire & le destin. Des Valers nez au joug, destinez à la chaisne, Ont esté caressez de cette folle Reine: Et Bifance l'a veuè, avec emportement, Se faite d'un Eunuque, un ridicule Amant. Mais vous sçavez austi, par où son inconstance,

Termina cetre extravagance: Et quelle fut la pitoyable fin. De son Eutrope, & son Ruffin. Rome ne la vid pas plus fage, Et ne la vid pas moins volage:

Le Peuple dominant se dépita cent fois, Et cent fois murmura de ces bizarres choix è Le Senat mesme Intendant de l'Empite, Eut beau faire & beau dire;

Elle ne changea pas de mœurs, Elle aima julqu'aux Escrimeurs: Et fans honte se fit, en public, idolatre D'Esclaves tirez du Theatre.

Penfez-vous qu'elle ait parmi nous, Ou fait de meilleurs choix, ou pris de meilleurs goûts?

Combien de fois fur les bords de la Seine, De ses folles amours a-t-elle fait la vaine? Combien de fois a-t-elle au Peuple abandonné, Celuy qui de ses mains fraischement couronné,

Venoit de patoistre avec elle, Dans vn char de façon nouvelle, Eclarant de plus d'or, & faifant plus de bruit, Que celuy des Heros, que la Gloire conduit?

Mais quand cette changeante & fantasque Maiftreffe, Auroit de la constance, auroit de la sagesse; Crovez-vous qu'elle puft avecque ses faveurs. Contenter les Esprits, & retenir les cœuts?

A-t-on la nuit moins douce & moins tranquile, Dans vn lie d'une égoffe vile, Et sons vn plancher peint de gris, Que fous ces precieux lambris,

Où l'Art est en dispute avecque la Nature, Et la Matiere avecque la Figure ? Dequoy fert-il, pour repofer en paix, D'estre dans une Alcove élevée à grands frais,

D'avoir en Cabinets, d'avoir en Parquetages, L'Inde venue en France, à travers cent naufrages? Qui ne sçait point que les soucis, Sont la vermine des grands lits?

Que ni quenouilles d'or, ni draps de toile fine. Ni couvertute de la Chine, Ni tout ce que le luxe a de rare & de cher,

Ne sçautoit les en dénicher? On les void ces fascheux reptiles, Sur le fatin ramper à longues files : Toute la nuit le Riche les entend,

D'vne sourde & maligne dent,

Sans tespecter ni façons, ni matieres, Ronger rideaux & cantonnieres: Et le Sommeil voltigeant alentour, Y peut à peine entret avec le jout, Tous les autres presens que fait avec largesse, Cette bizatre & volage Maistresse; Tout ce que l'on desire, & tout ce que l'on suit,

Ne pent, mefme en son sein, faire vne bonne Combien dans l'écarlate ont le vifage blême ? Combien ont le vertige avec le Diadéme

Et fi l'auguste rour, qui ceint le front des Rois, Où luit l'autorité, d'où descendent les loix. De la teste des Rois n'oste pas les racines, De mille piquantes épines ;

Croira-r-on qu'vne Mitre , vn Mortier , vn Cor-Pieces de moindre prix, & de bien moindre nom,

Receus des mains de cetre Extravagante, Arreste les desirs d'une ame mécontente :

Et pour la raffermir, luy donne plus de poids, Que le Sceptre n'en donne aux Rois? En vain fur l'ot, & fur les pietteries, On se repaist de tiches réveries:

On brille en vain de soye & de clinquans ; Les foins & les chagrins n'en font pas moins piquans.

Les lingots du Petou, les Perles du Mexique, Ne peuvent rien contre la Sciatique: Et le parchemin d'un Brevet, De Duc & Pair, fous le chevet.

De quelque ambition, qu'vne teste soit pleine, Ne guerit point de la Migraine Ruelles, Cabinets, Portiques, & Salons,

Ne font qu'espaces vains, embellis de grands noms. Où de tout temps, la Vertu mal venuë,

Où la Paix à perne connuë, N'ont pu jamais , ni de jour , ni de nuit, S'accommoder au trouble, & supportet le bruit. Dans le vuide pompeux de ces riches demeu-

ress On voit voler à toutes heures, Certains Oiseaux de nuit , domestiques des

Grands, Et des Palais natutels Habitans, Les cœuts voluptueux, gastez de pourritute, Les orgueilleux boustis d'ensture,

Les avates d'or alterez, De ces Oricaux fans repos devorez, Sont les images veritables, Du Promethée introduit dans les Fables. Officiers & Valets, les armes à la main,

Pour les garder veillent en vain: L'importune & maligne engeance, Sous leurs armes paffant , trompant leur vigilance, Se va percher, en dépit d'eux,

Sur le costé des Maistres malheureux.

It n'est vestemens, ni parures, Qui preservent de leurs piqures. Le tang vienr des cœurs dechirez ; Il vient des Esprits vicerez; Les Cordons & les Croix s'en mouillent; L'Ermine & la Pourpro s'en fouillent : Et les Manteaux melme des Rois, S'en trouvent tachez quelquefois.

Sans cela, tous les biens qui passent, Sort que le Sort les ofte, ou que les Ans les

caffent: Soit que l'yfage en foit changeant & peu certain, Soit qu'ils aillent de main en main, D'vn flux egal au flux de ces Fleuves si vistes,

Qui font tant de chemin , & ne font point de gilles: Ces biens toujours coulans, toujours prests à

couler Qu'à la moindre secousse on void choir ou branler, Ne font pas biens, à qui le Sage, Se doive fiet davantage,

Que l'on se fie aux feuilles que le vent Sur la plcine va pourfuivant. Vous n'eltes pas , HABERT, de ceux que la

Fortune Vaine Idole de la Commune, Tient de ses liens culassez:

Et dans fa Rouë embarraffez: Fatale & dangereuse Rouë, Dont l'aveugle Hazard se joue, Et qui de tant de monde entraifne avecque foy,

Le repos & l'honneur, l'innocence & la foy : Tandis que ecux qui roulent après elle, Follement abufez de fa courfe infidelle, Moitié falis, & moitié déchirez,

Sont à travers la boue, & les tonces tirez. Vous regnez dans la Paix, que la Philosophie, Donne à ceux qu'elle deine,

Tantoft vous converfez avec l'Antiquiré, Qui par la barbatie & la ferocité, Des mauvais temps, autrefois abolie,

Dans la Grece & dans l'Iralie. Sous vn Ciel plus benin, & dans vn air plus doux,

A trouvé Rome & l'Attique chez vous, Tantost vous presidez aux doctes Conserences, Qui se sont par vos soins, sur les droits des Seien-

ccs: Et devant vous Aristote & Zenon, Affistez des Docteurs Partifans de leur nom, Debatent en repos, & d'vn ton pacifique, La cause du Lycée, & celle du Portique.

Vous terminez par vos decisions, Leurs differens & feurs prerentions: Et vos avis font mis, en titres d'Axiomes, Entre les loix des deux Royaumes.

Au dessus de tous les Decrets, Des vieux Latins, & des vieux Grees.

Quelquefois revoyant les Cartes, Du Monde Epicurien, decouvert par Des Cartes, Vous fuivez de l'esprit les mouvemens divers, De ces corps en piein jout de tenebres couverts, De ces effains errans d'Atomes fantaltiques,

Qui dans ces pais chimetiques, Voltigeant au hazard, font tous les changemens, Des Sassons & des Elemens.

Voyageant d'autres fois par vostre Galetie,

Sur vn Monde en tapisserie; Sans vaisseau vous allez de l'une à l'autre mer:

Sans aifles vous paffez les Regions de l'ait : Vous trouvez au Midy, ces obscures Minietes, Qui sont de tous nos soins les brillantes marieres: Vous decouvrez au Nord , des monts toûjours

couverts, De la blanche toison, que laissent les Hyvers: Et de là costoyant le tivage où l'Ibere, Se va perdre en la mer, qui borne l'Hemisphere,

Vous temontez vers le Levant, Sans le secours des flots , & sans l'aide du vent. Par tout où vous passez, vous accordez les Prin-

Vous teglez leuts Confeils, vous marquez leurs

Provinces: Et tout cela se fait par le pouvoir, De vostre Esprit, & de vostre scavoir.

Quand il vous plaift, ces samcux Sceretaires, Qui des Siceles passez ont écrit les Affaires; Soit ceux que la Grece a portez,

Soit ceux que l'Italie autrefois a vantez,

Vous découvrent des Politiques, Gouverneurs des Eftats, Moteurs des Republi-

Les Machines & les reflors, Les adrelles & les efforts.

Vous voyez la de ces seftes capables, Les projets en orgueil, comme en maile, effroyables.

Les Solons, les Cefars, & pareils Artifans, Etalent devant vous , leurs desseins & leurs plans,

Là les Catons, & les Fabrices, Gens ennemis du luxe, & Censeurs des delices, Mais liumains pourtant & courtois,

Et Tutcurs modestes des loix, Apprennent à vostre ame, austi droite qu'entière; Cette obligeante & civile maniere, Done vous sçavez les devoirs balancers Regler les interefts, & les droits dispenser;

Et dont vous maniriez les Affaires publiques, Suivant le train des plus grands Politiques, Si vous n'aviez toujours preferé le repos, Aux injures des vents, au tnmulte des flots, Dont par fois la Fortune, & par fois la Nature, Selon que des Sarions le veut la conjonêture, Jerte au trayers des banes, pouise dans les rochers,

Les grands vaisseaux, & leurs Nochets. Oo iii

### **医多数医检验性医检验性** ZETTE

A MONSEIGNEUR

LE DUC DE ST. AIGNAN. LETTRE XIII.

En cette Gazette du Parnasse, qui est un Païs où toutes choses ont de l'esprit & de la voix, une Sirene raconte une nouvelle Metamor. phose : Vn Perroquet fraischement venu des Indes , fait recit des preparatifs qui s'y font pour le Commerce des François: & la Sirene conclud par le bruit que la reputation du Roy fait en toute l Afie.

HONNEUR de la Cour de ce temps, Modele des Braves galans, Ami de Mars & de Minerve , SAINT AIGNAN, que Dieu vous conferve : Et que vostre Astre allant toûjours, De mesme train, demesme cours, Sans qu'orage le divertifie Sans que nuage l'obscurcisse, Porte fon heureux afcendant, Par deffus l'envie & le vent, Et tienne le haut dans l'estime,

Du Prince le plus magnanime, Le mieux fait, le plus fortune, Qui depuis Pharamond foit ne. Souffrez tandis qu'on vous habille, Que d'une avanture gentille, Qu'an Parnasse hier on m'apprit, J'amuse yn moment vostre Esprie.

Car, Rubans, Collets, & Minchetes, Vains filets des vaines Coquetes, Liens plus vains des vains Amans, Ne font pas vos amufemens; Et quelque Galant qu'on vous croye, Vous n'estimez de petite oye, Que l'affortiment qui se fait,

De l'épée & du pistolet. La coste droite du Parnasse, Prend sa pente vers vne place, Ceinte d'un rang de Lauriers verts, De Rofes fans pointes couverts, Et d'vn cercle que la Fontaine, Luy fait en roulant vers la plaine. Là naissent sur le bord des caux,

Certains melodieux Oifeaux Divers d'espece & de plumage; Mais qui parelnt tous vn langage,

PARNASSE.

Er chacun d'eux, en vous quitant, vous donne, Quelques feuilles de sa Couronne. D'autres fois vous prestez vos yeux, Vous étendez vos foins, aux Simples curieux, Dont, chez vous, le Soleil éleve les femences, De ses plus pures influences.

Pour vous entretenir, deteendent du Parnaile: Chacun d'eux vous fait part,

Des secrets de son Art;

Ceux qu'il nourrit vers le riche Berceau, Que le Jour naissant a sur l'eau, N'ont pas la teinture fi vive,

Quoy que des le matin l'Aurore les cultive, De la pointe des meimes feux, Dont elle peint, en traits is lumineux, Les Rubis, la Perle, & l'Opale,

Que des rives du Gange, elle apporte à Cefale. Et tout ce qui nous vient, de ces bords rou-giffans, Où l'Arabe cueille l'Encens,

Ne vaut pas la feule Amarante, Qui de pourpre & d'or éclarante, Semble tirer fon luftre & fa beauté, De l'innocente & pudique clarté, De cette jeune Nompareille, Qui de vostre Maison maintenant la merveille, En vertu, comme en grace, vn jour,

Doit faire l'honneur de la Cour-Que ces emplois, HABERT, sont bien plus honorables,

Sont bien plus innocens, que tous ceux des Compeables s Que vous estes heureux, à beaucoup moins de

Que les donneurs d'avis, & les faiseurs de prests! Voltre bonheur au moins est pur & legitime : On ne peut vous en faire vn crime: Et l'on ne met point vos Comptans. Entre les miseres du Temps.



Harmonique, rond, mesuré, Et divinement inspiré : Et les voix qu'à la Renommée, Preste cette troupe emplumée . Quand elle arrive à ce Reduit, Sont celles qui font tout le bruit, Dont ses Trompetes tetentissent, Et ses Gazettes se remplissent, Mais toutes ces voix ne font pas, D'assauts, de sieges, de combas. Il en est de paix & de feste, Comme de guerte & de conquelte: Et le recit que je vous fais, Est vn deces recits de paix, Ou'vne harmonieuse Sirene. Chantoit au bord de la Fontaine, Où vont boire tous les Esprits, De l'amour des Muses épris.

Les Graces toùpour obligeances, Toùpous belles de bienfusiances, D'vn foin common avoient nours, Une Bette à poil de Souri, Une Bette à poil de Souri, Migmonier careflance, adrece qui Gavoir faire mille tours, Qui les accompagnois toùpours sost qu'avecque l'Amour leur Frere, Elles poisifient chez leur Mete. Sost qu'avecque l'Amour leur Frere, Elles poisifient chez leur Mete. Sost qu'avecque l'Amour leur Frere, Elles poisifient chez leur Mete. Sost qu'avec l'est ce de l'Printemps, sost qu'avec l'est de l'Printemps, La fleur d'Orange fire la refte, Elles risifient à decleue frête.

Auffi les trois charmantes Sœurs. Ne nourrissoient que des douceurs, La Levrere aimable & gentille, Qu'elles appellerent Jonquille, Elles luy donnoient maflepains, Et biscuits pestris de leurs mains : Et de friandises pareilles, Luy jettoient de pleines corbeilles. Tous les matins pour l'embellit, lles avoient foin de cueillir, Tout ee qui fleutit fous l'haleine, Dont Zephyre embaume la plaine : Et toiljours la gorge éclatoit, D'vn cercle d'or qu'elle portoit, Où pendoient trois fines Opales, Naturelles Orientales, Sur lesquelles d'un petit trait, L'Amour son Portrait avoit fait: Et l'avoit dans le mesme espace, Joint à celuy de chaque Grace; Les estimant contre la mort, Pour Jonquille vn charme affez fort. Mais la mort invincible aux charmes, Comme elle est insensible aux larmes, Sans considerer de si prés, Ni les pierres, ni les portraits,

Soit peu discrete, ou trop sevete, Elle qui pardonne à Cerbere, Sut la Levrete mit la dent, Et je vay raconter comment Là haut fur la voûte azurée. Dans la grande Sale dorée, Qui brille d'un jour eternel, Se ht vn festin solennel. Les Graces avecque Jonquille, Plus propre qu'vne jeune Fille, Se trouverent à ee festin, Qui dura du foir au matin-La Levtete pout l'amout d'elles, Recent cent careffes nouvelles. Et eent motecaux delicieux, Soit des Deesses, soit des Dieux. Le jeune Echançon de la troupe, Luy donna du lait dans sa coupe: Toutes les Muses à l'envi, De chaque plat qui fut servi, Le plus delicat enleverent,

Et la Mignone en regalerent.

Chacun voulant s'en divertir,

Sur la fin avant que fortit,

Luy renouvella ses earesses Qu'elle paya de ses souplesses. Les Graces luy firent des nœus, D'vne tresse de leurs cheveux La Nuit, de fix boutons d'Etoiles, Détachez des bords de ses voiles, Luy fit yn precieux collier, Que Venus luy voulut liet, D'vn galant fait de Nompateille, Qu'elle avoit alors fut l'oreille. L'Aurore mesme alloit donner, Ses perles pour la couronner; Quand la Canicule offensee, De la voir ainfi careffee, D'envie & de rage grond Luy vint porter vn coup de dent. A cette atteinte pestilente , Jonquille mourant se lamente : Les Graces avceque douleur, Pleurent leut perte & son malheur. La troupe en est toute affligée; Et la Canicule vengée, De crainte de punition, Va se cacher sous le Lion Pour faire honneur à la Levrete, Que chaeun plaint, chacun regrete; Ses yeux en Etoiles changez, Auprés de Venus sont rangez. De fon cuit que teignit l'Aurore, Et qui fut parfumé de Flore,

Un corps de juppe fut formé,

Que les Graces se reserverent, Et dont THERESE elles parerent,

D'or & de perles recamé,

Le jour que folennellement. A Louis fon Royal Amant, Elle fur en pompe menée, Par la Paix & par l'Hymenée. Ainfi la Strene conclue, Et dans l'instant qu'elle se rut, Un Oiseau de figure étrange, Artivé de delà le Gange, Long-temps où reposer chercha, Et sur vn Laurier se percha, Sur la nuance de sa plume, Une vive pourpre s'allume ; Le bleu se messe avec le vert; Le saune dans le blanc se perd 1 Et les frais rubis de la Rui Au fouffle du Zephyre eclose, Quoy que brillans, quoy que dorez, Ne peuvent estre comparez, A ceux que porte au bout des aifles Cet Orfeau des Terres nouvelles. A peine se fur-il perché Er du bee au Laurier touché, Oue perdant fon accent fauvage, Et parlant vn nouveau langage, Il nous éronna du recir, Qu'en rermes rim z il nous fit, Des raretez des Terres neuves, De la richesse de leurs Fleuves; Er du bruit que dans ces pais, Fair désa le Grand Roy des Lys. Il nous apprir que vers la rive, Où l'Indien de couleur d'olive, Void le char qui porte le Jour, Commencer fon oblique tours Des-ja les plus riches Provinces, Rucherchoient avecque leurs Princes, Sur le merite, fur la foy, Sur les forces d'vn fi grand Roy Depuis le Chinois, sufqu'au Perfe. Son support, & notire commerce. Oue les rivages de leurs mers. De trefors en battes eouvers, Tendoiene les bras à nos Pilotes, Ouvroient leurs Havres à nos Flores : Que plus que jamais diligenr, L'Aftre qui fait l'or & l'argent, Des que l'Aurore le rappelle, Employoir d'vne ardeur nouvelle, En faveur du Roy des François, Le plus noble de tous les Rois. Les plus precieuses marieres. Qu'il nourrifle dans les Minieres. Que les Estoiles aujourd'huy, A l'envi travaillent pour luy, En Foreits odoriferantes; En pierres fines & luifances:

Qu'on voyoit sur toutes ces mers,

Les Nereides aux yeux pers,

Tannof fur les vagues portées; Expar les Daufin efcorrects; Sollucter le Dieu des caux. De lour amente nos vailfeaux; Er tannoft fous vnn falaife; Er tannoft fous vnn falaife; Chantrec les beauter de T. M.E.R.S.S.F., Er faire avecque des boutons; Que leur onn péchers les Tritons, Divertite façons de parure; Pour fa tobble & nour fi. confine.

Pour sa robbe & pour sa coeffure. A ce recir que fir l'Oifeau, La Sirene affife fur l'eau, Ajousta que vers le Scamandre, Un grand bruir s'estou fait entendre, De la rombe où gift en repos, L'ombre d'Achille avec fes es : Qu'vn brust pareil, où Babilonne, De ses Tours l'Eufrate couronne, Avec parcil éconnement, Eftoir furri du monument Où se conserve d'Alexandre La memoire avecque la cendre: L'vn & l'autre, de son cereueil, Où vir encore son orgueil, Répondant avec jalousie, Au bruir que répand par l'Asie, Et par les mers des environs, La Messagere à cent clairons, Qui de les cent bouches à peine, Peut fournir ce qu'il faut d'haleine, Afin d'égaler de ses voix, Les vertus du Roy des François. Qu'à son nom sans autre menace, Les barbares Lunes de Thrace, Avoient fair voir en leur passeur. Leur étonnement & leur peut : Qu'on avoit veu fous fes auspices, Au Rhin , au Danube propices , Le Turc vers le Rhab avancé, Julqu'au Bofphore repoussé : Er dans vne terreur panique, L'Aigle de l'Eftar Germanique, Ne reclamer pour se sauver, Er son aire se conserver, Contre les Chasseurs de Bisance, Que l'are des Chaffeurs de la France,

La Sirene ainfi le chanta;
Anin i Elcho le repeta;
Les Cignes voifins qui l'ouitent,
Ad'aurres Cignes le redirent;
Un fouille coulant fair les eaux,
En fi perende l'air aux rofeaux;
Er Pegafe à cette nouvelle,
Hanniliant & bataire de l'aifle,
Sembla regreere que fon dos
N'eul'à porter nofite Heros,
Dans les Lices que la Vicloire,
Doit vi pour ouvra' à fu gloire.

## PLAISANCE.

LES DIVERTISSEMENS DE L'AUTOMNE.

A MONSEIGNEUR LE DUC DE MONTAUSIER,

Gouverneur de Monseigneur le Daufin.

LETTRE XIV.

Il fait une description Poètique de la Maison de Plaisance, qui est à Madame de Villesavin, er de la Campagne d'alentour : er rend compte des divertissemens innocens, que l'on y prend durant l'Automne.

Pruve' d'un balcon, qui couronne un allée, De Jafmin d'Espagne étoilée, La plume de Cigne à la main, Je vous écris à Saint Germain,

SAINTE-MORE austi noble, austi scavant que sage, Brave de fens, non moins que de courage, Pour vous faire part des plaifirs. Qui farisfort icy mes innocens defirs: Et yous apprendre à quoy je paffe des journées, Plus pures que n'en ont les Ifics Fortunées,

Avec tour I'or & tous les diamans, Qu'elles ont du credit des faiscurs de Romans. La celebre Maison, qu'on appelle Plaisance, Eft fur vne facile & modelte eminence,

Prés de la plaine où fur le Chasteau de Beauté, Du temps des Valois si vanté, Les Graces aprés sa ruine, Confiderant l'eminence voiline.

Deliberent d'y bastir, Avec dessein de jamais n'en sortir, Sur l'avis de leurs yeux, l'entreprise arresteé , Est sans remise executée.

Cent Amours Artifans venus de toutes parts, Avec les cordes de leurs arcs, Prennent de route la structure. L'allignement & la mesure.

D'autres, du fon que font leurs arcs bandez, Er comme violons à leur voix accordez, Attitent aprés eux, arbres, pierres & brique, Necessaires à la fabrique,

Sans attendre vn plus grand effort, Que cet harmonieux accord:

 Tous les materiaux d'eux-melmes le polifient, Prennent leur rangs d'eux-mesmes, & d'eux-mesmes s'vniffent,

Et forment tour le Bastiment, Soit par inftina, ou par enchantement.

Qui sçait ce que l'Amour a d'attraits & de force; Ce que l'harmonie a d'amorce; Qui sçait qu'vne Ciré, du faiste aux fondemens.

Se bastit autrefois au son des instrumens ; Er que ce fut l'Amour qui fans rouë & fans gruë; Tira d'une carriere aux Humains inconnuë, Tous ces grands Corps fi beaux & fi divers,

Dont l'assemblage a formé l'Univers; Ne sera pas de foy si dure.

Sur le fair de cerre structure. Après le logis élevé, Et de toute piece achevé,

Les Amours ardens à l'ouvrage, Tournent leurs foins au jardinage. Sans aller chercher d'autres bois, Ils affemblent rous leurs Carquois:

Chacun d'eux en rire les fléches Dont se font dans les cœurs, de si puissantes bré-

ches: Et leur oftant leuts fors dorez, Et leurs aislerons colorez,

Ils les plantent ains, sans plume, & déferrées, Sur des lignes qu'ils ont au niveau mesurées. Les fléches des Amours, foient-ils grands ou

perits, Se font de plus d'un bois, & sont de plus d'un

Il en est de Rosier, qui leurs épines laissent, Dans les cœurs de ceux qu'elles blessent : Il en est de bois de Laurier,

Par lesquelles on est, ou Poëte, ou Guerrier. D'autres qui sont du bois, où d'en seu d'écar-

La Royale Grenade éclare, One pour leur but, par vn plus heureux choix; Les cœurs des Reines & des Rois.

D'autres font de Cyprés , d'ont l'atteinte etuelle', Porte la mott & le deuil avec elle: Celles qui font de Palme, impriment dans le

cœur, Les piquans aiguillons qui portent à l'Honneur: Er celles de cer arbre, ou l'Orange se dore,

Des jaunes rayons de l'Aurore, Pouffent l'esprit aux avares desirs, Comme celles de Myrre attirent aux plaifirs, Toures ces ficches differences,

En vn moment deviennent plantes, Sous la main , fous les yeux , au fouffle des Amouts,

Oui donnent, comme on feait, la vigueut aux beaux jours:

Et qui d'vne haleine feconde. Font naiftre , & fublifter tout ce qui vitau Monde. Ainfa le Jardin fue planté, Et fans Soleil de Printemps, ni d'Efté, La terre en vne matinée, Se vit richement couronnée,

De Rofes, de Jasinin, de Myrte, d'Orangers .

Et de tout ce qui fait l'ornement des Vergers. La place du Jardin la plus favorifee, Et des Graces depuis toujours la plus prifée, Fut vn reduit du reste separe,

Et d'vn Myrte épais remparé, Où furent mifes les femences, Des innocentes Bienveillances. Il vint là de menus Soucis. Plus blancs & plus beaux que les Lys:

Prés des soucis il y vint des Pensees, Pures, de bonne odeur, en floquons ramailées: Il y germa des Soins femblables à ces fleurs ; Où la Nature a fait vn jeu de ses couleurs: Comme elles , en vn jout , ils maillent & fle-

triffent : Et comme elles aussi jamais ils ne tatissent.

Il y vint de plus par bouquets, Certaine elpece de Bienfaits, Dont la touffe longue & pendante, Comme pennaches d'Amarante, Semble à la main se presenter,

Et les defirs des puffans invitet. A ce lieu fi plaifant, les Graces s'arrefterent, Et le nom de Platiance en commun luy donne-

Aussi toujours depuis elle l'ont habité, Sans avoir de regret au Chasteau de Beauté.

C'est en ce lieu que je passe l'Automne Regalé tous les jours, des foins d'vne Personne, Qui met le point de sa selicité, A faire bien avec facilité. Les Graces & la Complaifance,

L'éleverent des son enfance : Elle en apprit le secret d'obliger: L'art de gagner les cœurs, & de les engager: Elle en apprit comment les volontez se plient,

De quelle attache elles se lient; Avec quelles douceurs , & de quelles façons,

Se preparent ces hameçons, Qui donnent aux bienfaits du goust & de la force.

Et qui sont des Esptits la plus charmante amorce. Aussi, depuis ces jeunes ans, Bienfaifante par tout, carellante en tout temps,

Elle s'est fair vne habitude, De servir, d'obliger de mesme promptitude, Oue l'Air nous sert de son humidité, Et le Soleil de sa clarté.

Une fource, qui toujours pleine, Descend à gros bouillons sur le sein de la plaine, Ne preste pas le secours de ses eaux,

A l'indigence des Ruiffeaux

Avec vne si prompte & si facile aisance Que preste à ses amis la Dame de Plassance, 'obligeant secours de ses suins,

Nocestaires à leurs befoins, La Grace qui toute autre Grace, De bien loin en elle furpaffe,

Eft la fincere Foy, dont coule l'onction, De la pure Devotion, Jusques au fond fon Ame est teinte, De l'esprit de cette Huile fainte :

Le feu de son cœur s'en noutrie : Son age melme en refleurit: Par ses bienfaits & par ses bons exemples,

Elle en vie à l'honneut des Autels & des Temples :

Et pour le bien des malheureux Humains, La Charité le fait distiler de ses mains. Dans vn sejour si beau, chez vne telle Hoftcffc,

En vn temps que le Ciel de ses dons fait largelle.

Vous pouvez bien juger, vous qui jugez & bien,

Si les plaisits peuvent manquer de rien; Et fi les heures sont heureuses, Qui sont de ses plaistes riches & precieuses,

Des le matin, si-tost que le Soleil, Se laiffe voir à fon réveil : Avec respect je me presente, Devant la clarté renaissante;

Et par ses rayons remontant, Comme par un chemin de flambeaux éclatant, Je m'eleve à la mer des clarrez eternelles,

Dont les Astres ne sont que foibles étincelles. Qu'il est pompeux à voit, cét Astre Roy du

Quand il se leve au milieu de sa Cour. Qui par ordre & de rang , haut & bas l'envitonne,

Et de ses largesses rayonne! Le Peuple ne void rien de toutes ces beautez : Ses yeux au dehors arreftez, Nont point appris à percer la matiere.

De leur obscure & pesante lumiere. Ce n'est qu'aux Favoris du Dieu Patron des Vers. Que tous ces trefors font ouverts:

Et pour eux, d'vne claire & precieuse glace. Qui vient aux Rochers du Parnasse,

Certaines Lunetes se font, Par où d'en regard net & pron Ils découvrent du Beau la veritable face, Sous l'enveloppe de la Masse.

Muni des le matin de ces yeux de crystal, Et tourne vers l'aspect du Ciel oriental, Je voy ces portes azurées, D'or & de pourpre figurées, Rouler fur leurs gonds de vermeil, Et s'ouvrir au char du Soleil,

L'Aurore, comme fa Fourriere,

Devant luy marche la premiere; Au lieu de craye, elle porte à la main, Un rubis éclatant d'vn feu pur & serain : Les restes de la nuit devant elle s'enfuyent;

L'air s'éclaircit, les nuages s'essuyent : Et les bois qui fembloient dans leur ombre

perdus, Se relevent les bras tendus; Comme faifant effort, pour aller à la fuite, De l'Aitre qui les refluscite.

Le Soleil monte cependant, Sur yn grand char d'écarboucles ardent : Les Heures d'or & de perles chargées, De part & d'autre à fes costez rangées, De leurs bras donnent mouvement.

Au char qui roule également: Et qui laille fur fon orniere, De longues traces de lumiere.

De ces traces, le long de l'air, Il descend sur la terre, il descend sur la mer . De lumineufes étincelles,

Qui portent la chaleur & la vie avec elles, En vn moment j'en voy l'Oeillet se colorer, Le Jafmin fe blanchir, l'Orange se dorer.

J'en voy les Roses allumées, Et d'vn esprit de pudeur animées, Menacer qu'elles piqueront,

Les mains qui les violeront Les Amours innocens vont des pieds & des aifles. A ces premieres étincelles :

Ils en rallument leur flambeaux: Its s'en font d'autres feux nouveaux : Ils en preparent la femence, Des Amitiez depure bienveillance : Et par là naissent dans les cœurs.

Imbus de leurs vives chaleurs, Le respect, le culte, l'estime, Le tendre inftinct, le defir legitime,

Et tous les autres mouvemens, Qui font les honnestes Amans. Des meilios grains de celeste lumiere,

L'or & l'argent viennent dans la miniere : La perte dans l'onde se fait : Le rubis fur la roche naist: Et tout ce qui se voit de beau dans la Nature,

En prend l'esprit & la temture. De là, tournant vers le prochain canal, Ma veue & mes yeux de crystal,

Je voy fur l'eau d'azur & d'argent émaillée, La Nymphe de Marne éveillée, Qui pour estre veue, & pour voir,

Se leve fur fon lit avec fon miroir: Et sa tresse humide presente, A la chaleur qui suit la clarté renaissante. La blonde troupe de son train,

Le peigne de jones à la main, Et l'éponge d'ambre trempée .

A la coëtfer est occupée. Le Poisson d'argent étoilé, Et sur l'argent, de pourpre tavelé, De tous coftez accourt à la dorure,

De sa flotante chevelure Dont chaque poil est charge d'hameçons,

Plus dangereux aux Amours qu'aux Poissons, De part & d'autre du rivage Il fe void des lits de feuillage;

Où les Zephyrs qui fans faire de bruit, Avoient dormi toute la nuit, Se réveillent à la lumiere, Que leur reflechit la Riviere.

A peine ont-ils fecoue le fommeil. Que se levant le visage vermeil, La bouche enflée, & les aifles couvertes,

De plumes jaunes, rouges, vertes, Et de toutes autres couleurs,

Qui se forment du jour nué sur les vapeurs ; Ils se répandent par la plaine, Autant que peut les porter leur haleine :

Et vont entre les bras des arbres éveiller, Les Nymplies qui voudroient encore fommeiller. Comme elles couchent habillées,

Sur des matelats de feuillées, Sans autre tour de lit, & fans autres rideaux, Que le vert tonffu des rameaux; En vn moment je les voy prestes,

Je voy dégouter de leur testes, Le vif argent, qui de l'air écoulé, A l'or de leurs cheveux, le marin s'est messê. Les vnes, auffi-toft, le long de la prairie,

De beaux restes encor agreable & fleurie, Se dépefchent de moissonner, Avant le chaud du jour, dequoy se couronner. Les autres vont danser au frais que leur pre-

Du Saule ami des eaux , l'ombre verte & bran-

lante. Le vent qui passe au travers des roscaux, Pour répondre à leurs voix, s'en fait des chalu-

Et pour accompagner la danse, L'arbre se meut des bras à la cadence.

Aprés la danse & les chansons, Les autres vont dreffer des pieges aux Poissons, Qui suivent comme vn rhé, le tissu des lumieres, Qui par lignes descend de leurs vives paupieres. Les autres que le cor, & les confuses voix,

Des Veneurs & des chiens appellent vers les

Vont sur la route de Saint Maure, Aprés yn bean Chasseur, que la Lune & l'Aurore, Encore en ce remps raviroient,

Et fur leurs chars enleveroient, Comme on dit qu'elles enleverent, Deux autres beaux Chasseurs , qui d'amour les

blefferent :

Sans le juste respect qu'elles ont toutes deux, Pour la Nymphe du sang des Dieux, Qu'yne Ecoile plus fortunée, A son Hymen a destinée.

A fon Hymen a destinée. On remarque en sa mine vne noble sierté,

Ou fert comme de pointe & d'arme à la beauté:
On luy void fur tout le vifage,
Une teinture de courage;

Et tel est-il dés-ja, que son Pere parur, Lots que jeune Chasseur, les Lions il courur, Qui sortis furieux des campagnes Belgiques, Et soutenus des Augles Germaniques,

Sur les champs de Rocròy, de leur ehûte fanglans, Ou perdirent la vie, ou laissetent les dents.

Qu'il aime peu eette innocente eliaffe, Où la valeur n'a point de place! Que les Ours de Russe, & les Loups Transil-

vains, Seroient bien à fon gré, plus dignes de ses mains, Que ectte troupe fugitive,

Que la Marne luy void pourfuivre fur sa rive! Et qu'il feroit au loin, dans les champs Polonois,

Bruire son arc & son carquoss,
Si la Vistule, vn jour, voulost que son suffrage,
L'appellast à chasser le long de son rivage!

le passe ainsi le jour, tant qu'il est encor frais, Tantost dans vn partetre entouré de Cyptés: Tantost le long d'une terrasse, De prez de cent toisée de face; Où viennent du costau vossin.

Vert de feuille, & noir de taifin,
Les tis & les eltanfons des troupes innocentes,
Qui du fang de la vigne ont les mains rougif-

fantes.
Ces putes & fimples chansons,
Ne se chantent par sur les tons,
De cette Musque hardie,
Qui s'enreud à la Comedie;
Où le Chantre en l'air fuspendu,

Où le Chantre en l'air fuspendu, Sur la foy d'un reflort quelquefus mal tendu, Prepare avec éclat, & dans une machine, Un speciacle de sa ruine. Il n'est rien là que d'innocene:

L'Ambre n'est pas ee qu'on y sent: Aussi les soins qui wont aux belles Assemblées, Toujours de dénance & de chagrin troublées, La noire jalouse, & les sectets soupçons, Qui mellent de l'aigreur aux plus douces chan-

fons,
N'interrompent point la Musique,
De ec cheur fans art & ruftique,
Er telle bouche, avec l'odeur des choux,
A quelque chose de plus doux,

Que telle autre qui fent les passiles d'Espagne, Er qu'vn ait éoquet accompagne. Mais lors que le Soleil de plus haut regardant,

D'vn trait plus droit & plus ardent,

Chaffe dans les lieux les plus sombres, La frasseheur passe, & les humides ombres: Alors dans quelque Salon vert, De Tillots & d'Ormes couvert; Où sous la voûte d'vne treille.

Où fous la voûte d'vne treille, Je lis, je refve, je fommeille; Jusqu'à ee que le chaud tombant avec le jour;

Laiffe regner la fraifcheut à fon tour. Les Nymphes alors dévoilées, Sortent fans peut d'étre halées: Et les Amours de Plaifance habitans, En liberté paffent leur temps, A force jeux, dont l'innocence

Est de leur âge & de Plaifanee. Les vas par couples artelez, Comme petits ehevaux aislez; Titens vae roulante chaife, Où I'va de la troupe à son aise,

En paffant sonche le chemin, De fleurs d'Orange & Jasmin. L'herbe langussfante & eouchée, Se releve sous la jonchée; Er le Zephyte qui la sent,

En rite l'esprit en passant. Les autres par essants, vont à la palissade, Qui luir du seu de la grenade: On les void les bras etendus,

Ou de leurs aifles suspendus, Ectraler de leurs dents, qui paroissent d'opale, Le dout rubis qui naiss dans la Pomme royale, D'auttes sur le eanal, pour tromper les Poissons,

Leur presentent des sieurs faites en hameçons.
D'autres passant sur la sontaine,
Digne lavoir de la Sirene,
Avec leur soussille & leurs siambeaux,

Font naithte le feu de se saux.
On y void ondoyer vne flame pareille,
A celle qui se fait des esprits de la treille.
Le bassin de porphyte en luit;
La Nymphe de trayeur s'ensuit;

Le souge en vient aux cyprés qui l'entourent, Pour l'éteindre, les vents y ougent. Et les Pigcons, habitans de la rour, N'y boivent point après, sans y boire l'amour. Semblables passe remps les autres divertissent. Les ombres eccendant usqu'un bris se brunisser.

Les ombres ecpendant jusqu'au hoir se brunissent Les innocens jouëurs mettent sin à leurs jeux, Et je meretire avec eux. A Saint Germain, vscz-vous mieux des heures,

Sous For & dans l'éelat de vos riches demeures?

Quel employ font avecque vous,
De ces jours fi beaux & fi doux,
Polybe, Tacite, Virgile,
Vos Courtifans aux champs, auffi bien qu'à la Ville?

Quirentz-vous leurs fages entretiens,
Pour les cris des Vencurs & pour les voix des chiens?
Maintenant que la Paix qui regne fut la terre,
Vers le Bosphore a telegué la guerre;

Voltre valeut au moins, a pour s'entretenir; Un honorable fouvenir: Et fans fortir de fon hiftoire,

Et fans fortir de fon histoire,
Elle a chez elle, vn ample fonds de gloire.
Hors de là, que pourrez-vous mieux,
Qued'aller à la guerre, avec les demi-Dieux?
Soit le lung de ces bords, où l'écumeux Scamandre.

Cherche l'ombre de Troye, & pleure fur sa cendre :

Soit fur ces autres bords, où le Tibre regnant, De l'Empire Latin le berceau va baignant? Er n'ell-ce pas pour vous, vn fait plus heroïque, D'eftre près d'Alexandre, au combat du Granique,

Et là vaincre en esprit Medes, Perses, Indiens, Que de mettre aux abots, vn Cers avec des chiens?

Mais que me direz-vous , de ces Graces (çavantes, Qui d'Artenice autrefois les Suivantes,

Qui d'Artenice autrefois les Suivantes, Le font de Julie à fon tour, Et près d'elle, chez vous, font l'honneur de la Cour?

Que ye les croy noblement occupées, Non pas à des youërs, non pas à des poupées: Mais à former de l'efprit de des mains, Le futur Heritier du plus grand des humains: Que n'esperons - nous point de cette noutri-

rure,

Oni doit dunner à l'or l'éclat & la figure,
Er par les traits d'un art exquis,
Reprefenter le Pere dans le Fils?

Quey que la vaine fercee die,

Son Achille eut beson d'avoir vne Julie :

Elle cult tout autrement façonne son Esprit,

Que son Maistre double ne fie.

Au lieu qu'il euit vn air vain, brutal, & colere s

Il en eult pris la feience de plares: L'art d'allier la grace avecque la valeur; Et d'adouer l'espris, fans affoiblir le cœur. Mais ma plume des-ja, fous mes doiges devient fombre:

Le jour qui m'éclairoit, n'est plus qu'vne grande ombre : Et le signal de ceux qui peschent au slambeau,

M'appelle à me ranger avec eux près de l'eau.

### 機構機構機構機構機構機構 AVIS CHRESTIEN, A MONSIEUR

LE MARQUIS DE LEUVILLE.

#### LETTRE XV.

Il l'avertit du declin de son age, & de la ne. cessité de la Mort : & texhorte par les illusons, & les vivissificudes des chosse du Monde, de donner à son salus ses derniers soins , & les derniers jours de sa vive.

MARQUIS, nous approchons du bout do la carrière. Le Temps vole, & nous porte à noître heure der-

niere: Et le peu qui nous reste & de vie, & de jour, Mal propre aux Vets est moy, comme en vous à l'Amour.

Dot rappeller nes foins à cét Un Necoffiar, Qui ne peut qu'un feu fai faille, no de faire. Depay vous fervitons à ce tritle moment, Les Tisres de differe de de fielde Amanet ; Depay tant de Poules, qui dvers en ramagé De pay tant de Poules, qui dvers en ramagé pour voltre cabber, comme dans von eage. De la comme de la comme de la comme de la comme pour pour de la comme de la comme de la comme pour la comme de la comme de la comme la comme la comme de la comme la

A payer le tribut à la Mort affigné. Nos Couronnes non plus , ne font pas marchandifes ,

Qui doivent en acquit, par le Sort eftre prifes: Et les rudes Fermiers à cet impoft commis, Des Mufets audi peu que des Vertus amis, N'ont point encore fait cette grace aux Poètes, D'accepter en payment leurs Lauriers pour leurs teftes,

Les Rois mesme, MARQUIS, & les Hetos vainqueurs,

Ne rachepeteont point leur vie avec les leurs.
Comme Homere mourut, aufii mourut Achille:
Sous le cifeau mourtrier tout est foible & fragile;

Et la fatale main, fous laquelle nos jours, Sur les cercles du Temps ont leur trame & leur couts,

N'a non plus de respect, pour l'or, que pour l'é-

toupe,
Et fans diffunction I'vn comme l'autre coupe,
Pp in

Avisons done, MARQUIS, puisque rien iey

bas, Ne se peut affranchir de la loy du trepas ; Quelle route pourra , d'une course mortesle ; Nous conduire au repos d'une vie exernelle. Sur le soir pour le monts , tendons à eette fine Sur le soir pour le monts , tendons à eette fine Du devoiere, toots nos pas s, tendre des le matin. Ne nous amussons plus à ees faulles figures , A ces fancinnes creux, qui divers de postures, D'apparences divers, à nos yeux se sons vient Pour nout en firie accrotier , & pour nous d'en-

Vous avez d'vne part l'extravagante Idole, De tout fantasque Liprit, de coute ceste solle, La bizarre Fortune, à qui de tout costex, Saerifices, parsums, bouquets sont presentez. La trompeuse, en passant, reçoit ce qu'on luy donne:

A I'vn montrant vn Sceptre, à l'autre vne Cou-

Offrant à celuy-cy du bien & de l'honneut; Er flatant celuy-là, de quelque autre bonheur. Avec emprellement tous vora après la Rouë, D'où jailfa au hazard, l'or avecque la bouë! Et qui par fos poulfant le plus hallez à bas, A l'un caffe la telle, à l'autre rompt les brass Et les laifle ne paffun le long de fon orniere, Ou de fange couverts, ou chargez de pouffiere.

D'autre part, vous avez le Luxe ambitieux,

Biblieur à romiper les cœurs comme les youx, Qui de fon faux l'heater, en divertier manières, Tanordi par les façons, cannoll par les matières, Arcelies les Palins, de retient leurs efferis, Du mapeux appareil de la Forcer fugris. Du mapeux appareil de la Forcer fugris. Du mapeux appareil de la Forcer fugris. Du mapeux appareil de l'écontre de l'écontre de l'écontre de pareil artificées, Abulent de leur part, en mille autres façons, per troupeaux de niais pris à leurs hameçons, Qui fous l'appas fuert d'ure douce impolitare, l'alfres à leur goult, que de la pourreure.

Défaites-vous, Man duts, de ees illusions, Ménagez mieux le Temps, & les occasions. Le Temps court, & jamais sur ses pas ne retournes

L'Occation le fuit, & jamais ne fejourne: Et d'un petit inoment ménagé bien ou mal, De noftre eternité fe fait le nœud fatal. Voyez comme à leur fin toutes chofes fe re

De nostre eternité se fait le nœud fatal. Vovez comme à leur fin toutes choses se rendent. Le feu, sur-il nourri du plus sin Calambour,

Monte à fon Element, ans chercher de détours Er les Marbres qui sont élevez en colonnes, En corniches tailles, ciselez en Couronnes, Dans quelque honneur qu'ils soient, sur les Palais des Rois,

Vers leur centre commun, poussent de tout leur poids. Allons ainsi , Manquis , à nostre commun centre:

Au Principe eternel, d'où tout vient, où tout rentre:

Là nous pourrons toûjours cueillir à pleines

mains, Les plaifirs qu'icy bas nous n'avons que par

grains;
Qui naiffent en Avril, qui meurent en Auronne;
Et que le Temps ravit, au moment qu'il les donne.

Là rien ne peut vieillir, rien ne peut vestiere; La steur y donne place, à lon fruit sins passer: Le sour n'y trouve point de nuut qui le notreisse: Ni le Printemps d'Hyver, qui s'es graces termssel; Re le Beau toigueurs pur, comme coispurs egal, N'y connoilt point les traits du declin, ni du mal. Il n'en est pas de messen en ee lieu d'incon-

flance,

Ou le bon, ni le beaun'ont point de confiftance;

Où nous n'avons jantais deux jours qui foient
parcils;

On le brouillas éciniz les plus brillans Soleils, En nos plus belle Beun forr des leurs manices, Ou détraites du vent, ou par le froid findes. Vous n'étels plus cuelt que la Mardie autrefois, Vall êtge à la main, fuir les champs Hollandous, The défortée poulle les troupes basanées. Vall êtge à la main, fuir les champs Hollandous, The felorage convent au que du de l'étre de Vall étgepes envoyes que de la fort de mois Vall étgepes envoyes que de la forte de mois Le Tur épouvent de la Boule de moi de Le Tur épouvent de la Boule de moi Le Tur épouvent de la Boule de moi La récelle Cué, Neve de Bradamuns La récelle Cué, Neve de Bradamuns La récelle Cué, Neve de Bradamuns de la récelle Cué, Neve de Bradamuns de la récelle Cué, Neve de Bradamuns de la récelle Cué, Neve de Bradamun de la récelle Cué, Neve de Bradamuns de la récelle Cué, Neve de Bradamuns de la récelle Cué, Neve de Bradamun de la récelle de la réc

En et temps-là, le Dieu des belliqueux exploits, Vous touchant à la main, vous emporta les doigts: Et Bellone fa Sœur, fiere & rude Maiftreffe, S'approchant brufquement, pour vous faire ca-

reffe,

Vous laifa fur la jouë, vn gage de faveur,

Dout l'empreinte vous fair encore de l'honneur,

Mais ce temps-là, Marqu s, n'est plus que dans l'Histoire, Et ne peur revenir, que sur nostre memoire.

Olympe, comme vous, n'est plus ce qu'elle estoit.

Lors que dans tous les yeux l'éclair elle portoie : Et que prenant par tout, droit & titre de Reine , Elle metroit Heros & Sages à la chaifie. Dés-ja fes yeux cernis restemblent au Soleil , Quand la mut le prepare , à se rendre au formmeil:

Sa taille fi bien prife, & fi bien mefurée, 55cl, le ne fçay comment, perduë ou retirée: Et les rides qui font les foffes des Amours, Sur fon teim pauniffant, fe creufent cous les yours, Amarance etle noci jeune, ficre, hautaine, Nulle ame n'eft fermée, à l'amour qui la meine:

conduit, De cœurs pris & liez , vne chaine la fuit.

Mais arrendez vn peu, que son heure décline, Vers le derniet tournant qui nos courses termine; Vous luy verrez tomber cette éclatante fleur,

Dont l'Avril de son lige entretient la fraischeur: Vous verrez s'éclipser les flateuses lumieres, Qui d'aiguillons de feu couronnent fes paupicres :

Et tolt aprés la cire en larmes coulera, De l'amoureux flambeau, qui dans fes yeux

J'ay changé comme vous, & cette riche fource . D'où mes Vers deseendoient d'yne si prompte

course, Et traisnoient en roulant, d'vn bruit harmonieux, Perles, Or, Diamans, & Rubis avec eux; Maintenant demy feche, & demy limonneuse, Ne me fournit qu'vne eau pefante & pareffeuse, Qui coule goutte à goutte, & ne trailne en cou-

lane, Que peu de jones chargez d'vn fable froid & lent. Ma Couronne commence à perdre fa verdure; La feuille n'en est plus si fraische, ni si pure; Ma Lyre d'étendue, & fourde fous mes doigts, N'est plus comme devant, d'accord avec ma

Et le feu qui sembloit de mon esprit s'épandre. Amorti par les ans, est reduit à la cendre. Tout vicillit done, MARQUES, tout finiticy bast Le jour a son déclin, la vie a son trépas: Et sans nous amuser au flux de cette vie,

Après de faux plaisirs, de vrais regrets suivie; Nous en devons fi bien , les telles dispenser. Qu'ils nous portent à celle, où rien ne doit passet.

### 物物物物物物物物物物物物 IEV POETIOVE.

MONSIEUR YVETEAVX. DES Conseiller d'Estat.

LETTRE XVI

Il fait la Description du lieu où il passe l'Automne, or luy rend compte des divertissemens qu'il y prend.

E Paffy d'où je vous écris, Au pied d'yn Espalier de Poires d'ambte gtis,

Et par tout où ce Guide , au flambeau la N'est qu'à deux pas du lit, où la Seine Royale, Sous les pieds de Paris, ses richesses étale. Ausii voit-on d'icy, sur la lice des caux,

Paffer à tout moment des files de vaisseaux; On entend l'Echo du rivage, Qui se plault à répondre au bruit de l'attelage : Et du matin, de cent voix réveiller

Les vents, qui fous les bois couchez, pour formmeiller, Se levent en colere, & font fremir la plaine.

Par gour où paffe leur haleine. A gauche d'autre part, fous les arbres du

On void à la fraischeur voltiger les Amours: On les entend faire du bruit de l'aisse, Quand fur le foir quelque Estoile nouvelle, Vient rallumer la pointe de leurs dards,

Du feu qu'épandent fes tegards. D'autresfois on les void étaler leur plumage, Montez comme Cocqs de bagage,

Sur le faiste voûté des Carrosses dorez, Qui vers Auteuil avec pompe tirez, De plus d'éclairs font briller leur ornière.

Qu'il n'en tombe du Char, qui porte la lumiete. On les void là, fur l'herbe descendus, Aller comme à cheval, sur leurs ares dérendus: Leurs fleches leur fervent de gaules :

Il voltigent au tour des Saules: Les Zephyrs volant aprés eux, Sautent à l'or de leurs cheveux : Et de la Riviere prochaine, Les Nymphes du train de la Seine. A petit bruit, nageant entre deux eaux,

Suivent l'éclat de leurs flambeaux, De là, par fois d'vne rapide coutse, Tirant vers la fameuse source,

Où l'on void en toute faifon, Tant de corps langoureux chercher leur guerifon ,

Ils vont d'une brûlante haleine. Mettre le feu dans la fontaine : Et quiconque y vient aprés eux, Surpris de ces humides feux.

En les beuvant, boit vne maladie, A quoy nulle eau ne remedie. A main drone I'on void le superbe Meudon, Hautain de sa richesse, autant que de son nom :

Qui de la pesanteur de sa lourde terraffe, Epouvante le Fleuve, & la plaine menace. Ces Architectes fi hardis,

Qui la premiere Tour entreprirent jadis, Formerent-ils jamais leurs Plans fur des penfecs, Plus valtes & plus exhauslees,

Que ceux, qui pour bastir ee mole sourcilleux, Laifferent vents & nuages fous eux. Sous le pied verdoyant, qu'avance la Colline.

Vers le Pont, sous lequel l'onde en passant s'inclines

Cent logis fumpeueux, richement travaillez, Et couronnez de toits d'ardoifes écaillez Semblenr monter en l'air, pour éralet au Fleuve, De leur ambition quelque hautaine preuve. Mais tour hautains, tout somptueux qu'ils sont, Ils soumettent l'orgueil de leur superbe front, A celuy de l'auguste & magnanime Frere, Du plus grand Roy qui soit, de l'Hidaspe à

l'Ibere. L'à toûjours la terre fleurit : A toute heure le Jour y rir: La Nuit mesme, quand elle y passe, Affecte d'avoit de la grace: Et l'Hyver fi mutin, si turbulent ailleurs, Respecte là les moindres fleurs. Et tout cela se sair, pour l'amour de Philippe, Dont eferit obligeant, tour nuage diffiec: Et qui depuis qu'il fuit par les Graces noutri, Prés d'elle demeuré, leur constant Favori; S'est fait par leur adresse, adroit en l'art de plaire : A sous elles appris rous les airs de bien faire : Et trouvé le seeret, si rare & si charmant, De joindre au doux l'augulte , & l'agreable au

grand. Plus bas on void dans vne plaine verte, Une fois tous les ans de javelles couverte, Les eaux d'Issi, qui s'emblent s'élever, Pour rafraischir le jour, & les vents abrevet.

Non loin de là, se découvre la Barre, Où par vn fentiment aussi juste que rare, On void gemir Ormes, Charmes, Tillots; On void pleurer les Nymphes à grands flots; Et les fleurs se livrer à la melancolie, Depuis que sa sage Julie, Et le Brave scavant, que luy soumit l'Amour.

Ont abandonné ce feiour, Mais à tout prendre, il n'est rien qui me

plaife, Comme la folitude, où je refve à mon aife a Tantost au murmure des eaux : Tantost à l'ombre des Ormeaux, Qui de leurs bras feuillus sont vne Gallerie, Ou fans Tableaux & fans Tapifferie, En traits formez d'esprit, & d'esprit colorez, Je voy de tons les Temps, les exploits figurez. Le Bastiment n'est pas de ces hauts Edifices, De rapines meublez, fondez en injustices; Où le luxe infolent met des Pais en Pares, Des Fleuves en Canaux , & des Monts en Rem-

On n'y void point le fang des Races devorées, En Estrades d'yvoire, en Alcoves dorées; On n'y void point l'espoit des Peuples ruinez, En meubles superflus, du Levant amenez : On n'y void rien des autres artifices, Qui servent de matiere aux bizarres delices: Mais on y void la mediocrité, Prise au compas de l'exacte Equité;

De toute honte & de toute fouillute : Richesse rare en ce temps perverti, Où le sale gain d'vn Parti, Donne plus de credit , que la Vertu n'en donne , A quelque Preux qu'elle couronne. Les Graces sont sey modestes & sans fard; Elle n'y prennent rien de l'Art: Et pat tout où marche Christine, Qui les égale en taille, & les égale en mine, Elles vont devant elle, & fement fon chemin. De force Tubereuse, & de force Jasmin. Le Soleil mesme est complaisant pour elle; Et par les mains de l'Aurore nouvelle, Des que le jour commence à se dorer, Il fait ses fruits & ses fleurs colorer. Ce matin je l'ay veuë, en son habit de feste,

La bonne Foy, la conscience pure

Les yeux brillans , le front serain , De longs pinecaux de laque, & de pourpre à la main,

La guirlande autour de la tefte,

Donner couleur à la Grenade, Qui met en seu toute vne palissade. En mesme temps & de mesmes pinceaux, Coulant le long des arbrisseaux, Qui font à la muraille vne tiche parure, De fruits divers , & d'égale verdure , Elle teignoit en rouge le Brignon, Qui de Pomone fur autrefois le mignon: Elle donnoit yn éclat au Pavie. Donr la Rose eust eu de l'envie Er puis couchant un vernis délicat, Sur la claire peau du Muscat, Elle peignoit d'vne mignarde touche, L'Amadote, & la Mouillebouche. A chaque trait qu'elle faifoir, Un Zephyr l'ouvrage baisoit,

Et d'vne haleine parfumée, De l'esprit des fleurs animée, Il ajoûtoit à la couleur, L'agrément de la bonne odeut, Tandis que du prochain bocage, Les Oiseaux éveillez , sembloient de leur ra-

A voix-haute inviter Christine à recevoir L'Aurore qui la vouloir voir, Aprés avoir mis pour luy plaire, Sans que Cefale air ofe l'en distraire, Tour ce qu'elle portoit de plus vives couleurs, A peindre ses fruits & ses fleurs. Je pourrois, Vauquelin, le teste vous déduire, Mais vostre tour est de m'instruire : Et mon desir, est de scavoir comment, Cct Autonne se passe au tivage Normand. Voftre agreable Chaffereffe,

Qu'à si grand tore vous taxez de vicillesse, Quoy qu'elle n'ait de l'arriere-saison, Que le bon sens & la fine raison,

Va-t-clle

Va-t-elle toûjours fur le fable, D'vn are à traits plombez, aux Ramiers tedou-

table, Le long des bords, d'éeume blanchiffans, Faire des meurtres innocens? Ne s'eft-il point rendu d'arrest sur la querelle,

Des Nymphes de la Mer, & d'elle! Ces jalouses Dames des caux, N'aiment pas qu'à leur veue, & parmi leurs Roseaux,

Du feu de leurs regards, aillent faire la guerre, Qu'elle laisse Theres, & son moere Element, A l'Aquilon, son frientique Amant; Et qu'elle quite les conquestes, Qui sont à faire au Pais des tempestes, Aux Ministres sougueux des neigeuses Saisons,

Qu'Eole tient dans ses prisons.

Mandez-moy, si le Fleuve d'Orne,
Parle encore austi haut, leve austi haut la corne,
Qu'il faisoit autresois, quand vos nobles Ayeux,

Qu'il faisoit autrefois, quand vos nobles Ayeux Poètes inspirez des Cieux, Tenotent rang vis à vis d'Horace, Au lieu le plus beau de Parnasse,

Au lieu le plus beau de Parnaffe, Mais vn jet d'eau, qui femble en s'élevant, Faire effort contre l'air, & fe plaindre du vent, De son bruit à finir m'invite;

Et veut que fant delay, pour le voir, je vous quite





# LETTRES MORALES

# POETIQUES,

'LIVRE SECOND

## MIROIR FIDELLE,

A' MADAME

LA COMTESSE DE LA SUZE

LETTRE I.

Il prind accesson de la mort de Madame la Duchesse de Lesdiguieres, cor d'autres Personnes illustres, de luy representer la necessité de la mort, cor l'inconstance des chosts bumaines : cor de l'aversir de penser à son falue.



Vous, Illustre Iris, à qui les Sœurs sçavantes, Des Sources, & des Bois du Parnasse Intendantes, Ont inspiré ces airs, si charmans

& si doux,
Qui sur la Seine ont fait tant de
Cignes jaloux;
Cleon touché des maux de ee temps lamenta-

ble, Ecrit fur vn Cercueil, qui luy tient licu de Table, Entre deux Flambeaux noirs, de larmes de-

gouttans, Ce charitable avis fur les maux de ce temps. Prenez le deuïl, Iris, renfermez vostre Lyre:

Prenez le deuil, Iris, renfermez vostre Lyre: Je l'avouë, on ne peut l'ouir qu'on ne l'admire: Et les doigts du Thebain, qui fit danser les Bois, Ne sçeurent pas mieux l'art de charmer que vos doigts.

Mais en vne Saifon, où regne l'infortune, La plus douce Mufique est la plus importune: Et le concert que font les cloches dans nos cours,

Rend les Cignes muets, & chaffe les Amours. On n'entend plus par tout, que ees Bronzes funebres, A toute heure annoncer d'eternelles tenebres:

On ne void plus par tout, que funebres flambeaux, Conduire les vivans & les morts aux Tombeaux.

onduire les vivans & les morts aux Tombeaux.

Il n'est point aujourd'huy de mailon qui ne pleure:

Aush n'en est-il point, Iris, où l'on ne meure, Qq i) Le deuil est general; & fa trifte couleur Des corps les plus parez, a fait tomber la fleur. Les Palais de trifteile & de tenebres sombres, Ne femblent habitez, que de familles d'Ombres. Ex dans les mefmes heux, où d'vn riche appareil, Mille chars plus dorez, que celny du Soleil, Avec pompe trainoient des Effoiles vivantes, Des feux de leux esprit, & de leurs yeux bril-

lances ; On ne void que l'horreur, on n'entend que le

bruit De mille chars plus poirs, que celuy de la Nuit. Auffi la Parque, Ins., fans ménager perfonne, Er le meur & le verd également moiffonne: Er fans distinction de natifance & de rangs, Elle abat de sa Faux, les Petits, & les Grands. Pitovable moiffon, où tombent en javelles,

Les mortelles Grandeurs , & les Beautez mor-Où Sceptres, Etendars, Diadémes, Cordons, Riches de leur matiere, orgueilleux de leurs

noms. En gerbes ramaffez, mis dans la Sepulture, Sans jamais regermer, s'en vont en pourritute! La recolte se fait par tout & chaque jour : La Mort regne au Village, elle regne à la

Cour: Et ces lits balustrez, & couronnez d'aigretes, Où les Soucis rongeans font de nuit leurs re-

traites ; Ces lambris cizclez, où les Soins font leurs

Où volent les Chagrins, comme Chauvefouris, Non plus que les hameaux, n'ont ni Portier, ni Garde, Qui le droit & le coup de la Parque tetarde-

Quel spectacle de voir, sur de funcites chars, Les Femmes, les Maris, les Jeunes, les Vieillars, Les Artifans, les Rois, les Charlatans, les Sages, Toute force d'estats, de sexes, de visages; Et la Mort au deffus, la Faux noire à la main Qui traisne en herbe, en graine, en fleur le Gen-

re humain 1 Quel theatre de voir dans la Cave fatale, Où fans ordre, & fans choix, cette moisson s'e-

Les restes des Vivans à monceaux entassez, Et comme paille seiche, au hazard amassez t Contemplez-les, Iris, & voyez quelle place,

Vous donnera la Mort, dans cette obscure masse, Soit au rang des Beautez, foit au rang des Esprits, Qui parmi les Humains, furent de quelque prix.

Mais y pourriez-vous bien connoiftre, à quelque marque,

Ce qui jadis fut Laure, & ee qui fut Petrarque? Et quand vostre Amarille avec vous y sera,

Quel oil affez perçant, yousy diftinguera?

Qui pourra déméler ses os, & vostre crane, Soit du crane d'Agnés, fois des os de Diane ! D'Agnés qui triompha der Vainqueur des An

De Diane qu'aima le second des Valois. Eft-il croyable, Iris, que certe pousriture, Air autrefois elle la fleur de la Natute? Que les troubles du Monde, & les embrafe-

Soient nez de cette cendre , & de ces offemens? Er que ce froid amat de bouë & de poufiere , Concurrent du Soleil, sival de fa lumiere , Soit par ses jours serains, foie par ses mauvais chers,

Air fait & le Printemps , & l'Hyver dans les Course

Mais pourquoy déterrer de vieux noms de

Il en est trop, Iris, de plus fraische memoire. Encore maintenant, on meure comme autrefois ; La Nature n'a rien relafehé de ses droits: Et la Parque, en ce temps est la seule Partie, Contre qui la Grandeur n'a point de garantie. Le Cedre le plus haut, & le plus fort de bras, Non moins que le Roseau sous elle tombe à basa Et sa glorre est de voir, que tout ce qu'elle croule, Soit cabanne ou Palais, également s'éboule.

Du sein de la Grandeur, aux yeux de la Vertu. Le glorieux Pompone en vient d'estre abatu : Et pout l'en garantir , les Muses desolées, L'Innocence, la Foy, la Paix échevelées, Le Siecle, le Public, la Justice, & les Loix, En vain ont allegué son merite & leurs droits.

Qu'y ferions-nous, Iris? la Mort est vne Huif-Inflexible au merite, au droit, à la pricre.

La Pourpre, & le Mortier des Princes de The-Sont sans égard de rangs , à son pouvoir soumis : Et l'empire absolu de sa verge fatale, Qui range tout le monde , & tout le monde

égale, Appelle sans répit, au Parquet eternel, Et Peuple, & Magistrat, & Juge, & Criminel. Le rang de Mareschal , le Duché de Car-

N'ont pas fait Hodancourt plus heureux que Pompone. L'Ibere, le Lombard, le Flamand, le Germain,

Seavent ce que valoient & fon cœur , & fa main. Le Pô Fleuve regnant , que le Peuplier cou-De ses exploits encore & de son nom resonne : Encore tous les jours, dans le Salon marin,

Ses Nymphes vont chanter ce qu'il fit à Turin Des Alpes, comme vn foudre, il vint aux Pyrenées.

Les Tours de la Castille en furent étonnées :

Vingt fois le long de l'Ebre, & le long de ces [ bords,

Où Tatragone étend ses remparts & ses ports, Il força la Fortune, & le Demon d'Espagne, A ployer leur orgueil, à quiter la campagne: Vingt fois leurs Escadrons devant luy fugitifs, Luy laissetent leurs Chefs, & leurs Drapeaux capeifs.

Mais le Heros guerrier, non plus que le pai-

N'a pû pater au coup de la Faux invisible: Elle a fans feu, fans fer, fans poudte executé, Ce qu'en vain, cent Cantons, cent fois avoient Peut-estre croirez-vous, que cette Impitoyable,

Si dure à la Grandeur, foit aux Graces ployable, Vous le croiriez en vain, l'Esprir & la Beauté, La Grace, la Vertu, n'ont point d'immunité : Et tous les jours la Rose & l'Anemone meurent, Au lieu que le Chardon & la Ronce demeutent.

Victoire, vous vivriez 1 & vos yeux, de leur

Eclairezoient encot tous les yeux de la Cour: Vostre mort avancée, & plainte de la France, Ne feroir pas pleurer le Rhofne & la Durance s Et vostre sage Mere avant vous n'auroit pas, Sans dispense subi la rigueut du trépas, Si l'Esprit, la Vertu, la Beauté, la Fortune, Estoient des droits receus contre la Loy commune.

Dés-ja jusqu'à dix fois, la Lune renaissant, De feux renouvellez a rempli son Croissant, Depuis que d'vne fourde & muete triftesse.

Nous regretons la mort, d'vne aimable Duchelle Le Ciel avoit en elle assemblé les tresors . Qui font les beaux Esprits , & forment les beaux

Elle fut douce & force, habile & bienfaifante: Elle fut d'vn cœur haut, d'vn ame intelligente : Et long-temps fur l'Ifer, fur la Seine long-temps, Receut de tous costez, des fleurs & de l'encens.

Tout cela maintenant, n'est plus dans vne biere . Qu'vne cendre sans seu, qu'vne ombre sans lu-

micre. Son corps sadis si beau, par vn étrange sort, Se fléttit, le feicha, fix mois avant sa mort. De leurs larmes en vain, les Graces l'arrofetent i En vain de leur bandeaux , les Amouts l'effuyerent : Ni larmes, ni bandeaux, n'adoucitent fon mal; Tout secours luy fut vain contre le coup faral: Et la Parque, à son heure, arrivant pour la prendre,

N'en trouva fous le Dais, que le nom & la

cendre. Voyez que e'est, Iris, de cette tendre fleur,

Où se cache l'Amour, quand il veut prendte vn cœur, L'appelle à tendre compte, & l'affigne à la Mort;

Elle naist au Printemps, au levet de l'Autore: La Jeunesse la pare, & la Grace la dore : Mille cœurs emplumez, aufli legers que vains, Charmez de son éclat, y volent par cifains : Les moins precipitez, de respect ou de crainte, Batent l'aille de loin , & font ouir leur plainte : Les autres plus hardis, voltigeant alentour, S'empestrent follement dans les rets de l'Amout.

Ce petit jeu se passe avec la marinée : Si-toft que la fleur seiche, elle est abandonnée : Tous ces vains Papillons, qui du teint amorcez, Autour d'elle s'eftoient eu foule ramaffez, Cherchent fortune ailleurs 3 & vont où les ap-

pelle. L'attrait d'vne jeunesse, ou plus fraische, ou plus belle.

Bien davanrage, Iris, foit justice ou destin, La pluspart de ces fleurs, ne durent qu'yn marin. Une importune pluye, vn vent froid qui les

touche, Les fait tomber devant que le Soleil se couche. La Mort qui n'entend point à caleuler les ans, Coupe les cheveux blonds , auffi bien que les

blancs: Nous voyons tous les jours tomber femblables telles.

Sous ses cruelles mains, à couper toûjours prestes. Et comme quand vn Orme abatu pat le fer, De fon poids & du coup, tombe du haut de l'air, Mille Oiseaux differens de plume & de ramage, Qui logeoient à l'abri de son jeune seuillage S'envolent à sa chute, & plaignent avec bruit, Leur déménagement, & leur Palais détruit.

De meime voyons-nous, qu'à la more d'vne Belle ,

Cent volages Amours , qui nichoient autour d'elle. S'écartent en desordre, & vont ailleurs chercher,

Sans plus longue remife, où paistre, & se percher, Tout prests d'en faire autant, des que la Faux mortelle. Fera tomber fous eux, cette Beauté nouvelle.

Vous le sçavez, Iris, austi-tost qu'à la Cour, Quelque Grace naiffante étale vn nouveau jour. Un amour Oiseleur, de son sifflet appelle, Mille vains Pretendans à voler après elle. D'or, de pourpre, d'azut les vns sont éclatans; Les autres font valoir la douceur de leurs chants : Et d'autres babillards , Perroquets de Ruelles , Sanfonnets de Reduits, luy content des nou-

velles. Presque tous contresont cet Oiseau sans pateil, Qui d'vn feu lent & put se consume au Soleil: Et tandis que ceux-là vainement se consument. Plus vainement encor les autres la parfument.

Mais quand elle est à terme, & que l'attest du Qq ii,

Void- on que ces Galans entre eux prennent que-

Sur l'honneur de répondre, & de payer pour elle ? Er ne les void-on pas ailleuss le méme jour , Pipez d'autres appas, fiffez d'un autre Amour , Pipez d'autres appas, fiffez d'un autre Amour , Aller avecque ponipe étaler leur plumage ; Er faire vn vain debit , d'un ennuyeux ramage ; Tandis qu'à ec be eur corps a jurrefois adoré ; Er fous la combe alors par les vers devoré ; A peine arrive-c-il vne feute étincelle ,

D'un aniout qu'ils juroient devoir estre eternelle?
Dequoy luy sert alors, d'avoir staté ses sens,
De tant de vaines seurs, de tant de faux encens?

De cant de vaines ficurs, de cant de faux encen Er dequoy d'avoir fair, l'imaginaire Idole, Aux mines, aux façons de leur culte frivole? Peut-eltre que fes os de ces ficurs embaumez, Ne feront ui du temps, ni des vers confunez; Et cét encens fera que dans la fepulture,

Sa chair rende de l'ambre, au tieu de pourriture. Ne vous y trompez pas, les Dieux des Cabiners.

De Stances couronnez, parfumez de Sonnets; Malades, fur la terre, avecque nous languiffent, Et morts, avecque nous, fous la terre pourriffent. Chofe étrange, & qui doit apprendre à la

Beaute,
A ne se pas donner de la Divinité i
Encor après sa mort la Rose est parsumée :
La pousse du Jaimin est encor eltimée :
La pousse du Jaimin est encor eltimée :
La Fleur de l'Oranger est douce en expirant :
Sa cendre messime plaist par l'odeur qu'elle rend ;
Et ce qu'on doit compter, au nombre des mer-

veilles, II eft de corps pouris , dont il fort des Abeilles. Vos femblables, Iris, our bieu vn autre fort: Elles font en horteut dels le put de leur moet: Ft la fieut de leurs corps changez en pourtirure, Ne laifle rien de foy, que l'ombre à la Naure. Prenez-y garde, Iris, c'et exemple elt pour

vous:

Ne vous promettez pas d'avoir le fort plus doux;

Toft ou tard vous fuverez; & la rigueur des Par-

ques,

Qui ne respecte pas les Palmes des Monarques,

N'aura point de respect, pour ces Lauriers si verds,

Q1'a mis sur voltre front le Demon des beaux

Vers.

Sapho jadis en fut, comme vous coutonnée:

Comme vous Cornelie, en eur la tefte omée,

La Grecque & la Romaine, illustres comme vous,

Acquirent des Amars, & firent des Jadoux:

Mais leurs voix, qui les voix des Cignes éga-

Leurs Lyres, que les flots & les vents respecterent, Jamais ne purent faire, vn assez doux accort, Pour toucher de pitié, l'oreille de la Mort. La Strene qui fair l'eternelle harmonie.

De la Sphere fujete à Venus Uranie,

Vous inspire elle-messne, & vous dicte ces Vers, Qui sont l'ame des voix, qui sont l'esprir des

Un Amour concerrant fous vous, les fait redite, A fon Are qu'il accorde aux tons de voltre Lyre; Il les fax repeter aux Cignes qu'il infruie; A chancer en volant, par le frass de la Nuit. Mais Iris, il l'Amour, ni l'amble Sirene, Qui d'efpits l'unineux anime voltre veine; Ni les Cignes chanceus, ne fétont point d'effort,

Pour chaffer loin de vous, les Oifeaux de la Morr. Cette Aigle, vostre Garde & vostre Domestique, De vos Peres Heros, la compagne heroïque, En vain vous cachera, sous les nombreux Lau-

Qui luy font demeurez de leurs gestes guerriers: En vain par dessus vous selle érendra les aisles ; Ces funcstes Oiseaux vous raviront sous elles. Voitre grand Admiral, si puissant sur les caux,

N'eur point pour les fuir , d'affez legers vaiffeaux; Quoy que les Aquilons ministres de ses voiles,

Egalaffent leur course, à celle des Estoiles. Ce que l'Esprit, la Gloire, & les Vers ne

La Grace & la Beauté, peut-estre le feront. Les cloches, dont le bruit plaint la mort d'Are-

Qui de taille & de port, nous fut vne Heroine, Font entendre affez haut, que jamais la Beaute, De la commune Loy n'aura d'immunité. La Cour qu'elle affervir, les Grands qui l'ado-

rerent, Les Captifs qui leurs fers, après elle traissement, Ont-ils payé pour elle?ont-ils gagné du Sort, Un moment de répit pour differer sa mort?

Elle n'est plus, Iris, & le ritre de belle, Qui ne la rendit pas meilleure ou moins mortelle.

Ne la fera jamais revivre vne autre fois, Pour mettre vne autre Cour, fous le joug de fes

Tous les foirs, le Solcil éteint par les tenebres, Et comme enseveli, sous de grands draps funcbres, Renaitt tous les matins, austi jeune, austi beau, Qu'il se sit voir aux yeux, du Monde encor nouveau:

La Lune a tous les mois vne pareille grace, Sa reunesse revient, sa vieillesse se passe: Tous les ans le Zephyt ressuscite les steurs: Et l'Aube, tous les jours, tend la vie aux couleurs, Il n'est pourtant, Iris, qu'vn Printemps pour les

Il n'elt pourrant, Iris, qu'vn Printemps pour les Belles: Leurs jours font d'vn moment, leurs nuits font etetnelles:

Et celuy qui les montre, & les cache à fon choix,

Ne lour ouvre jamais la Scene qu'vne fois.

Le Soleil qui diffout les neiges furannées, Du front de l'Apennin, du front des Pyrences; Avec tous fes rayons, avec que tous fes feux, Jamais ne diffouds, celle de vos cheveux, Quind la trifte bluncheur de la froide vieillefe, Sepandar analiger vous, le long de voltre treffe; Et vos jouis, à leur tour, vne fus écoulez, D'auteun Altre jamais ne feront rappellez.

Depuis que le Ciel toule , & que les feux qu'il L

Ont paff: sur la Terte, oà Cleoparte est morte, Jamais it n'a marqué cous les ans vue fois, De redonner la vie, & la jeunesse aux bois: Il a remis l'espirit dans le fini des campagnes: Il a fait reverdit la cette des montagnes: Er jumais il n'a pu, parmi cant de grands morts, Rétablir vue Belle, & traimer son corps. Allez au Cours, tiis, allez aux Tuilleries:

Allez au Cours, Iris, allez aux Tuilleries: Voyez leurs promenoirs, voyez leurs Galleries: Et cherehez dans ees lieux, si vous y trouvetez, Les Beautez dont jadis ils furent éclairez. Des Fleurs de la Fortune, & du Temps cou-

ronnées, Elles ont là regné, durant quelques journées, Pareilles en leur pompe, à ces Flambeaux trompeurs,

Qui sortis de la terre, de nourris de vapeurs, Patosistent des Soleils, dans la nue enstamée, Et s'écoulent en pluye, ou s'en vont en sumée. Leur mort desbus la les courrs de les esprits, Qui de leur saux éclar, par les yeux s'estoient

pris.
Tout ce train faftueux de bruit & de lumiere,
Les quita fur la fin d'une courte carriere;
Et rien n'en demeura, pour honorer le deuil,
Que la fumée en l'air, & la cendre au cercuell;
Tandis que de leurs corps leurs Ames dé-

chargées, Conduites devant Dieu, pour en estre jugées, Pour escorte n'avoient, que le bien & le mal, Dont toute ame est suivie, au dernier Tribunal. Elécorte heureuse aux bons, aux meschans redou

Eticorre heureuse aux bons, aux meschans redoutable, Et non moins aux meschans, qu'aux bons inévi-

table.

table.

Par vn Guide celefte avec l'Ame est mené.

Le Mal fur , comme vne Ombre informe & monstrueuse.

Traisse par vn Demon d'vne figure afficulo: D'autres vont alentour, plus terribles alors, Qu'ils n'estoient autresois agreables au corps. Iris, il est ains, l'Amour, le Jeu, la Pompe, Sont Demons déguisez d'vn masque qui nous

trompe: La mine en est flateuse, & les traits en sont

Mais le dedans est plein de fiel & de courroux.

Et quand l'Acte dernier conclut la Comedie, De cette mensongere & fabulcuse vie, Ces Demons Basteleurs, alors se revestions.

Du Bourreau qu'ils avoient dépouille pour vn temps,

Servent à leurs suivans , de Ministres de peine : Allument leurs buchers du feu de leur halcine : Er leur font la payer d'vn eternel tourment , L'vlage amer & courr , des plaisits d'vn moment. Disposez-vous , Iris , à ce dernier voyage :

Penfez-y quelquefois, deeffez voltre équipage, le ne vous parle point de chevaux, de mulers, De Pager, d'Ecuyers, de jupper, de colletes, De meublet envoyez des Terres incon ués, De fuperfiduez par cent perils venués: Tour ce riche embarras dont se chargent les Grands,

Pour fignaler leurs noms, pour diftinguer leurs

N'ira pas avec vous , jusqu'à la sepulture: Chaeun est la temis, au droit de la Nature: Et de ce Droit commun l'indispensible loy, Qui ne dustingue point l'Eslave, ni le Roy, Au delà du Tombeau, ne laisse aucune unaque, De bassesse avoire, de grandeur au Monatque.

Arctine eft allée au divin Tribunal, Sans Couronne, fans Dais, & fans manteau Ducal.

Les Ames à la mort, montant là toutes nues, N'y font qu'à la couleur de leurs œuvres connues; Et les feules Vertus, qui vous y meneront, Feront là voête gioire, & vous couronneront,

# CONSOLATION A EVDOXE

LETTRE IL

Il la confole de fa mauvaife fortune ; en par divers exemples sirez de la Nature, de la Fable, en de l'Hispoire, illuy montre, que de tout temps la Beaute, la Veru, en la Grandeur mesme, ont esté maltrairées de la Calomnie en de la Fortun.

A L'ombre des Peupliers y qui le long de la Scine,
Font de leurs bras feuillus ; vinc mobile Scene,
E u Do xx, en qui le Ciel alfambia les trérors,
Qui font valoir l'esprit, & qui parent le corpss
Se plaignoir à Cleon, de la fatale envie,
Qui échoi arachée à la fleur de fa vier

Et maudiffoit le Sort , qui de ses plus beaux

Di sous, Di sous, Di sous, Di sous, Di sous, Di sous, Di Si l'Arvii de fon lige avoit troublé le courie, Ce qu'eff fue le Solici yn lumineur neue general. Le plaineur en fi bouche avoient de l'agrèment. Le plaineur en fi bouche avoient de l'agrèment. Le plaineur en fine de l'agrèment de l'agrèment en fine de l'agrèment de l'agrèment en fine de l'agrèment public de l'agrèment de l'agrèm

Et le vent de regret, en baboit le rivage.
Cleso qui connoillori fon ceur & la verta, fan de relever fon etjeri abau.
Ann de relever fon etjeri abau.
Allequot des Humains la mofrec commune la Allequot des Humains la mofrec commune la Vigilori doberre, que la Verso jumais, N'est avec le malbeut vue durable pairi Et juy repreferente, des Grandes et Humains la mofre commune la vigilori de la verta de la vigilori de la vigilori de la verta de la vigilori d

Le Ciel ne peut mal faire à fon plus rare ouvrage:
Nul Aftre ne peut nuire à fa plus belle image:

La bonté ne fait point la guerre à la bontés Un lys ne fut jamais par des lys malétanés: Et jamais on ne vit, tomber le feu des Rofes, Pour confumer les fleurs aurour d'elles éclofes,

Les Aftres comme vous, font doux & bienfailans: Leurs yeux comme vos yeux y font chaftes & luifant:

Et s'il n'est des clarrez à des clarrez contraires; Si les Beaurez ne font des Beaurez adversaires; Ces celestes Beaurez, ces lumineuses Sœures; Ne se penvent, Eudones, accuse de vos pleurs. Leut fortune en ce point, à la vostre est égale; L'adversiré leut est adherante & fraile.

L'adversité leut est adherante & fatale.

Combien tous les matins, & combien tous les foirs,

De brouillas tenebteux, & de nuages noits, Effacent leur éclat, obscurcissent leur gloire, Les sont mesme pleurer, sut leurs Trônes d'y-

Une fois tous les mois, la Lune perd fon teint, Son vifage decline, & fon lufte s'éteint: Er foit nevre ou langneur, le mal qui la posséde, Depuis vn si long temps, n'a point eu de remede. Cét autre corps si beau, qui voit tout, qui fait

tout; Qui pare l'Univers de l'vn à l'autre bout; Ce Pere des beaurez, ce Pere des lumières; Ce 11che Createur des plus riches matières; Le Soleil n'el pas né, pour eltre plus heureux; Souvent dés le matin malade & langoureux, Il tombe en défaillance, étouffé d'un mage; Et perd de se rayons la vigueur & l'vfage., Sa dignuté, fon :ang, l'Ange qui le conduit; Ne luy s'autocient fauvet vne mauvaise nuit. Il a, tout beau qu'il eft, forp reu de belles heures; Le bou temps n'entre pas en toutes s'es dementers!

Et quelque or qui teluife en ses douze maisons, Il change au changement des mois & des faisons,

Malade en la pluípart, au milieu des dorures, Il fouffre des chaleurs, il fouffre des froidures: Et de fes yeux batus d'importunes vapeurs, Souvent il ne nous vient, que de l'ombre & des pleurs,

Mais quoy? c'est le destin des choses les plus belles:

Il semble qu'il ne soit de toutmens que pour elles. Cét autre bas Soleil, precieux aux Humains; Ce metal que faix tout, sans éspite & fans mains; Cét Ot que des rayons si puissans environnent; Qui couronne les Rois, & que les Rois couptres propents de la coupe toutent propents.

Déchiré par les mains de ses propres Amans, Souffie des criminels les plus rudes rourmens. A peine est-ail bien né, qu'il est mis sur l'enelume; Que le marreau le baz, que le seu le consume: Et que courn de cous, il est jusques au cœur.

Jame de fon Supplier, & Elacé de Sa pour. Ces prectures bossons de lumiere enducire, Ol à le besuté du Cuel eth penire & exocourcie; La noble de Calel Perine, de le beau Dismans, Oste soulh bien que l'Or, à l'outifit leur cournent, Oste soulh bien que l'Or, à l'outifit leur cournent, Oste soulh bien que l'Or, à l'outifit leur cournent, Oste soulh bien que l'Or, à l'outifit leur cournent de cette de l'ectuelle. Et courne si c'ethois vu ficu pris dans les Gieux, gui rend le Diamans (sperhe de precieux Cet illustré innocent lié par la Nature, Cet illustré innocent lié par la Nature, Sur le dos d'un ordent férile & Gran verdare, son le dos d'un ordent férile & Gran verdare, Qui d'éroba ce fou d'érrité en malheux, Dont à louie fembre astras fuit la terre,

Les fievres & la mort, les crimes & la guerre.

Tout ce que nous voyons de beau dans l'Univers.

Est ainsi tourmenté de supplices divers. La Reine des Jardins, cette sleur si pompeuse, Est comme vous, Eu po xx, illustre & malheu-

teufe; '
Elle a le front auguste, & l'espite parfiumé,
D'une pourpee sans fard son teine est allumé,
Et les rayons donce, donn elle est couronnée,
Font bien voir qu'à regner, elle estoir deslinée.
Ses parsums ecpendant , sa pourpre & sa
beausé.

Luy sont de foibles droits contre l'adversité. Elle est plus que la Ruë exposée aux rapines : Aux injures du veur, aux pointes des épines :

Eε

Et son trûne se void piqué de tous costez, Des traits que la Fortune a contre elle jettez. Tel est l'injuste sort de cette sleur si belle, Quij fait l'honneur des sleurs, en la sasson nou-

veile;

Dont les fæx font fi purs, & de fi bonne odeut, Equi joint, comme vous, la grace à la pudeur. Sa grace à l'impositure eft pourtant expolée;
Elle eft d'affetenie & de luxe accusfee;
De les fæx innocens l'honneur et forquonné;
De les frex innocens l'honneur et forquonné;
Ces inflexibles traist do Sert qui la traverté,
Sont creus efter les traist de l'Anou qui la prevec.
Le Souci jaunifun eft-li moins malheuteux l'
Ne prett-on pas fon teins, pour va neit nd'a-

Moureux? Quoy que d'vn noble instinct, & d'vn feu sans

matiere,
Son esprit lumineux n'aime que la lumiere.
Ces beaux & nobles corps, ees corps si bien-

faifans,
Les Altres ne font pas libres des médifans.
Dit-on pas que Cerale est aimé de l'Aurore?
Que c'elt pour ce mignon, que sa teste elle dote?
Et que tous les matins, en rallumant le jour,
Elle Joint à fon feu le feu de fon amour?

La fable est aussi vaine, & n'est pas moins publique, Qui nous feint que la Lune aime vn melanco-

lique: Et qu'elle paroift vuide, ou pleine de elarté, Qu'elle s'évanouit, ou reprend sa beauté, Selon que la douleur du trait qui la rourmente, Luy sait venit la sievre, ou plus forte, ou plus

lence.

I n'ett Attre de matque, en tout le Firmament, Qui n'âit receu de nous va pareil traitement.

Oui n'âit receu de nous va pareil traitement.

On leur donne des noms & de faise de beftes : De plumes & de poil on prodine leurs celtes.

Le wis nout écrêt i a vertue de leurs citations in leur de leurs purche en leurs purche de leurs de leu

Un semblable destin, si vous m'en daignez croire, Vous est, parfaite Eudoxz, vn beau sujet de

gloire.

E quoy que vous fouffriez, encore vaur-il micux, Souffrir comme le font les Aftres dans les Cieux, La Palme fous le vent, la Petle dans l'écume, La Rofe fur l'épine, & l'argent fur l'enclume; Que d'étre en la Nature, vn membre rebuté, Une piece fains art, yn corps fans dignité.

L'Histoire est un theatre, où des Beautez souffrantes,

A chaque page on void les Ombres gemissantes,

Là le fer à la gotge, & le tegret au cerur, Lucrece de fon fang lave fon deshonneur. Là d'vn dépit mesle de luxe & de eolere, Cleopatre à sa mort incite vne vipere.

L'à pour executer, par vn nouveau tourment, De fon ctuel Mari le cruel tellament, Monime meurt aux yeux des Graces & des Mufes.

Meurt aux yeux des Vettus de son malheur confuses;

Et pour brawer la Mort, de son royal bandeau, Se tait pour s'étrangler yn ligperbe cordeau. Lâ messime Matianne aussi chaste que belle, Par yn Mari jaloux raisée en criminelle, Sans respect de son nom, sans respect de son rang, Subiz la crusuie d'un ribunal de lang: Etce modelte orgueil, cette grace liauraine, Ces yeux, des autres yeux le plaisst s'el spejne,

Ce visage où l'Amour tegnoit sous la Vertu, Ce chetd'unvre sans pair, sous le fer abatu, Ett pat l'injuste arrest d'un Epoux tyrannique, De la main d'un Boureau la vichine tragique. D'autres dans les rigueurs d'une obscure prison, Ont passe les beaux jours de leur belle saison.

Il coula de leuts yeux des fontaines de larmes: Il en tomba des feux accompagnez de charmes: Et leuts fers cependant ne furente point fondus, Ni des feux, ni des pleurs de leurs yeux épandus, La voix me manqueroit, Euroxe, & la me-

moire, Plutoft que je n'aurois recueilli de l'Histoire, Tous les traits qu'autrefois la Forune a jettez, Soit contre les Vertus, foit contre les Beautez. Le nombre en est trop grand, & dans toutes les

Pages,
Il coule lang ou pleurs, de leurs pafles images.
Voftre mente, Eupoxe, ethané ègal au leur,
Pourtiez-vous refuier d'entre en leur malheur,
Et d'en fouffiré au moins, la part que vous define
Celuy qui foust a fleur a fair nathre l'épine Il vous a fait des biens, & grands, & precieux;
Des biens qu'il ne fair voir, que pargrains fous les

Cieux: Avec profusion il vous en a comblée: Autout de vous sa grace est toute rassemblée: Et voulant faire en vous yn chefd'œuvre de prix; Parsait au gré des yeux comme au gré des esprits,

Pour vous Faite, il choilit des ames les plus belles, Et des corps les plus beaux, les plus nobles modelles.

Au contraire, vos maux, & legers & petits.

Contraire aux qui pour fort en company descript.

Sont de ceux qui nous font en commun départis, Qui d'une pente égale & d'une égale courfe, Depois que le Setpent infecha noltre fource, Débordent fair telpect de degrez, ni de rangs, Sur les teftes du Peuple, & tiu celles des Grands, Nul eftat ne s'en fauve, & contre ce deluge. Sur les publes autres toust, il n'eft point de réfuge.

۲Ş

Ces Coloffes fameux, que la Fortune a faits, Que la Fortune a peints, & dorez à grands frais, Bien qu'ils foient élevez fur de hautes colonnes; Bien qu'ils foient à couyert fous de grandes Cou-

ronnes; Comme les plus petits, haur & bas inondez, Er batus de torrens, autour d'eux debordez, De leur vaine grandeur n'ont point d'autre avan-

tage,
Que d'eftre de plus haut, expofez à l'orage;
De tomber avec bruit, & laiffer en tombant.

Une plus riche poudre à la merci du vent. Le Vulgaire abuse eroit les hautes fortunes, Libres du commun joug, franches des loix com-

munes.

Il ne fçait eftimer que l'éclat & le fon;
Et ne diffingue point le grand d'avec le bon;
Il donne fon encens & fes vœux à la pompe;
Et eette pompe n'est qu'vn fpectre qui le

trompe; Qu'vn phantôme fardé, qui cache ses tourmens, Sous la fauste lueur de ses faux ornemens.

Eudox e, il est ainsi, certe fatale roue, Où du sort des Humains la Fortune se poue, Herisse au dessus, herisse au dessous, Ne manque en nul endroit de crochets, ni de

eloux; Les vns sont precieux, & brillent de lumiere; Les autres sont obscurs, & de vile matiere; Mais obscurs & brillans piquent également: Et quoy que le jeu porte, or, ser, ou diamant,

Diamant, or, & fer, en ce jeu d'avanture, Font à quieonque y touche, vne égale blessure. Il est des malheureux, dans les plus grands

Plais,
If et die Tröne, il en ell fous le Dais;
Il eil die spatem; à qui ana le baluftes;
Il eil des patem; à qui ana le baluftes;
Il vein des mass de pris, il de die gleis luiftes.
On voil feur échaffaux éclaer aurour d'eux te te personne rout deux anne déchriées;
Seguer de tous collez, four leurs ethaifies doret,
Elles feignent, fou on xx, de de leur ecur fenda,
On vervou leur efpire goute à goutre épandu.
On vervou leur efpire goute à goutre épandu.
mouilléer: leur leur figs leux Couronness
mouilléer:

mouillées;
On en verroit leut pourpte, & leurs perles

S'il eftoit des conduits entre l'ame & le eorps , Par où le fang coulaît , de l'esprit au dehors. Mais fans qu'il foit besoin d'envoyer ma me-

Mais fans qu'il foit befoin d'envoyer ma memoire, En chercher bien avant des preuves dans l'Hi-

Et sans vous effrayer de phantômes venus, Ou d'étranges pais, ou de temps inconnus. Le Louvre est à nos yeux, de la grandeur humaine. Et des peines des Grand's vne pompeuse Scene. La Grace, & la Verru, la Gloire, & la Beauté, N'ont po là fe munit contre l'Advertité. Sa longue & dure main, qui n'epargne perfonne, Sur le Trône fouvent, fouvent fous la Couronne, A piqué de nos Lys les glorieufes fleurs; Elle en a fait coulter le fang avec les pleurs. Louife, eetre Reine & fi belle, & fi fige.

Louis, exter Keine & fi belle, & fi fige,
Louis, exter Keine & fi belle, & fi fige,
Serfiel tanget & comm is ferere dellarget
Serfiel tanget
Serfiel
Ser

Seiche enfin de l'ennuy d'en estre separée. Cette autre belle steur de l'arbre des Valois, En qui mourut le nom de tant de braves Rois; Marguerite, pour qui tant de Lauriers steurirent;

Pour qui tant de bouquets chez les Muses se ficent; Vid bouquets & Lauriers sur sa teste seicher: Vid par vn coup fatal les Lys s'en détacher;

Et le eerele Royal dont l'avoit couronnée, En timulte & fans ordre, vn trop prompt Hymenée, Rompu du mesme coup, devant ses pieds tom-

bant, La laifla comme vn trone dégradé par le vent. Epoule fans Epoux, & Reine fans Royaume, Vaine ombre du paife, grand & noble phantôme,

Elle traifna depuis les restes de son sort :

E vid Jugu's Îon Nom mount avanc fa morr. Mais quelle advertife fe peut covere fugle, Mais quelle advertife fe peut covere fugle, Ce fiu vn eempofi de grace & de veru, Aufi trace, suiffgrend, que fieche auem air en. L'Amte nous l'envoya plus feconde & plus belle, peut l'Atte qui preidie à la fation novelle. Le Mais que l'antique avoir perfique abolis et l'autre qui present qui fout finai germenen, Le Tage, 11 Tamié, & le Rò is parcrexa. Le Tage, 15 Tamié, & le Rò is parcrexa. Son fing & Ge poerrais repperent fui le Rois ;

Un regne fomprueux de marbre & de porphyte, Et laiffer de fa gloire & de fa dignité, Une fuperbe moutre à la Pofterité, Elle applanie des monts, épuifa des carrieres; Sur des enanus voitres fuferendit des rivieres; Fir rouler dans Paris, ces liquides trefors, Que la Seine étonnée admire de fes bords;

Et pour se faire encor au eœur de cet Empire,

DE

Et d'vn Louvre second aux frais de la Nature, Et par les mains des Atts, éleva la structure. Mais quoy t les plus grands biens sont icy les

plus courts :

Son Étible déclaux, & prir vn autre cours: En par fon changement, change de la Princeffe, La bonace en tempefte, & la joye en trufteffe. Depuis, nous l'avons veut en fon eloignement, De cent funclés bruize plus funclé argument, Et celebre jouer du Sort & de l'orage, Entre de met en met, de rivage en tivage : Effet à route l'Europe, yn feckale de deuzil, i Jans pouvoir rencontrer le calme qu'un ecreucil;

Sins pouvoir rencontrer le calme qu'au cercueil i Ni lailler après foy, de sa premiere gloite, Qu'vn grand titre à remplir vne tragique Histoire,

Eupoxe, il fe void donc des malheureux par tout: Le Monde en est peuplé de l'vn à l'autre bout.

Le Cedre & le Roleau, la Fougere, & la Palme, Ont en commun l'orage, ont en commun le calme:

Les Barques fur la mer , & les plus grands vaiffeaux ,

Souffrent également & des vents, & des eaux : Et des Palais hautains les orgueilleuses testes , Sont comme les hameaux , sujetes aux tempestes.

Ce n'est pas vn hazard, e'est vne juste loy, Egale pour l'Eselave, égale pour le Roy. Nous devons nous soumettte à cette loy com-

mune; Sans charger de nos maux ce Spectre de Fortune, Qui n'est qu'vn nom sans corps, & qu'vn phantôme etrant,

Que la Fable a formé de fumée & de vent. La Vertu, fage Eudoxa, est comme vne

Dont l'étoite veut estre éprouvée & batué. Plus on la fait fouffrit, & plus on l'embellit : Le feu la purifie, & le fer la polut: Elle reçoit fon prix de la main qui l'agite; Et e'est de son rourment, que se fait son metite.

Statue .

Ainsi parla Cleon, l'Echo luy tépondit: Et de l'elprit d'Eu no x e vn tayon s'epandit, Qui sembla de son deuit dissiper le nuage, Et rendre avec le jour la joye à son visage.

> 的现在分词的 的变体的 的变体的

# **称特伦纳塔伯格尔**格纳的纳巴纳

# DE LA COUR

A MADAME LA DUCHESSE

### SCHOMBERG.

LETTRE III.

La Cour representée dans cette Poësse, n'est pas une Cour particuliere ; elle est de sontes les Nations er de tous les Siecles, Il y a eu de Saints Papes , de Saints Empereurs , O de Saints Rois; Mais il n'y eut jamais de Cour Sainte, qu'en fouhait & en idée. Et afin que le Lecteur ne s'astribué point le droit de descendre du general au specifique, & de faire des applications particulieres, il scaura que ce qui est dit icy en François des déguisemens & des artifices , des chutes & des malheurs, de l'ambition er de l'avarice, de l'indevotion et des autres vices des Gens de Cour , Lucien la dit en Grec , Pierre de Blois en Latin, Guevarre en Espagnol, & le Guarini en Italien.

Vous voilà donc au port, genereuse Du-CHESSE, Des vents comme des flots, vostre Estoile mai-

stresse. A fait tomber les vents, a fait taire les flots: Et malgré leur futeut vous a mise en repos. Ils ont beau murmurer, beau faire à la Fottune.

Contre voître retraite vne plainte commune: Il cît doux au Pilote, arrivé dans le port, D'ouit des flots émeus le tumulte & l'effort: Et de voir à ses pieds fermes sur le rivage, Crevet en écumant, les ensans de l'orage.

Ainí, fage Duchesse, il vous doit efte doux, Aprés tant de complots des vagues contre vous, De vous voir des perils de la Cour tetirée: Et d'un calme certain deformais affeurée, Sur les pas des Vertus, fournit en paix le cours, Que le Maifte des Temps a preferir à vos

Cette grace n'est pas vne commune grace : Soit petite chaloupe , ou grand vaisseau qui passe .

Le Golfe dangereux de ce faux element, Grands & petits y font naufrage également; R r i) Et les masts les plus hauts , les plus superbes Mais , Duchesse, à la Cour le Lion fait l'Ahunes.

N'ont pas vn autre Nort, n'ont pas d'autres For-

Que les mondres esquifs, qui sans voiles flotans, Sont le commun jouet des vagues, & des vents. Quoy que vous en sçachiez, Duchesse bonne

& fage, Encore pouvez-vous en sçavoir davantage Et pour vous excirer , à rendre fur le bord, Vos offrances à Dieu, qui vous a mile au port, Je veux en peu de traits , mais de traits fans

figure, Vous faire de la Cour, la fidelle peinture.

La Cour est vii climat, où janiais il ne luiti Où l'Erreur entretient vne eternelle nuit: Et tout ce qu'on y void de trompense lumiere, Reflechi du dehors , d'vne creuse mattere, Impofe aux yeux, non moins qu'd impofe aux

espitts, De sen luitre abusez, ausli-tost que surpris. Auffi, rien n'y paroift en la propre figure : On n'y reconnoill point les trans de la Nature. Tout s'y ment par reifort , tout s'y fait avec art: Julqu'aux yeux', julqu'aux voix, tout elt gafte de fard:

Et par vn fcandalcux, quoy que publie, vfage, Pour cent masques à peine on y void vn vitage. Les vieillards ont les leurs , comme les jeunes

Et les petits s'en font, comme s'en font les grands. Les traits en font changeans, les mines diffe- D'autres, à qui se garde vne mesure avanture. rentes :

Les couleurs de faux jours faussement apparentes: Ex felon les dessens, les temps, & les sujets, Ils font noirs ou ferains, il font triftes ou gais, Les feintes amitiez, & les fausses tendrelles, La louange ajoutée aux maligues careffes, Les petirs fouis rendus avec empressement, L'indigne flaterie, & le trompeur ferment, Er semblables couleurs, à force plastre vnies, Et d'vn lustre apparent, par la ruse vernies, Sont les materiaux, dont à la Cour se font, Ces masques de l'esprit, de la bouche, & du front,

Dans les affreux deferts, où la brûlante Afrique,

Noutrit de ses Lions la race famelique, Où l'elprit des Dragons cottompt l'ait & le jour Vit-on plus en peril, qu'on ne vit à la Cout : Au moins dans ces deserts, le Lion sanguinaire, Ne fçair point de l'Agneau la douceur contre-

faire: Le Tigre tavelé n'imite point la voix, Du Cerf au front branchu , qui brame dans nos

Et samais on n'y vid la Panthere inhumaine, Prendre de la Brebis la figure & la laine.

Le Tigre prend du Cerf , & la voix , & la peau : Le Vaurour déguise d'ongle, de bee, & d'aifle, Fait tantost le l'igeon, tantoit la Tourterelle: Et le Griffon fanglant du butin qu'il a pris, S'effuye & contrefait l'Oifeau de Paradis.

Dans ce déguisement, quelle sagesse humaine, Si Dieu ne la conduit, ne se trouvera vaine? Qui se pourra sauver des ongles & des dents, De ces Agneaux, Lions & Tigres au dedans: De ces Griffons parez de plumes empruntées, Deguifez de façons & de mœurs imitées ? Aufii comme en vn bois afficgé de Voleurs,

On n'entend à la Cour, que bruits & que clameurs; Soit de gens dépouïllez , foit de gens qui dé-

pourlient, Et fans pitié, du fang des dépouillez se souillent. On n'y void que butin funcite & déchiré, Envié par les vns, par les autres pleuré : Que debris, qu'en tombant les innocens four-

nissent, Aux plans ambitieux des meschans qui bastiffenr.

Là, par vn art étrange, autre part inconnu, Que l'yfage a toûjours dans la Cour maintenu i Du debris demeuré des Maisons renverices, Il s'en fait chaque jour , d'autres plus exhausses ; Et celles qui se font de semblables debris, Sans ordre raffemblé, fans haifon repris, Détruites à leur tour, servent à la structure,

Aussi, noble Duchesse, il n'est rien dans la Cour,

Qui se puisse affeurer d'y subsister un jour. Il y regne des vents, dont le feul exercice, Est de faire tomber haut & bas edifice: D'abatre également & Cedres, & Buissons: D'arracher foit en fleur, foit en fruit, les moiffons:

Et meller fans égard d'étoffe riche ou vile , Les Coloties dorez aux figures d'argile. La Fortune qui met au hazard & sans choix, En œuvre rout plastras, toute terre, & tout bois, Et qui se plaist à faire avec vn tour de roue , Une Idole d'honneur, d'vne masse de bouë; Moula-t-elle jamais de Coloffe plus vain. Plus élevé de baze, & de corps plus hautain, Que ce fameux Tofcan, dont l'effroyable maffe, A peine dans la Cour, à d'autres laifloit place? Celuy de Babylonne autrefois fi vanté, Estoit moins haut de taille, estoit moins bien

planté: Il sembloit que l'on eust épuisé la Nature, Afin d'avoir dequoy fournir à fa parure : Sa baze paroiffoit de hauteur & de poids, Se devoir égalet au Trône de nos Rois:

Et la Cour à ses pieds tous les jours en offrandes, | Enfin abandonnée au gré de sa Rivale, Enraffor à monceaux l'encens & les guirlandes. Ce Coloffe fi fier, fi haut, fi fpacieux, Qui sembloit de son front, vouloit toucher les Cicux t

Frappé d'vn coup de vent, & déchu de sa place, D'vn funcite jouet, repur la populace. Sa teste démolie, & ses bras ruinez, De funcites cordeaux par les places traisnez, Et pourris à la fin, reprirent dans l'orniere,

Leur premiere baffeffe, & leur forme premiere. . Mais à quoy bon eirer ees pieces de hazard, Que la Fortune fait, fans confeil & fans art. Les Oints mefine de Dieu, quand de deifins leur

Dieu retirant fa main , les livre à la rempette , Sujets comme rout autre, aux artaques du vent, Tiennent mous contre luy, que le fable mouvant. La France de ses bords a veu la Tragedie, Qui d'vn tiflu fanglant, par les Demons ourdie,

S'est faite du meilleur & du plus doux des Rois, Par le fer inhumain d'vn parricide Anglois, De fon front tour d'vn coup, trois Couronnes tomberent:

Et son cou sans défense à la hache laisserent. Au Palais de Vital , fes Aveux affemblez , D'vn acte fi cruel, dans le marbre troublez, Semblerent dérourner les youx & le vifage, Et vouloir s'elever pour venger cer ourrage. La Tamife en eut peur, & les flors murmurans, D'vn flux precipiré, fous leurs rives courans, En desordre à la mer la nouvelle en porterent : Et leur rapport fini, de regret se noverent :

Et long-temps avec bruir , tous les Havres du Nore. Fremitent de l'horreur de certe étrange mort,

D'vn Roy fi maiheureux , l'Ayenie malheurenfe Quoy qu'elle fust savante, aimable, genereuse,

N'eur pas le vent plus doux, ni le temps moins mauvais t Er ramais fon deftin ne luy donna de paix, Du Trône des François foudainement déchue,

Quelque faveur du Ciel, qu'y montant elle eut Il luy falut rentrer, quitant la Cour des Lys, Dans l'Hyver eternel de fon trifte Païs; Plus triffe à fon égard , pour la longue tour-

mente, Qu'y prepara contre elle vne Ligue infolente, Que pour la longue neige , & pour les longs rimas.

Qui d'vn Ciel engourdi tombent fur ces climats. La fouvent fugitive, & fouvent prifonniere, Mais force dans la fuite, & dans les chailnes

Elle cur à supporter toutes les cruaurez, Où la firent paffer fes Sujets revoltez.

De cette Elizabeth , a tant d'Ames fatale , On la vid fous la main d'vn infame Bourreau. Laiffer tout ce qu'alors le Monde avoit de beau. En vain pour la fauver les Graces conspirerent : Leurs voiles fur fa gorge en vain elles jetterenr: Les yeux de l'Inhumain n'en furent pouir rouchez: Les voiles & son cou , d'vn mesme acier tranchez : Dans le fang qui jaillit, leurs couleurs, confondirent i

Mais il s'est assez veu d'exemples en nos jours,

Et fans aller plus loin , cette belle Marie , La merveille de l'Arn , l'honneur de l'Etrurie , Mere de tant de Rois , Reine de tant de cœurs, Qui porra ses verrus, plus haur que ses grandeurs; Quoy qu'au dessus du vent, elle parust montée, For-elle pour cela, du vent plus respectée ? Quoy que le Diademe élevé sur son front, Fult de ceux qui brouillas & nuages defont, Fur-elle pour cela, moins fujete aux nuages? Son front en fut-il moins arraqué des orages ? Quelque rang qu'elle tinst, contrainte affez

Et les Graces fur elle, en pleurs s'évanouirent.

Du peu de fermeré , qui regne dans les Cours :

fouvent. De fortir de fa place, & la eeder au venr; Nous l'avons veue errer , ainfi qu'erre vn Planete, Qui n'ayant point d'arrest , & manquant de retraite. Confus de son éclipse, & vers la nuit panchant,

Sans couronne & fans luftre arrive à fon couchant De meime avons-nous veu fur la terre & fur

l'onde, Certe grande Princeffe errante & vagabonde, Sans demeure affurée, & fans port arrefté,

Suivre de fon destin l'ascendant demonté; Perdre de sa grandeur, chaque jour quelque marque s

Et ne laister enfin, pour déponille à la Parque, De tant de dignitez, & de tant de trefors, Ou'vn grand nom fans fuict, & qu'vn ombre fans

Aprés les mauvais temps, qu'a veus vostre Maiftretfe

Ne vous étonnez pas, vertueuse Duchesse, Que fans avoir égard à la fleur de vos ans, Sans respect des Amours, declarez vos suivans, Er fans confiderer ces Graces fi pudiques, Dés-ja de vostre train, dés-ja vos domestiques, Un vent funcite aux fleurs, & des Graces jaloux, Se foit si rudement élevé contre vous.

De quelque noble feu, que la Rose s'allume. De quelque doux esprit, que l'Ociller se parfume, Et la Rose & l'Ocillet, soit au front du Printemps, Soit fur le fein de Flore, ont à craindre les vents. Et les Graces jamais, ni les Amouts leurs freres, N'ont pu charmer ces vents, ou jaloux, ou coleres.

Rr in

En cela pour le moins vous euftes le bonheur, De faire dans le trouble éelater vostre cœur : Et par vue merveille, à la Cour bien nouvelle, On y vid vne fleur , ausli tendre que belle, Plus forte que les vents, qui font ployer les Pins, Et de la telte au pied, font trembler les Sapins. Au bruit que l'on en fit, les Nymphes de la

Scine. La coeffure en defordre, & toutes hors d'haleine, Monterent for leur rive, & de leurs longs foupirs, Secondez de leurs flots, imitez des Zephyrs, Pleurerent les Vertus, avec vuus rejettees i Regreterent en vous, les Graces maltrairées Et jusqu'au grand Salon, en coquille vouré, De perles, de cotail, & de nacre encrouste, Où le vieil Ocean Surintendant de l'onde, Regale chaque jour, tous les Fleuves du Monde, Elles furent crier, contre le mauvais vent, Qui fans les respecter, sur leurs bords s'élevant, Leur avoit arraché d'une paloufe haleine, La plus aimable fleur , qui regnaît fur leut

plaine. D'autre part à ce bruit, la Loire au lit d'ar-

gent, Dépeicha vers la Seine, vn Zephyr diligent, Pour vous servir d'escorre, & de là vous conduire, Vers l'heureuse contrée, où s'étend son empire. Ses Filles pour vous voir, montetent fur leurs bords,

Le jone vert aux cheveux, la gaze fur le corps : Er telle qu'on les void, quand avec Galatée, Au Cercle chez Thens, leur Mere est invitée. Leurs yeux furent fur vous attachez tout le jout, Tantoft avec respect, tantost avec amour: Et par tout où vus pas, quelque trace laisserent,

Toute forte de fleurs, par bouquets s'éleverent. La Cour vaine & trompeuse, a toujours

L'infame fervitude , à l'infidelité : Et là sans respecter les testes eouronnées, Fontes teftes font d'or , ou de fer enchaifnées. Ces prisonniers errans, ces malheureux forçats, Qui les chaifnes aux pieds, & les rames aux bras, Sont toujours en prison, & toujours en voyage; Sous les coups du Comite , & sous ceux de

Ont vn joug plus leger, & des fers moins pefans, Que ceux que la Fortune attache aux Cour-

tifans. La Cour est, je l'avouë, vne galere peinte, De rubans, de festons, de clinquans elle est ceinter

La chiourme en est riche, & les banes precieux s Les forçats, de leurs rangs s'y tiennent gloricux1

Leurs rames sont d'yvoire, & de bouquets parées: Leurs chaifnes font grand bruit, & font toutes dorées:

Mais tant d'atouts si beaux , si pompeux , si luifans,

Soulagent-ils en rien le joug des Courtifans? Et pour estre à nos yeux , si parez & si braves , En font-ils moins captifs , en font-ils moins cfclaves?

Les chaifnes des forçats n'attachent que leurs picds: L'esptit, le sens, le cœur à la Cour sont liez :

Il n'est pas jusqu'au souffle , & jusques au lan-

que si libre ailleurs , quoy qu'ailleurs si Qui n'ait la ses liens, tissus de nœus divers,

Soit d'interests connus, soit d'interests couverts. Personne là ne vit, ne se meut, ne respire, Qu'avecque dépendance, & fous vn rude empire. On n'y reconnoist point la liberté du choix, Tout s'y remue au gré, tout s'y fait par les loix De certains glorieux & fuperbes Comites, Qui fans diffinction de rangs , ni de merites , Ofent mettre le pied, fur les fronts couronnez,

Et traifner aprés eux , les Princes enchaifnez. Le premier est l'Amour, qui bien qu'en apparence, Il foit toujours enfant de taille & d'innocence .

Retient la cruauté des plus cruels Bourreaux; Invente tous les jours des supplices nouveaux: Fait aller les forçats, qu'il a mis à la rame, Tantoft avec le fer tantoft avec la flame: Les bat de son flambeau, les pique de ses dards, Et les lie à leurs banes, des cordes de fes arcs. L'Ambition fuccede à l'Amour ryrannique : Elle est de tous les Grands la torture publique, Leurs rames, lenrs liens, & leurs chailnes fe font, De tout ce qui leur pare, ou les mains, ou le

front: Et non moins que leur front , leuts mains fone viccrées, Des fecrets aignillons de leurs charges dorées. Comme l'Ambitton, l'Avarice a ses banes, Et ses forçats divers d'uffices & de rangs, Qui toujours alterez, & toujours fameliques, Ne peuvent se remplir des Fontames publiques Outre la rame aux mains, & les charges au dos, Qui de jour & de nuit leur oftent le repos, L'inhumaine Avarice, à piquer toujours preste, Leur met des aiguillons au cotur , & dans la tefte :

Et de ses aiguillons, qui reignent de leur sang, Leurs chailnes, leurs fardeaux, leurs rames, & leur bane, Les malheureux qu'ils font, leurs piqueures cheriffent .

Et de faux l'enitifs la peine en adoucissent. Le metal leur en plant, & la feule lueur, Effuye affez leur fang, feiche affez leur fneur: Et les confole affez, foit des afpres morfines, Que le ver de leur ame ajoûte à leurs blesfures; Soit de mille rebuts, qu'il leur faut endurer, Pour mouler leur Fortune, & la faire dorer. Mais fans que l'Avarice en tourmens' in-

ventive. Et sans trève, sans paix, à leur nuire artentive, Merre en œuvre fur eux, ses secrers inhumains, Les cruels, pour leur peine, ont affez de leurs

mains. L'vn de l'autre brigand, l'vn de l'autre Corsaire, Quelque petit butin, qui se presente à faire, On les void l'vn fur l'autre, à la proye échauffez, Egorgez, égorgeans, étouffans, étouffez, S'arracher tour à tour d'vne main violente,

Avec l'habit rompu , la chair vive & tremblance.

E score maintenant, comme du temps passe, La Cour se peut nommer vn Monde renverse. La Nature par tout fi justement rangée No s'y reconnoist point, tant on l'y void changée. Là, comme si le jour roturier devenu, A peine meritoit, d'estre des Grands connu, Ses plus riches rayons font laissez aux soupantes: Les alcoves n'en ont que des lueurs mourantes : Et le Soleil chasse de l'estrade & du Dais, Va faire ses presens , au quartier des Valets. Chose étrange & bizarte, obligeante Duchesse,

Ces vains adorateurs de la vaine richesse, Qui par tout veulent voir luire l'or à leurs yeux, L'or qui n'est que le marc de la clarté des Cieux, No sçauroient supporter ce globe de lumiere, Qui de tous les metaux est la fource premiere.

Diray-je qu'on fait tout de travers à la Cour? Qu'on s'y leve de nuit, qu'on s'y couche de jour ? Que les hommes menteurs jusques dans leur vesture,

Ne font du haut en bas, qu'abus & qu'imposture ? Une supe aulourd'huy, sufqu'au genouïl leur pend;

Une aille de moulin fur leur foulier s'étend Sous des cheveux d'emprunt leur visage se cache s Leur marcher est rompu d'vne double rondache; Et j'attends que demain, si la mode y consent, Leurs mains prendront la botte, & quiteront le gand:

Leurs teftes se verront de leurs chausses coëffees Leurs jambes de leur poil se verront étoffées; Et leurs talons bien-toft laissant les éperons, Comme ceux de Mercure, auront des aiflerons

Tous ces maux que je compte, & tous ceux que je laiffe,

Se trouveront legers, vertucuse Duchesse, Si nous les comparons avec l'impieté, Dont l'air fut à la Cour de tout remps infecté. La Foy, les Sacremens, la Loy, les Évangiles, Ne font au Gourrifan que fables inutiles. Le Palais est son Temple, & les Dais sont ses

Cicux Il porte là son culte, il trouve là ses Dieux: Mais des Dieux comme luy, fujets à pourriture Quoy qu'au dehors brillans, & converts de do-

Auffi pourveu qu'il ait son Paradis chez eux , Sans pretendre plus haut , il se tient bienheu-

Et tout ce qu'on luy dit du celeste Royaume. Ne passe en son esprit, que pour vn vain phantôme

Qui le touche aussi peu, que tout ce qu'il entend. Du Royaume d'Alcine, ou du Palais d'Atlants Et de tous ces Pais, que les faiseurs de songes,

Ont battis à credit , sur le fonds des mensonges, De tout temps on l'a dit , il fut vray de tout temps,

La piere n'est pas de la suite des Grands, Et la premiere fois que pour estre connue, Elle prit d'vn beau feu la forme dans la nue, Ce fut dans le desert , & non pas dans la Cour,

Que ce feu merveilleux fe découvrit au jour. Encor ne fur-ce pas au faiste d'une Palme. Que se prir de ce seu la flame pure & calme : Ce ne fut pas au bras , ni d'vn Pin fourcilleux , Ni d'vn Cedre de corps & de teste orgueilleux Ce fut à la blancheur d'vne épine rampante.

Que s'alluma fans vent fon ardeur innocente. La pieté naist donc, non pas dans un Hostel, Où l'homme se croit estre au dessus du mortel; Non pas dans vn Palais, où la foule importune. D'vn tas d'ambitieux adore la Fortune Mais dans vn lieu secret, & du monde écarré,

Où la pure innocence, & l'humble pauvreté, Austeres dans la vie , & dans l'habit modestes, Preparent la matiete, à ses ardeurs celestes. Il est vray que le Ciel fait grace quelquefois:

Il a des feux d'élite, & des Ames de choix : Il scait nourrir le Lys au milien des épines : Il scait produire l'or dans le limon des mines 1 Er jadis son esprit, à tout faire puissant, Tira d'une fournaise un air rafraischissant : Et fit pour trois enfans, du feu de Babylonne,

Une pourpre innocente, vne illustre Couronne. Le melme esprit peut bien suspendre l'action. De l'air, qui dans la Cour a mis l'infection; Et munir contre luy, quelques Ames de marque; Comme l'est aujourd'huy nostre jeune Monarque:

Comme le sont encor deux Astres que la Cour, A receus du climat où va mourir le four : Deux Reines qui toûjours serviront de modelles,

Aux picufes non moins , qu'aux fages & qu'aux belles:

Et qu'on mettra toujours, au rang de ces grands feux,

Qui font en tout pais ferains & lumineux.

Le privilege est rare, & de peu de personnes, Qui n'ont point sous le Ciel d'assez dignes Couronnes,

Semblables à ce Fleuve, en Grece si vanté, Qui jaloux de son onde & de sa puteté, Paile à travets la Mer, sans prendre d'amer-

tume,
Et fans charget fes flots de graviet, ni d'écume.
Mais ce Fleuve est vnique, il n'a point de pateil,
Depuis l'Inde, où commence à naîstre le Soleil,
Jusqu'à cét Espagnol, dont la vague dorée,
Par honneur l'accompagne en la couche azu-

rée. Et le nombte est petit, de ceux qui comme

Favorifez du Ciel, d'vn espit fort & doux, Peuvent vivre à la Cour, sans se tacher des vices,

Enfans de la grandeut, & Suivans des delices.

能夠能夠能够的數學語傳統的 CARTE

# DE LA COUR

LETTRE IV.

Cette Carte est nouvelle & sunguliere: Mais La Cour representée en cette Carte, s'est ni sunguliere, un nouvelle. Ceux qui ont quelque connossifiance des Cours étrançeres, ou qui ent vou les anciennes dans l'Històire; pourront témoigner qu'on n'a voulu faire icy le plan d'aucune Cour en particulier.

T ELERIE, en ce temps, que vos jeunes années, Au gré de la Fortune & des Graces tournées,

Au grè de la Fortune & des Graces tournees Vous font autour d'un cercle de clarté, Un tiffu de felicité: Et que de vostre sage Pere,

L'Ébaic avec éclat, luir fur nothe Hemisphere: Souffreq avis lite de l'encest & des Reurs, Done vous parfame vn pouple de flactust, Done vous parfame vn pouple de flactust, Drue admelle foignorels, & d'eme main fidelle, le vous trace en ces Vers, vne Carte nouvelle, Sur laquelle regilant cous vos pas à la Cours, Vous puiller tenit fans détour, Les drois fentieste, qui menenc à la vie , Que par deffus le Temps, & par deffus l'Envie, Le Cleir refervé à ceux, que les profectiere.

Le Ciel referve à ceux, que les ptospetitez, Du teain de la Vertu n'autont point écartez. La Cout oft vn pais de plaifits & de peines; D'incertaines douceurs, d'amerrumes certaines. Là, les vrais maux, & les faux biens, Sont vnis de fectets liens:

On ne peut là cueillit, que fur des precipices, La trompeuse moisson des frivoles delices: On ne peut là monter qu'en descendant:

On ne peut la monter qu'en descendant: On n'y peut gagner qu'en perdant. Pour y jouit de la fumée,

Oue donne à fes Suivans la vaine Renommée; Pour y faite vn moment de lueur & de bruit, Il faut fuer le jour, il faut trembler la nuit; Pout artiter fur foy les yeux de la Fortune, Amante, aux fots, comme aux faget, commune;

Il faut tampet devant elle à genoux: Il faut baifet fes pieds, & ployet fous fes coups. Sous l'émail le plus gay des plaines les plus

vertes, De malignes herbes couvertes,

De leurs contagieux poifons, Cortompent les prefens des plus belles Saifons: Et fouvent où l'on croit eueillitune Anemone; Où l'on croit, prendre un fruit, dans le fein de

Pomone; On met la main fur des ferpens, Qui fous les fleurs en cachete rampans,

Sans delay font payer, avecque leur morfure, D'yn fupplice teel, yn plaifit en figure. Dans yn païs fi dangeteux,

Qui feta le l'age, ou l'heuteux, Qui n'en connoissant point la Carte, Dés la frontiere ne s'écarte; Si quelque guide adroit, & des routes instruit, De bonne soy ne le conduit?

Ayez done, TELERIE, agreable l'adresse, Que je donne à vostre jeunesse; Et suivez constamment de l'œil & de l'esprit, Le sentier qui vous est tacé dans cét écrit.

La Nature & la Foy veulent que des l'entrée, De cette petilleufe & plaifante contrée, Sur leur rapport, vous tenitez affuré, Sque ce Pais fi beau, fi pompeux, fi paté, A vous, comme à rout autre, et no lieu de paffage, Où vous avez à fuire, ou court, ou long voyage,

Selon le temps, qui vous cst limité, Par le Maistre des Temps, & de l'Etetnité. Chetchez avecque soin, voyez parmi les

Cherchez avecque soin, voyez parmi les traces, De tant de glorieuses Races, S'il est là demeuré quelqu'vn de ces grands

Qui pousserts si loin le bruit de leuts exploits.
S'il est là demeuté quelqu'une de ces Reines,
Qui mitent tant de cœurs, tant d'espties sous leuts

chaines; Qui vitent tant d'Amouts , comme insectes

volans, Courit à la lueur de leuts regards brûlans.

Celles dont nostre temps a perdu la memoire: Sans nommer la d'Estampe, & la Valentinois, Qui le Pere & le Fils foumirent à leurs loix: La charmante Verneuil, & la belle d'Eftrée, Reines du plus grand Roi, qu'ait veu cette contrée,

Ne font plus que dans des Portrairs, Dont la poudre & les ans ont corrompu les traits. Les vieux Ormes des Tuilleries, Jadis les Confidens de leurs Galanteries, Ont you foixante fois leur tefte refleurir, Autant de fois ont veu leur feuillage moutit, Depuis que la noire Fourriere, Qui prepare à chacun sa demeure derniere, D'vne couleur mortelle à toute autre couleur,

Sous le marbre fatal leur a marque la leur. Voyez done, fage TELERIE, Comme il vous faut conduire en vne Hostel-

Où, felon que le veut le Sort du Genre humain, Vous entrez aujourd'huy , pour en fortir demain. Que vostre premier soin, de quoy que l'on vous

De quelque or qu'à vos yeux le logement éclare; Soit de vous tenit libre, & de vous avertir, Que tost ou tard, il vous faudra partir: Que dans vne immuable & celeste contrée, Où la Nuit, & la Mort n'eurent jamais d'entrée, Une Cour vous attend, où de pompeux Hostels, Destinez à loger des Princes immortels,

Luifent d'eternelles matieres, Dont il ne vient dans nos minieres, Que certe eraffe jourde, & ee mare precieux, Dont les Avares font leurs Dieux

La route qui conduit à cette Cour celeite, N'a rien de perilleux, moins encor de funeste: Vous n'aurez ni torrens, ni mers à traverser,

Ni precipices à paffer: Et quand il vous faudroit aller par ces montagnes,

Qui de Fleuves de fouffre inondent Jes campagnes, Par ee Vesuve, & par ee Mont-Gibel, Qui font les foupiraux du bucher eternel i Les plaifirs font si grands , & la gloire est si pure , Qu'on a dans ces Palais de divine structure. Qu'il n'est point de peril , point de peine à fouffrir.

A quoy, pour allet là , vous ne deuffiez courir. La seule loy pourrant, qui vous est imposée, Est de marcher toûjours en personne avisée, Loin des ehemins fangeux, où se pourroit gaster, L'habit que vous devez fans fouillure y porter. Il n'y va que des Tourrerelles,

Des Ames pures & fidelles; Que des Ermines, des Esprits, Dont la blancheur s'égale à la blancheur des Lys.

Mais fans aller chercher plus avant dans l'Hi- Les Esprits de Vautour, qui de chair se nourriffent ,

Et dans leurs otdures pourrissent, Dans de sales caehots confinez à l'écart,

A ce lieu de bonheur jamais n'autont de part. Vous aurez en tout âge vne Ame tousours pure De roure mortelle fouillure,

Si yous pouvez vous obliger au foin, De porter vos pas roujours loin, De certaines Maifons fatales, Qui paroiffent d'abord augustes & royales :

Et ne sonr en effet, que gistes malheureux, Non moins aux vrais plaifirs, qu'aux Vertus danecreux.

L'Artifice à l'entrée avecque l'Imposture, Loge dans vn Chasteau d'etrange architecture. Là, de la cime au fondeinent, Tout porte à faux, tout se dément. En vain la face en est éclarance & pompeuse,

Son éclat éblouit, & sa pompe est trompeuse: Par tout le feint s'y void, pour le vray supposé: Pierres, marbres, metaux, tout est là déguise:

Et tout ce qui se fait ailleurs par la Nature, Est là l'effet de la Peinture. Les hostes de ce logement,

Raffinez en déguisement, Autant de fois y changent de visage, Qu'ils y changent de personnage: Et les grands comme les petits, Toûjours mafquez, & toûjours travestis,

Dans le plus ferieux des plus hautes affaires, Comediens jurez, perpetuels Fauffaires, Depuis le front, jusques au cœur, Ne sont que plastre, & que couleur.

Auffi publiquement on y fait marchandise, De masques plus menteurs , qu'il n'en vient de Venife:

On y tient de pleins eabinets, De fausse bienveillance, & do plus faux bien-

Et comme tout s'y dit, tout s'y void en figure, La voix mesme a là sa teinture :

Et jusques au moindte regard, Rien ne s'y fait qu'avecque fard. Les Professeurs en Alchimie,

Tiennenr là leur Aeademie : La Nation des Basteleurs, La Communauré des Mouleurs,

Les Vendeurs de pommade, & les Faifeurs de lastre,

Les Tailleurs d'habits de Theatre, Et tous les Corps des Charlatans, Habiterent là de tout temps.

Pour vous faire fuir ce lieu de trompetie, Il vous fuffira TELERIE, D'apprendre que la bonne Foy,

Du veritable Honneur, fait le plus pur alloy :

Que le plus doux coneett, la plus juste harmonie, Et celle de la largue avec l'efprit vnie: Que de la souverame, & dvine Beaust, Le premiet raite nous vient avec la Veixé; Que lu mensonge est vne tache; Que nulle pommade ne cache; Et que la pperie est de l'art des Valets, Et de sjouwar de Gobelets.

La folle Vanité, d'ensture conjours pleine,
Toujours vuide de sens, loge après dans la
plaine.

Le Vent regne en toure faison, Haut & bas dans cette Maison. Mille girouëtes dorées, A tournet toûjours preparées,

D'vn bruit aigre & confus , qui fuit leur mouvemenr,

Font tetentir le bastiment. Il ne s'y void ni base, ni colonne, Qui ne soit eteuse, & ne resonne. Tous les marbres, pour peu qu'on y porte la

main, Se font ouir, comme ailleurs fait l'aitain. Il n'est pas jusqu'aux trones, il n'est pas jusqu'aux

roches, Qui n'y foient ou tambours, ou eloches : Le plus bas fouffle y devient haute voix : L'herbe est langue aux jardins , la feuille l'est

aux bois:

Et les Salons, les Chambres, les Portiques,
En paroles, non moins qu'en eouleurs, magni-

Par l'importun babil de leuts divers Eehos, En ebassent bien loin le tepos, Tandis que tant de bruits, les testes étour-

dissent,

De funée à longs traits, les cerveaux se remplissent:

Elles fe font avecque de l'encent, Tantoñ plus fort, tantoft plus doux aux feus: On ne void là que easfoletes, Pleines d'espirus d'Oellets, d'extraites de Voletes: On n'y void que fachess fareis, De gomme d'Arabie, & de poudres de prixx Matteres à noutri les fumerelles migraines,

Des restes vuides & maissines.

Il s'y void des jardins, qui semblent des tableaux,

Tant le vert en est gay, tant les fruits en sont beaux: Mais tout ee fruit, toute cette verdure, N'est que trompetie, & qu'enslure: La montre du vert decevant, Se change sous le premier vent:

Et le fruit imposteur, aussi tost qu'on y touche, Devient cendre en la main, & soustre dans la bouche. On entend là force Gtillons:
On y void force Papillons:
Les vas ravis de leut musique vaine,
A se chanter, se mettent hors d'haleine:
Et les autres, pareils à de volantes fleurs,
Du lustre & de l'éclar écourdis amateurs,

Tournent fans choix, leur efprit & leur aisle,
Par tout où leut paroist quelque lueur nouvelle.
L'avantute du Gree, autrefois si vanté,
Qui devint amoureux de sa propte beauré,

Plus d'une fois le jour eft là renouvellée,
Par quelque reflè ceervelée,
Qui fans rival, &c fans fujer s'atimane,
De foy-mefine le fair la joye & le tourmenn.
Par fois fur le bastifins, par fois fur les viusges,
Où le crifial coulant fert de fond aux images,
Ces bizarres Annan, d'eux-mefines affoller,
De l'épit & des yeux à leurs ombres collez,
Un vais rivitur de vexux , fans fuccés leur

Du geste, de la voix, du regard les earessent. Le Zepbyr enjoué de leurs plaintes se rit, Et pour s'en divertir, à l'Echo les redit. Là cependant les vns, de seux secrets languissent; Les autres de souci jaunissent;

adteffent s

Et tous fans mouvement, fut les ruisseaux panehez,

panehez,
Paroiffent, tant ils font à se plaire attachez,
Des ombres, qui sur le rivage,
A d'autres ombres font hommage.

La Vaniré Dame de cir Hoftel,
D'vne chrade fuperbe élevée en Autel,
Tous les matins reçoit de cent guitandes,
Et d'autant de bouquers, les legeres offiandes.
Tour à tour cent Flateurs l'encenfoit à la main,
De menfonger muíquer, de fables douces plein ,
Luy prefenent les facrifices,
De leurs voux, & de leurs ferviees;

Tandis qu'à peine son orgueil, Luy permet de payer leur eulte d'vn elin d'œil. Autour d'elle, au lieu de peintures, Des miroirs enychis de brillantes bordures,

Luy font d'autres muets flateurs, Qui fans voix, à fon gré menteurs, La changent à fes yeux, fans rien changer en

elle,
De vieille, la font jeune, & de vilaine, belle.
Je paffe fes habillemens;
Je ne dis rien de fes ajustemens;

Je ne parle point des Boutiques, Où des peuples entiers d'Artifans domeftiques, Travaillent fans repos, les nuits, comme les jours, A luy preparer des atours. La Mode bizarre & changeante,

La Mode bizarre & changeante,
De tout ce grand peuple Intendante,
Des captices de son cerreau,
A toute heure fournit quelque dessein nouveau.

Par fois la robe , & d'autre fois la jupe, Toute la nuit sa resverie occupe : Aujourd'huy la couleur, & demain la façon, Luy fera le fujet d'vne longue leçon. Cependant pour agir, felon qu'elle confulte, Tout est en feu, tout en tumulte, Et le travail fuivi de l'embairas,

Fait eent telles gemir, & fuer deux cens bras. Prés de la Vanité, le Luxe a sa demeure : De l'vne à l'autre on va, fans détour, à toute

Un petit bois qui n'a que de l'ombre pour fruit, Par vne fombre allée à couvert y conduit. Tous les trefots de l'Art, tous ceux de la Na-

Sont en materiaux, font en architecture, Dans cet orgueilleux bastiment, Où tout luit juiqu'au fondement-Des montagnes de marbre ont fourni leurs en-

trailles, A la structure des murailles: Et des minieres d'or, des troupeaux d'Elefans, Aux lambris ont fourni leurs veines, & leurs

denrs. Les richesses du Nil, & celles de l'Hydaspe, Y luifent en pavé de porphyre & de jaipe : Et le butin de l'Inde, où commencent les Jours, La dépouille de celle, où se borne leur eours, Dans les Salons, dans les Chambres éclate, En Buffets de vermeil, en eabinets d'agate. L'appareil de l'ameublement, Cette pompe en rien ne dement: La richeffe & l'art s'y confondent, Et les taçons aux étoffes répondents

Diray-je qu'en cette Maifon, Tout se trouve hors de la faison? Et foit defordre, ou privilege, L'Hyver y void des fleurs , & l'Esté de la neige ? Diray-je que pour y fournir, A des repas qu'vne heure doit finir, On fait venir des mets d'un autre Pole : On épuife les mers, la campagne on defole: On defait pat la flame, on détruit par le fer,

Les Nations des bois, & les Peuples de l'air: Diray-je qu'on y void des deferts domestiques, Des Pais en Jardins, des Forests en Portiques; Et des earrieres en Rondeaux, Pour recevoir des Fleuves en jets d'eaux?

Chofe étrange à conter , & plus étrange à croire, Qu'vn corps de quatre pieds ofe affecter la gloire,

De remuer les fondemens, Et l'afficte des Elemens: D'offusquer I air des entreprises foles, De ses immenses tours, de ses superbes mo-

les, Pout donner à sa vanité,

Un espace moins limité i

Que pour estre tout seul au large dans le Monde, Ses logis , à l'erroit mettent la terre & l'onde : Et que la fin au bout de tant de frais, Soit de pourrir entre deux ais!

Autant que vous pouvez desirer d'estre heureufe,

Vous devez, TELERIE, autant eftre foigneuse, D'éviter en toutes faifons, L'vne & l'autre de ces Maifons. Pourriez-vous bien avoir la pitoyable envie,

De mettre tout le fruit d'une fi belle vie. A vous charger de rubans, & de nœuds, A confulter fur des coms de cheveux, A vous tenir jour, & nuit occupée,

De foins que le pourroit donner vne Poupée, Si quelques foins pouvoient eftre du choix, Des testes de plastre & de bois?

Penferiez-vous qu'vne aune de guipure, D'vn raifonnable Efprit fuit la digne parure? Et que trois onces de filet, Avec art tortillé fur le tour d'vn collet,

Vous deutlent conduire à la gloire, Des Heromes de l'Histoire D'autres Ethoiles, d'autres feux,

Que des mouches, & que des nœuds, Doivent faire le Diademe, D'vn front purific par les caux du Bapteime.

N'est-il pas, d'autre part, aussi cruel que vain, D'epuifer de travail, vn tiers du Genre humain, De confumer les Siccles, & les Races, En tours, en dômes, en terraces; Et mefler dans yn bastiment , Le sang des Peuples au cunent s Pour faire vne ombre precieufe, A quelque teste ambitiquée,

Qui n'estoit qu'ordure devant Que la faveur l'eust mife au vent i Et que la Fortune abufce, De les couleurs l'euft déguifée ?

Mais est-il de la Loy, qui veut que le Chre-A fon frere indigent, fasse part de son bien, De s'engraisfer d'Oifeaux , venus d'vn Ciel

étrange i De Poissons habitans de l'Oronte, ou du Gange; De Monstres renommez par les morts des Chaf-

Et les naufrages des Percheurs De dissoudre en ragousts, de reduire en gelée, La Perle avec l'Ambre meslée ;

Et de laisser encore à des Laquais, De quoy faire d'autres banquets ? Tandis qu'on void mourit les Communes en-

tieres Le long des grands chemins , devenus cimetieres:

Oue les Meres fur leurs enfans . Expirent l'herbe entre les dents a

Sfii

One les arbres mesme gemissent, Sous lesquels, de besoin, les familles perissent ! Est-il de cette sainte, & charstable Loy, De porter en bijoux le revenu d'vn Roy, Tandis que la campagne en friche, Ne preste rien au pauvre , & ne rend rien au

Mais à quoy bon chercher hots de vostre Maifon.

Du confeil, & de la raison, Depuis que la Faveur, par la Vertu conduite, De vostre sage Pere a suivi le merite, La Modestie, & la Frugalité, Ne l'ont point encore quité. La mesure qu'il tient en sa forme de vie, N'arreste point les yeux , n'attire point l'envie : Rien que de simple dans son train; Dans la famille rien de vain : Et ce qu'vn emporté chercheroit dans la montre, Son Efprit retenu dans l'ordre le rencontre, Auffi ne void-on pas en dorures chez luy, Le fang, & la fueur d'autruy. On n'y void point le butin des Provinces, En menbles enviez des Princes : Moins encore y void-on le fale gain des Prests, En bagatelles de grands frais Tout son éclat, & toute sa depense, Sont d'esprit, & d'intelligence Et le bon sens joint au bon sentiment,

Que e'est vue Vertu bien haute, & peu commune, D'estre si continent auprés de la Fortune, Qui tente plus, qui donne plus d'amour, Que toutes les Beautez, qu'on adore à la Court Rome nous vante en vain fon illustre Fabrice, Pour vn fage purgé de luxe, & d'avance. Il fut sobre en vn temps, que les Seigneurs

Eft fa finte par tout, & fon amoublement.

Romains. Beschoient la terre de leurs mains : Et que tout leur regal , après vue bataille, Effort d'vne citrouille, & d'vne gousse d'aille. Mais d'eftre temperant, où l'or coule à ruisseaux, Et le peut puifet à pleins feaux : De ne se lasser point entras ner par la foule, Qui se precipite, où l'or coule : Et de se garantir de la corruption, Qui vient du luxe, & de l'ambition, Où des gens inconnus, qu'vn foudain coup de

roue A levez de l'orniere, & tirez de la bouë, One comme le Soleil ,à changer de Maisons, Autant de fois que de Saifons; Où des Valets sortis de la Cour des Cuisines, Plus riches que les Rois, chez qui naissent les mines,

En trefors superflus, en meubles somptueux,

Ont le Mexique & le Perou chez eux :

C'est porter plus loin la Sagesse, Qu'elle ne fut jamais, à Rome, & dans la Grece: C'est donner des Patrons à la Posterité, Qu'on n'a pas de l'Antiquité.

Le eclebre Palais de la Galanterie, Qui fuit l'Hoftel du Luxe, est celuy, TELERIE, Qu'il faut fuir avecque plus de soin: Et qu'il est dangereux de voit mesme de loin. L'air en est infecté, l'ombre en est pestilente : Les vents y font fouffrez, & la terre puante : Et la plus ferame clarté,

Pour peu qu'elle en approche, y perd sa pureté. Aux fenestres pourtant, & sur le frontispiec, De ce dangereux edifice,

On ne void que festons, & que chapeaux de flours,

Que bouquets de toutes couleurs: Et dans vn Ecusson, qui regne sur la porte, Lt qu'avec vn Satyre, vne Syrene porte, Deux flambleaux paffez en fantoir, De la Reme du lieu, la puissance font voir.

Tout le Palais n'est que boue épaissie, Et par le temps, comme marbre durcie : Mais avceque tant d'art le tout est compose, Et de tant de couleurs, de tant d'or deguife ; Qu'il n'est point ailleurs de structure, Ou plus rare en Architectute;

Ou plus riche en ces ornemens, Qui font l'ame , & l'esprit des plus beaux Basti-

Dans les voûtes, & fut les frifes, Il ne se void qu'amoureuses devises, Que chiffres, & cœurs enlacez, Et de traits brûlans traverfez, L'ajountle n'a tracé dans les rapifferies. Ni le pinceau le long des galeties,

Oue les divers evenemens, Que la Grece menteufe attribué aux Amans. Ce qui se lit dans les Metamorphoses, Du changement de la couleur des Rofes: La Fable des premiers Rofeaux. Qui sous le bras de Pan naquirent prés des caux : Celles des Fleurs, celles des Plantes,

Qui furent autrefois de, fameules Amantes ; Y font à ceux, qui font là leut sejour, Des argumens, & des leçons d'amour. La montre des Jatdins répond à l'imposture,

De la trompeuse Architecture. Tout ce qu'elle promet de beau, N'a de beauté qu'vne apparente peau. Le gouit souffré que retiennent encore, Les fruits qu'on void, fur le Lac de Gomotrhe,

Est naturel à tout le fruit, Qui dans ce Jardin se produit, D'vn terroir see, & messé de bitume, Qui toùjours brûle, ou toujours fume.

Comme si c'estoit peu, de la mauvaise odeur, Rien n'y vient qui ne foit venimeux jufqu'au eccut; Er du faiste jusqu'aux racines, Les arbres les plus beaux, y sont armez d'épines. On n'y void pas, comme par rour ailleurs, L'innocence alliee aux fleurs: Elles y font tontes empusionnées, Et d'aiguillons toutes environnées : Mais d'aiguillons qui piquent en brûlants

Et qui porrent au cœur vn feu seerer & lent, Qui de veine en veine serpente, Et fait de tout le fang, vne flame coulante. Le centre du Parterre est vn large rondeau, Qui par divers conduits, au loin répand fon eau;

Elle n'est ni tribut des prochaines collines, Ni revenu des montagnes voilines : Elle est des pleurs, de ces foux malheureux, Que le monde appelle Amoureux. La Fontaine en rour remps se void environnée, De certe Nation à pleurer defunée : Er l'eau qui de leurs yeux à longs filets descend,

A petit bruit dans le rondeau se rend. Certains Enfans aillez , qui se plaisent aux larmes,

Laiffant au bord, leurs flambeaux, & leurs armes, S'ebatent là, quelquefois à nager,

Er d'aurres fois à le plonger, L'eau qui leur sert de bain , leur sert encore à

Ils aiment d'en puiser dans leur carquois d'y-Mais jufqu'à s'envyrer, en vain ils en boiroient:

Jamais pourrant ils ne s'en fouleroient. Deux carreaux de Soucis, deux autres de

Brûlanres quelquefois, & d'autres fois glacées, De bordures de Houx alentour heriflez, Er jusques au Bassin poutsez, Sont arrofez des eaux de la Fontaine . A rais de bord, de larmes toujours pleine. C:s Soucis ne sonr pas de ces Soucis dorez, Des cheveux de Clitie encore colorez, Dont avec tant de foin, chez nous Flore se pare, Quand pour la visiter le Soleil se prepare. Ceux-la mis fur la tefte, ou portez fur le fein, Y laiffent le venin, dont leur esprit est plein: Il n'est point de cerveau si fort, qui ne se rende, Aux verriges que cause vne telle guirlande: Il n'est point de cœur si bien fait, Qui ne soit entamé d'vn semblable bouquet.

A ces Soucis piquans, si l'on joint les Pensees, Triftes, noires, embarraffees, Que les Amours Jardiniers de ce clos, Soit de jour, soit de nuit, cultivent sans repos: Si l'on joint la melancolie, D'où par boutons se produit la folie:

Si l'on joint les chagrins, les ennuis, les regrets, Qui viennent là, sans soin, comme sans frais: Vous jugerez affez, s'il est de la prudence,

Puur ne point alleguer icy la confeience,

Tourmente sans pirié, ceux qui suivent sa Cour. Cependant au mépris de la prudence humaine, Certe Cour fur roujours, & fera roujours pleine. On n'y distingue point les ages ,ni les rangs : On y void les vieillards, messez aux jeunes gens: Et jusques dans les galeries,

De s'exposer aux peines, dont l'Amout

Julqu'à la baffe-court, jufques aux écuries, Le logis est toujours si plein de survenans, Que souvenr on y void les riches & les grands, Faute de mieux, coucher fous les foupantes, Er dans les cabinets reservez aux Suivantes.

Mais cerre Fontaine de pleurs, Ces carreaux d'épineuses fleurs, Et ces fruits infectez de birume, & de fouffre, Ne font pas rout le mal, qu'en ce Palais on

fouffre.

De deux ruisseaux que le bassin répand, L'vn à vingt pas de la , par sa pente se rend , Sur le cercle denté d'vne machine ronde. Qui se meur haut & bas, à la chute de l'onde. On void la les Amans entraifnez quelquefois, Car les Amaiis sont gens de peu de poids, Par le cuurant de l'eau, tomber fur certe roué, Qui les potre en roumant dans un foile de boué. D'où relevez aulli legerement,

Et replongez d'vn metine mouvement, Plongez, & relevez, ne vont par leur rorrure, Que de l'ordure au vent & du vent à l'ordure.

L'autre ruisseau qui coule avecque moins de Est dans vne Forge conduit,

Où des Amours de mine affreufe. De peau noire & brûlée, & de telle ctaffeufe, Travaillent à forger des fers, D'étoffe, & de façon divers. Entre leurs marteaux, & l'enclume, L'air d'alentour d'etincelles s'allume, Tandis qu'à longs grates les Soupirs.

Vents rour autres que les Zephyrs, Donnent vie & force à la braise . Dont se nourrit le seu de la fuurnaise. Des fers que font ces Amours forgerons, Les vns funt cuurts ,les autres longs.

La matiere en est differente : Il en est de legere, il en est de pesante; Les vns fous la lime polis, Sont de dorures embellis: Et les autres chargez de ctasse, N'ont que la rudetle & la masse. Mais les obscurs, & les lussans, Les legers comme les pesans, Et les polis aussi bien que les rudes, Font du tourment, & sont des servitudes, Qui que ce foit, qui s'en charge vne fois, Ne le fait point, sans gemir sous leurs poids ; Et fans que son ame serrée.

Et de leur étrainte vicetée,

SCiii

,22

Verse son sang par les conduits du cœur, Entre la honte, & la douleur. Non join de la , des loges détachées,

Et dans vn eoin à l'éstart retranchées, sont des foux de cette maison, Ou la demeure, ou la prison. Là sont les vains Amans de l'Aube, & de la

Lune, Ces galans à grandé fortune;

Ces Cephales bouttus, ces creux Endymions, Qui jufques dans le Ciel portent leurs passions. On les void là, quand les Étoiles, A la nuir ont laisse leurs voiles, Les bras rendus, & les yeux arrestez,

Sur ces lumineuses beautez, Leur contre leur amour, les traiter de maistresses, Leur adresser cent badines catesses, Er leur faire porter leurs poulets par les vents,

Leurs courriers, & leurs confidents.
D'autres eneore plus fantasques,
Jour & nuit à genoux devant de sales masques,
Les noir cifient d'encens, les coutonnent de fleurs,
Qu'ils seichent de baifers, & qu'ils mouillent de

pleurs.
D'aurres cervelles auffi creufes,
De leurs Singes font amoureufes,
Er pour jultifier leur choix,
Habillent ces Singes en Rois.
D'aurres y font paffionnées,

Pour des cruches enfarinées, Qui nettes de cheveux, comme vuides de fens,

Qui nettes de cheveux, comme vuider de fens, Ne font que perque, ét ubant. Hecutie en ce litera hi, fondiere par Omfale, Hecutie en ce litera hi, fondiere par Omfale, Clargé d'une que consuille d'or. Et coeffe d'un appretador, Et coeffe d'un appretador, Et coeffe d'un appretador, Et coeffe d'un appretador, De fa lovuele, ét finglante maille. Plus effeminer que glalini, La retile fur la chevelure, Et le mitur à la estimate,

De gouttes de baume arrofez , Er jusqu'à la voix déguisez , Se sont rangez sous leurs Amantes , Aux ministeres des servantes. On void là messen sous des parties , On void là messen sous de passer , Er d'autres Sages de grand nom , Se vouier à des Dieux de plastre , D'vn culter impire, & d'vn geste idolatre ,

Que leur amour a figurez, Et leurs maititeffes ont parez. L'apparrement qui fuit, eft de la Jalousie, Vosinne de la Frenche: Il prend fes jours de tout cofté, Soit du Soleil d'Hyver, foit du Soleil d'Efté:

Er de telle fabrique en est l'architecture, Qu'il a pour chaque venr, vne large ouverture. Mais les faux jours y fout plus d'effet que les vrais; Et les vents de traverse, y vont plus que les

draits.

Prés de chaque fenestre, & de chaque vedete,
Un pied tournant, soustient une lunete,
A laquelle va Soupçon, commis à voir de loin.

A laquelle va Soupçon, commis à voir de loin, Attaché de l'œil, & du foin, Aufli-toft que quelqu'vn s'approche, En donne avis d'vn coup de cloche. D'autre part le logis de tant d'art est confiruit,

Qu'afin de recevoir, & de rendre le bruit; Des niches au dehors, en coquilles dreffies, Et de longs tuyaux traverfées, Jusques au cabinet, par de fecrers détours, Porrent les moindres voix, & les sons les plus

fourds,
Les portes, & les avenues,
Par des Efpions font renues,
Qui foupçonnent jufqu'aux Rofeaux;
Jufqu'au murmure des ruiffeaux;

Qui fouillent avec défiance, Jusqu'aux ombres, jusqu'au filence : Et pourfuivent jusques aux voix, Des Echos qui fortent des bois. La pafle, & feiche Jaloufie, Toujours de froid, toujours de peur faifie,

Ingenieufe à fon toutment,
Tanoth prefie l'oreille au went;
Tanoth prefie l'oreille au went;
Tanoth la telle à la feneflre,
D'auffi loin qu'elle void pareflre,
Soit obfeure ou noire vapeur,
Soit obfeure ou noire vapeur,
Soit copts recl, ou corps trompeur,
Elle l'altere, & le fait croiffre au double,
Par le furcroif qu'elle y mer de fon trouble;

Et d'un peu de poussiere, ou de brouislas roulant's Son fantasque cerveau fait va Dragon volant. Les ordinaires exercices, Dont la cruelle fait en tous temps ses delices, Sont de filter de funcistes cordeaux; D'apprester des possons d'aigussier des couteaux. Afin de la porter aux trasjques viages,

De ces fanguinaires ouvrages, Il ne luy faut qu'vn regard fans deffein, Qu'vn biller innocent, qu'vn mouvement de main: Et pout vn madrigal, pout vne fetenade,

Pour vn propet de promenade, Sans dillinguer, êge, fære, ni rang, On la verra courir au fang, Et maflicter d'ume main de Megere, Le Pere fur le Fils, la Fille fur la Mere. Cher elle aufil' on ne void qu'offemens, Des Amantes, & des Amans, Executez pa les Fuires, Commifer à fes barbaries:

Que les lifflemens, & les bruits,

De leurs ombres infortunées, Et de rour autres fers que devant enchaisnées. Le Desespoir loge à l'extremité,

Dans un bois des Cotheaux, & des Loups frementé , Sous leguel vne affreule, & puante voirie,

Termine le Palais de la Galanterie. On y word des corps nuds, & feichez par les ans, Aux arbtes attachez, branler au gré des vents; Er par leur mouvement , dans l'air encore

épandre, De leuts amours éteints , la trifte & froide cendre.

On v void les tombeaux de cent infortunez, Détruits avant que d'estre , & morts sans estre

Prés d'eux on void les os de leurs barbares meres ,

Qui pour cacher leuts adulteres, One bû le parricide, ont receu dans leurs flancs, Le cruel aiguillon fatal à leurs enfans: Et par vn contre-coup d'erreur, ou de justice Dans l'effay de leur crime ont trouve leur sup-

plice. Là mesmes il s'éleve vn rocher escarpé, Sec & nud par la teke, & par le flanc coupé, Pareil en toute chose, au blanc rocher de

Grece, D'où cantost le dépit, & tantost la tristesse, Jadis precipitoient les malheureux Amans, Qui ne pouvoient ailleurs guerir de leurs tourmens

On ne void alentour, que restes de coëffures, Qu'habillemens rompus, que bouts de cheve-

lures, Que reiftes lambeaux demeutez, Des malades desespercz, Qui de cet affreux precipice, Sans terenue allant de vice en vice, Sont rombez dans l'extremité . De l'infamie, & de la pauvreté. Je laisse le tableau de ces fales étuves,

Où dans de moetes fours, & dans de chaudes cuves. On ne void que des corps en fueur diftilez, Vermoulus d'vne part , & de l'autre pelez : Que des spedres rongez d'viceres, A qui le fer, & les cauteres,

N'ont laisse que des os de stroines couverts . Pour le cercueil, & pour les vers. Cette Peinture, TELERIE, Est celle du Palais de la Galanterie

Et fi mes vœux font exaucez, Si vous suivez les pas que l'on vous atracez, Si vous prenez l'adresse, & la conduire, Des Vertus qui toujours vous ont si bien instruite Que dans l'ébauchement, qu'icy je vous en fais,

Jamais vous ne verrez cet infame Palais,

Outre que vous avez des patrons domestiques, Illustres entre les Pudiques

On ne manque pas à la Cour, D'autres patrons exposez au grand jour-Telle Artenice fut , telle encore est Julie , De tous les ornemens des Vertus embellie Telles d'autres encor, dont le nom respecté. D'aucun finistre bruit jamais ne fut gasté:

Telles fur toures font, deux divines merveilles, Deux Reines qui n'ont point, ni n'auront de pateilles

On your alleguera your mefme quelque jout. Er vous pourrez servit d'exemple à vostre rour. Sur le faifte d'vne montagne,

Qui semble de son poids accablet la campagne, Dans vn fuperbe, & vafte baftiment, La folle Ambition a pris fon logement. La cime sourcilleuse en va jusqu'à ces nues,

Des Demons feulement, & des Aigles connues, Qui portent les fourneaux, où se prepare en l'air. La mine pour la foudre, & le feu pour l'éclair. A la hauteur de la structure,

De tout costé répond l'Architecture. On y void au dehots, aussi bien qu'au dedans, Des pieces qu'on diroit faites par des Geans. Les terrafies y font des montagnes entieres :

Les pilastres, les murs, les voutes des carrieres: Tout y fuit les projets, rout y tient de l'esprit, Du fastueux Nembror, qui jadis l'entreprit, Sur les desscins qui luy resterent, Quand les Peuples se diviserents

Et les Entrepreneurs d'vne fameuse tour, Qui devoit jusqu'au Ciel, aller prendre le jour; Confus du chastiment, qui changea leur langage, Abandonnerent leur ouvrage.

Il ne loge là que des gens, Qui de pretention, & d'estime sont grands; Qui ne resvent que des Royaumes; Que des conquestes en fantômes; Er chaque jour ont autout du cerveau, Quelque Diademe nouveau.

Leurs excreices ordinaires, Sont de dreffer des plans imaginaires; De bastit des Chasteaux en l'ast s De mettre des vaisseaux, en esprit sur la met :

De se préparet des Theatres Pout s'exposer aux yeux des Peuples idolatres. Il en est d'assez foux , d'assez presomptueux ,

De se former vn Ciel, & des Temples chez eux. Là ces Divinirez fantafques, Sous de riches habits, & fous d'illustres masques, Aiment à tromper les morrels, Qui portent leur encens aux pieds de leurs Autels,

Mais la gravelle, & la colique, Sans prendre patt, à cette erreur publique, Sous l'ornement trompeur, & sous le masque vain.

Scavent bien diffinguet ce qu'elles ont d'humain;

Et pat vne reelle, & fecrete tortute, Les payer de leur imposture. Ne fait-il pas beau voir ces Dieux de l'Univers . Les mains & les pieds de travers, Au milieu d'vne baluftrade, Clouez par la douleur, fur vn lit de parade, Accompagner de cris, & de contorfions, Les offrandes des Nations : Et mester l'odeur des emplastres,

A l'encens de leurs Idolatres ! La Fortune peut tout, & regne absolument, Dans ce superbe logement.

Qui que l'on foit, quoy que l'on scache, On n'est là bien venu, qu'avecque son atrache: Et fans jamais agir par avis, ni de choix, Elle v donne au hazard, les rangs, & les em-

Le plus commun pour elle, & le plus ordinaire, Eft d'abatte & battir, eft de faire & défaire : Et je ne troove pas facile à deviner,

Ce qu'elle scait le mieux, bastir ou tuiner. Quelquefois d'vn amas d'argile, Ou de bouë encore plus vile, Elle se plaist à former vn Palais. Qu'elle embellit, qu'elle meuble à grands frais :

Et du foir au marin , lors que l'humeur luy Elle reduit le tout à sa ptemiere fange.

Pour faire d'aurres fois montre de son pouvoir. Sans confultet ni raifon, ni devoir, Elle charge vn Faquin tiré des écuries, De titres & de seigneuries : Dans les Confeils, & dans les Camps, Elle le met à la teste des Grands: Et deux momens après, soit honte, ou tepen-

rance. D'estre venue à cette extravagance,

Elle défait ce bizarre Heros, Et luy remet la fourche sur le dos.

Un de ses jeux, est de mouler des bosses, Er remplir les Parvis, & les Cours de Colosses. Elle en fair de plastras pilé,

Avec la boue, & le chaume messé, Et quoy qu'ils soient d'obscure , & de basse ma-

tiere, Quoy que la forme en soit irreguliete, Les déguisemens qu'elle y met Les bases d'argent qu'elle y fait. Et les mensonges des peintures Avec art ajoûtez à l'éclat des dorures, Atteftent les regatds, templissent les esprits, De leur vaine montre furpris. Mais tantost vn coup de tonnerre, Tantoît vn tremblement de terre. Ou la fougue de quelque vent, De leurs bases les enlevant, Les rejette dans la pouffiere, De leur origine premiere:

Et là par fois de nouveau tamasfez. Et dans d'autres moules passez, De Dieux qu'ils paroiffoient, de hauteur, & de

Ils deviennent enfin des meubles de cuifine. Semblables accidens abatent tous les jours, Des plus grandes maifons les domes & les tours. La rerre quelquefois entrouvrant ses entrailles, Avec les fondemens devore les murailles : Et d'autres fois des Cieux, de colere fendus, Le tourbillon, l'éclair, le foudre descendus,

Detruifent jufqu'à l'ombre, & jufques à la place, Des moles élevez avec le plus d'audace. Mais fant qu'il tombe rien des Cieux,

Sut ces logis audacieux, L'Emularion , & l'Envie ,

Dont par tout & toûjours, la Grandeur est fuivie, Y font autant, que les vents dérachez, Et que les feux fur leurs faistes laschez. Ces tonnerres d'airain, ces bruyantes machines, Qui versent tant de sang, qui font tant de ruines, Ne vont que par la force, & par l'impression, Que leur donnent l'Envie & l'Emulation.

Et la guerre qui tout consume, De leurs mains prend le feu, dont elle les allume, Les attaches du fang sont la fans fermeté; On n'y respecte point le droit de parenté; Et les amitiez méconnues, Pour phantômes y font renuës,

Dans la concurrence des rangs, Les enfans de l'épaule y poussent leurs parens; Et les parens, pour conserver leur place, Du talon y pouffent leur race, La discorde qui regne entre eux, Leur brûle les flancs de ses feux:

Et pour tout lien ne leur laisse, Que les viperes de sa treffe. Dechitez jour & nuit de ces liens motdans, Et le cœur viceré du venin de leuts dents . Ils dorment aussi peu, qu'on fait dans la Galere, Aux cris, & fous les coups d'vn Comite colete,

Le balustre, le dais, l'alcove font des lieux, Où les plus élevez ne dorment gueres mieux, C'est là que le fouci, le foin, & la tristesse, Et cent autres Oifeaux d'aussi mauvaise espece Les vns dans le duver nichez, Les autres fur le lit perchez,

D'autres cachez dans les moulures, De leur bruit, & de leurs piqueures, Chassent loin le sommeil, & la tranquilité, Les nourriciers de la fanté. Tous ces chagrins mordans à la grandeur ac-,

courent. Et pour la déchirer, de toutes parts l'entou-

Comme font les Oiseaux, quand de tout vn grand bois.

Accourant à la trifte voix .

Dont

Dont la Chouëte les appelle; L'vn la pique du bec, l'autre la bat de l'aisle; Et ceux-là messine qui sont pris, Ne pouvant l'approcher, l'agacent de leur

cris.
Combien d'ailleurs se fourre-e-il d'épines,
Dans les étoffes les plus fines?
Combien s'engendre-t-il de vers,

Dans les draps éclatans, dont les Grands font couverts? Ces reptiles malins, ne respectent personne s

Ils cherchent à ronget, jusques sous la Coutonne: Ils percent l'or comme le bois :

Et le Baume sacré n'en defend point les Rois. Sur ce plan, jugez, TELERIE, S'il est juste que je vous prie,

Qu'autant que vous aimez l'innocence, & la l paix, Vous vous gardiez d'entter jamais,

Dans cette Regiun venteufe, Par le trouble, & le crime également fameufe. Confiderea à qu'elle ambition, Vous doit appeller l'Ondion,

Vous doit appeller l'Onction, Du Sang divin melle parmi le Crefme, Que vous receultes au Baptesme. Les Trônes qui sont mis par tant de vains

En parallele des Ausels:

Les Sceptres qui font crus, fur la terre, & fur l'onde, Les timons gouverneurs du grand vaisseau du

Monde: Les Empires du Gange à l'Ibere étendus; Tous les trefurs en vn trefor fondus; Tour cela n'est qu'vne étincelle,

N'est qu'vn rayon de la Gloire éternelle. Vous estes appellée à cette Eternité, Où chaque Ame à sa Cour, comme sa Royauté: Où les moindres lueurs, dont les Saints se coutonnent,

Effacent le Soleil, & les Aftres étonnent. Tournez donc là vos foins, portez - là voftre ceut: Ne perdez pas pour l'ombre d'vine fleur,

Ne perdez pas pour l'ombre d'une fleur, Pour l'imposture d'un atome, La jouislance d'un Royaume. Sur tout, pour vous garder fans attache à la

Ayez coiyoust les yeux fur voître dernier jour souvent-zous que dans ce court efpace, Oi l'image da Monde paife, Liethe qu'une heure fait fleutr, Une autre heure la fait moutir. Le nuage dace qu'un vent propiec élere, Un autre heure l'obfourcit, & le ceven Le le vailfaux courte ven toute de le ceven Le le vailfaux courte ven toc échoûe, Après avoir fut le vaguer poié, le vaguer poié,

Devient luy-mesme de l'orage,

Le jouet après son naufrage.

Songez encor, que tout ce qu'ont de fleut,
Le Bien, la Gloire, la Grandeur,

Est la fleur d'yne matinée, Que le mesme Soleit void éclose & fanée. Que l'Abeille qui fait le rayon du platir, Aprés avoir chatouillé le desir,

Devient au sein d'yne ame molle, Un Vautour devorant, qui jamais ne s'envole, Tant qu'il y teste, ou regret à tirer,

Ou conscience à déchirer. Que le plaisir luy-mesme ensin n'est qu'vne

goutte,
Qui feiche fur la langue, au moment qu'on le goufte:

Et qui par vne fausse, & trompeuse douceut, Porte l'ablinthe, & la mort dans le creur. Ainsi pat la Raison, & la Foy gouvernée, Et dans les droits sentiers de la Vertu menée, Suivant tuijours le plan, que je viens de tracer,

Suivant tuûjours le plan, que je viens de tracer, Vous pourtez fans peril, & feutement paffer, De l'ombre, & des couleurs d'vne Cour temporelle,

Aux folides grandeurs d'vne Cour eternelle.

供が供給機器機器機器機器機器 SECRET

DE LONGUE VIE.

A MADAME LA MARQUISE DE LEUVILLE.

LETTRE V.

Il lay represente le vansy Secret de conferver la fanté de son esprit, & de son corps: & l'aversit des choses qu'elle doit éviter, & des remedes dont elle doit vifer, pour avoir une vic longue & tanquile.

NA A QUI II a suffi fige qu'illuftre, Si jamais la fincetiré, Li bonne foy, la probiré, L'honneur, la vereu, la franchife, Chrameur, la vereu, la franchife, Cut dront de baluftre, & de dais, Fe de Sarceul d'ann le Palais, Professe d'ven Medecine, Auffidelizate que fine, Qui l'air par de trates fecctes, Des merveilles à peu de frass.

T

De la part des Graces Regentes, Er de nostre Ecole Intendantes, Je viens aujourd'huy depuré, Directeur de vostre sanré, Vous instruire d'vne methode, Aifee, agreable, commode, Par laquelle malgré le Temps. Avant-coureur des mauvais ans, Vous pourrez avoir vne vie, En tour âge digne d'envic.

Le seeret pour vous bien porter, Sans deformais your courmenter. A prendre Sené, ni Rubarbe, De vos Docteurs à longue barbe; C'est de bien purger vostre cœut, De toute teinture d'aigreur De tout chagrin qui rend la bile, Ou plus adulte, ou plus mobile: Et de tout foin vieil, ou nouveau, Qui peur échauffer le cetveau Il n'est point de climat au Monde, Où la rerre ne foit feeonde, En moiffons de mauvais Soueis,

Qui mal ménagez, & mal pris, Quelque fucre que l'on y metre, Ont vne amertume secrete, Qui se répandant pat les sens, Corrompe la fleur des seunes ans. Er fait venit avant l'Automne. Le blanc dont l'Hyver se couronne. Cette trifte, & funeste fleur,

N'est pas d'vne seule couleur ; Elle est passe, jaune, ou changeante, Comme l'est la main qui la plante : Et felon que fes jours divers. Sont ou plus clairs, ou plus couverts, Dans l'ame avec elle se ghise, Ou l'infame, & jaune Avariee i Ou le passe, & sévreux Amout, Qui brusse de nuit, & de jour; Ou cette obscure frenche. Que nous appellons Jalousie. Done avec foin yous les fuytez, Fusient-ils pour vous plus dorez, Que le premier que vit la plaine, S'éclore du corps de Climene.

Laiffez les veilles aux Efprits, Du genre des Chauvesouris: Laissez-les aux noires Furies, Meres des noires réveries, Qui ne dorment pas vn moment, Au continuel fifflement, Que font fur leur front sans coëffure,

Les Serpens de leur chevelure. On peut se divettit au jeu, Pourveu qu'on n'en prenne que peu : Et que l'on se gatde d'en faire, Une nourriture ordinaire.

Prime & Piquet perpetuels, Poivre & ragousts continuels, Confumant d'vne ardeur égale , L'esprit de l'humeur radicale a Et d'vn égal déreglement, Détrussant le temperament, Les fievres tierces, & les quartes. Viennent après l'abus des Cartes: Comme après l'excès des ragoufts, Les maux des pieds, ceux des genoux, Les Gravelles , les Seiatiques , Er pareils Bourreaux domestiques, Par la Nature sont laschez, Pour chaftier les débauehez.

Est-il rien de moins faluraire, Que d'estre toujours s'edentaire a Et dans vn fauteuil de velouz, Estre exposee aux mesmes cloux, Que les malheureux, dont se joué La Fortune avecque sa roue? Quels esprits peur porter au cœur, Un air groffi de la vapeur De douze chandelles bruffantes, De douze joueufes ardenges, Et d'autant de joueurs firstez, Qui de convomte échauffez, Meslent en commun les fumées. De leurs passions allumées.

Pour guerir les obitructions, Que causent ees infections, Vous prendrez routes les femaines, Six dragmes du bois de Vincennes, Sur aurant de feuilles du Cours. Teintes aux tayons des beaux jours : Pourveu qu'il s'en trouve de pures, Des contagieuses morsures. De certains infectes volans, Armez d'aiguillons & de dents, Qu'en vulgaire Amours on appelle: Espece maligne & cruelle, Dont la piqueure, & le poison, Sonr à eraindre en toute Saifon.

Deux livres d'ait pris sur la plaine, Voiline du lit de la Seine : Ou pris fur la cime du mont, Où Boulogne éleve le front, Et mis en conscrue liquide, Avec peu de ce frais humide, Qui rombe au coucher du Soleil, Vous feront vn plus doux fommeil, Que tous les extrairs chimetiques, Des chercheurs d'essences chimiques.

Tournez l'esprit, jettez les yeux, Ou fur la terre, ou vers les Cieux; Toutes ees beautez vegetables, Vos rivales, & vos semblables, Les favorites du Printemps, Et les filles des jeunes ans:

Toutes ces beautez éclatantes, Du Monde celébe habitantes, Qui font illultres, comme vous, Er comme vous, ont l'efptir doux, Toujouts fraithes, rofiquots feraines, Er fans remedes toujours faines, Ne doivent leur temperament, Qu'au grand air, & qu'au mouvement.

L'Oranger qui meure dans la Serre , Se potre bien en pleine terre : Et le Myrthe frais en plein vent , Sous le couvert est languislant. Les Tuberceules renfermées , Moins belles , & moins parfumées , Par leur triftelié & leur passeur , Semblem exprimer leur douleur.

Les Nymphes des eaux croupsilances, Tobjours lafes, robjours pefances, lofécheur le out de leurs lirs, Des vapeurs de leurs copp pourtis. Mas cellet qui dans une eau vue, Segapant le long de leur nue, Segapant le long de leur nue, Que l'afficre doinne à leur court, En nour faiton tobjours belles, En nour gage tobjours nouvelles, Se font fuure par les Zephys, Qui famblent de leurs chauds fuijnis, Er du battemelt de leurs altes,

Montrer l'amour qu'ils ont pour elles. L'Aftre pete de la Saure, Comme pere de la Beauté, Le Soleil, par qui roures choses, Du sein de la Narure écloses, Ont la vie , & le fentiment , On l'embonpoint & l'agrément, Quelque riches , quelque pompeuses, Que foient ses Mations lumineuses, Jamais, ni l'Hyver, ni l'Efté, Dans vn fiege d'or arrefté, N'y languir avecque les Heures, Les Concierges de ces demeures. Il se maintient, marchant roujours, De meime train, de meime cours, Le long de ces vastes altées, De feux celestes éroilées, Où le dispensareur des Temps, A marque les Mois & les Ans.

Comme luy, fa belle Germaine, Qui toute la nuit fe promene, Dans vn char émaille d'argent, Au deffus des routes du vent, Se remer par la promenade, Quand de quelque éclipfe malade, Elie perd le pour, & le teint, De fon pale front qui évenint. Ainfi, M A R Q 15 s. f. ivous faites C que funt ces brillass Planeres,

Si comme les fleurs, dont l'Aurore Peuple le royaume de Flore, Vous scavez vous nourrir d'vn air, Epuré, lumineux & clair; Vostre fanté toujours enriere, Vos yeux toujours pleins de lumière, Voltre vilage toujours frais, Vos defirs roûjours fatisfairs, Vostre douceur tuijours égale, Vostre bonré toûjours loyale, Voftre cœur toûjours obligeant, Vostre esprir roujours engageant, Vous feront vne destinée, Aush longue, aush fortunée, Que vollre merire le veur, Er que vostre Estoile le peur,

Comme yous, depuis fi long-temps,

Si bienfaits , & & bienfaifans :

# LHYVER, A MESDEMOISELLES DE RICHELIEV.

LETTRE VI.

Il fait une description de l'Hyver, et des changemes, qu'il a faits dans le petit Luxembourg : Il parle en passant par occasion de la grandeur du Cardand de Richelteu : et mourre que les grandes Ames sont au dessant de la vantit, dont les Ames du commun sont touchées.

Ny servis a fru Nom le plus grand que la Clore;

Contro long-tempos at commu à l'Hithôtic, popular les point de la erre, ou de l'air,

Vous peut elle kepin de la erre, ou de l'air,

Vous peut elle venu c'et infolent Hyver,

Qui fant fe radoucit d'eaura vultre lou et sissa,

De ces leux enchantes, l'agreable Multirelle,

Qui da Cid de Heros, lust far ce hadiment,

Regne chet vous, aufi chargé de neuge,

Ou d'ari quelqu'ir né ces mitles climas,

Ole Colle noit e froid, ne fate que des frimas I

Depuis qu'il et froid, ne fate que des frimas I

Depuis qu'il et froid, ne fate que de frimas I

Depuis qu'il et froid, ne fate que de frimas I

Le pour de l'archive de ces retiles climas, et l'accept de l'archive l'ar

Leur corps de glaçuns s'est «hargé :

community billiagle

Jennes & vieux ont la teste chenuë. Les bras roides, l'écorce nue. Et les verres Divinitez,

A qui font des Jardins commifes les beautez, Auparavant toûjours li bien parées, Dans leurs etones m intenant à l'abri referrées, Semblent dans ces logis de bois,

Avoir perdu jusqu'à la voix. La Paliffade , où Filerie , Nymphe autrefois fi belle,& fi cherie, Laiffa de fes cheveux les filets ondoyans, Changez en fions verdoyans; Conrre la loy, contre son privilege, Quoy que jeune, est blanche de neige:

Er ce qui luy reste de verr, Dans ses propres détours cherche en vain du convert. Grands & petits Cyprés, tondus en pyra-

Sont ou courbez de glace, ou de brouïllas hu-

Le Soleil engourdi ne peut les effuyer; Bien moins encor les peut-il appuyers Ses rayons émouffez, & ternis de froidure, Sonr moins que rayons en peinture. Tout ce ani recevoit l'eierr de leur chaleur, Tour ce qu'ils metroient en couleur, Privé de leur fecond, & lumineux commerce, Ou cede au vent qui le renverle; Ou for la tige languillant, Semble gemir de la rigueur qu'il fent, Au lieu que de fon nom l'Amarante hau-

Et de les pendeloques vaine, Sa pourpre auparavant au Soleil étaloit, Etfa Couronne à la sienne égaluit; Maintenant défaite, & mouranre, Etfeulement fquelete d'Amarante,

taine,

Semble fe plaindre, & demander raifon, Des injures de la Saifun. Les esprits de cent fleurs avec elles gemissent, Prés de leurs corps qui se stétrisent : Les vns à la terre artachez,

Les autres dans le buy cachez: Er rous attendent là, que la Saifon nouvelle, A de nonveaux corps les rappelle. Mais, où n'a point porre lon infolent effort, Ce frenetique entant du Nort! Il a gelé juiques aux veines, Jusques au cœur de vos Fontaines:

Et dans leurs conduits n'a laisse, Qu'vn corps pesaur, immobile, & glace. Ces perles vives, & roulanres, Qui quelquefois, comme traits jaillissantes, Jusques au Ciel, sembluient vouloir aller, Aveeque l'or du jour , leur vif argent messer :

Er d'autres fois mollement épandues, Et dans leurs lirs eu repos crendues,

Sembloient prendre plaifir à former vn mitoir, D'invitibles liens maintenant enchaifnées, Et chez elles fans mur, fans porte emprifonnées.

Le marin au Soleil, à la Lune le foir

Onr aussi peu de mouvement, Qu'en a le plus fourd element. La Nymphe qui prefide à toute la Fontaine,

Qui d'vne riche, & large Porcelaine, Fournit à vos bailins tous ces tuiffeaux d'argent, A la rigueut du froid, elle-mesme se rend. Maintenant dans fa grote elle s'est retirée, Où de mousseline fuurrée, Sous vn habit riffu de menus jones, Et chamarré d'écailles de Poiffons,

Se fond liquide à couvert elle ferre, Sous les tiedes vapeurs, que luy preste la terre. L'interieur de la Maifon, N'a pas moins à foutfir de cette afpre Saifon.

Le porphyre, le jaipe, & le crystal en pleurent: L'or, l'azur, & la laque en meurent: Une froide fueur en coule fur le lein,

Er des hommes de marbre, & des hommes d'airain: Ces durs Enfans de la Seulpture,

Sont devenus rendres à la froidure : Leur poil en paroift heriffe, Et leur front de rides pliffe. Dans les tableaux, les couleurs défleurissents

Et les figures s'engourdiffent: Tout ce qu'on y voyoit de prompt, & d'agiffant, Y devient lourd, & languislant. Icy le villageuis, faucheur de la prairie, D'vn pais de tapiflerie,

Par l'excés du troid morfondu, Demeure le corps roide, & le bras étendu. Là le Veneur chaffant dans vne plaine, Soir de peinture, fuit de laine, Avec les chiens, & la beste gelé,

Paroift fur la terre collé Dans ce rare rableau de l'Europe ravie. L'Animal ravifleur, qui fembloir avoir vie, Tant il avoit le front hautain, Le regard vif, & de fen plein, Etourdi, languiffant, & morne Ne remué à prefent, ni le pied, ni la corne, Les fleurs & les festons dont il estoit couvert. Perdent leur éclar & leur vert : L'Europe route preste à monter sur sa croupe. Refte immobile avec fa belle troupe:

Er l'Amont qui des ja faifuit figne au Taureau, De fuivre avec sa proye, & de laurer dans l'eau, Immobile luy-mefme, & du corps & des aifles, Pour s'echauffer les mains , les tient fous fes aiffeles.

Me croira-r-on, Nymphes, fi je le dis, Dans cette pefanteur des Aftres engourdis Dans ce commun fruiton de roure la Nature, De tenebres chargée, & morte de froidure?

Vostre sage Due HESSE, a seule de son ewor, Scule de l'on esptit conservé la vigueur. Son Ame toujours force, & toujours agiffante, N'en est en rien plus foible, ni plus lente: Ce qu'elle a de l'Étoile, & de l'Esprit d'Atmand, A bien feeu vaincte vn autre vent, Que celuy qui gele les atbres, Et rice la fimur des marbres.

On scait que la vertu de eét homme sans pair. Victoricux par tout, foit fur terte ou fut met, Donna tant de tenom, tant d'éclar à sa vie, Que la Forrune mesme en conceut de l'envie. Il ley faschort, que n'avant point de part, A fes exploits conduits avec tant d'art, La Verru fuit fans elle, avecque la Sageffe, Des evenemens la maiffrelle : Et que tant d'autres grands Humains, Soit Heros Grees, foit demi-Dieux Romains, Ne s'eitant faits qu'avec la dependance,

De fon bras, & de la puillance, Le feul Armand de Richefieu, Paffant für le Heros , & für le demi-Dieu , Euit entrepris d'vne force nouvelle, D'estre grand, d'estre heureux, d'estre vainqueur

fans elle. Ne pouvant opposet à ses nobles desteins, Que des efforts injurieux & vains; Elle voulut differet fa vengeance, Jusques au temps, que pour punir la France, L'Altre qui gouverne ion fort, De ce grand homme cust avancé la mort. La plouie auffi-toft, affemblant fes machines, Preparant fes vents & les mines, Penía du grand Atmand abarre la Maifon, Et dans fa chute envelopper fon nom.

So trouvant toure feule oppofée à l'orage,

Malgré les attaques des vents, L'vn après l'autre s'élevans : Malgré l'effort de la tempefte. A la Fortune a tenu telte. Si quelque ehevron detraqué , A la symmetrie a manque, Voitre bonne, & fage Duchesse, Soit par verru, foit par adrette, A le topt fi bien attaché. Quode sa parr, ren ne s'est telasché : Et que du grand Armand l'esprit & le genie, Entretienment chez elle vne meline hatmonie Vont de mefine ait, gardent le mefine train, Que quand le timon à la main, Sceond moteur de la terre & de l'onde, Et premier Pilote du Monde, Sous le plus juste, & le plus grand des Rois,

De l'Europe en la France, il toutenoit le point. Ausi rien que de grand, rien que de magna-Ne s'ajuite à fon cœur, n'entre dans fon estime :

Et sa vettu sans tache, & sans defaut, Porte l'honneur plus loin , & les prend de plus

Que ne firent jamais, celles dont la memoire, A le plus d'éelat dans l'Histoire,

Là se void la belle Judith, Qui d'vn coup, tout vn Camp défit; La Debore vaillante & belle , Regente du Peuple fidelle, L'épée au poing , le harnois fut le dos, Pour mettre les tiens en repos Marche à la tefte d'une Armée, Contre les Tyrans d'Idumée ;

Et victorieuse leur rompt, Le joug des Hebreux fur le front, La veren de voltre Duchesse, Est vue force sans rudesse: Et ee n'est pas aux graces de son train, D'avoir le fer au dos & l'aeier à la main. Elle a pourtant, cette agreable Sage, Ses conquettes, & fon courage: Mais vn courage qui s'etend, Bien loin de là les mers, où le Gange se rendi

Mais des conqueftes faluraires, A la paix, au repos des vaincus neceffaires. Que sa pudeur icy à mon zele fait tort? Que se voudrois pouvoir violet vn accord,

Qui veut qu'à la Vertu, je fasse violence, Et l'étouffe pat mon filence ! Encore vne Vertu au doit porter fon fruit. Jusques où le Soleil fort du sein de la nuit. Ptetleziey l'oreille, herosque Duchesse,

Souffrez qu'avec respect, ma voix je vous adresse, Et que je vous faffe feavoir, Quelle est la regle du devoir, Voftre Duchesse alors, aufli force que fage, A quoy vous ettes dettinées, Vous autres que le Ciel, au bas Monde a

données, Pour l'enrichir , & mieux , & plûtoft de vos biens.

Ouc le Soleil ne l'enriebit des fiens. Vous devez par tout vous érendre, Et par tout vos bienfaits épandre Comme la grande mer, qui sans distinction, De climat, ni de nation, D'vne largeste égale embraste les rivages, Des païs cultivez, & des pais fauvages.

Les Peuples , qui de froid fous le Nort font gelez, Et ceux qui sont de chand, sous la Ligne brûlez: Ceux qui font les premiets éclairez de l'Autore, Quand de ses rais naissans l'hemisphere se dore, Et eeux que le Soleil, quand le foir l'obsenteir, De fes rayons mourans, vers le Tage noireits Tous se tournent vers vous, & vers les autres

Ames, Pateilles comme vous, à ees globes de flames,

Te iii

Qui toûjours bienfaifans , & toûjours lumineux , Attirent les defirs des humans après eux.

Mais aufi devez-vous, Duchesse fans feeonde,

Punt l'honneur de vos jours , pour l'exemple du Monde,

Monde,

Eftre bien au destits de la timidité,

De celles, qui de peur d'entrer en vanité,

Marchent roujours de longs voiles chargées i

De silsnee, & de nuit funt roujours ombragés;

Cherchent la sultude, astochent le secret;

Et fuuftent le jour à regret.

Jamas la vaurie ne fut, fage Duchesse,
Des grandes Ames la fubbleffe.
Où vit-on jamais que le vent,
Au deflius des Cheux éfelevant,
Par vn prodige érrange à la Nature,
Caufaft aux Aftres de l'enflure è

Les Cedres , dont les flanes du Liban font

Se virenr-ils jamais par des mouches rongez? Et jamais le gravier arrefta-r-il la course, De ces Fleuves regnans, qui sont grands des leur

Vuyez d'ailleurs, que ce n'est qu'en luisanr, Que le Solest est bientaisant: Que le feu n'est plus seu, quand il est sous la

cendre; Qu'il luy faut de l'air pour s'érendre; Qu'vn fleuve qui le cache, est vn fleuve perdu, Fustil d'vn bour du Monde, à l'autre répandu; Et que les Vertus inconnués,

Er dans l'obscuriré, dans le secret renués, Hors du grand jour, & loin du bruit, Sont des plantes de peu de fruit.

Er puis n'est-il pas de la gloire, Du grand Armand , l'honneur de nostre Hi-

floires
Daptendre à cous, qu'on érend de son bien,
L'Empire de l'Egliss, & le Monde Chrestien?
Que sa genereus Heritiere,
Suivant la charré, marchant à sa lumiere,
Bien loin de s'arriter des regards envieux,
Par le siperche abus d'un luxe ambisieux,
Jusques dans vn Monde barbare,
Des stiges à la Foy prepare,

Er fournir du sien, à la Croix, Que l'on porte aux Syriens, aux Perses, aux Chinois.

Nymphes, qui dans le sein de vostre chere Tante,

Avez le fort fi doux, & l'ame fi contente; Quel encens pouvez-vous brûtet? Quelle victime aux Graes immolet; Qui de tant de bienfaits égale le merite; Er de vos detres vous aequite? Les metes peties dans la mer;

Sous les vents qui tombent de l'air,

Sous les flors qui roulent l'écume, Toûjours dans la tourmenre, & parmi l'amertume,

Ne laissent pas de fournir de leur lait, Qui des pleurs de l'Aube se fait, La nourriture aux perles filles, Qui se forment dans leurs eoquilles.

Qui le forment dans leurs écquilles. Annfidans son Palais, des Vertus habité, A la Nacte argentée égol en netteté, Voître Tanre, à la perle en pureté semblable.

Comme pour vous en foins, elle est incompatable,
D'vn ampureux & rendre sentiment,
Contribue à vostre aliment,

Un extrait auffi doux, voe effence auffi pute, Que la puiffe fournit le fein de la Nature; Et malgré l'amerrame, & le trouble des flors, Chrz effe vous avez honneurs, biens, & repos. Les Graces m'fine, & l'» Mufes chez elle, Vous font vne efcorte fidelle: Toft ou tard la Fortune elle-mefine en fera.

Et fa verru vous le regagnera. Voyez pour ces bienfaits, pour cette bienveillance,

Jusques où doir aller vostre reconnoissance: Er souffrez qu'achevant, je cede à la Saison, Qui shift; jusqu'à ma caison; Et de ses glaces inhumaines,

A gelé julqu'au feu qui couloit dans mes veines. 機能機能發展器器系統機器

# GUIRLANDE IMMORTELLE,

A MADEMOISELLE
D'AGENOISE

LETTRE VII.

Il luy prefente une Guirlande faite de la main des Muses, co compose de steurs du Parnasse, qui ne sont point sujetes aux injures de l'air, co sont les mesmes en sousc saison.

NYMPHE au nom d'Agenois, que l'illustre
DUCHESSE,
Qui fair du Grand Armand refleurir la sagesse,
Sourient de son exemple, & sur ses pas conduie,
A la Sphere eternelle, où la Verru reluir.

Aujourd'huy qu'on a veu, venir à vostre La Jonquille, l'Oeillet, l'Iris, la Campanelle, feste, La Flambe qui naquit du bucher d'vne belle,

Les Heures (œurs du jour, la guirlande à la reste, Et que de ses cheveux meslez avec ses rais, L'Aube vous a tissu de lumineux bouquets; Soussiez qu'avec les sleurs, qui naissent du Parnasse.

Un cercle de ma main, sur vostre front se fasse: Elles vous pareront, vous les embellitez : Du seu de vostre Esprit vous les punifirez : Er malgré les Saisons aux graces si cruelles, Les graces sous la vostre, en seront eternelles.

La Rofe la premiere offre pour eftre à vous, Un teint noble & modeste, vn air pudique & doux:

Elle s'et à vos yeux d'épines defarmée, Du fouffle des Zephys elle s'eth parfumée; Er fi-colt que fes feux fur vous éclaerons, Apris vous par effains, les Amouss volctons. De fa tobe à fond d'or, la Tulippe hautaine, Si vous la recevez, en deviendra plus vaine, Que fi l'Aube en paroit l'habit des nouveaux

jours, Quand brillans & pompeux, ils rentrent dans leur

cours.

De Flore & du Printemps la fleur avant-cour-

riere, Prendra de vous l'esprit, l'odeur, & la lumiere : Et belle des beaucez que vous luy donnerez, Ne fleurira qu'aurant que vous l'éclarerez.

Le Lys noble & royal, le noble & beau Narciffe,

L'vn de l'autre rivaux, en cét heureux office, Feronr à qui fur vous, de plus loin fe verra; A qui de plus d'argent, de plus d'or brillera: L'vn prifera ce rang, plus que toutes les maroues.

Qu'il donne & qu'il teçoit fur le front des Monarques: L'autre par vn plus juste, & plus beau change-

ment, Cessera de s'aimer', & sera vostre Amant-Sans regret le Jasmin, cette Estoile musquée. Verra de vostre teint sa blancheur offusquée, Er le jaune Souei, fans regret oftera, Son amour au Soleil, & vous le donneta. La Violete mesme, à qui la modestie, Fit avec la douceur, par Flore departie, Glorieufe dentrer dans vn fi riehe atour, Voudra se faire voir , & cherchera le jour. L'Anemone jadis une aimable Bergere Fiere de sa beauté, sur les bords de s'Ibere; Et le beau Martagon, qui par elle outragé, Fut au nombre des fleurs, avec elle rangé, Tirant de vostre front vn surcroist de lumiere, N'aurone plus de regree à leur forme premiere : Et paroiftront au feu de ce nouvel amour , Des rubis détachez du char qui fait le jour.

La Jonquille, l'Oeiller, l'Iris, la Campanelle, La Flambe qui naquit du bucher d'vne belle, Et cernt autres encor, qui vous coutonneront, Laifferont le Soleil, vers vous se courneronr: Et pour comble à ces sleurs, pour vous plaire amasses,

Cleon ajoûtera ses plus belles pensees.

### TSC032 0283 882 28

DELA

## VRAYE FOY

DE HAVCOVR

LETTRE VIII.

Il let exhorte à quitre l'erreur où elles onn esse nouvries; pour prendre la Religion de leurs Peres; co leur représente par diverse exemple, que fant la vreye Fey il n'y a point de falut. Il a plu à Dieu que l'Asjnée de ces deux illustres personnes, ouverist les yeux à la Verité, co se significate clau.

R Ax & couple de Sœurs, que tout le Monde admire, Que dans la faine Foy, tout le monde defire.

Ne verray-je jamais le jour tant foulsaité, Qui jenouvelle en vous, cette pure claire, Doist l'Ange qui prefide au Sacre du Baptefine, Sous l'eau du faine lavoit; vous fev n Dademe ! Ne fera-ce jamais, que je verray vos yeux, Deffillez aux rayons que vous offrent les Cieux, Reconnositre l'erreut, qui de fa nuit oblécute, Déruit en vous la Grace, & gafte la Narure !

Je veux que dans vos corps, je veux qu'en vos Esprits, Tout ce qui peut charmer, sans épargne soit

Je veux que les Vertus par les Graces menées, Se foient dés voître enfance, à vous fuivre adon-

De quoy woss fervita d'avoir plus de vertu, Que les Prudes de Rome autrefois n'en ont cu; De quoy d'avoir l'esprit de celles dont la Grece, Dans fes Livres encot nous vante la fageste; Si tous ees ornemens foit d'Esprit, soir de corpor, Vous font comme ces seurs, dont on pare les morssis vos graces sans soy, sont comme les sigures, Dont la beaute fans vie, orne cles seputures; Vous avez de l'éclat, les Cometes en ont, Et j'attent plus de feu que les Alltes ne font! Mas fais foy, etc éclat quéleid que l'fumée, D'one vapeur volante, à là petre allumée? Le fays dans quelle eftime elt voltre honneftets! Et l'eloge quo n'dunne à voltre puerté: Mais qui ne fait combien, au Delièg pertient, D'Hermines que les eaux hoss de l'Arche fuir

prirent?
Combien il se perdit de Moutons innocens,
Brûlez avec les Loups, dans les sunestes champs,
Où des tortens de sousse, & destortens de
stames,

Hames, Ne fieren qu'nt bucher de cinq Villes infames? Pauline fat pudique, & noble comme vous : Comple une l'éprire haut & douvre Monime foi censlairee, Artenulie fui figer Saphon eut du l'agrovis ; Clelle est du courage : Mais courage ; Gavoir, effort, pudicité; Sans la foy, not rien fait à leur fichité. Ces Eroules jadis dans le Monde adorées ; Et dans l'Hildure encor manierant honorées ; Et dans l'Hildure encor manierant honorées ;

Parmi nous aujourd'hui ne font que de vains noms; Ne font dans les Enfors, que de triftes char-

Que des ferpens de feu foufflent de leur haleure,

Et que la Mort nourrit d'une eternelle peine.

Ayez donc d'auttes foins, prenez un autre but,

Que celles-là n'ont pris, pour aller au falur. Ne vous abufez point d'un vain nom de confiantes: Le meilleur est pour vous d'estre au rang des pru-

dentes.

Est-il quelque maison que vous ne quitassiez,

Est-il quelque vasissau d'où vous ne fortissez,

Elè-il quelque vailéaut d'où vous ne fortifice ; Pour vous fauver du feu, pout évitet l'orage, Pour fuir vn p'eril de pette, ou de naufrage? Fuit - ce vn Palais des mains de quelque Atlane bath; De trefors, de beautez, de plaifirs afforti;

Plus tiche, & plus pompeux, que le Palais qu'Alcine, Fonda de jaspe sin, couvrit d'agate sine:

Fonda de jaspe fin, couvrit d'agate fine: Fust-ce vn vaisseau conduit par des Amours rameurs,

Bordé d'orienteire, de couronné de fleurs, Comme l'edite celup qui mena Clespatte, Comme l'edite celup qui mena Clespatte, Vers l'Empereur Romain, qui fut fon idolatre. Encor quienteire, voust, de Plaisi, de vatificas, De cranare de mouiri fut la certe, ou dans l'au. Et pour vous garanteir d'un ectre flusplice, Vous ne fottuter pas d'un mauvais éditice, Vous ne fottuter pas d'un mauvais éditice, Qui n'est qu'un coupe-gorge , aux affaifin ouvertir.

Vous ne quitetez pas, pour fuir le naufrage, Un varificau composé d'un bizarre affemblage, Qui n'a point de Nocher, ne connoist point de port, Qui flote au gré du vent fans boussole, & fans

Note: Mais en quoy craindriez-vous de passer pour legeres?

Seroit-ce en revenant à la Foy de vos Peres? Seroit-ce en retournant à l'Eglife, où leurs os, Avecque leur memoire, ont vin beuteux repos? En honocant la Croix, que jadis ils planterene, Sur l'infidele front des Croiflans qu'ils dom-

precent?
Le changement est bon, & mesme glorieux,
Quand il nous pousic au bieu, quand il nous porte
au mieux.

Sous la main du Sculpteur l'or change de figure : Il reçoit des beautra qu'il n'a pas de manure: Le matche en se nich changeant, se taille & se polit. En se changeant, le bois se peint, & s'embellix: C'ell par le changement que la tetre est feconde:

Que le Soleil d'Avril fait refleurir le monde : Le tout ce qu'a de beau, I'vn & l'autre Element, Ambre, perles, metaux, se fair pat changement. Les Cieux tout grands qu'ils sont, se changeront eux-messmes;

Les Planetes auront de nouveaux Diademes; Leurs cercles enrichis de plus brillans rayons, Seront plus lumineux, que nous ne les voyons: Et tous les autres corps nettoy ex de leur craffe, Prendront vne autre afficte, & changetont de

face.

Et nous-meffines alors divinement changez,
Des liens de la mort pout jamas dég.gc.z,
De lamiere nouris, revetlus de lumere,
Et libres des défauts qui luuvent la manère,
Journons dans le Cel d'une feilleireé,
Qui n'auxa point de fin hors de l'Eternisé,
Sage: & noblès Sœus, saviéz de bonne heure,
Quelle en ce changement fera voltre demeure,
Et penfez qu'on ne peut trop polt gireparer,

格特格特格特 格特格特 格特 格特 第

A prevenir vn mal , qui doit toujours duret.

### 

## DU JEU,

# A MADAME DORADOU.

Il represente les inconvenients du Jeu; la perte que l'on y fait du Temps; le pers où s'on i exposé d'y perdre l'eternie; ce les desprotes qui en arrivent : ce ensigne quelles regles il y faut garder, que la fanté, la constiènce, ce le ben messe, n'en sousserent per point de prejudice.

DORALIS, en ce temps, que tout lé Monde El El Et qu'on n'entend par tout, que le bruit de la tout.

Que tourne à l'aventure , & d'vn branle incertain.

Le Sort dispensateur de la perte & du gain: Souffrez qu'en peu de sratts , & d'vn crayon

Je vous trace vne Regle, auffi courte qu'vtile, Sur laquelle le Jeu de m thode arrefté, Et felon les devouts, & les droits limité, Retienne l'harmonie, & garde la mefure, Que la Vertu demande, & que veut la Natute.

Que la Vertu demande, & que veut la Nature. Je içay que voitre Esprt egal & modere, Dans le juite milien, s'elt toujours resseré? Et que vostre ration vous rendant tout office, D'adroite gouvernante, & s'age directrice,

En eccy, vous n'avez, qu'à fuivre ses avis, Comme toùjours en tout, vous les avez suivis. Mais chacun ne sçait pas avec tant de ju-

Reffes, Se rendre à la taifon, ni fuivre fes adreffes. Combien en connoîl-on, qui font à redreffer, Sur les alignemens que je vay vous tracer? Et puis, quelle eft fut terre, ou la Preude, ou la

Sage,
Qui n'art befoin d'avis, pour l'eftre davantage?
De tous les reglemens à prendre für le Jeu,
Le premier, Doralis, est de jouër fort peu.
Mais le plus court fans doute, & le plus falutaire,

A qui voudra du Jeu franchement se défaite; Est de rompre avec luy, sans jamais renouër, Pour paisir, ni pour gain, qui tengage à jouer, Il est certes étrange, & je ne puis entendre, Commen la Mort cherchant par tout à nous

furprendre,

Jouér fous le couecau de la functie main.
Quel fi fou criminel, aux yeux de la Jullice,
Au pred de l'échafiaut dreffie pour fon lupplice,
Sous la main du bourreau prefi à l'executer,
Est la penfice au Jeu, devant que de monere!
Il eft vray, Don a Lits, la Mort inévazible,
Er non moins qu'aux liyers, aux Ross incorable,
Tuliyours à voller dos, foit de pour, fout de nut;
Le fec haut à la main, fain relafche vous faux.
Montez - rous en carroffe ! avec vous effo

monte, Sans qu'à son front pelé le vostre fasse honte. Allez - vous chez la Reine è elle entre avecque

vous,
Sans craindre des Huissiers les rebuts, ni les coups.
Estes-vous de festin, de nopce, d'assemblée !
L'importune qu'elle est, sans demeuter troublée,
Du brut que fait le luxe, & qui sur s'embarras,

L'horologe à la main, mefure tous vos pas. En vifite, à l'Eglife, en chambre, à la campagne, Elle est vostre fuvante, esse est vostre compagnes

Et contre voître sein, son ser sombre toutné, N'attend, que de frapper, le signal soit donné. De quelque baltion que l'Arsenal vous couvre;

On meure à l'Arfenal, comme l'on meure au Louvre:

Et fi, mille canons feroient contre la Mort, Rangez autour de vous, vn inutile effort; Le mafque, le mouchoit, les perles, les do-

rures,
Seroient-elles für vous de plus fortes armures?
Et eroitiez-vous pouvoir, l'éventail à la main,

Ce qu'Hercuse tenta de la maffué en vain ? D'ailleurs , penferiez vous avoir affez de chatmes .

Pour engourdir fon bras, pout amollir fes atmes? Elle est avengle & fourde, & jamais ne se prit,

Dans les pieges des yeux , na dans ceux de l'esprit. Vestre Ange qui vous tient à couvert sous fon

La Vertu qui s'oppose au coup de la cruelle; Les Graces, qui pour vous luy prefentent le fein ; Ne feront pas tombre le couteau de la main. Vous jouez cependant, sous sa farale attemte; Dont avec la Vertu, les Graces sont en erainte: Et randis que vostre Ange, est pour vous en

frayeur,
Vous avez l'allegreffe, & le plaifir au cœur.
Vous direz, Doralis, que vous estes heu-

Aufir devez-vous l'estre, estant si geneteuse. La Fortune a toujours fast eas de la grandeut, Sont de celle de l'ame, ou de celle du cœus, Er comme fur la Mer elle aide le Pilote, Qui fans pafitr, attend la perte de la flore; De messme dans le Jeu, la bizatte se plaist, A voir risquer sans crainte, & perdre sans regrer.

D'autre part, chant femme, & quoy que l'on en die,

Aimanr vne Ame douce, autant qu'vne hardie; Elle ne peut avoir de dureté pour vous; Dont le cœur est fi tendre, & l'efprir est si doux; Et l'on croira toûjours malaifé, qu'elle évire Les Graces qui par tour, marchant à vostre suire. Soir de force ou de gré, luy font tomber des

Le favorable fort qui difpense les gains.
Mais voyez, Do s a 11 s, si toutes ses sinances,
Qui sont tant de desits, qui sonr ranc d'espe-

Quand ses cossesses feroient dans les vostres vuidez, Pourroient vous raquiter, du temps que vous

De releta:

De cèbien fi roulint, fi prompe, fi volatile, le des jienn d'icy bas, je bien le plus vitle.

Re des jienn d'icy bas, je bien le plus vitle.

Si mosa avoiso graper l'au de fixer le comprari.

Si mosa avoison general rat de fixer le comprari.

Si mosa avoison en main , aveceque nos journiers, le reflors incommo dont elle font tourniers;

Nosa posarrions, Do na Lis, josète en ficurere, l'osa posarrions, Do na Lis, josète en ficurere, l'osa posarrions, Do na Lis, josète en ficurere, l'osa posarrions, d'e volga, Jamais in oe fixer pris, ni ne fix mis en cage.

Jistitude de l'avois, no bean d'intercere l'alles, pieger, passan, on a bean la ple deffer;

Da deure de d'el avois, no bean d'unercere.

Ni fix aucune main, ni tur aucune reflect.

D'ailleurs , tous les momens à nos jours deflinez,

Par vn ordre précis, nous estant assinez, Comme vn mobile fonds, pour éteindre les dettes,

Que nos debordemens, que nos pechez ont faites, Ed-il d'yn homme fage, & d'yn esprir bien fain,

Qui n'a point de garant, d'estre jusqu'à demain, De perdre en non-valeurs, & pour des bagarelles, Dequoy se rachecer des peines erernelles? Er perdre sur le tour d'vne carte, ou d'vn dez, Les biens que sur sa soy son espoir a sondez?

De combien pairiez-vous, à voître heure dernière, Le pouvoir d'allonger d'vn pas voître carrière?

De combien voudriez-vous acherer vn moment, Pour revoir voître compre, & faire vn plein paiment? Ez-ce font ces momens, dont la perte fatale,

A tous les deux partis des Jouëurs est égale:

Heureux & malheureux , joüant sur mesmes
frans.

Perdeus va bien qui passe, & ne reviene jamais.

Icy, vous me direz, que je suis trop severe: Que je parle d'vn air, & d'vn ton de vieux Pere: Et vous charge, en ce point, de plus d'austerité, Que n'en peur supporter l'humaine instrmité. Vous pourriez dire encor, que ces Beautez lui-

fantes, udiques comme vous, comme vous bien fai-

faintes,

Qui le cours de la nuit éclairent de leurs feux,

Dans leur falon d'azur, ont leur bal, & leurs

Un autre ajoûcera, que ces Ames aiflées, Qui gouvernent fur nous les Sphieres étoilées, Ont pour se diverrir, durant ees longs efforts, Les concerts que leur sont des Sitenes fans

corps.

Dira-t-on point encor, que ces riches Figures,

Qui brillent à nos yeux, dans ces hautes ftru-

Lions, Taureaux, Beliers, Centaures, & Poif-

Ft cent Signet divers d'afficte, & de Façons, Avu Efprin directeurs de ces voûters roulantes, Sonr comme des Echres de formes différentes, Qua fervent quelquefois, à leur relafichement, Dans le train d'wn fi juste, & fi fort mouvement Ces tations, ¿Dona 1.15, fort raisons figurées Et de traits fabuleux für le faux colorées. Mais fans faire venir des couleux de fi loin,

Il doir faiffire icy, d'alleguer le befoin. Je l'avouë, il eft vray, l'infirmicé demande, Qu'après vn long effort, la Verru fe debande i Er le rendre tilfu dont fe font les resforts; Qui fervent au concert de l'efprit & du corps, Ne fe peut conferver, fans quelques intervales, De mouvement séaux. & de paules ésales.

Ces paufes, Doralis, ont leurs temps, & leurs points, Qui veulent de mesure, aux devoirs estre jointss Et c'est par ces devoirs, & sur cette mesure, Que la Vertu donnan le tour à la Nature.

Sans debaucher l'esprir, ni rompre ses accords, Le Jeu remet les sens, & délaise le corps. Pour atteindre à ce but, quiconque sura

l'envie,
D'alleger par le Jeu, les peines de la vie,
Le prendra comme vn fel, qui se prend sobrements

Et n'en viera pas jusqu'à l'accablement. Tout excés est chargeant, dans l'viage des choses: On peur estre étousie sous vn monceau de Roses: Si le vuide incommode, aussi fair bien le plein: On meurt de trop manger, comme l'on meurt de

faim: Et le plus doux fommeil, ceffe d'eître vnremede, Si-toft que du befoin les bornes il excede. Le Jeu, comme l'Eftude, épuife la fanté, S'il est avec chaleur, jusqu'à l'excés porté:

Land Loogle

Il feiche les esprits, qui le long des arteres, Aux fonctions des sens prestent leurs ministeres: Il épaissit le sang, dont la pure vapeur, Nourrir de la seuneile & le fue, & la flour: Il change & fait tomber , long-temps avant l'Au-

L'or fubril & frife, donr le front se couronne: Et par tout où rioir la Rose joinre au Lys, Il rire des tillons jauniflans de Soucis. Il fait encore pis, il eteint la femence,

Du bon fens, du difeours, & de l'intelligence : Er ne laiffe en l'efprir interdit & perelus . Que des couleurs fans corps , & des termes

confus. Ces renans de Bureau , qui n'ont pour toute affaire,

Qu'à suivre le hazard, assis dans vue chaires Scavans à distinguer flux, sequence, fredon, Ont à peine compris de quel genre est leur nom. Docteurs fur le tapis, ailleurs mulets de fumme, Ils n'ont que l'apparence, & le dehors de l'hom-

Et reservé l'habit, la plume, & le collet, N'ont rien , qui leur puisse estre envié d'un valer

N'aguere vn de ecux-là, stupide & ridicule, Me demandoit dequoy vivoit la Cameule. Si les Gemeaux eftoient de ees Saints Innocens, Qu'Herode fir mourir en la fleur de leurs ans. S1, comme nostre Lune est de couleur d'yvoire, Celle des Abyffins, & des Mores est nuire: Er d'où vint tant de sel, dont au commence-

ment,

Furent falez les flots de l'humide element. Cependant, DORALIS, paree qu'il a l'adresse, De puusier d'un corner, deux dez avec justelles Paree qu'il sçair du Jeu, les secrets & les mots, Er peut dire le paile, & le vade à propos 1 Le nom qu'il s'est acquis dans les Academies, Luy donne du eredit, & luy fait des amies. Voltre Librit, DORALIS, est comme un beau miroir,

Les Graces, les Verrus, se plaisent à s'y voir s Et les Muies qui font aufli chaftes que belles, Se plairuient bien eneore, à s'y voir avec

clics. Si vous en desirez l'éclat entretenir Vous n'y fuuffrirez rien, qui le puisse ternir:

Et vous ne l'ouvrirez, qu'à de nobles idées, Propres à l'embellir, dignes d'estre gardées. Mais voyez, DORALIS, fices nobles porcraits .

Qui veulent des rayons si brillans , & si nets, Vous viendront de la courte, & pefante lu-

D'vn stupide, pestri du mate de la matiere : D'vn ignorant, qui n'a que de confus accens, Obseurs à la raison, barbares au bon sens.

Seroit - il bien feant, fetoit - il point dom-Qu'au licu de la Vertu, qu'au licu de fon image,

Au licu de cent erayons, de gloire colorez, Puur voitre instruction de l'Histoire rirez i Le fond de vostre Liprit n'eust pour toutes pein-

tures,

Que du rouge & du noir, en bizarres figures e Pauline, Zmobie, Artemife, Didon Et pareilles Beautez, jadis de si grand nom, Dont maintenant eneore au temple de la Gloire, On chante le merite, on benir la memoire

Vivane en vottre Esprit , luy ferout plus d'hon-

Que cent dames de pique, & cent autres de cœur.

Sur tout, défendez-vous ces veilles indif-

Au rume, à la migraine, à la fiévre sujezes. Rien n'est de plus mortel, à la fleur des beaux jours,

Er rien des jours neigeux n'avance plus les eours; De ces jours importuns, où toure grace expires Ou de leurs feux étentes, les yeux n'ont que la

Et les esprits du sang, en catate écoulez, Ne lautent que le mare dans leurs conduits

En cela , Donalis, imirez vos pareilles : Au Ciel & fur la terre, elles craignere les veilles. Tant que l'Aftre du jour regne sur l'orizun, Les plus aimables fleurs de la belle Saiton Soit parentes des Lys, ou parentes des Roses,

La telte découverre, & les feuilles écloses. Eralent leurs parfums, & leur luftre à nos fens, Et nous en font des jeux auffi doux qu'innocens

Tandis que les Zephyrs, pour jouër avec elles, Les barent en passant, des pointes de leurs

Mais fi-tost que le jour donne place à la nuit, Ces Zephyrs enjouez ecilant de faire bruit, Elles ferment leur fein; & leurs teites baiffees, Se rendent au fommeil, dont elles font presses.

Les humides Beautez habitantes des eaux, S'ébatent rout le jour, le long de leurs ruisseaux, Soit avecque les jones, qui leurs bords envi-

Soir avec les glayeux, dont elles se couronnent. La perle & le corail, l'ambre jaune & le gris, Er semblables bijoux, venus de chez Theris, Sont de leurs petits jeux la matiere, & les

gages. Tant que le jour paroift le long de leurs rivages : Mais à peine meure-il, qu'on les void fuus les flots, Avec elles dormans se donner au repos.

Jamais d'un seul moment, le Soleil ne differe, De se jettet au lit, qu'il a sous l'Hemisphere,

Quand les Heures du soir leurs bras noirs éten-

Rappellent vers la Mer, son atelage ardene. Ley n'opposez point ces Beautez étolées, Qu'on void toutes les nuits, les testes dévoilées,

voilees,
Er les rayons épars, dans leur cercle danser,
Jusqu'à ce que le jour vienne les en chasser.
Leur nuir est, DORALIS, quand le jour les

Leur jour, quand le Soleil à la Lune fait place : Et l'on void qu'à l'inflant que l'aube de retour, Retouche l'ortion, des premiers traits du jour; Dans leurs voiles d'azur auffi-toft referrées, Et pour se teopéer, à couvert retirées,

Et pour le répoier, à couvert retirées, Elles dorment aurant, que le fouffre le cours D'vn logement mobile, & qui roule toujours. En cèt endroit encore, il faut que je vous

die, Que le Jeu qui déborde, est vne maladie, Que diffipe le cemps, qu'on doit à ses befoins; Ne lastie auteun loist peur les plus pulles foins; Er séche dans l'esprit, & dans le ceuts supprime, Tout le sue qui noutrit l'amitié legitime. On renonce aux plus chers, aux plus doux

entections,

On tompe let plus ferrez, les plus fermes liens,
Le cocher le plus prompe, ne va pas affez vifte,
Quand le fignal du Jeu, les joueules invice.
Et pour aller refver fur du rouge & du noir,
On laiffe tout commerco, on quite tout de-

voir:
On se cache à l'ami, le parent on écarte,
Pour aller connecter sur des seullets de carte.

Un cour comme le vostre, humain, duux, genereux; Ne met qu'au dernier rang, le commerce des

Jeux. Il veut qu'en premier lieu , la Vertu foir fetvie: Et dans l'effar qu'il fait, des devoirs de la vie, La moitré de fes foins fe donne à l'amurié;

Et la devotion en a l'autre moitié. Auffi, s'il en est crû, fur son experience, Il n'est ni gain present, ni gain en esperance, Oni vaille à beaucoup prés et que vaux l'e

Qui vaille à beaucoup près, ce que vaut l'enrectien, D'vn ami ferieux, diferet, homme de bien. Il n'est point de plaifit, dont le goust ne s'ai-

Si nous le comparons , au goust d'vn bon office.

Mais ce goust, Donalis, n'est que de peu de gen.,

Qui purgez de la crasse, & des abus des Sens, Jugent tout autrement, que ne fait la Commune:

Donnent à la Vertu, le pas fur la Fortune

gnile.

Et se satisfont plus de l'esprit , & du cœur , Que de tout l'attitui que traisne la Grandeur,

Ajoureray-je iey, que le droit des journées, Au fervice de Dieu, par fes Loix affinées, Demande que nos cœurs, nos esprits, & nos

Quitent les vains emplois, & s'en donnent de

Sur tout, quand les Autels, quand les parois des Temples,

Pour emouvoir nos cœurs, par de triftes exemples, Et pour nous excirer, à vaincre nostre orgueil, s Se défont de leur pompe, & se couvrent de

Quand les funchres fons de nos cloches lamentene,

La mort du Dieu Sauveut , que les Ctoix representent: Et que son sacré sang, a nos yeux épanehé,

Tombe fur nostre mort, & sur nostre peché. Quelle ame, si ce n'est vne ame de Tarrare, Ou de quelqu'aurre trempe encore plus barbare.

A la voix de ce fang, qu'elle verroit couler, Pourroir le bruir des dez, & des cartes meffer; Il est encor des temps de rigueur, & de

peine,

Où les Jeux font cruels, la joye est inhumaine.

Ces temps fork, quand le Ciel irrité contre

Prend fes yeux de menace, & fa voix de courroux.

Quand les Executeurs de la Juftice outrée, Defeendus en futeur, de leur trifle contrée, Tantoff fement en l'air des charbons peftilens, Qui fans diffinchion brûlent petus & grands: Tantoff lafehant le frein qui bride les Rivieres, Font des Bourgs abyfinez de flotans cinnenteres:

Et tantost font rouler, sous leurs steaux redoublez, Le sang des Nations dans les Estats troublez. Qui joura, s'il est sage, à la lucur funcse,

Des feux noits & fievreux dont s'allume la pefter Qui joura, s'il est fobre, au bruit que font les fleaux.

Dont le Ciel offense, bat la terre & les eaux? Qui joura s'il est homme, aux etis des misetables,

Ecrafez fous le poids de ces fleaux effroyables, Qui font voler en l'air, des peuples moissonnez, Et les membres moulus, & les chefs tronçonnez,

Le Monde est ébranlé, la Nature s'esfraye, Tout brusse d'une part, de l'autre tout se naye; Le fracas, le débris, la elament des mourans, On du seu devorcz, ou traissez des courans, N'ostrent de rous costez, que d'affireuses images, D'embrassemens mestez avecque des nautrages: De concert cependant, le corner à la main, Trois fripons, outrageux à tout le Genre humain,

Jouront ie prix du fang des malheuteux qui meurent, Et se riront des pleurs, des autres qui demeu-

rent.

Le Jeu doit estre net de tous déreglemens,

Soit de mauvaise foy, soit de mauvais sermens.

Il se void, Doralis, certains filoux de cham-

bre, Munis de longs «carions , couverts de poudre d'ambre.

Qui les carces aux mains , au lieu d'armes à feu, Detrouffent leurs amis engagez dans le Jeu. Vos mouchoirs, vos manchons, vos perles, voltre foye,

Ne sone pas en peril, de devenir leur proyes Ils en veulent à l'or, & non pas aux hiers, Dont Vemse & Raguse ont tissu vos colets.

Dont Vemfe & Ragufe ont tiffu vos colets.

Loin de vous, Doralis, les doigts de ces

Hatpies;

Plus Ioin de vous encor l'haleine des Impies, De ces Espeirs d'horreur, & de rage emportez, Du souffle du Dragon, de son sel empethez, Qui des sermens affreux, que leurs bouches vomissent.

Infectent l'air au loin, & le jour obseuteissent. Au lieu de la Fortune intendante des Jeux, Vous vertrez, si le Ciel vous dessilloit es yeux, Une furie ardente. & de venin livide, Qui sur la table assissé, à leurs Sabats preside. Vous luy vertiez messer leurs cartes & leurs

dez,
Souillez de son écume, & de sa dent marquez:
Et leur mettre à la main, vne corne infernate,
Aux perdans, aux gagnans également fatale;
Tandis que de concert, par de longs fiftlemens,

Les serpens de son front suivent leurs juremens. N'ayez donc point de part avecque ces Athées;

Des Elhottes feroient de leur fouifit infeâcées: Et de la feule horteur de leurs impièrez. Trois fois nous avons veu les Fleuves tritzez. Victorieux des ponts, des digues, des chauffees, Entraifiner en grondant les mailons renverfées; Es porter à la Mer, avecque leur débris, Les pleurs de la campagne. & le fang de Paris.

On doit regler eneot les fommes que l'on jouë;

Et ne pas expofer fur le coust d'une rouë, Qui fe toume aufit vifte à la perte qu'au gain, Le fonds de l'avent, l'espoir du lendemain. Qu'infenië, Do na Lis, eft celuy qui luy fie, Le foin de fa fortune, & celuy de fa vier Et fe fait, pour alter pauvre dans le cercueif, D'un tupis, you Mers d'une carte un écueil s Là, bien loin de l'espace, où regnent les orages, Sans vagues & fans vents, il se fair des naufrages.

On y word tout d'un coup de puissantes Maisons,

De puillans revenus perir avee leurs fonds: Ex ce qui refifioit aux tortens de la Guerre, Aux tempeftes de l'air, aux tremblemens de terre,

Sans latfier de pouffiere, & fans faire de bruit, Frappé d'vn coup de dez, s'abat & fe dénuit, Le Jeu qui vous parcoll it doux, fi focuable, N'est qui vne Beste avoide, ardente, instanble. Et ces monts écallec qui nagent foss les caux, Engraisfier de positions, avalez par troupeaux ; Ces monstres labatisans de la Mer de Sucile, L'estroyable Caribde, & l'estroyable 'e-yile, Plems de voiles , de malts , de vasifierus de

Vorcz,
Sont de petits mangeurs, avee luy comparez.
Il épuife d'abord les ruifleaux & les fources,
Des coffres les plus plens , des plus fecondes

bourfes. Et de là fe jettant fur les meubles de prix , Il mange grands mitoits, grandes plaques, grands

Son appetit eroiffant, il ronge argenterie, il confume tableaux, liabire, tapifferie; Emeraudes, tubis, tarquoffer, diamans, Sont les premiers jouets de fes avares dents: Et fon infame faim, paffant jufqu'a la rage, il avale chevaux, écute, équipage,

Elle va bien plus loin, les Hoffels, les Chafteaux, Les pares avec les bois, les prez avec les eaux,

Sont comme champignons, dans for ventre englouties:

Et si sa dent pouvoit mordre sur les Estats, Les Estats devocez, ne l'assouviroient pas. D'autre part, quelle Loy soit humaine ou divine.

Quand le gros Jeu feroit fans peril de ruine, Permet qu'vn homme Stoul, mette en vn paffetemps,

temps,
Le pain, le fang. le fue d'vn peuple d'indigens?
Tandis que fous fes yeux, & ptefque fous fa
table,

D'vn visige mourant, & d'vn ton lamentable, Peres, meres, enfans, luy demandent en vain, Dequey couvrit leur honze, & foulager leur faim, Enfan le Jeu dost eltre épuré de l'ordure, Qui fouille fa nobleffe, & la change en roture, Il veur eftre affranchi des peurs, & des defirs, Qui incellant leurs chardons aux fleurs de [52]

plaifirs : Sur toute chose il fuir l'aigreur, & la discorde, Et ne peut rien soustrir, qui pique (ni qui mosde)

Vuni

Ainh chez la celette, & la chafte Venus, 3'il faut que fur leur foy, les Poetes foient etus, Les Graces pour pouer, ailifes auprés d'elle, N'èlevent point la vonx, ne font pour de que-

Rien d'aigre, rien d'amet, n'altere leur douceur: Le calme est sur leur front, comme il est dans leur cœur.

Pour prix, le fûrt du Jeu, des perles leur assine, Qui le perschent bien loan de la vague manine, Dans des eaux, où l'espriet est Altres distrie, Ne foussife rien qui soit, ou boarbeux, ou sâlé. Le jour est tode de pur, qui le palist à leur luire. Ses rayons temperez n'ent rien qui puiss nuire: Est si elt des Amours spéciateurs de leur leu, Ce sont Amours because qui me sont point de feu.

Ou le feu qu'ils leur font, est vn feu sans sumée, Dont la slame est encor, de chaleur desarmée. Le bruit est, DORALIS, & ce bruit n'est pas

vain, Qu'agreable en la perte, autant que dans le

gain, Vous jouëz fans aigreur, comme les Graces jouënt: Er de cette vertu tous l's jouëurs vous louënt.

Vostre ait égal, & doux, en tous les accidens, Retient les emporter, confole les perdans: Et cette bienscante, & noble modellie, Que vous avez d'honneur, & de grace affortie, Engage le hazard, tout bizatte qu'il est,

Engage le hazard, tout bizarre qu'il est,
A conduire souvent le Jeu, comme il vous plaist,
On ne void point pourtant, vostre main plus

ouverte, A recucillir vn gain, qu'à payer vne perte. Chose de rare exemple, & qui se void fort peu! Ce Metal dominant, qui tegne fur le Jeu, Soit qu'il tire de vous quelque trait de lumiere, Qui d'vn nouvel éclat releve sa matiere; Soit qu'aimant le grand air, & la grande clatté, Il se plasse à se voir chez vous en liberté, Pour se donner à vous de tous costez se presse; Et de vous ne reçoit, ni faveur ni carelle Il s'avance, il s'ingere : & fans vous prefenter, Sans luy tendre la main, afin de l'arrefter, Vous fourfrez librement, qu'il fuive la Fortune, Que vous souhaiteriez estre égale, & commune. Ausli presque par tout, traité de fugitif, Renfermé fous la clef, & retenu captif, Il est libre chez vous & rend tout le service. Qu'il doit à la Verru contraire à l'avarice. Il n'est rien de pateil à eette égalité,

De bonte, de douceur, de calme, d'equité.
Mais toutes ces Vertus afin d'estre eternelles,
Demandent, DORALES, des sujets dignes
d'elles;

Des fujets precieux, celeftes, éclatans, Relevez au dessus de la terre, & du Temps. Que vous sert d'estre douce, égale, juste &

Si tout cela n'accroist de rien vostre Coutonne: Et si, sur voltre compte, à l'heure de la mort, Tant d'articles rayez, ne sont d'aucun tapport?

Les Vertus ne font pas du rang des Vierges foles, Qui confument leur jours en ouvrages frivoles.

Elles out le cœur noble, & ne vont que par haut? Le bien qui n'est pas grand, leur est vn grand defaut :

Leur esprit & leurs mains veulent qu'on les employe,

A mettré l'or en œuvre, à travailler en foyc. Ne leur épargnez point ce precieux employ : Faixes-les jour & nuit agir fur voltre Foy : Plus vous leur fournirez d'or, de pourpre, d'yvoire :

Et plus de leur ttaval, il jaillira de gloire: Et du Trône, qu'au Ciel, elles vous dresseront, Les rayons eternels plus d'éclat setteront.

### 

# A UNE ILLVSTRE CAPTIVE. LETTRE X.

Il luy represente l'indignité, & la pesanteur de sa chaisne: & luy prouve par diverses raisons chrestiennes & morales, que pour son repor, pour son honneur, & pour son salut, elle dois

la rompre, & se mettre en liberté.

D'Utsque vous ordonnez, genereuse Com-

Que Jaide à dézachet le lien qui vous presse : Et que je contribue à vosste liberté, Tout ce que peur mon sens, à mon zele ajoûté. Soit qu'il faille couper, ou qu'il faille découder, Vostre Ameà tout foutfir, se doit iey resouder. Vostre Ameà tout foutfir, se doit iey resouder. Et vous ne devez pas , pour sauver vostre honneur.

Vous épargner le mal d'une courte donleur. Voître fang, voître nom, l'éclat de voître race, Qui tient entre les grands une si haure place, L'illustre & noble rang de vos Peres Heros, Jadis vainqueurs sur terre, & vainqueurs sur les

flots, Ne vous permettent pas de nourrit des penífees, Qui flétriflent l'honneur de leurs palmes passées: Er de traifnet le joug d'vne captivité, Indigne de leur gloire, & de leur dignité.

Voître Ayeul conquerant , fous lequel trébu-

Les Citez qui leur Prince, & leur Foy fecouërent, Du Gorcle aux demi - Dieux, dans le Ciel

assiné, Où d'exernels Lauriers il est environné, Peur-il voir vne chaisne, au lieu d'une Cou-

Sur vn cœur où fon fang vit encore & bouil-

Hastez-vous au plutost de vous en détacher ; Faliust-il faire effort afin de l'arracher. Ecoutez la raison qui vous est revenué : Elle s'estoir coûjours prés de vous maintenué :

Et n'avoit point fouffert, que le feu de l'Amout,
De fes noites vapeurs, vous dérobaît le jour.
l'ay pû diffimuler avecque vous, dit-elle,

J'ay pu diffirm qu'vne Ame, & fi haute & fi belle, Détournant quelque peu les yeux de ma clarté,

Detournant quelque peu les yeux de ma clarte, Offrift fes mains aux fers, perdift fa libetre: Et fans confiderer fon rang, ni fa nobleffe, S'abatfaft fous vn joug, qui n'a rien qui ne bleffe.

Mais c'eft affez fouffert, & pour vous, & pour moy, Secoulz ces liens, rangez-vous fous ma loy.

Un front que les Vertus de leurs dons enrichirent, Qu'avecque tant de foin les Graces embel-

lirent,

Où reide vn Efprit, que le Ciel prepara,

A reguer fur les cœurs, si-tost qu'il l'éclaira:

Peut-il fouffir qu'un joug, au lieu d'une Cou-

Qu'au lieu d'un Diadéme, un lien l'environne? Quel honneur vous peut faire un lien si pofant, Dont l'écoste n'a rien de beau, ni de luisant;

Qui ne vous pare point, qui n'a point de lumiere, Oni n'est qu'vn faix obseur, qu'vne loutde ma-

Qui n'est qu'vn faix obseur, qu'vne loutde ma-

Si les Planetes font dans leurs spheres liez, C'est d'un brillant tissu de rayons deliez: Si les Ecolles sont dans leur Ciel enchaissnées, C'est de chaissnes de jour & de seu façonnées; Et vous de qui l'Esprit haut, brillant, glo-

Pourroit avec honneur, paroiftre dans les

Cieux, Au lieu d'yne éclatante, & precieuse trame,

Au lieu d'un long tiffu de lumiere & de flame;

Vous traifnez en langueur des fers demirouillez,

Qui teurs de vostre fang , de vos fueurs mouillez, N'ont que de vos foûpirs leur merite & leurs

charmes;

Et ne font precieux, que de l'eau de vos larmes.

Eneore si celuy dont vous les avez pris,

Diffunguoit les Vertus, difeernoit les Eipriss: S'il avoit le cœur franc, s'il avoit l'Ame belle, Si fon amour effois genereux & fidelle: Mais c'eft vn paff-ger-qui n'a rien d'arrefté, Qu'vn mefine pour void pris, & void en liberté: Et qui fans fe tenir, où le veut le merire,

Ne roule qu'où l'infant, par sa ponte l'incite: Semblable à ces ruisseaux, qui durant vn long cours,

Ne peuvent faire vn gifte, & font mille détours; Qui Palais & deserts, sans différence embrassenr;

Aux fouches, anx cailloux, aux bourbiers s'embarraffent; Et d'vn murmure égal, femblent avec leurs

caux,

Cajoller en paffant les fleurs & les R ofeaux.

Auffi fans difermer le Pavor de la Rofe. Il reçoit du hazard, tout ee qu'il luy propofe: Et fans deliberer fur les trangs & les prix, On le void d'un charbon, comme d'un Aftre

Son cœur qu'il vous vantoit eftre des plus fideles, A bien dire, n'a rien de l'Amour que les aifles:

Lt ces ailles l'on fait du rang de ces oifeaux, Qui volant fur la terre, & volant fur les e. ux, Vont d'vn mesme appetit, chercher leur nourtiture,

- Tantoft parmi les fleurs , & cantoft dans l'ordure:

Se perchent fur les Pins , baisfeut fur les gazons ; Passent des toits dorez , anx plus viles maisons : Et sont aussi contens , onr le cœur aussi calme ,

Sur les bras d'un buiffon, que fur ceux d'une Palme. Rentrez donc dans le droit, & dans la di-

gnité,

Où vous fustes jadis estant en liberté:

Ne des-honorez point la pourpre naturelle, Qui naquir avec vous, quand vous naquiftes

belle: Gardez la Royauté que le Ciel vous donna, Quand vn de fes rayons voltre front cou-

ronna: Les Reines de ce rang ne peuvent effre efcla-

Ves: Leur empire s'étend fur les cœurs des plus braves: Es vous ne seauriez plus porter avec honneur, La Couronne à la teste, & le joug sur le cœur. Quoy, dans vne Maifon où tant d'autres regoerent s

Tant d'aurres leurs beaux noms fur les Palmes graverent;

Toute scule captive, on your verra traisner, Dequoy yous affervir, dequoy yous enchaif-Et ces Lions hautains, ces Aigles genereuses,

Qui font de voître sang les enseignes fameu-

N'auront pû vous apprendre à rompre vne prison, Non moins fale à l'honneur, qu'obscure à la raifon?

Mais en vain je vous presse, en vain je vous réveille :

Si la Grace avec moy, ne parle à vostre oreille; Si les rayons du Ciel ne renforcent les miens; Et si vous ne prenez des sentimens Chrestiens; Fay beau vous alleguer Grandeur, Vertu, Nobleffe,

Jamais vous ne romptez la chaifne qui vous bleffe.

LETTRES



# RES FEINTES.

# POETIOUES.

LIVRE TROISIE'ME

### LA NYMPHE DV DANVBE.

A LA PRINCESSE

#### ADELAIDE DE SAVOYE DUCHESSE DE BAVIERE.

LETTRE L

Elle luy donne avis du desir que toute la Baviere a de la voir ; de la joye que sa venuë y apposteras des changemens qui se feront par tout où elle passera , pour luy adoucir les fatignes , & les diffia cultez du voyage ; & de la pompe avec laquelle elle sera receue à son arrivée.



Qu'en vertus, qu'en beautez, nulle autre Fleur n'égale, La Nymphe du Danube écrit de

fon grand lit, ue le cryftal foûtient, que la nacre embellit; Et de ses nobles Sœurs, en cette Lettre envoye, Par vn Zephyr exprés, les souhaits & la 10ye.

Dés-ja deux fois la Lune a rerminé son tour, Depuis l'heureux moment que l'Hymen & l'A-

D'vn cercle glorieux & tracé de lumiere, Ont marqué voître place au trône de Baviere.

Vous, Royale Fleur d'une tige Vostre portrait à peine, en ce cercle sut mis, Royale, Qu'aussi-tost tous les cœurs s'en trouverent épris, Les Graces à ses pieds leurs guirlandes poserent ; De seux purs & sorains les Cieux le couronnerents

Et les Astres venus à ce couronnement, Donnerent à l'Hyver vn nouvel ornement. Toutes choses depuis, de desir allumées, One pour vous de l'esprit, sont pour vous animées.

Les fourcilleux sapins dont nos monts sonr cou-En paroiffent plus hauts, plus jeunes, & plus verts :

Et pour nous annoncer de loin vostre venue, Ont la teste élevée au dessus de la nuc.

#### LETTRES FEINTES,

Les Nymphes de nos bois, où jamais il ne luit, Vous appellent de jour, vous appellent de nuit: Des vallons d'alentour, les ruilleaux leur répon-

Des vallons d'alentour, les ruilleaux leur répondent : Les echos des rochers à l'envi les secondent : Mes stots mesme à ce bruit mollement épandus, Du destr de vous voir paroissent suspendus :

Et malgré ce défir, portez vers la Mer noire, L'étonnent au recit qu'ils font de voître gloire. Venez donc, glorieuse & Royale Beaute, Ne craignez point l'Hyver, n'attendez point l'Esté.

Un Soleil aussi doux, aussi sort que vous estes, Peur desarmer l'Hyver de toutes ses rempestes e Et sans l'Astre qui sait les saisons & les ans, Il peut appaiser l'air, & dissiper les vents.

Vos fujetes du Pô, les Filles de Climene, Reprendront pour vous fuivre vne figure humaine:

Et vous feront vn char égal aux chars des Dieux, De l'ambre qui jadis s'écoula de leurs yeux; Quand de l'étrange mort de leur frere affli-

gées, En Peupliers fur la rive, elles furent changées, Et de tant de beautez, il ne leur demeura, Que l'or qu'a grains fondus leur écorce pleura. Si-toft que vous viendrez, fous vos pas la

verdure, Naiftra comme elle naift fous eeux de la Nature, Quand ferule & parée, en la belle Saifon, Elle vient étaler fes biens fur l'orifon. Les Alpes maintenant hautaines & chemuës, Sabailferont pour vous, & defcendront des

nués: Aux rayons de vos yeux leurs frimas tomberone; En ruilfeaux argentez leurs neiges coulerone; Et leurs fuperbes pins, autil vieux que la terre, Aufi hauts que la Sphere, où fe fau le tonnerre, De leur front devant vous de respect abaiilé, Ombrongeron la route où bout surez noifé.

vant, Qui vous garantira de la pluye & du vent. Ils perdront cependant, ces Oifeaux de lumiere, Vaincus de vos regards, l'orgueil de leur pau-

Et leurs yeux éblouïs, apprendront de vos yeux, Que les feux les plus beaux, ne font pas dans les Cieux,

Le Danube suivi d'vn pompeux équipage, Quand vous approcherez, pour vous en faire hommage, Sa vafte porcelaine à vos pieds pofera; La vertu de vos yeux, en or la changera; Et cette imprefion penetrante & feconde, Sur fes bords agiffant, agiffant fur fon onde, D'une moële de fuere emplira fes rofeaux; D'efprist d'ambre & de mufe, parfumera fes

caux;
Et de nouveaux tayons fa vague illuminée,
Ira blanchir au-loin, la Mer noire étonnée.
Outenée met bese define control de la control de l

Qu'aprés mes longs desirs, ce jour me sera doux! Que de prosperitez me viendront avec vous! Qu'alors, au prix de moy, la blonde Galacée,

Qu'alors, au prix de moy, la blonde Galacée, A la Cour de Thecis, fera pêu refipectée: Que la brune Dors, alors au prix de moy, Aura peu de faveur prês de l'humide Roy? Et que la Scine aux yeux de fes Amans si belle, Aura de jalousse, oyant cette nouvelle.

Mais plus j'attends d'honneur, plus j'attends de planirs, Et plus mon cœur s'échauffe, & s'ouvre àmes de-

firs:

Gardez de differer d'un jour vostre voyage:

Mes soupirs redoublez seicheroient mon rivage;

Et les caux de mon lit blen-toft se reduiroient; Aux larmes, que mes yeux, de regret verseroient. Vence donc sans delay, divine ADELATOR, Suivez l'Amour qui s'offre à vous servir de guide: Ses aisles sont ses sons, de les soins des Amours, Volent devant le temps, & devancent est jours.

### 推翻推翻排除排除排出到推翻推翻

### LA SEINE ALAMEUSE

#### LETTRE II.

Par ette Lettre écrite aprés la Bataille de Lens, la Seine averiri la Meuße de se sumertre à l'Empire de la France : ley remontre la sicblisse du Lion Belgique : la fait souvenir de ses défaites : ley représente le peu de securqu'elle doit esserve de Espagnols tant de fois vaineux, cor de la Dissorde enchaissée par la voireux de la Reine Regente.

DE la superbe rive, où les Lys autresois, Descendirent du Ciel, sur le Sceptre François,

La Seine dans l'Europe en Lauriers si fameuse, Ecrit sous vn Laurier, cette Lettre à la Meuse. temps,

Quinze fois a roulé par le cercle des ans, Depuis le jour faral, que la nere Bellonne, Fut de tes Oliviers t'atrachet la Couronne : Et que des Oliviers de tes bords arrachez, Sur tes bords de carnage , & de meurtre jon-

Elle alluma ce feu, qui femble de la Flandre, Ne devoit te laufet que la place & la cendre. Que n'as-tu point fouffert de cet embraze-

mene è Quels tavages n'ont point comblé ton element ? Il ne va dans la Mer, que du fang de tes rives : Toutes tes Nymphes font prifes ou fugitives: Et toy-meime en ton lit plein d'armes, & de morts,

A peine en liberté peux - tu mouvoit ton corp Moins desolé que toy, sut jadis le Sca-

Quand de ses jones brûlez, toulant la noire cendre,

Et tout rouge du sang de ses Troyens défaits, A Junon courroucée il demanda la paix. Et moins le fut encor, le fameux Trasimene, Lors qu'en fon lit fumant, se traisnant ave

peine, De Rome & des Romains abarus fur les bords , Regorgeant il rendit le fang avec les corps.

Pat tes pertes au moins, connois ton impuiffance IN'afficte point le bruit d'une vaine constance :

Et des Fleuves heureux à mon pouvoir foûprens que le repos n'est que pour mes amis,

L'Endan m'a cede l'ambre qui le couronne, Et le droit de regner, que son pais luy donne. Aufii mon nom vainqueur fut fes bords entendu A fes bords l'abondance, & la gloire a rendu:

Et le Tybre, où jadistant de Lauriers fleurirent, Où tant d'Arcs de triomphe aux Vertus se bastirent,

Dans le trouble commun , par moy feul en re-

Conserve la bonace , & l'honneur de ses flots. Ton puissant allie, le Rhin ce noble fleuve, Test bien de mon pouvoir, vne plus grande

ptcuve. Tant que par interest, ou par ambition, Il a de mes Rivaux porté la faction: Et contre les devoirs d'une vieille alliance, Du Tage & de l'Ibere il a pris la défenfe; S'est toujours vu défait, triujours vu fugitif, Etde Gustave enfin, grand & fameux captif, Les bras liez au dos, & la corne froissee, Aux pieds des Gots vainqueuts, la teste il a

baiffee.

Dés-ja l'illustre auteur des saisons , & des Mais depuis qu'à mes loix, plus sage il s'est rangé,

Mon heureux afcendant fon malheur a changé: Et Louis ce Heros, dont la gloire est sans borne, A rompu fes liens, a raffermi fa corne, Et de mes étendats sur sa rive arborez,

Contre les vents du Nort ses flots a remparez. Sui ce grand Allié qui t'invite à te tendre, Tu ne peux micux que luy, contre moy te défendre.

As-tu plus de fortune as-tu plus de valeur, Qu'vn Fleuve qui cent fois à la Met a fait peut? Qui du Tibre heritier, fur fa teste hautaine Porte parmi ses jones la Couronne Romaine? Ce Gardederes bords, ce Belgique Lion, Qui retient ton esprit dans la rebellions De mes nobles Chaffeurs, quelques efforts qu'il

faile, N'arrestera jamais les forces ni l'audace. Combien de fois Gaston , combien de fois

Louis, A ses yeux estonnez, & de peur eblouïs, Ont-ils porté le fer, & le feu fur tes rives?

Ont-ils victorieux pris res Nymphes captives? l'andis que ce terrible à la teste blesse. et jusqu'en sa taniere à coups de traits chasse, Dans le fang qui couloit de sa large blessure, Sembloit devoir trouvet fa derniere avanture.

Il est vray que son cœur revenu depuis peu, Avoit dans fes regards remis vn nouveau feu. Des rafoirs naturels, luy remparoient la bouches De fon poil ondoyant la pompe estoit farouche: Ses ongles plus pointus, & plus forts que devant, S'éprouvoient fur le fable, & menaçoient le

vent: Et de sa forte voix l'effroyable tonnerre, Faifoit tetentit l'ait, & tremouffer la terte.

Le timide Berger à ce bruit fuccomba: Le rempatt de Courtray de frayeur en tomba: Et l'effroy s'estant mis dans le cœur des Com-

munes. Le tumulte & le bruit en vint jusqu'à Bethunes. Louis mon grand Chaffeur, qui fa voix entendit.

Plus brillant qu'vn éclair, fur le champ se rendit : Le combat fut terrible, & ton Brave fauvage, Sous l'adresse ployant, ployant sous le courage, De la perte qu'il fit en la plaine de Lens, Laissa l'herbe fumante, & les guerets sanglans. De ses ongles rompus, & de ses dents cassees, Par le Victorieux les pieces ramaffees, De sa juste valeur, & de tes vains efforts Font aux yeux des passans l'histoire sur mes bords

Aprés cette défaite, à quoy peux-tu ptetendte? Ouelles armes poutront des miennes te défendre ? Peut-estre as-tu pense, par quelque nouveau fott, Exciter la revolte, évoquet le Discord?

344 LEIIRE Et détourner fur moy ces Eftoiles felonnes,

Dont l'afcendant abat l'afcendant des Couronnes?

Leur regards malfaíans ont en cette faifon, Fanadu par l'Europe vn eftrange poifon. De ce poifon fatal la Tamife infecèce, Du peuple qui la boit, a l'audace excriétes Ses hautains 'Leopards du mefme mal imbus, 'Un fur l'aure acharner, ne fe connoiffent pluis Par vne liberté fuieufe & fauvage, 'Jufqu'à leur proper maifter, i is ont porté leur Jufqu'à leur proper maifter, i is ont porté leur

Et le tiennent luy-mefme abatu fous le faix, Des liens & du joug, dunt ils fe font défaits.

Parrhenope exposée à la mesme influence, De l'Espagne a voulu secouét la puissance : Son poulain quoy que maigre, &c de coups maltraité.

Goumnete & caveçon bondiffant s'eft ofté. Et d'un foulfle commun la Differde allumée, Levant vn eftendart de flame & de fumée, A fair dans le pais vn ravage plus prompe, Que n'euft fait vn torrent debordé de ce mont, Qu' de Naples voitin, fur Naples éperdue, Vomit le fouffre ardent, & la pierre fondué. Ces Aftres de revolue à By/ance portez,

De la Mer du Bosphore ont les flots exertez, L'orage s'est de là répandu par la Thrace: Le barbare Croislant en a changé de face: Et du tragique sort de son Prince affligé; D'en puage de deuil, a ses cornes charge.

Et du tragique fort de fon Prince affige ; D'en mage de deuil, a fes cornes chargé. Il n'est pas jusqu'au Tage , où la taison funeste,

De la rebellion n'air fair paffer la peffe. Les membres de ce Corps fi vafte ac fi puilfant, Qui del aín de jour, s'erred au jour nasiflant, Aguez en common d'un trouble popularie. Mon penfé déliver de mon grand adverfaire. La Calille à ce bruit d'horreur a chazeclé; De les fugerbes tours les mailes on brantle; Erces Grands élevez, pour eltre fes colonnes. Ont par leur mouvement fair termbles fes Cou-

ronnes.
Le rurbulent Esprit qui gouverne ces feux,
Evoqué par res sorts, exciré par tes vœux,
Dés ja pout m'apportet de semblables otages,
Ses Astres mal-faisans poussor vers mes riva-

Mais,—
Mais—maiin qu'il ett, en vain le a pouffe,
Leur rais devant le yeux de ma Renne effect,
Contaigne in present moult de la France
Erfon avé ces vente ennemis de ma paix,
Leic par les Verteux, par les Graces échaire,
Bauffer avec l'orgineil, la refle devant elles ;
Traifiner en murmaur teurs languifantes ailles ;
Er bien loin d'émouvoir l'orge foir mes eaux,
Faire à peum pelver la poire des Réctaux.

La Discotde elso-mesme à ton secours venuë, Devant Anne parot craintive & retenuë: Elle ne pût souffir de ses yeux conquerans, Les tais victorieux, les regards éclairans. Les serpens de son front, que ces regards tou-

cherent , Eblouis & tremblans, contre elle se tournerent : Et sa gorge sumante étreignant de leurs plis , Mouturent étoustes par la vettu des Lys. Cette retrible ainsi vaincus & desarmée, De ses slambeaux éteints emportant la sumée ,

Malgré (oy la bonace à mes rives laiffa, Er dans (on noir fejour confule s'enfonça. Ne ctoy pas que de là jamais elle remonte, Pour troubler mon repos, pour reparer fa honte. Ses ferpens, de mes Lys, tedoutent trop l'odeur, Des yeux d'Anne, (es yeux, craignent trop la fplen-

deur, Et les Graces qui sont du Conseil de ma Reine,

Ont artaché sei bras d'une ttop sorte chassine.

Par ces Graces le fer de cét âge amolli,
Deviendra moins pesant, deviendra plus poli:
Et changeant de couleur, en changeant de nature,
De l'or du premier temps reprendra la teinture.
Sous elles à l'envi les Lauriers germetont,

Qui d'un cercle d'honneur mes Lys couronneront : Er fous leuts belles mains , pour centichir mes rives , Il renaiftra bien-toft d'ectetuelles Olives. Dés-ja ce noble Oifeau, qui changeant de deflin, L'Empire transporta du Tibre sur le Rhim, Cette Aigle si guerriere, aujourd'huy defarmée .

Seft rangée à l'eurs pieds, ou vaincué, ou charmée: Et le rameau de paix, deleut mainrecevant, Avecque ce rameau vers le Nort s'élevant, Sans colere & fans fiel, par vn nouveau prelage, De la paix de l'Empire, a porte le mellage. Que l'exemple de l'Aigle influtufe on Lion: Qu'un fire fiule vue he fire à la commission.

On'vn fier suive vne fiere à la soumission.

Ma Reine a de la grace, ¿& du pouvoir de reste,
Pour luy faire vn lien glorieux ou suneste:
Er c'est l'arrest du Ciel, qu'après rout, ce hautain,
Reçoive vn joug de stours, ou de ser de fa main.
Flechis sous c'et Arrest, Nymphe mop obsti-

N'attens pas à ployer, que tu fois ru'inée: Mers à profit la force & la necessiré, Er fais à ton destin joindre ta volonté. C'est le meilleur conseil, si ru daignes m'entendre.

Qu'on te puisse donner , & que tu puisses prendre.



# I. E. T. A. G. E.

# A LA SEINE

### LETTRE III.

Il luy fuit part de la joye que la naiffiance de Monfesquere le Daufin a cassfe è route la Mer, y de la frist qui fi fut drus la geande fille de l'Ocean à cette movelle : Il fair une déstroism des profess qui luy out effe envoyez de la part de soutes les Désirg des eaux : y fine la fu, il représent la tristiffe que l'Infante a laisfee à Espagne par fon dongement.

D E fon lit à fond d'or, nué d'argent en onde, Le Tage , Fleuve illustre , en I'vn & l'autre

D'une liqueut de pourpre, & d'un roseau doté, Du Soleil couchant éclairé, Ecrit à la Seine Royale,

Nymphe, que fous les eaux, nulle Nymphe n'égale;

Et qui porte l'honneur des Lys, Au delfius des puncs de Therêtis; Pour luy faire conjouislance, De la glorseufen naislance: De fon Daufin, le plus beau des Enfans, Qui des la tendre fleur de fes plus jeunes ans, Se declate des ja de l'euil, & de la mine. Né de Pere Heros, & de Marce Heroïne: Et fair voir que son Aftre, yn jour vidorieux, La plus haur, gue eeux de fex Ayreux.

Nous estrons, belle Nymphe, assemblez dans la Salle, De coquilles pavée, & couverte d'opale; Où de tous les elimats, les Fleuves tous les

foirs, Viennent pour rendre leur devoirs, Et payer leurs tributs à l'Ocean leur Pere, Le premier Roy de l'vn, & de l'autre Hemis-

Quand fur les flots chenus, & roulans en relais, Vint vn Triton Courrier, à l'humide Palais, Qui de ta part, à la troupe immortelle, De cet accouchement apporta la nouvelle. Chacun d'allegresse applaudit,

Aux merveilles qu'il nous en dit:

Et tout d'vn temps mille voix éclatetent, Que les Vents jusqu'aux bords, sur leurs aisles porterent.

terent.
Le fethin fut renouvellé,
Et le Nectar à pleins poes sappellé,
De main en main, alls parmi la troupe,
Dans vuenacre en figure de coupe.
Les Danins affemblez s'y tendirent au fon,
D'un cor de conque torie, enflé par vn Trison:

Les Daufins affemblez s'y rendirent au fon, D'un cor de conque torie, enfè par vn Triton : Et pour les fétoyer, Doris & Cyanée, Leur jetterent force algue , à l'ambre affaifonnée. De la table au bal on paffa; Neptune meſmes y danfa;

Les Sirenes en corps, y firent des merveilles, A jouër, à chanter, à ravir les orcilles. Il ne fut pas jusqu'au Daufin des Cieux,

Qui n'en parsult plus brillant à nos cheux, Qui n'en parsult plus brillant à nos yeux. Des feux nouveaux qui luy paroient la teste, Donnetent les premiers, le signal de la festes Et d'autres seux, qui par tout le ceignoient, Et l'habit de la nuit d'yn beau rouge teignoient,

Sembloient exciter les Etoiles,
A tirer l'or, & l'argent de leurs voiles,
Pour en tracer au Daufin nouveau né,

Le tissu glorieux d'un destin fortuné. Les Nymphes aux yeux pers, les blondes Nerendes.

reides,
Par l'ordre du vieillard, Roy des plaines liquides,
De leurs coffres ambrez, tiretent à monceaux,
Tout ce qui naift de rare fous les eaux:
Et de leurs riches porcelaines,

Et de leurs riches porcelaines, Les Fleuves à l'envi puiserent à mains pleines, Tout ce qu'elles avoient d'exqui,

Pour regaler & la Mere, & le Fils.

Ces richesses de la Nature,
Brutes encore, & sans figure,
Sont par les soins des Amours artisans,

Mifes en œuvre à mesme temps. Les vns avec leurs seux, l'or, & l'argent bru-

D'autres le calambout, & le fandal vernissent :

Et d'autres avecque leurs dars, Qui s'affinent à leurs regards, Donnent esprit, mouvement & figure, Par vne tendre & mignarde gravure,

Au feu du rubis toujours frais ; A l'eau du diamant, qui ne mouille jamais; A l'émeraude verdoyante ;

A l'écarbouele rougiffante;
A cent autres pierres de prix,
Dont les vns font des jouëts pour le Fils;
Tandis que le plus grand, qui la troupe com-

mande,
Pour couronner la Mere, en fait vne guitlande.
Tous ees jouërs nouveaux, joints à d'autres jouëts,
Qui furent autrefois travaillez à grands frais;

Qui furent autrefois travaillez à grands frais; Et qui divers de forme, & d'viage, fervirent Aux Enfans Heros qui naquirent, X x iij Quand la terre plus pure, & plus proché des Cicux, Estoje fertile en demi-Dieux ; Vous font portez dans deux caffetes, En riche garniture, en bois rare completes;

Où cinq presens se trouveront, Qui vostre Cour éblouiront: Outre cent de moindre merite. Dont la lifte n'est pas écrite.

Un Diamant à facetes taillé, Sur de l'or à jour émaillé : La groffeur en est merveilleuse, L'eau vive, nette & lumineuse : Et c'est le mesme qui fut mis, Au front de la Reine Thetis A la folemnelle journée,

De son memorable Hymenée. Il a cela de precieux, Qu'il épure le fens, qu'il éclaire les yeux : Et que dés la plus tendre enfance, Avecque la lumiere il donne la constance,

Pieces necessaires aux Rois, Dont l'esprit est l'esprit des Loix: Et dont la fermeté doit estre la colonne D'vn Estat , & d'vne Couronne.

De plus, vn hochet de Rubis, Où brillent des flames de prix, Qui d'vn beau travail cifelées, A l'or du manche font mellées, Ce rare & precieux jouët,

Autrefois pour l'Amour fut fait, Du temps qu'encore enfant, & prenant la mam-

melle, De la Beauté, sa Nourrice immortelle, Ses tendres bras, & les petites mains, Ne sçavoient pas encor lancer sur les Humains, Ces seches de seux emplumées, Er de chauds desirs allumées,

Qui depuis ce temps-là, par tout où le jour luit, Ont fait tant de fumée, & cause tant de bruit. Les Rubis du jouët ne font pas de ces flames,

Dangereuses aux cœurs, pestilentes aux Ames: Il est vray que l'Amour vn esprit y laissa, Qui de ses yeux, sans chalcur y passa, Un esprit de douceur , d'amisie, d'innocence, Suite ordinaire de l'enfance. L'Enfant Royal qui s'en joura, Le meime einrit en tirera :

Et de ce pur esprit son Ame penetrée, Aux plus douces Vertus donnera libre entrée. Il deviendra civil, debonnaire, gaignant, Et plus par ses bienfaits, que ses torces regnant, Des cœurs de ses Sujets, sans déplaite à personne, Il couronnera fa Couronne.

De plus, pour le couvrir, vn crespe que Thetis, Fit faire avecque foin, pour Achille fon Fils. Les Graces l'ouvrage tracerent,

D'vne trame qu'elles filerent.

De certaines douces vapeurs, Que l'Arc-en-Ciel tire des fleurs: Quand Iris peince, & parfumée, Et des rayons du Soleil animée, Vient rendre visite aux Zephyrs, Qui l'appellent de leurs soupirs.

Auffi l'étoffe en est de cent fleurs figurée : Flore en ses plus beaux jours n'en est pas mieux

Et quoy qu'en sa faveur fasse le mois de May. Jamais il ne fit rien pour elle de si gay. Sous ce riche tiflu, que les Graces nuerent; Et leurs cheveux, au lieu d'or y messerent,

L'Enfant Daufin tirera l'agrément, Des esprits, & des cœurs, l'attrait le plus charmane.

Il apprendra la Science de plaire, L'Art de se faire aimer . & celuy de bien faire : Arts qui sur tous les Arts , appartiennent aux

Rois, Soigneux de leurs devoirs, autant que de leurs droits.

L'Art d'escrimer, l'Art de rompre la lance, L'Art du manege, & celuy de la danfe, Ne sont pas plus les Ares, des Rois que des su-

Les grands fur les petits, n'ont que l'art des bien-

faits. Pour divertir le mal de la gencive. Qui souffre, quand le temps atrive, Que les premieres dents,

S'avancent pour prendre leurs rangs, Un os blanc & poli, d'vne Sirene antique, Où se conserve encor vn esprit de Musique, Se trouvera d'vn Rubis emmanché. Mais d'un Rubis artistement liaches Où trois perles Orientales,

Font trois Pendeloques égales, Qui de leur lustre, & de leur mouvement,

Donnent à l'œil du diverrissement. Le Daufin portant à sa bouche, L'os qui resonne, aussi-tost qu'on le touche, Apprendra des ses jeunes ans , A prifer la Science, à cherir les Scavans: Son ame deviendra juste, égale, harmonique :

Il aimera fur tout, l'Art du Vers Heroique, Qui sçait malgré les dures Loix du Sort Lier les mains du Temps, & de la Mort: Et donner aux Fleros vue seconde vie, Au deslus de la nuit, au deslus de l'envie. Dans vne Region, où la Gloire, pour eux, N'a que des jours ferains, & lumineux

Par là vivra toûjours, du glorieux Enée, La memoire à jamais de Lauriers couronnée : Par là toujours vivra l'illustre & brave Fils, De nostre Princesse Thetis. Un petit coup de vent détruit les Maufolées.

Les Pyramides sont par les ans éboulées :

Les Thermes des Cefars aujourd'huy ne font . plus:

Leurs Coloffes font abatus : Des montagnes jadis mises en Colifées, Ont este par le Temps brisées : Le Poeme Heroique est le seul bastiment, Oui subsiste eternellement

A tant de rares gentilless, Diverses de façons , brillantes de richesses , En forme d'éventail , un plumar ajoûté, Sera pout le Danfin de grande vtilité. Sa poignée est d'une écarboucle: Deux Serpens émaillez , au bout font vne

boucle : Les plumes sont d'vn Oiseau peu connu, Qui depuis quelques ans, deçà la Mer venu, Latifa la vic , & le plumage , Sur le gravier de mon rivage.

Des mousches ennemi, plus que tout autre Oifeau

Il les chaffoit fur la terre & fur l'eau: Après sa mort, ses plumes en sa place, Font encore la meime chaffe.

Ton foin sera, que le rare éventail, Fait d'vn fi beau plumage, & d'vn fi riche émail, Soit à la main d'vne Nourrice, Sur le Royal Enfant, toujours en exercice; Pour garantir fon vilage, & fes mains, De tous ces inscres vilains, So it moulches falcs, & bruyantes, Soit guespes aspres & piquantes, Qui par essains assiegent nuit & jour,

Er lits & tables à la Cour. On en y void de toutes les teintures, De toutes les façons, de toutes les natures : Et les Rois, depuis le berceau, En sont persecutez jusques dans le tombeau. Il en est qui les enveniment, Des humeurs qu'elles leur impriment: D'autres, de leur bourdonnement, Leur font perdre l'entendement: D'autres encore moins humaines, Leur fucent jusqu'au sang des veines: Et telle y vient, qui fait, le tirant tout à soy, Un grand squelete d'vn grand Roy. Fay donc entendre, à la sage Julie,

En l'art de plaire à tous , sur toute autre accomplies

A qui le plus brave des Rois A confic fon Fils, par vn fi juste choix, Oue de bonne heure elle extermine, D'autout de luy, cette sale vermine. Qu'elle luy repete fouvent, Quand l'age l'aura fait plus grand, Qu'il n'est point de pire figure, Soit dans l'art, ou dans la Nature,

Qu'yn Prince qui se void des mousches assiegés Et de la teste aux pieds, par des mousches rongé. Eust-il en cet cstat, la vaillance d'Hercule, A fon Peuple il est ridicule: Et fost lance, ou Sceptre, en sa main,

N'est qu'vn épouventail, aussi foible que vain. Qu'elle prenne le soin d'enrichir sa memoire, plus fameux Tableaux étalez dans l'Hi-

Et non de ces Portraits, sur le faux figurez, Que le mensonge a peints, & la Fable a dorez. Quand il ira le long des Galeries, De vostre Louvre, & de vos Tuilleries;

Qu'elle luy montre à connositre les Ross, Sojt du fang de Bourbon , foit du fang dé

Dont l'esprit & le nom , vivent dans les pein-

De ces magnifiques structures. Sur tout, qu'elle l'instrusse, à remarquer de près Les couleurs, & les traits,

Qui de son Pere embelliront l'Histoire, Quand d'vn commun travail, les Vertus & la Gloire,

En auront fini le Tableau, Dont le premier erayon paroift dés-ja si beau, Il y verra le Printemps & l'Autonne, Qui de concert luy font vne Couronne, De l'agreable joint au meur,

Et du fruit avecque la fleur Il y remarquera, le tendre fans foiblesse, Sans ensture le grand, & le fore fans tudesse, Les Graces auprès des Amours,

S'y verront en leur taille, y scront en leurs jours : Mais Graces d'vn air Heroïque, Mais Amours innocens, qui n'autont rien qui Et dont les feux desarmez de chaleur,

N'auront du feu que la couleur : Semblables aux feuilles des Rofes, Sur la couche de Flote, & du Zephyre éclofes : Ou pareils à la fleur qui luit,

Aux bras du Grenadier, avant qu'elle foit fruit. Mais quand le Prince Enfant aura l'âge & la force,

De survre de l'Honneur la savoureuse amorce; Il faudra luy montrer les pas de ses Ayeux, Dans la carriere ouverte aux demi-Dicux : Il faudra l'exciter, fur tout, à la lumiere, Qui pullit dans cette carriere, Des vestiges brillans que son Pere y laissa, Des la premiere fois, que l'Honneur l'y pouffa-Vestiges qui font voir, jusques où la Victoire, Eust etendu fon Empire & sa gloire, Si Therefe & l'Amour, de concert agiffant, L'vn de son seu sur les eccurs tout puissant, Et l'autre de ses charmes,

Ne l'eussent obligé de mettre bas les armes Sans cela, nous allions nous foûmettre à vos Loix : Dés-ja l'Ibere & moy, parlions d'estre François;

Be l'Efoagne abassië, effoit reduire à prendre Le pait die fepertre, ou celuy de le rendre. Mais les Versus, les Graces, les Beaucez, En nous fauvant, nous one pour vous quitez: Therefe avecque foy les a toutes menées; Avec elle, chez vous, elles font couronnées: Elles regnent en gloire, avec elle, chez vous, Sous yn Ciel plus ferain, fous des Aftres plus

doux;
Tandis que l'Espagne deserte,
Et dolente de cette perte,
Est comme vn Jardin renversé,
Où la gresse, la pluye, & le vent ont passe.

Fay done (gavoir à la belle Princelle, D'on anisión autreolis soure nolle allegreife, Que rout eft param nout tenebreux & contig. Oper out eft param nout tenebreux & contig. Depuis que fes beauez en nous éclairent plus. Le Manisanze en est môjouar en larmes: Le Manisanze en est môjouar en larmes: Opéra la predunt il a perdunt il

Dont les bords estoient couronnez: Et sil en est qui sleurissent, Ne voyant point Therese, aussi-tost ils languissent,

Et leur deuil est pareil,

A eeluy des Soueis, qui n'ont plus de Soleil.

Les Amours, qui divers de poil & de plu-

mage, Voloient le long de son rivage, Maintenant, comine Oiseaux, par le froid engourdis,

Au pfed dei Orangert gifere comme évourdis: Ou residant Tail ex weeque peine, Errent fan armes par la plane; Ellen differens de ceux, que Madrid les voyoit, Fancis pour les des la commentation de la constitución Tainoth porter de fes flames aux Rofes, Sous fer regarda nouvellennes écolor. Tanosth de fis blamcheur, faire part au Jafinia, Qui fe prefisir de natifice no fio electromizere, Tournet la let ayout, dont fa trête est couvertes Et d'autres flox, il d'autres fleurs.

De son Espiti partager les douceurs.
De ces plaisirs, à l'Espagne il ne reste,
Qu'n soupreir amer, & qu'n regret sunelle.
Loin de Therese, avecque tout son bien,
Elle croit n'avoir rien:
Et rout ce qui luy vient, soit de l'Inde, ou du

Gange,
Où le gravier en or , l'onde en perles se
ehange,
Tous les tresors , qu'avec tant d'appareil,

Luy prepare au Perou, le rayon du Soleil;

Artivant à ses pores, où les vagues gemissent, Avec le jour terni, de regret se termissen, Ny trouvant plus le lustre de le alerté, Qu'ils avoient de cette Beauté, Qu'il savoient de cette Beauté, Qui leur obioit let restes de leur erasse, Qui les punssoit des ombres de la masse, Et de se yeux, donnoit le dernier trait, A ce que le Soleil y l'assoit d'imparfait.

Mais, Nymphe, ee depart dont l'Espagne safflige, Cedant au devoir qui m'oblige, De faire avec la Mer, homeur à ton Daufin,

De faire avee la Mer, honneur à ton Daufin, Le meilleur est qu'iey, ma plainte prenne fin.

# LES MUSES

### TROIS GRACES

LETTRE IV.

Elles leur rendent compte de la maniere avec laquelle leur Leure, écrite à von de leurs Amis, aimé des Mufes, a efté receite au Parnaffe : & leur expliquent les avantages qu'il y a d'avoir von Ami de cette forte; & les qualitez, qu'il faut avoir pour les meriter.

forte; & les qualitez qu'il faut avoir pour meriter.

De la fleurissante colline,
Où Jamais le jour ne deelline,
Où le Genie inspirateur des Vers,

Tient l'air toujours ferain, & les bois toujours verts, Les Mufes que les Arts & les Sciences fuivent, En ees mots, pour Cleon, à trois Graces écrivent.

Douces & redoutables Sœurs,
Douces aux yeux, redoutables aux eœurs,
La Lettre qu'en eommun, il vnus a plû d'écrire,
Et qu'en diferet & ficile Zephyre,
De vostre part, a rendué à Cleon,

La gloire de nos bois , l'honneur de nostre Nom , Nous oblige de reconnoistre , L'estime que pour luy vous avez fait paroistre ;

Et de vous informer des applaudiffemens, Que receurent vos complimens, Quand il nois en fit la lecture, Sous vne tonne de verdure, Où pour l'entendre eftoient venus, De la Famille de Venus, Je dis de Venus Uranie,
Chaîte merc de l'Haronie,
Les plus tendres, & les mieux nez,
De myrthe, & de fleurs couronnez,
Et parez comme its font, lors qu'avecque leur
Mere,
Ils donners aux Saións le branile dans leur

Ils donnent aux Saifons, le bransle dans leur Sphere. Tous ces Enfans harmonieux,

Tous ces Enfans harmonicux,
De geftes medierez, d'accens melodieux,
Cette ledure accompagnerent,
Et de vos Nons le metreé éleverent.
De plus d'un lieu, i Echo les repeta:
Un Zephya uo loin les porta:
Et de tous nos ruiffeaux, auffi-tod s'entenditent,
Mille changres qui les reditrent.

Il ne fur pas julqu'aux effains,
Done les trones de nos bois font pleins,
Qui de leurs tuches ne volaffent,
Et fur Cleon ne s'affemblaflent.
Tandis que fur font front leur manne diftilloit;
Et julques dans fa bouche, à vos Noms fe

melloit.

La Lettre leuë en pompe fut portée,
Des Cignes, des Z-phyrs, des Amours efcortée,
Sous vn Laurier aufli vieux que le Temps,
Respecté de la bouche, & de l'aifle des vents,

Ce grand Laurier, est comme le grand Livre, Où tout écrit, qui merite de vivre, D'vn caractère desté,

Est sur les seutles copié.

13., d'we aguille d'or, de lait de perles teine, D'wne (gavane main, voithe Leure hu peine; Prés de la mefine branche, où celles de Saphon, Se confervent encor fraifches avec fon Nom. Tandis qu'on la pegnoit, vne voix étendue; Et du grand Arfore aux perus étendue; Fix recentir aux valons d'alencour, Aumale, Manicamp, Haucour. De concert à cet voix, cert Cignes répondirent; Des aifles & des mains, cent Amours applau-

dirent:
Et les esprits des Zephyrs & des fleurs,
Du mélange de leurs odeurs,
Par tour où ces voix fe porterent,
Ces voix & vos noms parfumerenr.

Tobours parell honner parmy nous fe frax Aux Graces, and Vernus, que Cleon prifera. Son eltime ell vn Diadeime: Il fair regere cose e qu'il aime. Qui donne l'immortalité: El foit Heros, Gh Heroine, Que ce fre brillant illumine, Les port illutre qui les fiot, et port illutre qui les fiot, Ne pout craindre que l'oublaine, Luy caufé du declin, ni de la defaillance. Une feuille de Palme, yn fion de Laurier, Qu'il met fur le front d'wn Guerrier, Pour faire luire, & durer fa memoire, Se changent en rayons de Gloire. Le Mytthe mefine fous fa main, Augmence foon odeur, & deviener plus hautain: Et de certaint Soucis, qu'il joine à des Penfées, L'yne avec une l'autre chalce faire.

L'une avec que l'autre enlacées, il fçait compoler des bouquers, Qui le confetivent toòjours firits. Celles qu'il en aura parées, De tous les Siccles admirées, Journout judju'aux derniers temps, De la fleur de leurs jeunes ans. Et par cette feconder. Me origine vier Et par cette feconder. Me origine vier Et par cette feconder. Me origine vier Le proposition de l'action de l'acti

De la fleur de leurs jeunes ans.

Et par cette feconde, & glorieusse vie,
A leur posterité donnéront de l'envie,
Mais quoy qu'll puisse léver à son choix,
Au rang des Dieux, les Reines, & les Roiss
Son choix s'e porte plus aux testes qui rayonnens,
Des biens que les Vertus, & que les Graces
donnent,

donnent, Qu'à celles qu'il ne voir luire, que du faux jour D'vn inutile & failueux atour. Combien de tefles couronnées, Sonz vudes, creules, mal tournées, Et n'ont que la vaine fplendeur,

De leur incommode Grandeur? Combien d'autres aussi, sans pompe, & sans conronne, Regnent par les biens seuls, que la Nature donne; Qui sans rien empruner du Sort & du Hazard.

Sans s'aider du fecours de Fortune, ni d'Art ; Forme de fes propres richeffes; Et fes Princes, & fes Princeffes ; Jamais Cleon n'eut d'encens, ni de fleurs , A mettre aur poeds de cet faultés grandeurs , Qui reffemblent à des Figures , Hautes de baze, & richest de parure , Qui fous la maffe, & l'éclat du chors ;

Nont que du vuide dans le corps. C'est par les mains de la Fortune, De tout temps indiscrete, & de tout temps commune.

Qu'on a les biens, qu'on a les dignites, Qui fore les grandes qualiters. Et coux ccha reffemble aux Armoines, Echanese de brooderies, etc. des consecuents de la companyation de la consecuent de la converture aux mulets. Le feul merite legtime, Ell l'avigue objet de l'ethimes. Ceft par li que vous legnerez; Tanz que vous le posfederez: Tanz que vous le posfederez: Tanz que vous les posfederes: a fonce toble destifiares.

75

Vostte nom y parut éerit fur mille fleuts: Vous fuftes ajouifée au nombre des neuf Sœurs: Aux yeux de tout leur Peuple, elles vous couronnerent,

D'en cerele de Iasmin qu'elles-mesmes tournetent;

Tandis qu'à vostre honneur mille Cignes chantant, Et mille autres Oiseaux, avec eux concertant,

Aux Lauriers d'alentout vos louanges apprirent, Er les voix des Lauriers, aux Echos les redirent. D'ailleurs vous sçavez bien, si sur le sacré

Mont.

Où de tant d'instrumens, tant de concerts se font;

Où des Rofeaux parlans eouronnent les Fontaines,

Où les Bois font vn bruit femblable aux voix humaines, Dont il fe fotme autant de langages divers, Les vns en Profe pure, & les autres en Vers,

Les vns en Profe pure, & les auxres en Vers, Que l'Elprit habitant de ees foreths (çavantes, Fair en elles mouvoit de feuilles differentes! Les neuf pudiques Sœurs, n'ont parmi tant de bruit.

Un moment de fommeil, foit de jout ou de nuit. Ex vous n'ignorez pas, que le temps de leurs veilles, Est pour elles vn temps de gloire & de merveilles:

Que ce n'est qu'en ce temps, qu'elles sont ess extrairs, Qui sont de mesme odeut, de loin, comme de prés:

Qui parfument les noms, où quelque goutte en tombe,

Et font vivte les morts au delà de la tombe.

Que vous diray-je plus? les Meres des bienfaits, Les Graces, comme vous, ne s'endorment ja-

Les Graces , comme vous , ne s'endorment mais :

Les yeux toûjours ouverts, & les mains toûjouts preftes, A faire par leuts foins de nouvelles conqueftes,

Elles se font des rets, de tissus engageans, Qu'elles tendent par tout, aux petits comme aux grands.

Diray-je que les eaux des Narades dotmantes, Sont à l'air d'alentour, font au jeur peftilentes? Et que la pefanteur, que l'affonprifement.

Qui dans yn lit bourbeux retient leur mouvement, Etouffe les passans, & desole la plaine, Par la corruption de leur mauvaise haleine?

Au lieu que ées ruisseaux, qui toujours se mouvant, Comme pour égalet leur eours, au cours du vent, Semblent faits du crystal, que le slambeau du Monde,

Fond de ses derniers seux, quand il deseend sous l'onde:

Et les Nymphes qui font leur fejour dans leurs lits, Filles de Galatée, & Nymphes de Thetis,

Toûjours pures de eorps, & d'esprit lumineuses, A la Cour de Neptune, ont rang de Precieuses. Ensin voyez par tout, où s'étendent vos yeux,

Où s'étend voître Esprir, qui void eneore mieux; Vous verrez qu'il n'est point de Beauté qui ne veille, Et n'ait vne infomnie à la vostre pareille, Cessez done, Uranie; & ne m'adressez plus,

Des vœux perdus en vain, des souhaits superslus : Vous avez trop d'esprit, & trop peu de matiere, Et jamais je ne regne, où regne la lumiere.

# H Y M N E S,

ELOGES POETIQUES





# ELOGES POETIOUES.

LA SAGESSE DIVINE.

#### HYMNE PREMIER.

L'origine de la Sagesse : & son action avant la naissance du Monde , & à la naissance du Monde.



Eurtes, écourez la Maistresse, Des Legislateurs, & des Rois Preparez l'oreille à ma voix ; Ouvrez le cœur à la Sagesse. Je ne medite rien d'humain : Un Ange dés-ja de sa main, Dégage mes Sens de la masse: Il ofte à mon Esprit ec qu'il a de

Et pout vn vain Laurier cueilli fur le Parnasse, Il me met à la bouehe, vn charbon de l'Autel.

Ni Permelle, ni Castalie, Icy no me peuvent aider : Leurs caux ne fervent qu'à farder, Une populaire folie: Du Thabor mefme, & del'Hermon,

Les runfleaux font pleins de limon: Du Jourdain la fource est vulgaire : Mon fujet veut que j'aille en chercher dans les

Cieux;

Et que pour y monter, l'Aigle du Sanctuaire M'éleve sur son aisse, & me preste ses yeux.

Peuples, ouvrez done les oreilles : Vostre Maistresse parle à vous : Baissez la teste & les genoux,

Devant l'Ouvriere des merveilles. Voyez qu'afin de l'écoutet Le Soleil semble s'arrefter, Et la Lune lever son voile:

L'Ocean par tespect a fait taire ses flots : Et sur le front du Ciel , d'une pointe d'E-

L'Ange qui le gouverne, imprime ces propos. 4660 Je fuis celle qui la premiera

Sortis de la bouche de Dieu, Avant qu'il cust marque de lieu A la fource de la lumiere: Les Cieux n'estoient pas étendus, Les Airs n'estoient pas épandus,

356 1

La Terre n'estoit pas fondée; Rien encore n'estoit, que mon Principe & moy, Quand ce Pere fans fexe, actif en son idée. M'engendra d'vn rayon, qu'il reslechit sur soy.

Certe production divine,

Qui vient de plus loin que le Temps,

Ne nous divide que d'inflatas,

D'écoulement & d'origine:

Pere & Fils nous ne fonmes deux,

Que par les regards lumineux,

Qui pailliffende de noître Elfence:

Un melfine, beauté d'un mefine éclat

Et dans le fonds commun d'vne meime fubitance,

stance, Il est l'Original, & je suis le Portrait.

L'Auctur de cette vive linage,
Ne fair pa's vin portaite partil,
A celuy que fait le Soleil,
Qui fe tire fair na nagea,
Pout la peinde, ji n'à qu'à se voir:
Il est l'objet & le minoit,
Il est le pointe & le modelle
Aux vins elle est lumière, aux autres elle est
' nuit:

Et fans estre jamais ni vicille, ni nouvelle, Elle est toûjours produite, & toûjours se produit.

Ces voûtes claites & roulantes
Qui tournent de pour & de nuit;
Ce concert fans paufe & fans bruit;
Fait de cent pietes differentes:
Ces corps fi teglez & fi beaux;
Ce Cours de mobiles Flambeaux;
Ces Certels d'ardentes Figures;
Ces Efprus qui fons faits afin de me benit;
Les Formes, les Supten & toutes les Natures
Netlonten quant pe naguis; qu'ou obfeur avernit,
Netlonten quant pe naguis; qu'ou obfeur avernit,

Qui n'eloèr rempli que de moy,
Ma vertié falior la loy
De la Naure, & de la Grace.
Je polois for le fonds du rien,
Les divers étages du Bien :
Je métares leur étendate;
Et marquois hos de moy les senaux & les bocds,
Par où, comme vue Mer reglément épandus,
Mon Effence feroit le Effons & les corps.

J'ordonnois les chofes futures, Qui se presentaient à mon choix : Et sur moy-messne j'en prenois Les modeles & les mesures. Le rangeois les Mois & les Ans; Je faisois la forme & Ls plans,

Dans cet obscur & vaste espace,

Attendoiret que ma voloré, Defignalt d'un esti de clariré, Celay qui pafferoit à l'eftre : Ils s'officient rois à ce rayon, Qui devoit faite leut crayon, Et donner figure à leur maffe. A l'envi l'va de l'autre ils cherchoient à me voir a Et dans lour vafte nuit fe disputoient la place, Od ma voix d'evoit mettre en cavar enn opou-

voir.

Sant befoin, comme fam containte, Parterlha le yose, for celay, Quirctine encore aujourd'hay De mes traits la builance empreinte. Mes regards addis & feconds, Pencercenn julgius an fonds, Le Neant, la Nuit & le Vuide; Ils mitent les promiers exter maffe en couleur; Et l'Amour après eux, qui luy fervit de guide, Dour la faite monter, la rempit de chaleur.

Qui du Monde naiffant ébauchoit le deffein,

Qu'elle s'enfla de mon Esprir:

Et qu'en ma prefence elle pris
Une fecondité nouvelle.
D'une vapour fins ornement,
Mon outle fit en un moment
Une abyfine d'eau fúppendue;
Il en fit yne Mer, qui dedans & chors,
Ne fe bornoit de rien, que de fon étendue,
Et qui n'avoit pour lit qu'un efpace fans
corps.

**495** 

De cette carriere marine, Cinq corps inéganx & divers, Sortifent de nuir plus couvetts, Que l'or qu'on tire de la mine: Je leur determinai leurs rangs, Selon leurs degrez differens: Je leur donnay leur confiftence : J'uttachay de mes doggs, la chaifne qui les joint : Je leur marquay leur centre , & leut circonference :

renee: Et les mis pour jamais, en arrest sur vn point.

Figurestry fire cut is Lumiere, Cett ombre visible de Dreu, Cette riche profusion Mit Fordre & Li el a Masiere. Cette riche profusion Mit Fordre & Li oddithichion Dans ma Befogne encore obbeure: Fen fis awart le Temps, Faube du prémier pour: En rêce une par touche les yeux de la Nature, Qu'elle en reçue la veue de môtife foa amour.

Ces grandes Voûtes azurées, Onde moy leur forme & leurs jours : Mon Effeit anime leur cours; Er na man les a mefurées. Elles éclatent aux endroits, Où l'imprefilon de mes doiges, Fur plus aûive & plus profonder. Er maintenant encol leurs rais contagieux, Répandent ou la vie, ou la nort dans le Monde, Schon que y les tiens prés ou long de mes yeux,

Aprés , d'une feule parole,

Je tray du mefine trefor,

Cette foule de globes d'or,

Qui parent l'un & Tautre Pole;

Tattachay dans le Firmament,

Ce maguinque ameublement,

Qui jamais n'y change de place;

Je mis aux Cueux plus bas, fept Miroits incon-

ftans: Et ce qui de mon œil rejaillit fur leur glace, Y peignit mon Image, & la face des Temps,

Dans le Soleil & dans la Lune
Je mis les plus beaux de mes traits;
It leur impriumy de plus prés;
Une advivit meim commune,
It baltis suatur de maioris,
Les baltis plus de la commodire,
Les constantes de la commodire,
Les constant

Et logement d'Hyver, & logement d'Esté.

Ces taches qu'il a fur la face, Ne sont pas ainsi qu'on a etû, Des endroits où mon jour n'ait pu Entter plus avant dans la masse; Ce ne sont ni bréches du Temps, Ni rides faites par les Ans, Ni fouillures de la Matiere: Mais des restes du Rien , d'où ma voix l'a

Qu'à dessein j'ay voulu laisser à sa lumiere, Asin qu'il ne sust pas des Mortels adoré.

Par là j'ay voulu leur apprendre, Qu'il n'est pas leur fouveram Bien; Que tour autre feu que le mien, A moins de staine que de cendre; Que les plus illustres Beaucez, N'ont que des rayons empruntez; Que leur plus grand éclar est sombre;

Qu'il ne naift point de jour, que la nuit n'ait taché; Et que l'Esprit humain qui n'est rien que mon

ombre, De moy feul a la Grace, & de foy le Peché.

#### 模型機器機器機器機器機器機器 HYMNE SECOND.

Les merveilles de la Sagesse dans la production, & dans le gouvernement des creasures.

J E fis enfuite quarte eflages
Où je logeay les Elemens;
te leur donnay leurs reglemens,
Ez leur aflignay leurs partages.
Chaeun d'eux fe tient à fes droites,
Paifible efelaye de mes loix,
Ex refectle fa propre chaifine.

Ils n'ont jamais changé l'ordre où je les ay mis: Et par vn bel accord d'alliance & de haine,

Ses Freres & leur heritage.
Il eft prompt, ardent & leget;
Il ne fouffre rien d'étranger;
Il a l'action vive & forte:

Comme il est le plus noble, il tient le plus haut lieu: autres Son poste est sous le Ciel, il en défend la

porte,
Comme Garde eternel de la Maifon de Dieu.

L'Air plus ami de la Nature, Modere fa foudaineté; Et quoy qu'il en foit maltrairé, Il fournit à fa nourriture; Cest le grand Treforier des Venes; Cest l'Hoste commun des Vivans; Chacun a chez luy bonne place: Il n'en donne au Palmier, non plus qu'au Ser-

pouler: Et loge fans égard de grandeur, ni de tace, Le Prince & le Berger, l'Aigle & le Roitelet,

La Met imperieufe & brave
Trenel terofise-neappattement;
Et femble par fon mouvement,
Smidigner de fe voir efelave.
Elle fe debar quelquefois;
Elle écume, & leve la voix;
Elle écume, & leve la voix;
Elle far pour forit d'inuriles efforts:
Et comme vn grand Llon, qui déchire fa cage,
Elle ronge en grondaur l'encence de fes bords.

Ce n'est pas qu'elle soir rebelle, Ni qu'elle au peine à se ranger ; Ni qu'elle au peine à se ranger ; De sa Vasinier ceimmetle, Selon que m'y forcent les miens, Je latche, ou sterre set liens ; Je latche, ou sterre set s'ent ; Je la produis, ou je la eache, Elle rugit, corner eaux , elle montre les dents ; Et fort en ma Maison d'vos Beste d'attache ; Qui mord les Rannenis , & fair peur aux En-

On fe fouvient de quelle tage, Elle courue le Genre humain, Lors que e just justeau la main, Et fis breiche dans fon tivage: Tant que les Heuves ausone coust, Le Monde faigners colspans, Le Monde faigners colspans, De man put gente, depair in faigne temps; Et maintenant encor fes belifures ouvertes, Coulenn par les conduits de la lag. de écange.

La Terre pefante & groffiere, Qui tient le bas des Elemens, Fut faixe des plus lourds fragmens, Qui reflecten de la Matiere: Cette Boule enorme en grandeut, Na rien perdu de fa rondeur, Depuis le temps qu'elle est foulée; Son propre pouls luy fert de basse entre deux

Et les traits qu'y laiffa ma main qui l'a moulée, Y font vne barriere à la fureur des Mers.

Son fein tous les ans eft fertile; Ses cheveux blanes deviennem verts; Er merfine dans les lieux deferts; Elle eft vierge; & n'est pas sterile: Sa vertu ne sçauroir mourri; s' Ses veines ne sçauroient tarir; Elle est toute ventre & mammelle: Elle est Mere au dedans, & Nourriee au de-

Elle est hostellerie, & demeure eternelle, De ses Enfans vivans, & de ses Enfans morts.

Toures ces structures enormes,

Sont de ma feule invertion;
I'en ay dirigé l'adkion;
I'en ay fait les plan- & les formes.
L'Ouvrier m'avoit auprés de foy;
Il fe confeilloir avec moy,
Et me réggnoir fa puilfance;
Il prenoir de ma main la regle & l'eniveau;
Et dans le Ciel encor fe garde la Balance,
Dons alors pe péal la Terre avecque l'Eau.

Ces Ouvrages hauts & fuperbes,
A mes mains ne furent qu'vn jeur
Le Ciel ma laidee aufii pru,
Que la pointe des moindies herbes.
Jene és pas plus aifement,
L'argite que le Firmaments,
Ni le bas que le haut Etage.
Mon effence épancha les Corps & les Esprits,

Comme d'un flux égal, la Met pouffe au tivage, La nacre & le graviet, l'écume & l'ambte gris.

Le Temps ne fut point necessaire, A ce vaste à pompeux employ; Ni ne put distinguer en moy, Le vooloir d'avecque le faire. Le Soleil, cé tillustre Ouvrier, Pout former un brin de Laurier A befoin de toute vne année : Il faut que douxe fois, il change de maisons, Et que fans repote vne s'eule journée,

Il de falle affiker de toures les Safons.

De mefine aufilie

Des mefine aufilie

Des mefine aufilie

Des mefine aufilie

Aux correytifes des Humains

Elever vn peel de muraille

Lever deffens readrife gefuns.

Et viennen le Monde en comraine:

Et viennen le Monde en comraine:

It spiafrer le Broom de pêreres & de beiste

Plus de mille ans durant la Terre en eft enceiner.

Il en nfore vingel autilte, & ne de daren qu'un

Je bashis bien d'autre maniere:
Ma parole est mon instrument;
Elle execute en vn moment,
Er le tien luy sert de matiere.
Tous mes ouvrages sont constans;
Et coutee eux les Vents, ni les Temps,

Nont qu'vne action froide & morte. l'embrasse également les grands & les petits; Fr pat ma Volonre qui tout peut, & rout porte, Le vuide mis en fond, leur fert de pilotis.

Comme du mien j'ay fait le Monde, Je l'entreriens aussi du mien : Et c'est des gouttes de mon bien Que cette machine est feconde. J'vnis d'vne eternelle loy, Tous ses divers cercles en moy: J'en fuis & le centre & l'espace : Je raffemble leurs fins avecque leur milieu; Et conduis par degrez la Nature à la Grace, La Matiere à l'Esprit , & les Hommes à

De tout temps j'ay regné sur terre, En dépit de mes ennemis : Les Rois n'y font que mes Commis, Soir pour la paix, foit pour la guerre: C'est en ma maison qu'ils sont nez; C'est moy qui les ay couronnez, Des rayons de mon Diademe : Les sceptres en leurs mains, sans moy ne peuvent

Er venant fut leut rang vn autre rang fupréme, De leuts Thrônes je fais le marche-pied du mien.

Je sçay bien écraser leurs testes, Quand ils s'enflent de leur pouvoir: Et leut imprimer leur devoit, Avec la pointe des tempestes. Le Liban, ce glorieux mont

Quand je mets les pieds fur fon front. S'incline & baiffe les épaules : Ses Cedres effrayez tremblent à ma lueut ; Leur feuillage en passit, comme celuy des Saules: Et par tout il luy fort des fleuves de fucur.

D'autres monts jettent par la bouche, La flame, l'esprit , & le eceut , Et jusqu'au pied tremblent de peur, Quand du bout du doigt je les touche: lis ont beau tonner & fumer; Beau de leur colere allumet, Le Ciel & la Terre prochaine: Par leur rebellion , j'avance mon dessein:

Je me sers d'eux contre eux, & de ma seule h leine Leurs foudres repouffez retombent dans leur fein. 400B

Comme l'orage & le ronnerre, Barenr les monts les plus hautains Les bienfairs tombent de mes mains, Sur les plus bas lieux de la terre, La plaine est riche de moissons; Les Roses viennent aux buissons;

Les rubis dans les precipices s

La perle & le corail naissent au fond des eaux; Je sis dans un vallon le Jardin de delices; Et s'emplis tous les jours de manne des ro-

fcaux.

C'est en ma main qu'est ce Calice,

Dont l'erreur se forme vn Destin: l'en ay fait la lie & le vin; Je le dispense avec justice: Il n'en tombe rien par hazards Chaque Climar en a la pare, Que ma Prudence luy destine :

Et de cette liqueur par vne ferme loy , Dans la loge du pauvre, il fe fait vne épine ; Et se produit vn sceptre, en la maison du Roy. Par vne fouveraine adresse, Quoy qu'en gronde l'impieré, En ce monde, la pauvreté

Est messee avec la richesse. Ce concert de biens & de maux; Ce Coloffe à divers metaux N'a tien que de juste & d'vtile : Tous fes materiaux fonr d'vn mesme tresor i

Ils font tous mon ouvrage; & pour les pieds d'argile,

l'ay d'aussi grands desseins, que pour la teste d'or, #00#

Le Riche est or, le Pauvre est bouë, Et l'vn & l'autre également, Sera mis par mon jugement, Ou fur le thrône , ou fut la roue; Le grand Colosse tombera Er la Parque n'en laissera, Que les tronçons nus, & la place. Mais estant rallumez par le feu de mes yeux, Un jour il se feta de toute cette Masse.

Des charbons aux Enfers , & des Aftres aux Cicux.

# \*\*\*\*\* L'AMOUR DIVIN.

HYMNE PREMIER.

Les merveilles de l'Amour divin en Dieu, en la Nature, & dans les Amours inferieurs.

Eu fans mariere & fans fumée; F Sainte flamme des faints Amans Source des doux embrasemens, Dont la Natute est allumée; Vive ardeur d'vn double flambeau Entre-deux du Bon & du Beaus

Zz li

Beau fouffle de deux belles Bouehes, Nœud du Pere & du Fils, Esprit inspire moy: Mon cœur obscur & froid, arrend que ru le rouches, Et que pour te louer, tu l'emplisses de toy.

20 Esprit Saint, jette für mateste. Un rayon de ces facrez feux, Qu'aurrefois les Peuples Hebreux, Virent au front de leur Prophete. Loin de moy ees trompeurs flambeaux, Qui font alluinez dans les caux, Qu'épand le fabuleux Parnafie. Loin de moy les Lauriers de ee prophane Mont : Ardent builfon d'Oreb, mettez-vous en leur place, Et venez aujuurd'huy me couronner le front.

+9-4+ Puis-je comprendre tes merveilles, Beau Principe des beaux Amours, Ardeur movenne entre deux jours, Eelair de deux flammes pareilles? Feu qui n'es jamais confumé, Cœut de l'Amant & de l'Aimé, Baifer du Fils , baifer du Pere ; Beau Terme où se conclud leur commerce diving Et qui procedes d'eux, par vn divin mystere, Comme vn Angle infini de deux Lignes fans

Loin du Soleil & de la Lune, Au dessus des plus hauts Esprits, Les feux du Pere & ceux du Fils Te font vne Source commune. Là tes éclairs se sont des leuts : Tes flammes font de leurs chaleurs, L'expression continuelle: De tous les deux en toy le regardest complet; Er tu fais au milieu la rencontre erernelle, D'vn Modelle feeond, & d'vn fecond Portrait.

Ainsi le feu dans vn nuage, Se prend aux rayons du Soleil, Lors que pout se faire vn pareil, Luy-mesme il y peint son image; Le portrait à peine est formé Qu'il en est l'Amant & l'Aimé Comme l'Ouvrier & le Modelle : D'vne part & de l'autre, vn mesme jour teluit ; Et l'ardeur d'entredeux est l'amour mutuelle, Du Soleil produifant, & du Soleil produit.

+94+ Dans le Bien premier est ta Source ; Tu r'epans sur les seconds Biens ; Et par là mesme tu reviens, Au point où commence ta course. Tu roules eternellement; Et formes parton mouvement, Un cerele de flames feeondes: Par amour ru descenda, ru montes paramours

Et tes effusions sublimes & profondes. Ont en toy le principe & la fin de leur tour.

Ainfila chaleur descendue, De l'Aftre qui fait les Saifons, Monte avec les exhalations . Sur qui le jour l'a répandue. La feconde Mere des Mers, S'ecoule ainfi dans l'Univers, Par cent secretes ouvertures : Er fans vuider ses humides tresors. Elle rentre ehez foy par autant d'embouchures , Qu'elle fair de ruisseaux pour s'épandre au de-

Dans ces longs & vaftes espaces. Oui par ton euurs font limitez. Tu fais toy mesme les bontez, Des Narures fur qui ru pafles : Leur eftre se forme sous toy Ta plenitude y met de quoy Remplir leur vuide & leur mariere : Tue oules sur l'Esprit, tu coules sur le Corps; Er tes écoulemens sont comme vne tiviere, Qui dore son gravier, & qui pare ses bords.

Ta chaleur active & feeonde, Dans le fein d'yne vaste nuit, Ouvrit la fource & le conduit D'où forrit le Globe du Monde. Les Corps par elle, & les Esprits, Receutent leut ordre & leut prix, Leur figure & leur confiftence : Et selon que sur eux s'étendit sa vertu, L'Esprir fut élevé dans la Circonference, Et le Corps demeura dans le Centre abatu.

Avant qu'elle fut épanchée, Tous les Aftres effoient encor, Comme vne obseute graine d'or, Que la miniere tient eachée : Elle en fir des Corps gloricux ; De feeonds & mobiles yeux ; Et des Ames vniverfelles ; Et si-rost qu'à leur masse un beau seu se fut pris, Une cendre en comba, qui fie par écincelles, Le juur du Diamant, & l'éclar du Rubis.

Aprés une vive influence Gliffant jufqu'au bas Element, La Terre en fur en vn moment, Mere fans peine & fans femence. Les Arbres, ses peuples geans, Naquirent tout faits & tout grands, Et revestus jusques au faiste: Er se voyant si beaux , & siehargez de fruits, Ils joignirent les bras , & baifferent la refte , Pour adorer l'Auteur qui les avoir produits. D'une vettu plus penetraine;
Ton Efpit apers' Épondit;
Ef fur la Matiete étendu;
Une forme vue & mouvante.
La de mille animaux dwets;
Depoil & d'écalles couvers;
La nasilance en tout fur partille;
La nasilance en tout fur partille;
Le fir comme le doux, de toy fut animé;
Et l' nome Elephant, suil bien que l'Abeille,
Et l' nome Elephant, aussi bien que l'Abeille,

Le Lion pour te faire hommange,
En nailfant eleval seyeux,
Où fe woid du Lion des Cieux,
L'illuftez & Joierustie mange;
Delà par le vuide de Jar,
Un prompe & ponererant éclair,
Apporta le feu dans fon ane:
L'audace avec le feu vallum adans fon cœur,
Etle cryttal des yeux, où paffs cette flame,
Prit d'wa ardent Ruis l'écla & tê nougeur.

La Baleine valle & pefane,
Faire pour l'effroy des vailleaux,
Faire pour l'effroy des vailleaux,
Farur fin la face des eaux,
Comme une galere vivante.
Avair qui le format de vent,
Avair qui le format de vent,
Un commencement de rampéle.
Et étranta fa chalter dans l'Element du froid,
Fit d'un double jr d'eau, qui fortre de fa refle,
Une foudame offrande au Fe qui l'échasifioni.

L'Aigle imperieuse & bautaine,
Sortant avecque les Offeaux,
Do nid que leur firent les eaux,
Séleva dans la haute plaine,
Séleva dans la haute plaine,
Du feu qu'elle avoire dans le cours,
Elle altoit recherchet la Gource:
Mais pour volet 2 ou, manquant d'aisles & d'yeux,
Elle artella plus bas ies regards & fa courfe;
A ta cendre qui luit dans le fambaeu des Cieux.

Tu mis va feu dans Univers, Qui fit de ces membres divers, L'Allaince & les fympathier, A ce beau feu de ton Lépris, Soulain la Nature s'épeur, De flames douces & mouvelles: Sa chaleur s'épamdi dedant comme dehors s Et l'on en vid fortir, en forme d'étuncelles, Des cerurs par qu'il À moure trant alan tous les corps.

De ces cœurs, les vns se rendirent, Aux corps qui roulent dans les Cieux:

Aprés toutes choses basties,

Et les autres moins glorieux
Par les Etemens répandirent.
Tous les Altres eurent les leuts ,
Dont on fent les vives chaleurs ,
Briller au travers de leurs voiles :
Et depus ce moment, par de fectres defins ,
Dans leis cœus qui font nez fous les mefimes Effoiles ,
Ces cœus logerieurs font les mefimes malus ;

Un cœur enus dedan la Lune, Et luy fic aimer le Soleil: Et luy fic aimer le Soleil: Cer grand Aftre en oux vn pareil, Qui luy fix vn amout commune: Depus, éctilulite Amoureux, Charge de eraix, & plein de feux, Donne fes foms à tout le Monde: Le d'une mémie andeur, la belle flame luit et d'une mémie adreur, la belle flame luit A la Perle qui eraint, de fe cachre dans l'onde, Aufliere qui eraint, de fe qui le tust.

De mille autres court qui tomberent, Dans le bas Monde, et dans fes corps, Les mouvements de les accors, Les mouvements de les accors, De la Nautre fe formerent:
Le fer, ec lourd de froid Amant, Eav vi ceur pas l'univer l'Amant, Et l'Amant vin pour fortier l'Amant, Et l'Amant vin pour forte, l'andre de veu et le fiera de l'antique fleuve eut le fiera de l'antique fleuve qu'elle foit urgate, de qu'elle faviere non, Qu'ey qu'elle foit urgate, se qu'elle faviere non,

Mais to ne pouvois mieux paroiltre,
Que par ce beau fie qui s'eff priss,
A des Sujets doués d'Elpriss
Fairs pour c'anner, &te connouître.
L'Ange &t l'Homme en furent formez,
Comme des Murois saninez,
Des putes clartez de ta face:
Tu leur donnas rafiame, afin d'avoir la leur:
Erton Guiffe, bien loin d'en ditioudre la glace,
Y traça ton inange avecque fa challeur.

## 格勒特特格特的教育教育的特殊 HYMNE SECOND.

Les merveilles de l'Amour divin envers les Anges, & envers les Homines.

P EVPLES, venez offrit vos Ames
A ce beau Centre des beaux feux:
Les pleurs, les foupirs Mels veux,
Sont l'encens qu'il faut à fes flames.
Le Monde ne feroir fans luy,
Qu'un defert d'horreus & d'ennuy,
Qu'un e obseur & froide matière:
Er fous l'amas confus de fes divers fragmens s,

Tagniens,

La Nature seroit, comme en vn Cimetiete Le Spectre d'un grand Mott, fur de grands offemens.

++4 Ces belles testes emplumées, Qui font du plus haut Firmament, Les Planetes & l'ornement, En tout temps en font allumées: Là comme des Miroirs volans,

Ces Esprits ailez & bruslans, Brillent de flames eternelles : Plus ils ont de chalcur, & plus ils font heureux; Et leur gloire est d'accroistre, en se batant les ailes, L'ardente impression que ce feu fait sur eux.

Ainsi ses lumineuses glaces, Ces grands & mobiles Miroirs, Qui nous éclairent tous les foirs Au Soleil découvrent leurs faces: Ils se remplissent tout le jour Des nobles feux de son amour, Ils fe parent de fa lumiere: Et de nuit, quand il est des ombres effacé, Ils demeurent épars le long de sa carriere,

Comme les grands éclats d'vn grand miroir casse, De mesme ces Beautez volantes, Couvertes de plumes & d'yeux, S'offrent au feu mysterieux,

Dont elles font toujours ardentes : Leut glorieux embrasement, S'entretient par leur mouvement, Leur esprit en est la matiere; Leur vifage en épanche au dehors la couleur, Et chaque ceil qu'elles ont, ouvert à la lumiere . Leur eft encore yn cœur ouvert à la chaleur.

+>4+ De ses Substances immortelles, Les vnes volent alentout, Du grand flambeau de leur amour, Comme de vives étincelles. D'autres plus pleines de ses feux, Vont à ces Globes lumineux, Dont les neuf Spheres s'embellissent : Elles font leurs ciprits, & font leurs mouve-

Er femblent à l'éclat, dont elles les templissent Des Rubis enfermez dans de grands Diamans.

Mais le beau Prince des Planetes, Ce grand ceil par qui nous voyons, N'a pas feulement des rayons, Pour les Estoiles les plus nerres: Il eclaire d'un mesme jour, L'Aftre qui reffemble au Vaurour. Et l'Aftre qui ressemble au Cine: Erfans diftinction , la flame qu'il épand , D'une melme clarré fur la terre illumine, Et l'or & le gravier, & l'Aigle & le Serpent

Ainsi l'objet de ma lottange ; Le beau Centre des beaux Amours, Repand ses feux d'vn mesme cours, Sur l'Homme auffi bien que fur l'Ange : Il descend du plus haut des Cieux 1 Et fait vn Aftre glorieux, De tout cœur qui s'en laisse éprendre : Il l'éleve avec soy jusqu'à l'Estre divin ;

Il forme vn thrône à Dieu, d'vne masse de cendre: Et d'vn vaisseau d'argile, il fait vn Seraphin.

+9-61 Quand jadis nos crimes monterent, Jufqu'au siege du Loy des Rois; Et que recombant de leur poids, La Voûte celeste ils creverent Tout vn Ocean suspendu, De là par torrens épandu, Fit vn deluge dans le Monde: Et la Justice encor fondant comme vn éclair,

L'épée ardente en main, vint abatre la bonde, Que l'eternel Ouvrier avoit faite à la Mer. Les eaux n'avoient plus de rivage. Ni ne fembloient avoir de fonds: Il n'estoit ni plaines ni monts a La Nature avoit fast naufrage : Sescheveux fi beaux & fi vers,

Les arbres de vagues couvers, Dés-ja ne montroient plus leurs cimes: Et ii par quelque endroit, songrand corps surnageoit, En mesme temps le faix de ses normes crinies, Comme vn fardeau de plomb, dans l'eau la replongeoir.

L'Amour s'élança deffus l'eau Er s'oftant des yeux le bandeau, Le mit fur ceux de la Justice. Il tira le fer de ses mains, Sanglant du meurtre des Humains, Et remit les digues de l'onde : Il fit de fon flambeau de nouveaux feux en l'air a Et d'vn grand Cercle ardent, dont il ceignit le Mon-

Il desseicha la pluye, & repoussa la Mer.

Pour la fauver de ce supplice,

Après les vagues retirées,

Le Cercle perdit fa chaleur : Mais la figure & la couleur, Jusqu'à nous en sont demeurées. Il n'a plus que de la beauté : Et pourtant il est redouté, Et de la Mer, & des Orages: Le Vent quandil patuift, fouffre d'estre attaché;

Et les flots les plus fiers couverts de leurs rivages. Attendent en tremblant, que la nuit l'ait cache.

L'Amour peur conquertr nos Ames,
A pras ceur vifages divers s.
Er cent fais rempli Ulmvers,
De fes bienfaits, & de fes flames.
Il s'apparus au Prince Hebreu,
Dannec fameus Builfon de feu,
Billand de lumieres divines:
Il nous fit voir april, qu'il elloit plein d'ardeur;
Et qu'ausare qu'il avoit de luifantes épines,
Autann il a de trais pour entrer dans vaccuer.

Par là mefine il nous fie encendre, Que te s'innes de l'Amour Four moins de peine que de pour E trèllen fais firir de cendre : Qu'à fon feu rour fujec els bons, Qu'à egale au moindre Builfon, La Palme la plus renommée: Que du baume à du bois il peut donner le prix; Et qu'm grand Cedre froid, ne vaur pas la fumée D'me peuter once, à lauquelle il richt prix;

Par luy dans vn defert fauvage, Le Peuple de Dieu fut conduit; Il luy fat vn flambeau de nuit; Et de jour luy fut vn nuage: Selon feis bedini at ét fei værux, Ce Meteore lumineux, Changoriel vilage de de figure; Il éclaira fes pas, il garda fon fommeli; Et fut changent d'objer, fans changerde nature,

Un Comete à l'Egypte, à Jacob ra Soicil.

40

La Mer rouge fix étonnée,
De voir w Phare quinarchoit:
Et qui tous les foirs s'attachoit,
Après avoir fait fa purnée.
Les flost levez par fa challour,
Prinent la forme de la couleur,
D'yn canal de brique humidiest nouvens,
La space réchaite de la couleur,
Couleigne de la couleur de la couleur,
De la couleir de la couleur,
La space réchaite de la couleur,
De le la medine il de firédant digues contre l'eau.

A la Mer Jacob eut refüge, A fi foj la Mer Saffermit: E de part & d'autre luy fi Une muraille, d'vad ebuge. Mais après le Peuple paffe. L'Element qui s'échott preffé, Rompt lay-melime fon ouvrage; E le Hambeau divindonnant du zele à l'eau, Dans les murs de Jacob l'Egypre fin nathegun E la digue de l'va fiu fai l'autre va nombeau.

Auffil'Amour a deux vifages; L'vn est doux, l'autre est rigoureux; Et comme il a d'aimables feux, II en a qui font des orages:
II en a qui font des orages:
II a des trats qui font dorez;
II en porte aufit de fetrez;
II en porte aufit de fetrez;
Ses regards comme il veux, font la nuit ou le jour;
Et qui méprile en luy, ele ceut de la Colombe,
Sous luy reflentira les ongles du Vautour.

De la cire & de la douceur,
L'Abellie, la volante fleur,
A feis armes & fa colere.
La Rofe ce feu parfumé,
Quoy que l'Annour l'ait allumé,
A fon odeur & fon épine.
D'ane mefine vapeur vient la pluye & l'éclair ;
Et le mefine Soleil dont l'etil nous illumine,
Forme l'or dans la etrer, & les foudres en l'air.

Mais l'Amour quoy qu'il ait pu faire ;

Ainfi l'ingenieuse mere.

beau.

N'a rien fait de l'i mérveilleux, Que le furent el dements feur, Qu'i alluma fur le Calvaire. Par vin tare & nouvel accord. De la Vie avecque la Mort, Il fit vin celebre mélange; Et fur les of Adam tirez de leur tombeau, Par vin dellein qui fur, en fon effer étrange, D'vn Dieu mis fur vin bois, al fe fir vin flam-

A ce feu, par mille ouvertures,
La Tetre découvrit fon cours;
Et la vie avec la chaleur
Pencra dans les fopolures;
Là par vn merveilleux effore,
Cette chaleur, de l'Homme mort,
Railuma l'ombre & la ponificer.
Et portant d'A vertu judques dans les Enfers,
Des chaifnes des Demons endurcit la matiere;
Et des Peres captis, elle fondis les fers,

Mille brillantes étincélles, Qui volérent de ce flambeau, Sont fur la terre, forfurl e cus, Sont fur la terre, forfurl e cus, Original de la commentation de la commentation de Tous les cours touches de ces feux, Se releventes avec cus, Et fous la Coxis fe raffemblerent: Et pour s'en allumer, fe prefilms alemour, Firent par la chaleut de l'aquelle ils brûleren, D'un Calvaire de Mort, un Véluvé A'mout.

Sur ce beau Theatre de flames, Où l'Amour a fon element, Il fe confume à tout moment, Des troupes d'innocentes Ames. Plus elles fouffrent de chaleur, Er plus est rare le bonheur, Dont leur belle cendre est suivie: Le seul seu peut est bestigne de la cutte de Le seul seu peut en de la mort, pour leur donner la vie; Et s'il ne les brûloit, il leur faudroit perir.

Ainf fur vn lit de cancile,
L'Orieau fans fence & fans pareil
Se brûle aux rayons da Solcii;
Et par fa mort fe renouwelle;
De ce bean Planece amoureux,
Luy--mefine il provoque fes frux;
Et donne aux Aftres de l'envie;
Du mefine bois il fair fon nid & fon rombeau ;
Et le Soleil à peine a confamé fa vie,
Que l'Amour it atilume avecque fon flambeau-

One ces feux cases de delices!
Qu'il est doux de s'en approcher;
Er qu'il est di vol bent belefer,
Pour nos amourent Sattifices!
Pour nos amourent Sattifices!
Voy ees Ronces de cente Couix,
Qu brillent de flames divinos:
Artelle iry, mon ceux, ta vue est en ce lieu a
Sois vu boucon de fru, fut ces bellexépines,
Tu fezara Robus fut le Thrône de Dies.

BERKERNER REKK

# LA FEMME

# FORTE.

### ODE PREMIERE.

Ses combats contre les Vices & les Paffions, & fet victoires fur le Plaifir & fur la Douleur.

I NEATIGABLE Meffagere,
Qui first as commerce to butter
Dyne alle invubile & legere
Nymphe à cent bouches, à cent yeax,
Qui nais, &cqui mous en tous licax,
Leangere par tous, par tous originates
Leangere par tous, par tous originates
University of the control of the control
University of the control
Vest, and Portrair que j'ébauche en ces
vest,

Eß-elle de ces Illes feintes, De ces lieux de Sens reculer, Où les Tancredes for moulez, Où les Bradamantes font peintes ? Ell-elle de sextremitez, De ces elimars deshabite z, Oà le Cit el fl. confus, où la Naure el motte ? Eß-elle de l'humide, ou du fee Element ! Ell-elle de l'humide, ou du fee Element !

De la mesime saçon qu'il fait le Diamant?

De quelque Pais qu'elle vienne : Soit du vieux Monde, ou du nouveau, Il n'eft fur le terre & tur l'eau, Beauté qui s'égale à la firnne. Ces Dieux des avares humains, Ces Aftres des veux & des mains,

Ont moins de vertú qu'elle, & font moins agreables: Et le Ciel du Petou, fi fettile en trefors, Dans fet trefors n'a point de nierres comparables

Dans les trefors n'a point de pierres comparables, En lustre à son esprir, en graces à son corps. • 44 La Femme forte & courageuse,

N'elpas vu beau Phantofine armés Un mung peint & formé, D'ne mattere fabuleufe, Ne font en plu que leurs Amans, Ne font en plu que leurs Amans, Que des Spectres enflez, que des Feines hautaines; E l'enser seplois fameau par tour oil e jour luir, Reffemblent aux combais de ces figures vaines, Que la vapeur compofe, & que le veux conduir.

Non pas que l'Elprit de conquelle, Soit au fecond Scre étranger : Non pas qu'on ne puille ranger , Le grand cour fous la belle crête. Le plus magnanimes ciforts , Ne font pas des plus rudes corps : La Grace se peut joundre à la Vertos guerriere. Les Heros n'elfoient pas tout ongles & courdents:

Les Heros n'estoient pas tout ongles & cout dent Et c'est d'un feu tout pur, & non de la maticre, Du fang & non de. os, que se font les Vaillans, and the second se se vaillons de bois, Qui dans des pavillons de bois, Tiennent feur camp, garden leurs Rois,

Sont toutes vierges & vaillantes.
Les graces & la majelé,
La modefite & la beauté,
En la Reine des fleurs s'augmentent fous les armes:
L'efprit, le feu, l'éclait, s'épandent de fon cœut:
Ses traits n'empeféhent point l'vâge de fes char-

mes; Et l'audace en son teint, se messe à la pudeur.

. Telle Telle on vir jadis Rodogune, Vainere des mains, vainere des yeux, Suivie aux perils glorieux, Par les Graces & la Fortune. Telle aux Perfes pris & défaits, Par fa force & par fes attraits, De Thomyse paru la fameute viétoire. Et Zenobie encor fut telle en fes exploies,

Où brave ambitieuse, elle affecta la gloire, De vaincre des Consuls, & d'abatre des Rois.

La noble & fage Saint Balmon, Conferve l'exemple & le nom, De cette grace courageufe. Son épèe est à fa pudeur, Ce que l'épine est à la fleur:

Et d'undouble Laurier, la Gloire la couronne. Elle a tout ce qui fotce, elle a tout ce qui plaift: Et joint Muse guerriere, & sçavante Bellonne, Les arts de la eampagne aux arts du cabinet.

Mais cette Vertu violente,
N'est pas cout l'esprit d'vn grand cours
Et le sang n'est pas de l'honneur
La teinture la plus brillante.
Il est vne valeur de paix,

Auffinoble, & d'auffi beaux faits, Que eetre turbulente à la guerre occupée: Loin du bruit & fans fer, il fe rend des com-

Loin du bruit & fans fer, il fe rend des co bas: Tout Laurier ne veut pas se couper de l'épée: Et la teste à sa force aussi bien que les bras.

La erainte de Dieu, la constance, La pudeur, la fideliré,

La pudeur, la indelité, D'une Femme de qualité, Sont les armes, font la vaillanee. Ses vertueuses actions,

La Paffion liée, & le Vice abatu.

Luy donnent des oceasions,
De combas non fanglans, & de victoires cal-

mes.

Et fanstacher (es mains, fans aigrir fa vertu, Sedentaire Heroïne, elle tient (ous (es palmes,

Le Plaifit, ee doux adverfaire, Sous qui tant de fameux vainqueuts, Portent vn joug tiffu de fleurs, Eft trop foible pour la défaire. Ses Sens de pudeur font armez,

Contre ses traits envenimez, Qui sans blesser le corps, blessent le cœur des Bra-

ves. Et libre des filets que tend la Volupté, Elle rompt ces liens, pat qui les Rois efelaves, Sans perdre leues Estats, petdent leur liberté. Il luy souvient de Cleopatre,
Dont le celebre défespoir,
Eneor aujourd'huy se fait voir,
Avec pompe sur le Theatre.
Elle mit à prix la Beauté;
Prossitua la Royauté;
Abusa ettefors de la certe & de l'onde,

Furent les fruits de cét amour : La faison des pleurs eux fon tour, Après la faison des delices. Le Sceptre enfin luy fue ofté; Son Phancolme à Rome porté, Elclave de parade, entra chargé de chaissues. El l'Aprie qui luy fir vu trépas parfumé,

Et l'Afpie qui luy fit vn trépas parfumé,
A fon ame livrée à d'eternelles gesus,
Devint dans les Enfers vn Serpent enflamé.

•••

De ma sage & fotte Herošne,

La teste non moins que le cœur,
Est ineorruprible à la steur,
Est impentrable à l'épine.
Sous les pointes du mauvais Sort,
Elle aura jusques à la mort,
L'Esprit coûjours égal, & l'Ame toûjours belle;

L'Esprit roujours égal, & l'Ame toûjours belle: Comparable à la Rofe, à qui l'adversité, De cent petits poignards qui naissent autour d'elle.

N'altere point l'odeur, ni n'oste la beauté.

Qu'vn bien luy vienne, ou se retire, Sans estre prise elle le prend: Et sans violence le rend, Du moment que son temps expire.

Tout cet appareil du dehors, Le train, les honneurs, les trefors, Luy font ce qu'est à l'arbre vn verdoyant feuilla-

ge: Elle enconnoist le prix, & sçait bien s'en servir: Mais sans se plaindre au Ciel, sans ployet sous l'o-

Elle les quite au vent, qui les luy vient ravir.

Son cawn rieft pas vin ceur de toehe: Et fon Efpiris, pour eithe fort, N'eft pas infentible à la mort, D'va Epoux, d'vn Fils, ou d'vn Proche. Ses pleurs couient en leur faison; Le Sens les donne à la Raifo. Un devoir les épand, vin autre les effiye: les faritellés en faix vo ornemen pareil, A celluy que reçoit d'vne brillante pluye, Un nuge éclaire, qui fe fond au Solesl.

Aaa

Voyez ces beaux Corps fant mariere, Qui nous dispensent les Saisons, Et de leurs mobiles maifons, Font la chalcur & la lumiere: Ou'il grefle ou qu'il tonne fous eux

Ils n'en font pas moins lumineux, Ni leurs faces n'en font moins belles dans l'o-

D'vn pas juste & constant, ils fournissent leur tour: Et quelque tourbillon qui regne au bas crage, Ils conservent au leur, l'harmonie & le jour. +

Telle est la Femme de courage : La toule affreuse des malheurs, Ne peut déconcerter ses mœurs ; Ne peut alreret son visage. Dans les remps les plus turbulens, Sous les Vents les plus violens,

A l'orage, au tumulte, elle fair refiftance. Er fous les traits pressans du mal qui la poursuit, Semble un Soleil d'hyver, que son Intelligence A la pluye, à la grefle également conduit.

Cerre fameuse Descendance De Marryrs & de Conquerans, Mariamne eur fous des Tyrans. L'Esprit haut, & l'Ame constante. Ses graces & fa majefte, Survivent son advertité:

En des temps inégaux sa vertu for égale: Jusque dans la prison, elle garda son rang : Elle mourut debout : & son Ame Royale, Ne quita point la Pourpre, en repandant son Sang.

Telle fous la hache & la chaifne. Et parmi les rigueurs du Sott,

Stuart fur jusques à la mort, De l'Espeir libre, & du eccur Reine. Son eourage également haut, Sur le Trône & fur l'Echaffaut, Ne branla point du coup qui fir tomber sa teste-Et dellus le debris de son Sceptre abatu,

Le fatal accident de la mesme tempeste, Qui rompit sa Fortune, acheva sa Vertu. 44 Quand vn meilleur temps luy ramene,

Le bien, la gloire & la grandeur, Le bon vent n'enfle point fon cœur, Ni ne luy rend l'Ame hautaine. Modeste en la prosperité, Constante dans l'adversité, Elle est relle au dessus, qu'au dessous de la rouë. La Forme jamais ne luy tourne le fens: Elle ne l'abat point luy jettant de la bouë; Et ne l'enteste pas luy donnant de l'Encens.

4,50

# BARRERERERE LA FEMME

FORTE.

## ODE SECONDE.

La force de son action et de sa parole : l'ordre de ses affaires & de ses divertissemens : les graces & les atours de sa personne.

L se void des molles Poupées, Qu'vn masque, vne juppe, vn miroir, I sent du marin jusques au foir, Inutilement occupées,

Leur esprir se perd dans vn gands Il s'embaraffe d'vn ruban: Du bour de leurs cheveux sa sphere est limi-

Leur plus haute science est le tour d'vn coller :

Toute leur vie est vuide; & leur teste évenréc. Se remplit d'une mousehe, & d'un point de fi-

Ce sont des Idoles de plastre. Des Phantoimes peinrs à grands frais, Qui se figurent n'estre fairs, Que puur la pompe & le rlicatre. Un peu de sucur sur leur front, Détreinpe leur fard, & les fond: Un rayon de Soleil ternit toute leur grace: Et comme en se jouant la Fortune les peint ; En se jouant aussi la Fortune les easse. Quand sa boule en passant, de travers les atteint.

Loin de ees molles Afferées, La Femme Forre a fes emplois; Sur les devoirs & fur les loix, Ses actions font concertées. Tranquile fans oifiveté, Active avec ferenité,

Elle sçait allier le Labeur & les Graces: Et reilemble aux porteurs des celeftes flambeaux, Qui font sans s'abaisser les choses les plus bas-

Qui travaillent toûjours, & qui font toûjours

beaux.

Les affaires qu'elle manie, Prennent leur jour de sa raison : Elle est l Esprit de sa maison : Elle en fait l'otdre & l'harmonie. Aux étrangets non moins qu'aux siens Elle est une source de biens: Elle est des affligez l'Estoile & le bon Ange: Et quoy que le malheur aux Vertus foit fatal, La Fortune vaincue, à la sienne serange ;

Et de sa boule enfin luy fait vn piedestal. +9-61 Les canaux des bienfaits chez elle,

Vonr toûjours & font toûjours pleins: On y puise de toutes mains : La courfe en est perpetuelle. Pareille aux vaisseaux que le vent, Ramene chargez du Levant, Elle est de son Pais la richesse publique. Et sa bonté s'egale en ses profusions,

A ces Fleuves fameux, dont le cours magnit que,

Sans espoir d'interest, nourrit les Nations.

Sans mefuret les intervalles, Ni les différences des rangs, Pour les petits & pout les grands, Ses bienveillances fontégales. Ainsi ce beau Diftribnteur, Qui des jours est l'illustre Aureur, Avec égalité fa lumiere parrage : Il en donne aux Palais, il en donne aux Pti-

Et sans distinction de forme ni d'étage, Il a la mesme sace en toutes ses Maisons.

La Sagesse regne en sa bouche; Er là d'vn discours mesuré, Se compose vn lien doré. A prendre les cœurs qu'elle rouche. Sa mine & le ton de fa voix. Font des leçons, vallent des Loix, Er donnent de la force à quoy qu'elle propose : La grace en sa parole est jointe à la vigueur :

Et le bon fens s'écloit de fes levres de rose, Comme fort vn bon fruit, d'vne agreable fleur. +9-61 Sa parole yaut vn Dictame:

Er les traits les plus malfaifans, Sous sa main rendus complaisans, Sortent des bleffures de l'Ame. Elle sçait arracher du cœur, Les épines de la douleur: Elle scait accorfer les troubles de la vie: Le plus fort desespoir se rend à sa raison; Et des Esprits piquez du serpent de l'Envie, Sa bouche a la vertu de tirer le poison.

Ses Enfans fous fa nourritute, D'avis & d'exemples instruits, Dés la fleur luy rendent les fruits, Qui suivent la bonne culture. Leurs mœurs ont aussi de ses mœurs La vive empreinte & les couleurs :

Leur vie est de sa vie & l'eloge, & l'image: Elle se pare en eux, & fait d'eux son atour : Et comme s'ils eftoient ses yeux & son visa-

Où leur vertu reluit, sa beauté fait du jour.

Son Eponx heureux & fidele. Ctoir avoir en elle vn tresor: Et prefere aux Couronnes d'or Le beau joug qu'il porte avec elle. L'Amour est leur commune loy: Du nœud precieux de leut Foy

Jamais aucun foupçon ne rompra la tiffure: Nul filet d'interest n'entre dans ce lien : L'vne est riche sans dot, & belle sans paru-

Et de son amitié l'autre fait tout son bien. +>4+

Elle n'est pas de ces hautaines, Qui font gloire de leur aigreur : Qui n'ont que du fiel dans le cœurs Que de la bile dans les veines.

Devote fans severité; Pudique avec civilité; Elle est sans aiguillon, plus chaste que l'Abeille.

Sa beauré comparir avec la bonne odeux: Et par fa modestie à la rose pareille, Sans en avoir l'épine, elle en a la pudeur. Sans se plonger dans la matiere,

Ni s'empeftrer de ses appas, Elle scait des biens d'iei bas, Tirer l'esprir & la lumiere. L'Abeille ainfi rire des fleurs, Ces pures & claires fueurs, Et ces gouttes d'émail dont elles sont baignées : Ainfi de leurs esprits elle suce l'extrait : Et laisse pour les vers, & pour les araignées,

Les groffieres humeurs, dont le venin se fait. Si l'honneut & la complaifance,

L'appellent à quelques ébas; Le devoir gouverne ses pas, Et la tient dans la bienseance. Elle est instruite en tous les jeux, A gardet ce juste entre-deux, Où jamais la Vertu ne se trouve ternie. Elle sçair diftinguer, le plaite du pecher: Et dans le repos mesme, observant l'harmonie, Sans rompre aucun accord, elle sçait relaschet, Ces Beautez de feux coutonnées,
Qui brillent dans le Firmament,
Aină d'an plufe mouvement,
Danfent les mois & les années:
Annă fur la rouțe des jours,
Les plus beaux Anges vont au Couts,
Dans des Globes d'argent meus avecque justef-

fe:

Ainfi Dieu fait fon jeu, des œuvres de fes mains:
Et fans quiter fon rang, la Divine Sageffe,
S'ebat deffus la Terre avecque les Humains.

+6

Elle eft propre fans artifice:
En rieut jamais l'ambition
D'eriger en devotion,
La negligence & l'avarice.
Dans l'eclak des meubles de prix ,
Dans la richeffe des habtes,
Son Efpiri, de l'orgueil, ne prend point la teinna-

re.
L'or ne l'éblouit point de fa vaine lucur :
Sous la Pourpre on la void illustre fans ensure:
Et ce qui leut sur elle, est obseur en son cœur.

Esther en cét état supréme, Où l'éleva la Royauté,

Ou l'eleva la Noyaue,
A la gloire offa la forte,
Et l'arrogance au Diadéme.
Dans la pompe de fes atour,
Pareille aux Koés des beaux jour,
Plus élle focus à la pompe allier le cilice:
Et d'un piquant habet fon corpt environné,
Sainfaifoit à Dieu, par un libre fupplice,
Dout l'orqueil de fon front, de pousper couronné.

Judith allant à la conquelle, D'vn fier to benbare vainquea Avoit la cendre fur le cœur, Et les Diamans fur la refle. Les Manieles, l'Apprecador, Les Colliers sels et Chafines der, Pour elle avoient du fac le meite & l'váge. Et dans un atemate de zele & de vettu, Holoferne sé vit défait par son visige, Auparavant qu'il situ de fon bras abanu.

Mais l'asour le 940
Mais l'asour le plus magnifique ,
Qui pare vne Fennne d'honneur ,
Ne vienen die dien, ni du corur
De la preciosife Ametique.
Se joyaux les plus ellimer ,
Se joyaux les plus ellimer ,
Oudans la Mcr de l'Inde , ou dans celle di More:
Ble a des ommenss inconsus su Levanst
Er fon éctar n'eft pas l'éclar d'un Mercore,
Fait d'wre boei l'ultire se porté fuite vent.

L'Or n'est que la bine éclaireie,
D'vn corps lourt, obseur a bruralt
L'Argent à nos yeux si fatal,
N'en est que l'écume enduccie:
Les Dannans & les Rubis,
Ont peu de grace & moins de prix s
Les lumieres n'en font ni vivex, ni biennectes
Le Lux à contompu leur plus pur clarré;
Sils couronneru vn Aftre, ils kadent cent Come-

Et le Vice s'en pare autant que la Beauté.

Les rais que la Vettu diffense, Dans son Esprit, & sur son Corps, Luy sont d'agreables tresors. Luy sont des atours sans dépense. Les charmes en sont innocens: Sous les rides des plus vieux ans,

Ils gardent leur vigueur, & conferent leur gra-

Ils ont leur luftre à l'air, ils l'ont à la maifon : La mode en est par tout, jamais elle ne passe: Le leur seur dure encor en l'arriere-faison.

Qu'elt la Beauté la plusparfaite, Sans honneur d'am piecé, Qu'm beau Temple deshabité, Et qu'm agreable Comcet: Qu'elt-ce qu'une vapeur qui luir; Qu'm Altre qu'un Demon conduit; Qu'm Altre qu'un Demon conduit; Qu'en de claiant fuijer de fêvre & de rempelte Qu'elt-ce qu'un Bâlefi funelté & glorieuxt Elle naill comme luy, la couronne à la refle; Et donne comme luy, la couronne à la refle;

La Femme devote & pudique, Merite feule de l'honneur: Elle eft des fiens tout le bonheur, Elle eft leur Grace domeflique. La Pudeur & la Pieré, Jointes en elle à la Beauté,

Font comme vn doux encens sur vn Autel d'yvoire. Elle est dessus la Terre vn celeste stambeau: Et par sa clasté double, elle égale la gloire, D'un bel Aftre habité d'un Ange encor plus Beau.



## 維維軟器機構機器機器機器機器

## ODE PANEGYRIQUE

## POUR LA REINE,

SUR LES PROSPERITEZ de sa Regence.

R ETMES des bienfaits & des charmes, Conquerantes des volontez. Conquerantes des volontez, Par qui fans armes font domtez, Les cœurs qui resistent aux armes: Meres des Amours innocens, Accortes Maistresses des Sens, Graces filles du Ciel, c'est vous que je reclame,

Les Muses sont pour ceux qui chantent les Guer-Mon fujet est rout vostre, & ma nouvelle flame, Vous demande du Myrte, & non pas des Lauriers.

ANNE la Reine fans pareille, Est le beau suiet de ces vets i Comme elle est de rout l'Univers, Le beau Spectacle & la Merveille.

Adroites & Scavantes Sceurs Vous devez toutes vos couleurs Vous devez tout vostre art, à cet illustre Ouvra-

Ce que vous toucherez ne se pourra ternir: Et vostre Nourriture, encore en son Image, Regnera fur les cœurs des Siecles à venir.

Vous bel Aftre venu du Tage, Pour en faire vivre les traits, Animez-les d'vn de ces rais, Qui tont le lustre de cét âge. Il ne peut fur vostre Tableau,

Luire vn jour plus doux, ni plus beau, Que de ces yeux puissans, par qui nos Lys seuris-

Par qui malgré l'effort des orages paffez , La bonace renaift , les Olives meuriflent , Et tous les mauvais Vents , de l'Estat sont chassez , +4

Mais quel art, fust-ce l'art d'Apelle ? Et quel assez sçavant pinceau, Pourroient d'un chefd œuvre si beau, Faire vne copie affez belle? Tout ce que les Siecles ont eu D'honneur, de grace, & de vertu,

Ne peut en ce dessein tenir lieu que d'ombrage: Et les plus forts tableaux, que l'Histoire ait tra-

Les portraits que la Fable a fardez davanta-

Se trouvent par l'éclat de ma Reine effacez. +94+ Je voy le jour qui l'environne,

Sur le Thrône des Fleurs de Lyss D'vn Epoux, d'vn Pere, & d'vn Fils, Je luy voy la triple Couronne. Je sçay que de toutes les Mers, Qui ceignent ce vaste Univers, Naissant elle receut des hommages suprémes. Je fçay que du vieux Monde, & du Monde nou-

Cent Sceptres attachez avec cent Diadémes, Firent à son enfance un auguste berceau,

Mais la naissance est fortuite La Vertu n'est pas du Blason: . Et la grandeur de la Maifon,

N'est pas la grandeur du merite. Souvent fur les hauts monts il naift, De la Fougere & du Genest: De Palmes bien souvent les vallons sont ferti-

Et comme il se produit des Aigles aux desers; Dans les plus beaux Palais, il se fait des repti-

Et jusque sous le Thrône, il s'engendre des vers.

Ma Reine de foy-mesme illustre, Est la source de sa splendeur : Elle ne tient point la Grandeur, De son Dais, ni de son Balustre. Sa mine oft à sa Dignité Une seconde Majesté:

Ses graces font d'vn rang plus haut que sa no-

Et ce regne visible établi sur nos Sens, Qui l'auroit pu fans titre enger en Princesse, Est du droit de Nature , & non du droit des

Les piques & les halebardes, Ne font pas fon Autorité: Dans ses yeux & dans sa bonté, Elle a ses Archers & ses Gardes. Elle a dans nos affections, D'incorruptibles Legions,

Qui font fortes fans fer , & fans or font fidel-Elle a des Baltions dans nos cœurs, qu'elle a

Et plus Reine par là, que par cent Citadelles, Elle possede autant de Thrônes que d'Esprits.

Aaa iii

Ami devant que les conqueltes, Euffent divife les Humains, Le Sceptre effoit aux belles mains, Et la Couronne aux belles testes. Des Reines d'alors & des Rois, Le Peuple libre avoit le choix : Le droit des Prerendans effoit fur leur vifage. La grace & non la force affeuroit leur pouvoirs

Et les yeux qui donnoient aux Princes leur fuffra-Persuadojent encor aux Sujets leur devoit-

Sous vne & charmante Reine. Les Esprits les plus factieux, Pris par le cœur, pris par les yeux, Sont jaloux de leur propre chaifue. Le joug parfumé de ses loix, Est recherché des plus grands Rois :

La France s'en est fait vne illustre Couronne : Non moins que la Raifon, les Sens luy font fu-

Et l'Afrique n'a point de beste si felonne, Qui n'aimast à porter des liens qu'elle eust faits.

1941 La belle & rayonnante Astrée, Regne avec moins d'agrément, Sur vn thrône de diamant, Dans sa lumineuse contrée : Elle est veue avec moins d'amour. Des petits Aftres d'alentour, A qui d'vn œil égal ses rais elle dispense : Et moins de majeité sur sa teste reluit, Au temps qu'elle decide avecque sa balance, L'annuel differend du Jour & de la Nuit.

Il est peu de Beautez bien pures: Les Estoiles ne le sont pas; Et les plus beaux corps d'ici bas, Ne sont pas exempts de souillures. L'or se ternit, & perd son teint: L'éclar du diamant s'éteint :

La flame a sa sumée, & le jour ses ombrages : La Lune tous les mois se eache & s'obscureit : Les Cieux ici ferains, ont ailleurs des nuages : Et souvent le Soleil de vapeurs se noircit. 44 Ma Reine en tout émerveillable.

N'est pas de ces Astrestachez. De qui les defauts sont cachez, Sous vne imposture agreable. Un air noble & de dignité , Donne force à fa pieté :

Ce qui plaist d'elle est pur , & ce qui charme éclai-

File inftruit nos esprits, en retenant nos cœurs : Et sa grace à ce sicele est vn doux exemplaire, D'agrement pour les yeux, de vertu pour les mœuts.

La Rofe en la faifon nouvelle. La Perle en son thrône écaillé. Le Lys de rofée émaillé, Sont des beautez moins pures qu'elle. Les artiftes Filles du Ciel,

Dont le sangest l'esprit du miel, Vivent moins purement dans leur Palais de ci-

Et l'Ermine a le cœur moins à la pureté, Quoy que pour la garder, naturelle martyre, Elle expose sa vie avec sa liberté.

L'Ermine mord, l'Abeille pique, Et la Rose a son aiguillon, Sous le naturel vermillon, De son teint modeste & pudique: La vertu d'Anne est vne fleur. Innocente, & de bonne odeur;

Et qui n'a rien de fier aux mœurs, ni dans la mie L'Agreable à l'Honneste en sa conduite est joint :

Et sa seule Pudeur, comme vn Lys sans épine, Ecarte les serpens, & ne les pique point. La Verra n'est pas atrachée,

A l'estat de la Royauté : Souvent le thrône est infecté : Souvent la Couronne est tachée. Le beau metal dont on les fait, Comme il est de la terre extrait, Peut garder de la terre, & la rouille & la cras-

L'innocence n'est pas l'Ordinaire des Grands a A peine laisse-e-elle à la Cour quelque trace; A peine v paffe-e-elle vne fois en dix ans.

Les Faustines, les Cleopatres, Les Maffalines ont fait voir, Qu'affez peu souvent le devoit. Rigne fur ces pompeux theatres. Sur leurs porrraits on void encor, De la bouë attachée à l'or :

La honte à leur memoire est encore imprimée: Et leurs ombres depuis tant de temps écoulé. Sont en cor aujourd buy noires de la fumée. Des impudiques feux, dont leurs corps ont brulé.

ANNE des vices l'ennemie, A justifié la beauré, A nettoyé la Royanté, De cette celebre infamie. Un jour bienfaifant & ferain. Et de sa teste & de sa main, Se répand fur le Seeptre, entre dans la Couronne: Du lustre de ses mœurs sa dignité reluit : Et dans les eœurs du Peuple où regne sa personne, Sa Vertu va devant, & sa Fortune suit.

Ouelles ames ne sont touchées, De voir qu'aux besoins des humains, Elle daigne abattler des mains, De tant de Sceptres empelchées è Dans l'Estat de guerre agité,

Chacun attend de sa bonté , Ou la Paix, on la Gloire, ou l'Olive, ou la Pal-

Et ses bras tant de fois victorieux des vents, Accueillans dans l'orage , accueillans dans le calme, Protegent les petits, & couronnent les grands.

Mais quoy? cette Fleur fans pareille, N'a pas eu toûjours du repos : Cette Perle a fouffert des flots: L'orage a troublé cette Abeille. Les graces, I honneur, la bonté, N'ont pas garde l'adversiré, De batre ce Soleil de vent & de nuage : Mais, & nuage & vent, l'ont vainement ba-

Sans reculer d'vn pas, ni changer de vifage, Constant, il a fuivi son Ange & sa Verru, 19 41

Avons-nous vû quelque avanture, Ou fon cœur ait degenere? Où ton noble fang alteré, Art perdu fa noble teintute? La Fortune qui l'entreprit Ne crut pas qu'vn fi fort Esprit Pust estre l'habitant d'une teste si belle :

Et d'vne fraiche Fleur, luy voyant la beauté, Ne penía pas qu'an vent qui passeroit sur elle, D'vne Palme clle dust avoir la setmeté, Plus ferme pourtant qu'vne Palme, Dans la plus grande adversité,

Victoricuse elle a porté, La teste haute & l'esprit calme. L'orage en vain la menaca; En vain dessus elle il passa; A peine ébranla-t-il yn cheveu de sa teste: Et si ce front Royal a quelquefois plié; C'est sous la main de Dieu qui regit la tempeste, Et non pas sous le Vent, qu'il s'est humilie.

Il est veay qu'on vid sa constance, Ployer fous le coup, dont la mort, Par vn long & fatal effort, Ofta fon Epoux à la France. Presse d'une juste douleur, Son Esprit sortit de son cœur,

Sur le fang qu'épandit son Ame divisée : Tout prest à s'envoler il vint jusqu'à ses yeux i Et si la France en deuil ne sy fuit opposée, Il scroit maintenant vn Astre dans les Cieux.

S'il estoit des metamorphoses, Le juste excés de fon tourment, Par vn celebre changement, Eust accreu l'espece des Roses. Il se fust fast de ces cheveux, Transformez en de nouveaux feux,

Au plus beau lieu du Ciel vne couronne arden-Et de ces yeux pleurans, aprés ce coup fatal,

L'humeur d'vn mesme esprit parfumée & brillan-Eust fair rout à la fois de l'ambre & du erystal,

On applaudit à la memoire, Des nobles Veuves d'autrefoiss Dont les noms fans corps & fans voix S'affligent encor en l'Histoire. Là par vn merveilleux dessein,

Artemise fait de son sein, Aux cendres de Maufole vne tombe animée : Evadne d'vn bûcher se fait vn lit d'honneur a Et du fouffle d'Amour vne brasfe allumée, De Poreie à jamais fera luire le eœur.

+54+ Plus d'amour & plus de courage, Si le dépit s'y fust messé. De nostre Reine eust fignalé, La mort non mouns que le veuvage. Mais la Vertu la relevant, Aprés le premier coup de vent, Sa raifon fut bien-toft remife en exercice. Il luy fouvine de Dieu , de sa charge , & de

De Regente & de Merc, elle reprit l'office: Et le Fils en son cœur, le gagna sur l'Epoux. 1041

Ainsi la Lune est éperdue, Et sa face noire de deuil. Quand la tetre comme vn eereueil . Est sur le Solcil étenduë: L'Ange mesme qui la conduit, Paroutteroublé de eette nuit:

Les Astres effrayez, passiffent autout d'elle. Mais austi-tolt après, cet ombrage écarté, Elle tevient aux cris du Peuple qui l'appelle, Et luy rend l'aileurance avecque la ejarté. 40 Telle de ma grande Princesse,

A ee jour de trouble & d'effroy,

Qui nous ravit nostre grand Roy,

Parut l'eclipse & la triffesse. Une pompeuse obscurite, Un deuil grave & de majesté, Nous eachoir ses rayons sous des voiles funchres. Malgré la mort pourtant, & malgré la douleur, De son Soleil éteint, elle eut en ces ten:btes, La vettu dans l'esprit, & le seu dans le eœur.

Mais de foy la Lune impuissance. Ne peur que d'emprunt faire bien : Et fans autre éclat que le fien, ANNE eft illuftre & bienfaifante. Nous devons à fon juste cours,

La belle fuite des beaux jours, Qui font vn Regne heureux, d'vne heureuse Regence:

Et de son ascendant la seule activité, Sous vn Soleil mineur, nous donne par avance, Les fruits des le Printemps , le calme avant l'Esté.

L'Esprit de trouble & de tempeste, Par tout où s'etend fa Vertu. De respect sous elle abatu. Baiffe les aifles & la tefte. Par vn concert juste & fans bruit,

Le bon Ange qui la conduit, Tient nos Aftres fous elle en bonne intelligence: Et le feu qu'elle épand, penetrant & benin, A corrigé du Ciel la mauvaise influence : Et des Cometes mesme a s'eiché le venin.

+9-41 La Discorde à qui cent viperes, Font vn diadéme d'horreur, Eust joint la civile fureur, Sans elle aux fureurs étrangeres. Par vn attentat inhumain, Elle eust fait la torche à la main, De son tragique esprit de tragiques chefd'œuvres : Et la France livrée à la rebellion .

Eust plus souffert des dents d'vne de ses couleu-Que de tous les efforts de l'Aigle & du Lion.

En sa noite grote enchaisnée, De dépit ses bras elle mord : Et n'oppose à nostre heureux Sott, Qu'vne impuissance forcence. De longs & terribles ferpens, Autour de sa gorge tampans,

Au poids de ses liens ajoustent leurs étreintes : Sa rage sans effet tombe avec son poison; Er la fombre vapeur de, ses torches éteintes , Redouble par fa nuir celle de fa prison. +>4+

Dans cetre si douce bonace, ANNE & fon Ange nous ont mis; Comme ils ont de nos ennemis, Abatu l'espoir & l'audace. Infolens de la mort du Roy, Dont le feul nom fut leur effroy, Ils venoient affieger fon cercucil & fon ombte; Pareils à des maîtins, qui par vn lasche effort, Quoy que munis de fer, quoy que fiers de leur nom-

bre. N'attaquent point sans peur la peau d'en Lion mort. Il la fera captive, & brussera son nid.

Un Peuple orgueilleux de ses armes, Par vn facrilegue attentat Venoit mettre en feu cet Estat. Abylinė dės-ja dans les larmes. La France couverte de noir, De son Prince, & de son espoir, Preparoit cependant les doubles funetailles. Sa lance eftoit changée en vn trifte flambeau :

Et l'Ange conquerant, qui l'affiste aux batailles, En deuil & delarmé pleuroit fur vn tombeau. Dans cette fatale épouvente, Nos troupes teprirent le cœur,

Par la force & par la vigueur, Que leur inspira la Regente. Son Genie au loin répandit Un ciprit, fous qui revetdit, Dans la cendre & le deuil, la Palme & l'esperan-

Et ce qui ralluma le feu de nos Guertiers, Deux branches de Ciorés fur le front de la France. Par vn prefage heureux, devintent deux Lauriers.

De vingt Provinces débordées, ANGULEN fut vainqueur à Rocroy: Et de leur fang avec effroy, Les pleines furent inondées. La Meufe, l'Escaut & le Rhin, Fuyant vers l'Empire marin, En defordre & sanglans s'y sauverent à peine: Le Tage de son lit leur elameur put ouir: Et fur vn char de nacre, au Palais de la Sei-

Galatée & Doris vinrent s'en réjouït-

De Palmes hautes & nouvelles, De là nos Conquerans couvers, Firenr trembler les tours d'Anvets, Et les murailles de Bruxelles. Le Lion Flamand refferré, Et dans fon fort mal affeuré. De ses pais brûlez vid de loin la fumée : A ses yeux rougissans Thionville fut pris : Et l'Aigle d'Allemagne en trouble & déplumée, Vint tenter vainement d'en arracher nos Lys. ....

Ce n'est plus cette Aigle immortelle, Si brave & fi prompte au butin : Le remps a changé fon destin s Elle ne bat plus que d'une aifle : Eit-il precipice ou tocher, Qui puisse aujoutd'huy la cacher, Et contre nos Chaffeurs luy donner affeurance? Le haut comme le bas, fous ANGUIEN s'appla-

Et fi la Paix bien-tost ne le retient en France.

Du plus noble fang de ses veines, Le champ de Fribourg est taché s Et de son plumage arraché, Norlingue a vû couvrir ses plaines. Le Danube ouit de ses bords,

La chute de ces vastes corps, Que la Baviete fit matcher pour la défendre. D'vne mort de Geant, Mercy fut abatus Er ses os foudroyez, sont encor en leur cendre, Un exemple à l'Orgueil, de craindre la Vertu.

La Flandre demy déchaifnée, De fes prifons nous tend les brass Er se promer de nos combas, Une nouvelle destince.

Ses Gardes au nom de Louis, Effrayez, confus, eblouis, Ont jetre bas les clefs, & quité leurs barrietes: Et ses licux si vantez, Ostende, Anvers, Nicu-

Leurs rhearres jadis, aujourd'hny leurs ranieres, Seront bien-toft encor leurs tombcaux à leur mort.

Graveline la fourcilleufe,

Maintenant foûmise à nos Loix, De ses bravades d'autrefois, A fait vne amende fameufe. L'illustre sang de nos Ayeux, Qu'Egmont dent devant ses yeux, Est par vn juste arrest , retombe fur sa teste.

GASTON les a vengez, & leurs Manes hautains Toures les muits encor, fur ics tours en font feste, Le Laurier fur le front , & les Palmes aux mains. L'avare & superbe Noutrice,

Des Voleurs de toures les Mers, Dunquerque à present dans les fers, Satisfast à nostre justice. Elle n'est plus comme devant,

L'écueil commun, le mauvais vent, Et de tous les Nochers la terreur & l'orage. Neptune à son Vainqueur applaudit de ses eaux : Et le débris fumant resté de son naufrage,

Annonce fon supplice, & le calme aux vaiffeaux.

Alexandre enchaifna Neptune, Pour entrer le Maistre dans Tyr:

Il força les Dieux d'en fortit, Et de ceder à sa Forme. La Mer caprive s'abaiffa, Sous le joug d'écueils qu'il dreffa ; Le vent en fut lié , la vague y fut fujete. Ces fairs par les hauts faits D'Ancui En sont sut-

montez: Et Dunquerque vaincuë est plus que la défaite, Et des Dieux fugitifs, & des flots arreftez,

Dans les Saifons les plus heureufes Quel Planere si bien tourné, Eustà l'Estat jamais donné. Des aventures si fameuses? Cette haute prosperité, Eft d'Anne & de fa Pieté,

Sous qui le mauvais Sort a quité ses menaces, Elle adoueit pour nous, & le Ciel & les Vents: Et sa Vertu nous fait, comme vn Astre à deux faces.

La Victoire au dehors, & la Paix au dedans.

Cette Pieté fans contrainte. N'est pas vne image de fard; N'est pas vn Spectre instruit à l'att, De l'imposture & de la feinte. Elle a du fond, elle a du corps, Et telle au dedans qu'an dehors, Elle sçair ajoûrer les atdeurs aux lumieres La montre en estillustre, & les effers puissans : Et dans tous ses parfums, en toures ses prieres,

Il entre autant de feu comme il entre d'encens. De tout endroit fon Ame est pacite, De voler au Souverain Bien: Sa Couronne n'est vn lien, Que pour les cheveux de fatefte. Elle garde fa liberté, Sous le joug de sa Royauté:

Et fans la captivet, le Throne l'environne, Elle ne pese point du poids de sa Grandeur: Et les rets que la Cour rend à toute personne, Entretienment fes yeux, fans retenir fon cœut-+9-61 Voyez ces pompeuses rivieres,

Qui roulent leurs eaux en des lits, Par le Luxe & l'Art embellis, De la dépouille des carrieres. Orangers', Lauriets & Jasmins, S'offrent en vain fur leurs chemins. Et pout les arrester, leur laissent leurs images : En vain Marbre & Porphyre interrompent leurs

Elles touchent à peine en passant leurs rivages; Et dans la grande Mcr, vont chetcher leur tepos.

Ainsi la genereuse Reine, Parmi rant d'objets si ptessans, Tant de doux enchanteurs des Sens, Est libre de charme & de chaisne, Les Sceptres sous elle pliez, Comme roseaux humiliez, De son eœur élevé n'arrestent point la coutse :

Elle passe sur eux, d'vn égal mouvement: Ex passant les incline à certe immense Source, Où roures les Grandeurs trouvent leur element.

Выь

Fleuve fanstrive, Source immenfe, Eremelle Mer de plainfe, Contenter out pet feit definition. Et alief and Members, competence, Et alief and Members, competence, Pour I Egiffe, pour feit falling. Pour I Egiffe, pour feit falling. Pour I Egiffe, pour feit falling. Pour I Egiffe in fair frompher fost sets loix, Et quapries l'avoir fair trimpher fost sets loix, Elle devienne au Ciel, was Eltoite eternelle: Entrefe de vo. Loui s'ant às Sphere de Roisi.

Ou'en attendar que fa belle Ame, Se petepare à ee noble rang, Se man puille arrefter le Jung, De Fluwpe qui la reelane. Qu'aux Laurent de fan grand Epoux, Austra de Fleurs de Juy, elle attache l'Olive, Er que da Mi en dint fer list valorieux, Sur l'Egypea, à fon tour, de la France captive, Alleur venger à fairon, fair à leurs dians Ayeux.

# HYMNE

DE

# LA PUDEUR

A MADAME
DE PONTCHASTEAU.

UCRECE, pourquoy te plains-tu,
Dubeau feu, qui fur ton vifage
A la teinture du courage,
Joint la couleur de la Vertui
Innocent, tiede & fans matiere,

Innocent, tiede & fans matiere, II n'a qu'vne pure lumere, Qui ferefléchir au dehors: Ercette lumere fans flame, Et la belle ombre de ton Ame, Et la belle fleur de ton Corps.

De tes plus illustres espiris, La Pudeur c'a formé ce voile, Qui pourroit au eorps d'ive Estoile, Donner de la grace & du prix. Celuy que porce la Justice, N'est pas d'un si rare artisse, N'i ne jeuce vu belast si beau : Er l'Amour sur son fronz d'yooite, Etend avecque moins de gloire, L'écatlate de son bandeau. Depuis ce Georges is fameux, Par fon celebre Ministere; Le beau fang doi forit ta Mere, A toúsours brillé de beaux feux. La Pourpre que receut dt Rome, Le merite de ce grand Homme, Accrus fon lustre & fa couleur Et de cette noble teinoure, En toy THonnou & La Nature, Conferent la plus pure fleur.

Comme toy l'Aube à fon réveil, Aufli-toft que le Jour remonte, Aufli-toft que le Jour remonte, Se leve devant le Soleil:
Les Heures fer belles Suivantes , De pierres rouges & brillantes ,
Parent fa robe & fes cheveux:
La Lune qui la void fi belle, Rougt de n'avoir aupreid'elle, Qu'yn faux éclat & de faux feux.

Le Soleil tougit à fon tour; Et de la face lumineufe, the congeue contagieufe, Se répand fur celle du jour; Sous luy le corps des elaites nuës, Et le fein des campagnes nuës, Rougiffent d'étre fains habis; Et par vne rougeur pareille, La Mer devient avec merveille, D'un grand Saphir vn grand Rubis.

Le fecond Soleil des Hivers, Le feu rouge de la nature, Communique cette teinture, A rous les Corps de l'Univers. Le pefant Altre de la Terre, L'Or qui fair la Paix & la Guerre, Se parc de cette couleur : Es fouffre à regreta jaunisfle, Que la crainte de l'Avarice, Fair fur fa face, & dans fon œur.

Ces douces & frailches Beautez, Que Flore & le Printemps parlument, Erque les Zephyres allument Au premier rayon des Eftez, Les Rofes, ces Vierges armées, Aufli-toft qu'elles lont formées, Rougifient putiques dans le cœur: Et dessons leur feuillage sombre, Cherchent du couveit & de l'embre, Pout aire vn voile à leur puddent,

Un noble & genereux orgueil, Faitrougir les seunes Grenades s Où les vicilles & les malades, Passiffent de crainte & de deuil: Mille cœurs rouges dans leurs testes. Ont autant d'ames tousours preftes, A donner luftre à leur beaute : Er la pourpre les environne, Pour leur eftre avee leur couronne, Une marque de Royauré.

D'vn rouge & naturel émail, Plus auguste que l'écarlate, La langue richement éclate, Dans vn eabinet de eorail: De là cette eloquente Reine . De ses discours forme vnc chaifne. A lier les cœurs qu'elle a pris: Et fe fair ouir avec gloire, Entre deux baluftres d'yvoire, Et fur yn trofne de rubis,

La hardieffe & la valeur, D'vne vive rougeur font teintes; Où le desespoir & les craintes, Ont vne mortelle passeur Les Mufes les divines Fées , Des feux de Parnasse échauffées, En one le visage plus beau : Et l'Amour, le Tyran des ames, Rougit à la chaleur des flames; Que luy reflechit fon flambeau.

Les Cherubins font glorieux, De l'esprit dunt Dieu les allume, Le rouge en brille fur leur plume, Et l'esclair en vient à leurs yeux. Ces illustres Testes volantes Sont routiours rouges & bruflantes, Soit du feu de Dieu , foit du leur : Et dans ees flames mutuelles , Font du mouvement de leurs aifles, Un éventail à leur chaleur.

Mais la rougeur éclate en toy, Luckece, avec plus d'avantage, Quand l'Honneur est sur ton vilage, Vestu de pourpre comme vn Roy: Alors elle a toure fa grace; Alors la vertu s'y ramaffe, Avec tout ce qu'elle a de prix: Et par merveille nous propose, Dans vn Lys l'ame d'vne Rose. Et dans vne Petle vn Rubis,



# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* A FRANCE

# GUERIE.

O DE PREMIERE.

Commune loy de la Mors : la France malade avec le Roy l'an 1630. constance & fermeté du Roy: fa guerifon miraculeufe,

E S T-CE Nature, est-ce Fortune, Qui veur, que par vn triste fort, La funeste loy de la Mort, A tous les hommes foit commune ? La cruelle n'apprir jamais Les devoirs qu'impose le Dais, Ni l'honneur qu'on doit aux Baluftres: Et gouverne de mefmes loix, Les Palais des Princes illustres, Et les hutes des Villageois.

-Ains fir vn mefme rivage, De l'écume & de l'ambre gris, Du corail & des jones pourris, Sont jettez par vn melme orage: Ainfi le Pin Roy des forests, Non moins que l'épie des guerets ; Aux coups du vent baiffe la tefte: Et fouvent on void fur les eaux. Perir par la mesme tempeste, Les barques & les grands vaisseaux.

En ces glorieufes mafores, Où Rome dans Rome n'est plus, Qu'vn amas informe & confus, De cendres & de sepultures: Les Rois, aux esclaves meslez. Les Consuls au Peuple égalez, Ne font qu'vne poudre commune : Et sans odre sone enrerrez, Les Colosses de la Fortune . Et eeux qui les ont adorez,

Encore si les mains des Parques, Ne touchoient qu'à ces vicieux, Dont le Seeprre est vn fleau des Cieux; Et pardonnoient aux bons Monarques: Les Peuples fans s'intereffer A leurs yeux laisseroient casser, Er leurs Sceptres & leurs Couronnes: Et verroient fans plaindre leur fort,

Bbb ij

Ces Idoles, & leurs colonnes, Tomber fous la faux de la Mort.

Mais est-il vertu si divine , Qui nous dispense du bûchet ? L'Hyver ne fait-il pas secher , La Palme aussi bien que l'Epine ; La nuit dure autant que le jour ; L'Aigle meurt comme le Vaucour ; La Mort est aveugle au merite ; Et sans distinction de rangs , Ella medie sur le Corres.

Et fans distinction de rangs, Elle messe sur le Cocyte, Les bons Rois avec les Tyrans.

Sant faire venit de l'Histoire, Et des Siecles qui ne sont plus, Des témoignages superstus, D'ene injustice trop notoires Mon Roy, 1'Exemple des bons Rois, N'a-t-il pas vû plus d'ene sois, La Mort toucher son diadéme; Et eraverset mille guerriers; Pour venir planter elle-mesime, Des Cyptés entre les Lauriers s'

Cependaut il n'eft point fur tetre Un Roy judice & bon comme luy? Il eft feul arbitre aupourd'huy; Il eft feul arbitre aupourd'huy; Et de la Paix & de la Guerre: On void aux pieds de fes Vertus, Nos Monfitres à terre abatus Vosmit leurs Ames deteftables; Et dés-ja nos tebellions, N'ont plus de lieu, qu'entre les Fables, Des Hydres, & des Geryons

仮つの場

Cét exploit d'eternelle marque, Qui luy coultà fi peu de temps; Eul-il teun moins de cent ans, Tous les Illustres de Pluatrque; Si le Droit ne le moderost; Quelle Montagne artestetoit, Un cours fi vitle à la Vidoire! Er qui garderoit ce Jaion; Qu'il n'ajoustait à fon Histoire; L'avanture de la Toision?

D'ailleurs fet bottec ont des charmes, A gagner les plus falcieux : Et les conquestes de fet yeux, Previement celles de fet sarmes: Savie estla regle des Rois ; Ses bons exemples & f. s loix, Ont fait du Louvre vne Cour fainte: La Justice a là fon auet | La Vertu regue là fans crainte, Sur le Tône d'vn Roy mortel. Toutefois, ce grand exemplaire, Du prefent & de l'avenir, Seft vû fur le point de finir, Par la fin d'wne ame vulgaure: La Parque a crû par cét ee fore, Montrer qu'elle égale en la morr, Les teltes d'or aux pueds d'argilez Et par d'eux fois elle a tente D'abarre, abasant cét Achille, La Julitee & la Pieté.

Tel qu'aprés vn eruel orage, Le vaillèau que les marelots ; Ont à peine fauvé des flots ; Branfle encor auprés du tivage : Le Vens qui n'en peut approchet ; En mutmute fut vn toebet ; Ser Dieux en tremblens fur la prote ; Et femblent pallir fous l'eflot, De la vague qui les fecoué ; De dépit de les voir au port.

Telle encore aujourd'huy la France, Pleme d'horreur, pafle d'effroy, Après le perul de fon Roy, Reprent à peine l'affeurance. La frayeur & l'étonnement. Entrectement également, Le tumulte de la penfée: Et l'mage de fon malheur, La tient encore balancée Entre la joye & la douleur.

En effet depuis la journée, Que les Lys nous vintent des Cieux, Jamais vn coup plus furieux, N'ébranla noître definée: Non mefines quand jusqu'à leurs bords, La Somme & le Clin pleins de morts, Furent fe cacher chez Nepuene: Et que l'orgueil des Edolateds, Crut avoir mis noître Fortune, Sous les pieds de les Leopards.

Auffi cette fievre homicude,
Eltois vn effort de l'Enfer,
Qui penfoit fans flame & fans fer,
Venir about de noftre Alcide;
Son danger effoite evident,
On croyeit que cét accident,
Seron toftre d'ennier crifé :
L'Europe avec nous s'en troubloit,
Er contre la France & l'Egilfe,
Le maurais Vent en redoubloit.

Le bruit d'vn malheur si funeste, Estoit pour faire plus de mal, Erdans Mantour & dans Cafal, Que la famine, ni la pette: Er li le Serpen des Lombars, En fiffla d'aife en fes rempars, Le Pô d'ailleurs en fut en penie: Er par là etût perdee en vir jour, Toures les graces, dont la Seine, Avoir merite fon amous.

"Toyras etaignit cette avanture, Plus qu'il ne traignoit ce Gennois, De qu'il Epiris & let explois, Rempliront l'Hifloire future: Il voyori devara fes follos, Dans vn camp de monts retraflez, La Calfille & la Lombordie; En ne fe croyor afficgé, Que de la feule maladie.

Que de la feule maladie.

"D'autre par let Reines furprifes, D'vn mal qu'on voyoir fans fecours, Eftoient pour donner à nos pous, Deux memorables Artemules: Leur trifelle autrifioir les Cleux; Leurs Efrists montez à leurs yeux, Se preparoient à ne plus vivree; Et confulcion-nave leur foy, S'là devoent prevenir, ou fuvre, Par leur mort la mort de leur Roy,

Comme encerte celipfe derniere, Que foutifit le Pere du pour, Au pour, qu'il prenoir le détour, Où le termane la carriere: La Terre paffilion pour loy: La douleur, la crainte & Fenny, Mernoient en trouble les Éliulies: Et defeiperan de fon forr, Elles prenoien déri- peurs voiles, Pour portre le de-jul de famort,

No. 1 Luy d'une dématche hardie, Cependant tiroit vers la nuit, Cependant tiroit vers la nuit, Casat s'épouvanter pour le bruit, Qu'on faifoit de la maladie. Et quoy qu'en cette extremité, Il n'euit qu'un telhe de elarré, Encori éclariosi-il au monde: It e consideroit faus passit, Le tombeau que le Dieu de l'onde, Preparoit pour l'ensevelui.

Ainfi dans le trouble du Monde, Ce grand Roy regardoir la Mort, Comme il cult regardé le port, Du milieu des vents & de l'onde. Il parloit de fon monument, Avec froideur & jugement, Comme il eust parle de Verfailles; Et donnoit d'vn sens aussi haut, Tout l'ordre de ses functailles, Qu'il eust fait l'ordre d'vn assaut,

Etbien, inhumanie Meutriere,
Oferas-tu porter les mans,
Sur ce chef, de qui rant d'humains
Tiennen la vie & la lumière ?
Verrons-nous mourt ser Vertus,
Sans que leurs Lauriers abaus,
Les puisten fauver de la foudre,
Ni que les foud de Richelleu,
Tempefeliern de treduire en poudre,
La plus grande lange de Dieur
La plus grande lange de Dieur

Richelieu, glorieux Oracle, Ton Efprit haut & conquerant, Sur FEItas, fur le Roy mourant, Ne fera t-il point de miracle C'eli iey qu'il faut faire voir, Que Dieu c'a douné le pouvoir, De fulpendre nos détinées : Et qu'il entend que ton confeil, Denos jours faife des années, En arreltant noûre Soleil,

Mais quoy? tes puilfances penfees, Dont les infaillibles reflors, Sont les annes de cant de corps, Semblent des ombres effacées. Ton Efpru qui fair noftre fore, Gele par vn contraire effore, De l'ardeur qui brûle ton Mailter : Er montre par fa paiflon, Qu'au moins les Anges peuventeftre, Malades par contagion.

Non, cen est fait, la Mor recule Ses yeux où se forme la nuit, Nor pe solossit le pont qui luit, Orion pe solossit le pont qui luit, Dessus le front de nostre Hereule, Mon Roy, reconnois ton pouvoir, Donne-toy le plaissit de voir, Lateratize de ectre insame : Et voy comme à ta seule voir, Ses ousils de fer de de flame, Se solossit le solossit la servicio de la servicio del servicio de la servicio de la servicio del servicio de la servicio del servicio d

La Divinité defeendue, Dans vn Pain celeste & puissant, R'attache à con corps languissant, Ton Ame des-ja detendué: Ce Pain des Eleus & des Forts, Renouë & resit les ressorts, Renouë & resit les ressorts; De tes pussances revenués: Et par merveille, en messime lieu,

Вьь ііј

Elles se trouvent soustenuës, D'vne grande Ame, & d'vn grand Dieu.

#### ODE SECONDE

La France guerie par la guerifon du Roy. Representation de ses victoires & de ses conquestes de Piémons. Eloge de ses versus herosques.

A Ce coup la France respire,
Les flots mesmes & les écueils,
Qui devoient estre nos cercueils,
Semblent flater nostre Navire:
Le Vent a perdu son estrort,
Le caime nous rappelle au ports
line reste sien de l'orage:
Et des Aleyons réjouis,
Le chant nous est vn doux presage
De la guerison de L ouis.

Maist doà nous vient cette bonace? Ie voy que ce fer Element, S'humille au commandement, D'vn Denis-Dieu qui le metasce. Les rochers que l'onde & le vent, Avoient noyez auparavan, Montrens l'eurs cornes aux tempelless Er fur l'eau montant à leur tour, Sechent leurs orgueilleufes telles, Aux rayons dece nouveau jour.

Eft-ce vous, Aftre de la France? Sont-ce vos yeux que nous voyons? Ou fices gloneux rayons, Sont ceux de voltre Inarelligence? Non, c'elt luy, ce brillant éclair, Fair voir qu'il est Maitre de l'air: Qu'il a fair retirer l'orage; Qu'n Soleil è peut bien escher; Mais qu'il n'elfi ni vent, ni muge, Qu'i de Ciel le putifie arracher.

Tel paru-il vers la Chatente, Quand avecque mille vaiffeaux, Trois illes pafferent les eaux, Pour feccourir leur Confidence. Devant luy l'Anglois repoulfe, N'ofoit fe fier au folfe, De la grande Mer qui le couvre: Et pour eacher fet Leopats, Toures les fiahifes de Douve, Lay fembloices de foibles rempars.

Tel aujourd'huy dans l'affeurance, De sa foudaine guerison, Il paroilt fur nofte orizon, Etradonne l'ame à la France: La Vidtoire da la Majethé, L'ont revefitu de leur clarté, Pour faire honneur à fa venuë: Et le jour plus clair & plus beau, D'vn nouveau rayon, fur la nuë, Do fes combats fair le rableau.

Je voy des maffes fulpenduës, Qui dans vn meflange divers , De pours fombres & de jours clairs , Joignens leurs pointer confondués, Ce font des Monts audacieux, Donr la tefte est au feu des Cieux, Par la Nature abundonnée: Et qui foudroyex par mon Roy, Ont fair trembler le Pytenée, De leur clauxe de de leur effroy.

Là mefine je voy cette tetre, Dont les épouventables tours, Lassens les ailles des Vautours, Et consumeroient le tonnerre: Ce sont ces Pais de combas, Où nos Gens ont moins fait de pas, Qu'ils n'ont forcé de barvicades: Et défait en moins d'un Ellé, Ce qu'en dix ans, mille Encelades, Eussens furments

Quel eft ce combar de nuages? D'où vien ce Brave glorieux, Qui trouble du bas & des yeux, Tout ce camp de paftes Images? Le voy qu'au feet nom de L. out, Ceux-là tombent évanouix, Ceux-là tombent évanouix et flames: Et leurs Feinres mortes de peur, Semblent au lieu de fang & d'ames, Epander wn conge vapeux.

C'effans douce cette meslée, Si fatale à nos Emnemis, Oùrout le Piemonr fur foûmis, Dans le détroite vne vallée. Du costé des vistorieux, Mille trairs dorce vonr aux Cieux, En allumer des feux de joye; Tandis que la Dore en ses aux, Prepare à l'Aigle de Savoye, Une cachere de roseaux.

L'Espagne, la Peste, & la Guerre, Se terrassent d'autre costé, Comme si dans vne Cité, Elles bloquoient toute la Terre: Leurs superbes retranchemens, Ont confumé les Elemens; La Terre est creusé de leurs mines; Et ses sancs ouverts jusqu'aux Morts, Manquent de lieu pour leurs machines, Et de matiere pour leurs Forts.

Toutefois e'est peine perduë, Si leur camp ne va jusqu'aux Cieuxx Des François les bras & les yeux, Ont vne pareille étenduë. Le voy perir dans ces fosses, Comblez de morts & de blesses, L'éspoir d'une grande conqueste: L'y voy seichber mille Lauriers : Ecs [Toyas vaincre en vne esse, Breda, Berg, Ossendo, Breda, Breg, Breg, Breda, Breda,

Enfin, Cazal eft à la France; Schomberg arrive à fon fecours; De ne voy ni lignes, ni tours, Qui ne souvrent à fa prefence. Ces hautains, qu'on difoir pouvoir Tour ailieger & tout avoir, Sont pradera à leur ordinaire: Et latches d'ordre & par accort, Aiment mieux vuider cette affaire, Par leur fuite, que par leur mote-

Les triftes filles de Climene, Semblent à cét evenemnet, Reprendre avec le fentiment , Tous les traite d'une forme hamsine. L'Eridan levé fur fes bords, S'enfle dés-je contre les Forts, Qu'avoient élevez cet Coloffes ; Il fe prepar à les noyer, Deuff-il s'abyfunet dans leurs foffes, Si Deu trafe à les fondeyes,

A ce coup il eft legitime, Que la Viŝtoire & la Santé, Reçove de chaque Cité, Quelque memorable victime. Peuples, vener a ux pieds du Roy, Immolet la crainte & l'effroy, De cette avenute tragique. Et voyez dans quel monument, La reconnoithince publique, Pourra vivre cetrellement.

Et bien , langues injuricules , Rebuss de la Terre & du Ciel , Rebess de la Terre & du Ciel , Dans vos bouches concagicules ; Source d'abfinthe & de poifon . Soufirez enfin que la tasion , Soutinette à ce Roy voltre envier . Avouéz qu'il est fans parei , Et que vouloir blasmer sa vie , C'est vouloir noircir le Solcil.

Sans mettte en conte son courage, Ses vertucusles actions, Sone-Elles pas let Alcyons, Qui nous ont fuver du naufrage ! La Jullace & la Pieté, La Foy, la Zele, & la Bomé, Font son Ame toute parfaire : Et dans le celles lumbris, Il n'elt point d'Eftol et inette, A qui son cœur n'ofaft le prix.

Depuis que d'vne double chaifne, L'Hymen a mis fa libetté, Au poug d'vne chafte Beauré, Il n'a des yeux que pour la Rcine: Pour tout autre il elt tout efprit : Jamais aucun feu ne fe prit, A ce Temple de Commence : Et l'infection de la Coux , Galle aufii peu fa confeience, Que la fange galle le jour.

Comme en fes montages frames,
Qui brulleng eternellement,
La neige avec étonnement,
Se conferve au milieu des Bimes;
Ce miracle ravé les Cieux,
Le feu luy-même est content,
De voir cette belle Adverfaire;
Et dépouillé de la chaleur,
Ny va, de peur de luy déplaire,
Qu'avecque la foule couleut.

Plus innocen que cetre neige, Lo uis sonferve de son ceur, Dans vn ait bruslant la fraischeur, Par vn rate & grand privilege. Les Idoles que sius la Cour, Au chafte feu de son amour, Ne sons que devaines images: Elles l'attrient aussi peu, Que les phantosines des nuages, Attrient le celles fru.

Il n'est pas de ces Magnisques, Qu'on void porter fur leurs habites, Soir en clinquans, foir en rubis ; Les trefors des deux Ameriques. Son grand cours que rien n'amollir, N'ariem de ces Mignons de lit, Qui ne cherchem que l'agreable. Qui ne font pulles qu'en colett Ez qui n'ont de mains qu'à la table, N'a n'en que dans vu balet. Loin, bien loin du Chafteau du Louvre, Et de l'Empire des François, Ces Phancofines qui me font Rois, Que par la Pourpre qui les eouvre. Il nous faut pour nous facebren ement, Sur les Mers ou troubles, ou calmes: Et qui de vernes ennoblis, Se foient faits des degree de Palmes, Pour monters au throise des Lys.

En quelle gloire peuvent wivre, Ceux qui r'odren voir d'Ennemis, Que par les yeux de leurs Commis, Ni d'affaires que dans nu livre ! Un Luxe lafehe & de grand frais, Comme des Morrt dars leurs Palais, Les amollit & les parfume: Leur melher cell l'oisvect ! Er chaque repas leur confume, Le revenu d'viec cité.

De vray, l'éventail & le mafque, Viendroient mieux à ces beaver Rois , Que la pique ni le pavois ; Et l'apretador que le cafque : Leurs plus honnelles facitons, Se font dans les collausons , Sur des tous d'ambre & de gelées : Et jamais ils ne font vaillaos , Que dans les fameutés melles , Dei Toutres & des Orloidas.

Lou's s'eloigne de ces Princes, Plus par fer fairs laboricux, Suivis de fuccès gloricux, Que par cent Mers & cent Provinces, Par routefon Genie ell puilfant, Son repos melme ell agilfant; Son fard ell noble & de poulfice; Il peint fon vifage au Soleil; Son Cours fe fast à la Cartiere; Et fon Cercle dans le Confeli.

Mais c'elt trop, immortelle Fèe; Je renonce à ce bel employ, Si je n'ay pour louët mon Roy, L'efprit & la voix d'un Orfée. D'exprimer en de foibles vers, C'elt moulet vn Altre de terre: Et par vn tidleule choix, Former la foudre avec du vetre, Effire vn Ange avec du bois.

特的

# L'H Y D R E

OV

LA REDUCTION

DE LA ROCHELLE.

#### ODE PREMIERE.

L'importance & la grandeur de la Victoire, representée par la surcur & par la cruauté du Monstre vaincu.

ENTIN la grande Hydre étouffée, De fes teftes à cent ferpent. La France va faire vn trophée. Ces Complices audacieux, Avoient en vain jusques aux Cieux, Porté leurs folles étables étables. Tous leurs deffeins évanouis, Ont fair voir que mille Encelades, Re pourroient tin e ontre vn Louis.

De leurs machines abaruts, Des foudres de ce Demi-Dieu, Levain débris n'a plus de lieu, Que fous les pieds de fes flatués. Ces hauts & etribles rempars, Qui les gardoient de toutes parts, Ne gardent plus que des mafutes: Et aut de Geants terraffer, Ont à peine des fepultures: Sous les Forts qu'ils avoient dreffer.

Qu'il elt vray que de ca vengeanee, Grand Dieu, les coups font ben foudains s Que le crime a de fobles mains, Contre les mains de ca puffance s Qu'il elt vray que les attentas, De ceux qui troublent les Efats, N'abounéliers qu'au precipier : Et que les defleins de l'orgueil, Ne font bornez par ta juilice, Que de la honce & du cereueil!

Qui ne crût à voit la menace, Des Vents contre nous mutinez,

Qu'enfin

Qu'enfin nos Lys déracinez, Aux Rofes quiecroient la place? Qui ne crût point qu'apt s'l'Anglois, On verroit traifiner de nos Rois, La Fortune captive à Douwe? Et que d'infolens Favoris, Partageroient devant le Louvre. Les Beauez & l'Or de Paris.

Toutefois, ô merveilleux prodige!

Tous leurs projets font démolis :

La Rofe et tombée, & le Lys

Demeure ferme fur fa tige.

La tempelte qui s'amaflot,

Et qui déi-ja le menaçoir

Avec le bruit s'étl didipée :

Et du fang de nos Enneums,

La Victoire a trempé l'épée,

Qu'elle avoir prife de Themis.

Et bien, Prophetes infideles, Vos prefages l'etrouvent faux i Et Louis void fes longs travaux Triompher des Villes rebellet. Abpurez les illusions De vos phantafques vilions i Ne vantez plus vos pronotiques : is teconnoilfez que nos Rois, Font les felicitez publiques, Par leuts Atmes, & par leuts Loix.

En vain cette perfide engeance, Voulut par vn fol attentat, De notire julte Potentat, Eviter la julte vengeance. Le Cicle so fin o retme étonné, Dés-ja contre elle avoit tourné, Les Altreq qui fønt le connertes. Les fleries qui fønt le connertes. Les fleries arreits de la Terre, Dans le deficin de la punt.

Mais pour faire de son supplice, Un grand exemple à nos Neveux; Mon Roy, sans l'aide de ces seux, Avoit afiez de sa justice. Son bass seul estoit afiez fort, Pour donner vne prompte mott, A cette detelhable race: Et vainere en sa rebellion, Plus d'impieté, qu'en la Thace Il n'en tomba sous Peison.

Où n'a point monté la licence, Depuis que du fond de l'Enfer, Sur vn char de flame & de fer L'Heresse est venuë en France? Na-t on pas veu de toutes parts, La Mort voler avec ses dards, Siffler ses infames viperes: Et jusques dans les monumens, Ses seux prosuner de nos Peres, Les Manes & les ossemes?

Qui ne fçait de quelle manie, Sa latale deloyauté, Sur l'auted de l'a Royauté, Voulur placer la Tyrannee? Qui n'a veu le fanglant Difcord Solliciter le mauvais Sort, Connet la paix de cét Emplre, Et par de noites emaurez, Des urifles fables de Bufur Faire de urifles veritez?

Nous n'avons plus que la memoire De nos Temples les pius vanera; Ces lieus fi sauns, si frequentem d'Histoire. Où s'élevoient des ballieurs d'Histoire. Où s'élevoient des ballieurs d'Histoire. Sompeueux pliqu'aux fondemens, Les troupeaux vont chercher les herbest Et fans réfect des immortels, Le modionneur abut les gerbes, Ob firmen; adu des Auerès.

On fait de quelle violence, Les Rebeille à Mont-contour Finera palir l'Aftre du pour, Des calamitez de la France. La erret rembla fous leurs pass Et de l'horteur de leurs combas, Le Ciel se voila d'un magge. Les Aftres perdirent leur rang; Et les fleuves pleins de carnage, Rougernet de honte & de fang.

Reine des Lys; Nymphe immortelle, Souviens-toy combien en ce temps, De ces temerates Titans, L'impiret te fut cruelle. Il faitt qu'wn Aftre plus fort, Que l'Enfer & le mauvais Sort, Vinfl'artefiel leurs burbaires: Et fans lay, le Droit abatu, Alloit voit respere les Fuires, Alloit voit respere les Fuires,

C'estoit fait de ta destinée: Ces traistres par vn lasche essort Eustent poullé jusqu'à ta mort, Leur entrepnse foccenée. De tes larmes ils eussient fait, Un barbare & triste pouèr, A leur populace euragée; Et des Loux enfin triomphans,

Ccc

Pour comble ils t'eussent égorgée, Sur les busehers de tes enfans.

Dés-ja la Tetre effoit couvette, Du tritle effly de le tru fuerat : Et la campagne avec hotteur Se vojoit brullée & defette. Par tour les herbes & les fleurs, Portoient de funefles coulcurs : L'air en faisoit de trifles plannes; Et la Tetre les concevoir, Avec piué de les vout eristes, Du fang qu'elle messime beuvoit.

Mais à la fin tes mauvais Aftres.
Grande Reine, ont changé de cours à
Er le treout de test beaux pours.
A rerminé tous ces defaifres.
Ces haustine ennemis des Loix,
Sunt enfevelis fous le poude
De leurs monts & de l'eurs tempefles:
Er ces vains Coloffés d'orgueil,
N'ore plus ni de bies, ni de teftes,
Que pour mefuer l'eur cercueil.

Lo uïs va rendre à res années; La flur de leur belle faino; Et res jours, comme œux d'Efon, Renoumeir vers leurs marinées; Par luy les murins font rangez; Le Serptre & le Droit font vengez; Les Vertus font valorteules; Et res Lys apres tain d'Hyvers, Pouffern leurs branches gloricufes, Jusques au bout de l'Univers.

Comme quand la main de Neptune, A remis la pais fui les floss; L'esperance des marelots Rentre en grace avec la Fortune: La vague roule à petits bondis ; Les Sirenes & les Tirions ; Brawent la tempestre attachée: Les Nymphes dansfers fui les eaux ; Et l'Alcyon fair si nichée ; Où le vent brisfoit les vailfeaux.

De meimet aujourd'huy la France Vistorieuse des écuels, Qui luy preparoient des cereucils, Reprend Is première asseurance. Pour faire place à se nochers, Le Giel a casse les nochers, De la pointe de son tounerte : Et nos vistorieux Guerriers, Sour ensin venus prendre cerre, A l'ombre d'un bors de lauriers.

4154

#### ODE SECONDE.

Les merveilleux preparatifs de la Victoire, & la confiruction de la Digue,

E Comete auteut des rempefles, Durr noître Vaificus fur batu, Eftens, Lo uis part a veru, N'éclate plus deflus nos teites. Tes lumières our écarté. Sa fun fle & fiere clasté; A peine en voyont-nous la trace : Ez par vn gloneux effort, Malgie le vent & la menace, Tu nous as remis dans le port.

Qui ne sçait poine quera Couronne Est va Asire h-ureux aux mortels : Que le Cele a fara aux Aurels De ta valeur vne colonne ? Qui na point veu les Elemens, Arrachez de leuts fondemens, Se liquer contre la Rochelle : Et tailfer enhaliner leuts corps, Pour servur en cette querelle, A la structure de res Fores?

Ce que ta force & ton courage; On achevé dans peu de mois; Tous les Conquerans d'autrefois, L'eulfen-ils fait en tour vn âge; A qui n'eft-il point evident. Que de ron heureux afcendant, Vienr le bonheur de nos années: Et que ta gloire a merité; Par le cours de peu de journées, De s'etender à l'eternité.

Nos Neveux vertont la fitudure De cest Digues & de ces Forts, Elevez pour munit nos ports, Par les Arts, & par la Nature. Ils crontone que l'humide Roy, Te quita, le rengeant fous toy, Le gouvernement des marées; Qu aux orages tu fis vn frein; Et que les vagues conjurées, Reccuttent yn joug de ta main.

Si les ouvrages d'un Monarque, Som prifables par la grandeur; Si la déponié, ou la fplendeur, Leur peuwer donner quelque marque; Qui ne void que les plus vantez, Parlesticus, en tout furmontex, Perdenr le nom de magnifique s' Et que les projets les plus grands, Devant tes projets Hetosques, Ne font que des jouets d'enfans ?

L'orgueil de ces Temples superbes, Où l'Exprec evia autresou , Eterniser les premiers Rois , N'a plus de licu qu'entre les hetbes : Ces miraculeux monumens , Sous qui ployoent les Elemens , One predu jusques à leur trace : Et de tant de corps si pussifians , Il reste à peine aisez de masse, Pour faire vn pired d'ombre aux passans.

Loin du fort de ces vains ouvrages, Les tiens durables & conflaibles de volles, Braveront les alliusts du Temps, Et l'infolence des orages, Les vagues les tespectrons; Les vagues les est s'abaliteons; Ils feront gardez de Nepeune: Et les Noches avantuatus, Sauvez des mains de la Fortune, Hont là e reduct leurs veux.

La Mer Grecque mutmute encote, De ce Pont (uperbe & hautain, Qu'nn Roy tennearue & mal fain, Fit eriger fur le Bofshote. Mais quoy qui the l'Antiquité, Ce ne fut qu'nne vanité, Indigne de noître memotre: Et son ambstieux debris, Na laife de soy dans l'Histoire, Que de la lonce & du mèpris.

Autant que la Merfut contraire, 'A ce Monarque de Levante, Autant les vagues & le vente, Eurent d'inflinds pour ce complaire. Ce farouche & fine Element, Subit de fon confenement, Le glorieux joug de la Digue: Et les vents (ungles à ses loux, 'Firent van celebre ligue, Pour en repouller les Anglois.

Les Saifons, les Ares, la Nature, Firent en commun leurs efforts, Pour affernit de ce grand Corps, L'immenfe & nouvelle thrudture.

Des le moment qu'on la dreffa, La Met traitable s'abaiffa, De crainte & d'honneur affervie : Et les flost à to vois foirnis, Ne s'emeurent que de l'envie, D'enfevelir tez fantenis.

On vidiors paroifte Nepsune, Menant fur vn char de faphus, Artélé de quarte Zephys, Tom hon Genie & ta Fortune, A Tabord de ces Defrez, Le fier Demon des Revoltez, Defetp ra de la victoire. Et trouble de honte & d'effroy, Il crit vot avecque la Gloire, Mars & Bellonne armez pour toy.

On vid fur le mefme rivage,
Nos Princes du Ciel defendus:
On vid nos Heros alfidus,
A travaillet à éct ouvrage:
On vit de celeftes Guerriers,
Qui parce de sonitans Lauriers,
Portonen le ciment, éta le fable:
Et de leuts mains, fable de ciment,
Triosent vine luceur femblable,

A la lucur du Diamairt.

Mille Tritons que tes atépices, Avoient appellez en ce port, Des mes ta Ponant & do Nore, Y fignaletent leurs fetvices. Là leur confiance & leur ardeur, Ettent voir que pour ta grandeur, Ils prenoient platif à la peine: Et qu'il ne tenoit qu'au Deffin, Qu'ils ne fosimillent à la Seine, L'Erdal, ne l'Esqe & le Rhist.

Les plus violentes corvees , Efform douces à leur amours . Les occupoir à tes levées ; Les vns fervoient de matelots . Les autres repouffoient les flots ; Ceux-là fupputroient es navites ; Et d'vn effort ambiteux , Disputoient avec les Zephytes , A qui les conduitoit le meux.

L'Hiflojte est vaine & fabuleuse, De ce Thebain qui fans matsons, Bastit aux airs de fes chansons. Une wille mateuleuse:
Des charmes plus faines & plus vrais, De plus doax & plus fores artenies, Den faite de plas heureus prestiges et et de plus fores artenies, On fait de plas heureus prestiges et cost ce qu'à feine le lagoor. Et instrictur aux prodiges. Et note ce qu'à feine le lagoor. Des vertiez que tu fais voir.

La terre la plus dépoutveuë , Soit d'esprit, soit de mouvement , Cec ij Se laissoit avec agrément , Conduire au plaisir de ta veuë. Les pierres messes le bois, Se dépouillerent à ra voix De leur pesanceu naturelle: Er par d'invisibles ressorts. Firent autour de la Rochelle, Une longue chaisse de Forts.

Pour favorifer tes ouvrages, Le Soleil d'un mefine flambeau, Calmoir le vent, épuifoir l'eau, Et deficichoit les marefeages: L'Aftre froid qui fuccede aux jours, Verfoit de fon humide cours; Des influences moderées; Et fon char rouloit doucement, Pour n'emporter pas les marées, D'un rorp rapide mouvement,

L'air d'ailleurs armé de tonnette, Sollicitoir les Aquilons, Al'aider de leurs rourbillons Contré la flote d'Angleterre. Par là Noptune en vn moment, Vid floter fur son Element, Le débris de leur équipage; Er tous leurs vaisseaux démolis, Furent immolez par l'orage, A la gloire des Fleurs de Lys.

Que Thetisalors fur concerne i Quand après ce fatal effort, Elle vifira la Charance i Elle fi fiure fur les caux, Les reftes florant des vailfeaux, Pour luy porrer cette nouvelle: Èr pour luy montrer fon amour, Courus l'annonce: avec elle, A tous les Fétuves d'alentour.

## ODE TROISIE'ME.

Recit de Protée, & plainte de la France.

A nuit d'aprés cette tempefle,
Se couronna det plus beaux feux,
Qu'on cutl panaix vius fir fa cette:
Il perça de long prang-dorez,
Les endouts les plus terurez,
Les endouts les plus terurez,
De l'indluence des Écolles:
Er voalur éclairer l'orgueil
D' vin Inneau que trois cens voiles,
N'avoiene pu mener qu'au cercueul.

Long-temps encor aprés l'orage, La vague dant l'air s'elevant, Se puoir avecque le vent, Du débris de ce grand naufrage. De tant de fuperbes vailfeaux, Il ne se voyoir sur les cauxes, Que de valtes de trilles refles; te pusques au triage Anglois, Floterent les marques funcfles, De leur þerte de de nos cryptois.

Aprés la tourmente arreftée; Levus Prophere de la Mer, Vaincu fains art, lie fains fer, Se decouvrit à Galarée. Ses doux attains fain autre fort Sur luy facent va cel effort, Qu'il en perdir fon inconftance; Le luy conta de bonne foy, Les profperitez de la France, Et les Victories de fon Roy.

Fille, dir-il , du grand Nerée , Princelle de l'humide Cour , Nymple, que la Graze & l'Amour , Ont à toute autre preferée. Tes attraits tout pulfians fur moy , M'umpofent vne douce loy , De c'obeit & de re plaire ; Et mes charmes foiumis aux riens , Sont trop foubles pour fe defaire. De la chaifine dont um en care.

Je te produitay des oracles, Favorables aux Fleurs de Lys; Erqu'on ne peur voir accomplis, A moins que de voir des miracles; Els font de celle dent les mains, Ouvrieres du fort des humains, De chacum mefure la trame; De celle donr les judtes loix, Artachent l'Efclave à la rame, Et donnent a Couronne aux Rois.

La Nymphe à ce de Control de la Nymphe à ce de Control de Control

Festois, reprir il, chez ton Pere, Dans ce magnisque Palais, Où le Soleil prend ses relais, Quand il passe à l'autre Hemisphete. La Thetis fassor vn session, A la Decsse du Destin, Loin du trouble & de la tempestes Et ce jour - là mesme, dit-on, Pour celebrer vne autre seste, Doris re mena chez Tirthon.

Dés-ja les tables de porphyre, Par les Nymphes s'alloient ofter, Quand la France se vin yetter, Aux pieds du Roy de cet Empre-Dans le trainfort de sa douleur, Sur son visage sans couleur, Il s'embloir que la mort fust peinnes Et sa foible & tremblance voix, Pur faire à peine eccet plainre, Des Révelles & des Anglois.

Done les Dieux n'oox plus de juffice; Les méchans bavaene leur pouvoir; Et funt eriompher du devoir, Lorgueil, la revolte & le vice. La foudre n'est qu'une vapeur, Done le broix ne fair plus de pour, Aux faerileges de la terre: Er le grand Regent des humains, Au licu d'employer fon connere; Le laisse écientde dans see mans,

Megere ardente & forcenée, Et le Difeord armé de fer, Pour me perdre ont risé d'Enfer, La Rebellion déchaifiée. La Paix, la Foy, la Profoité, Ont fouffert de l'Impieté, Un traitement de criminelles: Et dans ce déplorable fort, Si les Vertus efloient morteulles, Les Vertus efloient morteulles, Les Vertus efloient morteulles,

N'3-con pas vû par vn exemple, Scandaleux à rous les morres, Mes Enfans fouiller les Auseis, Et m: strec le fun dans les Temples; N'2-con pas veû de mes delhars, Déchirez de maux incelins, La pitoyable tragedie? Et de mon Peuple revolté, N'3-con pas vu la perfidie, S'attraquer à la Royaure?

Encore aujourd'huy sa licence, Brave le nom sacré des Rois; Le faint & juste frein des Loix, Ne peut ranger son insolence. On void nos Titans enrager, Sous les monts dont ils font chargez, Me preparer des eimetieres: Et d'un déloyal artenrat, Se faire des places fromieres, Dans le milieu de mon Effat.

De quelques funelles Pariques, Qu'en e barbar mouvement, Ils Iomenters l'emberdemont Ils Iomenters l'emberdemont De nos faktions domefriques; De quelques furieux complets, Doco fur la retre & fur les Bost Leur crauué me perficare, le méprifecios ces dangers, Sils ne m'avoient point mife en bure, A l'audace des Estrangers.

Mais, ô nouvelle felonnie!

Ils one pouffe le defespor,
Jusqu'à mettre au fieu du devoir,
La burcor & la cyrannie :
Ils one viole tous les droitse!
Ils one viole tous les droitse!
La erainte pour eux est fant brides
Et pour joindre de roueres parts,
La barbarie au particide,
Ils m'ont livree aux Leopards.

Dés-ja les flotes d'Angleterre',
Ont jetté l'ancre dans mes ports;
Dés-ja mes lles & mes Forts,
Sone les Theatres de la guerre
On ne void par tout que vailfeaux,
Qui Jaifent les vents & les eaux;
l'oy le brair du canon qui tonner
Et rout ce funcife appareil,
Et drefle contre vne Couronne,
De mefime éclat que le Soleil.

Mais quelle puissance de charmes, Fait eroire à ces vains Eftrangers , Qu'jeutreus lement de s'ant dang ces , Ils pourront irriter mes armet ! Viennent-ils ajouster leurs corps, Aux relispeade tant de morts , Dont jadis mes planes rougirent ! Veulent-ils eftre ensévelis, Avec leurs Peres qui foimment, Leur Rosé morte aux Fleurs de Lyst !

Faudra t-il tofspurs que la France, Pour fe défendre des Anglois , Teoable l'ordre, & change let Loix De la commune providence ! N'etloi-ce pas affez que Diru M'etl donne du grand Rushelieu , L'affithance en cette querelle ! F fout-ils de fi dure foy ,

'ce iii

Qu'ils pensent qu'avec ma Pucelle, La Valeur est morte pour moy.

Que font devenus ces oracles, Dons le Csel fa foy m'engagea; Quand pour non Prince il a'obligea, De faire va fiecle de mitacles? Donc ces frivoles vitions, N'ettoient que les illufions, D'vne imaginaire fumee: Et rous ces Lauriers du Levant, Touets ces Palmes d'Idumée, Ne devoient potter que du vent.

An lieu du Nil & de l'Euphrate, Qu'on promettoit à ma valeur, Je me voy reduite au maheur, De combarte vn lafche Pirate. Par vn noble & fiperthe effort, M.s Lys devoient gusques au Nort, Ecendre leurs fleurs adorables; Et du mauvais temps maltraitez, Ils sont à peine comonssibables, Al'Ange qui les a plancez.

O Dieux i fi les Fiis de la Terre, Ne vous ont poum tiè les manis, St l'imptlice des humains, St l'imptlice des humains, Peut artière volte conuerre; Ne tardet pour de l'employer, A punie d'av juite loyer, Ces Typhons du fiscle où nous fommes: Iliveniume d'un lafche artemat, Accabler les Dieux & les hommes, Des ruines de mon Eflat.

An moins, grand Monarque de l'onde, S'ut e reife cricore de quoy Obligor en vn julte Roy, Les Vettus qui reifent eu Monde; Lafche lesvents fur leurs varificaux; Fais que les écoults d'éte eaux, Pour moy leur d'eclarent la guerre; Mellecontre eux l'onde avec l'airs Le repos de toute la Terre, Dépend du trouble de la Mer.

ODE QUATRIEME.

+>4+

Recit prophetique de la défaite des Rebelles , & de leurs Alliez,

A I N S 1 fe plaignoit à Neptune, La belle Reine des beaux Lis 3 Croyant déja voir démolis, Ses Royaumes & la Fortune. Le Dieu de l'onde s'irrita, Et d'vn feul regard qu'il jetta, Emeut la Mer jusqu'au rivages Ce mouvement, à l'Eifranges, Fut vn infaillible presage, D'vn plus infaillible danges.

Dés-ja la frayeur efloir penne, Au front de les palles Nochers; Des-ja les telles des tochers; Blanchildient d'ècume & de crainte : Des-ja les flors le foullevant , Murmuroient avecque-le vent ; De cette nouvelle injustice : Et l'on cult dit alort effort , Qu'ils preparoient pour fon fupplice , Plus d'un nautiage & d'une mort.

Mais la Reine des Deflinées, Oppofant à ce mouvement, Que le Sort alloit autrement, Reune les ondes moumées. Soudant la Mer s'humilia; Le Vent ées affes replia : Les tivages fer taffeuterent : Et dans le calme qui fe fit, Les affitans le preparerent ; A ce l'rophetique recit.

Reine, dit-elle, dont la gloire, Elles Hetolques vertus, Ont de cent Monffres abatus, Fair vin troplice à la Victorie, Ecoure celle dont la voix, Regle le Sort, & fair les Loix, Par quife gouvernent les Parques, Celle qui d'vin mefine compés, Des Artifans & des Monarques, Trace la vie & let trépas.

Reprens de plus fortes penfees ;
Ne crains plus pour tes Pleurs de Lis ;
Les Cieux de vertont démols ;
Avant qu'on les voye effacées.
L'Enfer a beau le fouflever ;
Tous ces Mondires ont beau crever ;
Mes promeffes font affaueces :
Et rant que parmi les mortels ;
Les Vertus fetont adorées ;
Tes Lis front fur les Aurels.

De ce formidable équipage,
Tometras fe rompte l'orgueil;
Comme fe rompte contre va écueil,
La vague que pouffe l'orage.
Ces chafteaux marins & volans,
Dont les volles laffent les ventes,
Autont à peine quelques teftes :

Et fur l'yn & l'autre Element , Epandront les marques funeltes , De leur funelte chaftiment.

Je voy leurs troupes tenverfiees, Pare les campagned de motts: Je voy leurs armes & leurs corps, Servir aux fluvres de chauffees: Je voy leurs fanglans étendars, Pris & tompus de toutes parts, Servit d'ornement à ton Temple; Je voy leurs Lopards foimis, Donnet à l'Agle vn grand exemple, De fe foimentre aux Feurs de Lys.

Je voy le concours & la joye, Pentends l'allegrelle & les cris, Du Peuple que far dans Paris, Un triomphe de cette proye. Le Dieu de Seine fur fet eaux, Tiré dans vn char de rofeaux, L'accompagne de placeen placer Et Hyver, fuperbe & pompeux, Au lieu de n'1505, & de glace, Elle couronne de nouveaux feux.

Cependane la haute vaillance,
De Louis, l'honneut des Guerites,
De nouveaux fujers de ces Laurites,
De nouveaux fujers d'efperance.
Il fera l'amout des Humains;
Les Palmes naiftront fous fes mains,
Il enchaifiera la Victoire :
L'Europe fera fous fa loy ite.
Et les Vertus feront leur gloite,
Des triomphes d'un figrand Roy.

Aufi quelque noire manie, Qui fuficre les Revoltez, De quelque effort que leurs citez, Africa de l'argannie: Ce jeune Heros ieta voir, Qu- contre fon juid pouvoir, L'Enfer mefine n'a point de charmes : Que tien ne le peut égaller; Et qu'il peut faire entere fea s'mess, Par tout où fon nom peut allet.

En vain pour affeurêr leurs crimes, Ces Furieux, des Elemens, One raenfjorré les fondemens : Et fair des mones fur des alyfineslls ont en vain des vieux Titans, Fair cevivre en ces dentires cemps, Les facrilèges & les guerres: Sur leurs mus au Ciel exhauffez, Ils ont en vain mis des tonnerres, Ermis des Mers en leurs foffez. Tu vertas tombet la Rochelle, Fre es produsicules tours, Ne davideron pas toijours, Le bon Supre de l'imidele. Tu vertas que la trabilon, En aura buit fa prifon, Y proflair faire lon afyle: Et bien-toff les muss de les Forts, Decette audaciense Ville , Nantone à garder que des motts.

Pour t'affilter en ces conqueftes, Les Mirs t'e donneront leurs eaux, Le jour de la nuit leurs filambeaux, L'airfes veuts, les veuts leurs tempeftes. Le Cuel mefine de les Elemes, Accouderont leurs mouvemens, A ces valoires immortelles : Et tiendront par vn rare effort, Affiggez avec les Rebelles, Le Deficpor de le Dictord.

Espere tout de la prudence, De ce Minaître dont la foy, Sert à ton youne & brave Roy, De williëlk & d'experience. La Met fispre portera, D'un joug nouveau qu'il luy fera, Étrange & nouvelle machine: Les vents gagez pout la garder, Hornis la Most & la Fannne, Ny laisferont rien aborder,

En cette fameuse aventuer, c Cét. Essent parqui taut de bras, Sont aumez dans les combas, Vaincra le Temps & la Nature. Se confest tiendront affigez, Les tempars de ces entagez. Et du calme de de la tempelle: Et les prariques des mutus, Autont à vaincre en cette telle. Les Elemes & les Dellins,

Par trois fois l'Anglectere atmée, A tes ports se presentera : Et son essen ne sissifica , Que du bruit & de la fumée. Les feux fotants de les bruileaux , Contre elle-messine se les eaux , Feront va Enfer d'artifice: Et ses propers enchantemens , Accorderont et son spilie, La guerre de deux Elemens.

Tes Guerriers au fort de l'orage, Et terribles dans le danger, Pour aller vainere l'Estranger , Voudront passer la mer à nage. Braves, hautains & courageux, Ils vaineront le fer & les feux, Qui feront contre eux vne ligue : Et soufiriont avec douleur, Qu'il reste derrière la Digue , Si pou d'éspace à leur valeur.

Neptune alors fans injultice, Pourra le trident à la main, Faire de ce Peuple inhumain, Un legitime factifice. Il pourra contre fes vailfeaux, Lafelter les vents, pouffer les eaux, Emouvoir la Mer & la Terte. Tour le Monde armera pour toy : Er l'Air fera de fon tonnetre, L'echo du canonde ton Roy.

La Rage & la Faim dechaifinées, Vangeront fur les Rochelois, Le vagues de quatre Rois, Et les crimes de cent amices. Les Rebelles decelleront, Dans les courmens qu'ils fouffittont, Le Gouvenir de leur malice: Et cent foir maudront le Sort, D'avoir trouvé pour leur supplice, Des peines prices que la mort.

Sans portet ni liens, ni chaifines, li touveront dans leurs maifons, Des échaffaux & des prifons, Des Execureurs & des gefines. Les prees fez de languidlans ; Dans des faqueletes gemillans ; Trainfervur de longues mifetes : Er les enfans defeiperez , Iront mourri loin de leurs meres ; De peur d'en eitre devorez .

Le Ciel mesine y sera funche; Erédentre cous les vents de l'air; Il n'ara par terre & par mer; Que ceux qui font naistre la peste. Ce ne seront par rout que pleurs; Que gemissennes, que doudeurs; Les plus beaux pours y seront sombtes; La faim consimera les corps; Er n'en laistera que les ombtes; Pours à défens de leur Forss.

Enfin cette Ville petfide, Reduite par tant de trépas, Viendra mettre les armes bas, Aux pieds de ron nouvel Alcide. Les Rebelles remplis d'effroy, Viendtont prefentet à leur Roy, Les inftrumens de leur fupplice: Et le feul point de leur bonheur, Sera de fubir sa justice, Pour se sauver de leur sureur.

Ainfi rapportoit le Prophete, Les difecturs qu'il avoir ouis, Sur la victoire, dont Louis, Se devoit couronner la refte. L'air s'adoucit à ce propos, Le calme fuspendit les floss, L'Echo les redit aux tivages: Et le vers répandant sa voix, Donna d'infaillibles presges, Du chaltiment des Rochelois.

# O D E CINQUIEM E.

Hymne à la Victoire, pour la défaite des Rebelles, & de leurs Allez.

DITATIONALE des Coutonnes, Reme hameufe des Guerries, Victore qui de cent Lauriers, A cét Eflat fais cent colonnes. Reçois, Vierge, le peu d'encens, Que les François reconnosifians, Par mes mains officent à u gloiret Et benis toy-nefime en ces vers, Le monument qu'à ta memoire, P'expofe aux yeux de l'Univers.

C'est par toy que nostre Genie, A fosimis va Peuple murin: Tes mains nous ne fativa deltin Redourable à la Tyrannie. C'est par tes explost glorieux, Que nostre Roy victorieux, A lie les Demons de l'onde; Et qu'il n'est point de Narion, Qui de l'un & de l'autre Monde, Ne courte à la procection.

Qui ne sçait que sous tes aussieces, Cre Ellat a gagne le port, A travers lorage & la mort, A travers mille precipices? Qui ne sçait que sans ton secours, On eult vu regner de nos jouts, La rebellion & la rage: Exqu'il devoit furnt d'Enfer, Un Montte à dire de cér âge, Un âge de sang, & de fer!

C'estpar toy que sont étoussées, Les slammes des sedirions;

### ET ELOGES POETIQUES.

C'elt per coy que les Gerions, Sont enchaifnez fous nos trophées: Par toy les yeux font éblouits, Du grand jour, dont le grand Louis, A fait comber tant de nuage. Et par toy les plus grands Guerriers, Pour le garantir des orages, Cherchent Tombre de les Lauriets.

Tn parus tello à la journée, Où la Terre vid tous fes Fils, Par ton courage déconfs, Faire vne chure infortunée: On te vid au plus haut de l'air, Centre d'un effityable éclar, Jetter le feu, Jancer la foudre: Et de ta main, fur Pélon, Tomba le trait qui mu en poudre, Le cottpa de la Rebellion.

Sans Fardeur que tu fis paraître, A tompre d'vn bras valenreux, Les chorts de ces malheureux, Le Cal alloit changer de Maitres. Les Altres dées pa malaraise, Les Elemens déconcertez, Attendoicht vn d'emier tavage : Et c'es attendat furieux, Alloit dans vn mesme naufrage, Meller les Honnnes & les Dieux.

D'un temeraire folic.
Ces Coloffs sudacienx,
S'elbient armex contre les Cieux,
S'elbient armex contre les Cieux,
De tous les monts de Theffalie:
Dès-1a d'un effort fans parel,
Il avoient fait juffu 'au Soleal,
Monter leurs fuperbes machines:
Et dés-1a leur fatal orguell,
A tant de morts & de ruines
No dell'unou plus qu'un cercueil.

Ce n'eftoit plus qu'inquierade:
Que tumulte & quie ttemblement.
Le grand Salon du Firmanene,
N'eftoit plus qu'une folitude:
Les Aifres autour de leut Roy,
Comme luy pathiliuent d'effioy,
Au bruit que l'alubient les tempertles :
t ces Minifter éclatans,
Vouloient mai au feu de leus teftes,
Qui les découvoit aux Trians.

En cette funcite aventure, Tu confervas les Immortels; Tu fis fublifter les Aurels; Et fauvas tonte la Nature. Le Ciel te vid d'en coup de main, Renverser ce Peuple inhumain,
Du plus haut de l'air, dans le gouffre :
Un seu puant & tenchereux,
Sort encore avecque le souffre,
Des monts qui tomberent streux.

Que fut ce memorable ouvrage, Pour le celebrer hautement, Que d'un plus noble exernement, Un noble èxgrand apprentiflage t'a Palma è ce jour but en fleur : A ce jour luy vinc cette odeur, Que le Monde a fi fort vancée: Mais fon fuur n'a meuri qu'au temps, Qu'avec Lo u'is tu l'as plantee, Sur les cendres denos Titans.

Jamais tu ne fis mieux paraiftre, Qu'en ces dernieres factions, Que de celebres aktions, Ce Prince est vn celebre Maistre. Jamais tes mains, jamais ton cœur, A couronner aucun Vainqueur, Ne montrerent plus de constance: Et les Cleux d'vn eril envieux, Te virten faire pour la France, plus que tu n'avois fair pour eux.

La Mer rougit jusqu'à la tive, Sous tes herotques efforts : Et des vagues entre les morts, La courte fut l'enre & plaintive. L'éclair fazil & glorieux , De tes armes & de tes yeux, Eblouit le Peuple rebelle : L'Anglois en brufla fur les eaux : Et rien n'entra dans la Rocheller Que la cendre de se Vasileaux.

Dansces feux, & fous cérorage, Rien n'four de coy s'appocher : In véhut écuel, nirocher, Qui ne femblaît £iire naufrage. Les Ecoiles qui vont de nout, Parutent avoir à ce bruit, L'ame de finyaer occupée : La Lune en perdit la couleur; Et la lucur de ton épée, Eclaira feulle ta valeur.

Ce fist alors que de la France,
Ton bras fortifia les bras:
Esque les cœurs de nos Soldats,
De ton cœur pritent l'affurance.
Les vúrpateurs de nos ports,
Tomberent la fous les efforts s
De leut ambiticufe audace:
Il n'eft refté de leurs exploirs,

Ddd

Qu'vn avis veile à leur race, De ne plus se prendre à nos Rois.

Il se vid là de grandes Ames, Al'envi marcher sur tes pas, Ec cheecher vn noble urépas, Sous le fre & parmi les flames, On les vid affecher les ranges, Des Heros & des Conquerans, D'une valeur impatiente: D'une valeur impatiente: Don les ouit se plaindre à Mars, De ce que l'onde eltois trop lente, A leux amener les hazars,

Pour voir le Demon des Rebelles, Par le fer fous eux abstus Et pour mediere leur veru, La Fortune arrella fes ailles. Thetis s'émeut, quand de fes bords, Elle vid des illes de morts, Sur les Mers couvertes de cendre: Et crit encore voir for Fils, Qui failoir rougir le Scamandre, Du fing des l'ivoyens déconfs,

On dit qu'aprés cette victoire, Le Soleil plus net & plus beau, Vint avec un plus grand flambeau, Sur vn char mené par la Gloire. Qu'il paru avec des habirs, Brillans de celeftes rubis: Qu'il fe plus longue fa carricte: Et qu'il s'etlima glorieux, De pouvoir joindre fa lumiere, A celle du Victorieux,

D'autres Dieux inconnus au Monde, Ce jour-là fortirent des eaux ; Pour voir la forme des vailfeaux ; Qui fumoient encore fur l'onde. Certe aufi jamais les Morrels ; Ne brullerent fur les Autels, De vidlime plus tenommée ; Et le mule avec l'ambre vui ; Fait vine moim douce fumbe ; Que celle de forgueil puni.

Mais c'elt trop, fille de Bellonne, Let bellet Merte des beaux vers, N'ont point de Lauriers affez vers, Pour c'étoffic ven couronne. Reçois donc ce bouquer de fleurs, Faut de mes mains, cueilli des leurs, Pour ce parer à cette felte: Et s'il n'elt pas d'affez grand prix, Pour eltre re n'enneur fur ra refis, Souffre qu'a ex pieds il foir mis.

粉料

ODE SIXIE'ME.

Le Temple des Fleurs de Lys.

TATTES venir des monts de jasse;
Transportez les fameux tresors,
Que lavent de leurs riches bords,
Le Gange, l'Otonet, & l'Ydasspe.
Dépeuplez la terte & les eaux ;
Epuisez des Mondes nouveaux ,
Et les mines & les carieres ;
Yous les épuiserez en vain ;
De plus magnisques matieres ,
Demandem place en mon dessen.

Il eft des pottraits fans exemples, Et des marbres, dont la beaute, Merita de l'Antiquité, Des factifices & des temples: Il eft des artes & des autels, Où jadis lorgueil des Morrels, Vainquit le l'emps & la Nature: Mais il n'eft iren dans l'Univers, Qui puillé entre en la furchure, Qui puillé entre en la furchure,

Un foir que le char de la Lune, Suivoit le char du jour paffe; Et que le grand Afre Laffe, Secouchoit au lit de Neptune; Le refvois entre deux ruilieux, Qui du murmare de leurs eaux, Sembloient fe faire des reproches; Le bruit du vent les fecondoit; Le l'Etcho des prochaines roches, A leurs injuret répondoit.

A ce bruit ami du filence, Les Alfres au Ciel tenaifioiente Et les ombres qui s'avançoient, Les faltoient à l'eur naisfance; Lors que d'un effort plus qu'humain, Une invifble & forte main, Me dégagea de la matiere: Et d'un vol hardi me porta, Dans vn grand Palais de lumiere, Où mortel jamais ne monta.

D'abord que les portes s'ouvrirent, De ce Palais égal aux Cicux; Mon cœur fuivre avec mes yeux, Les grands objets qui les ravirent. L'éclat, la pompe, & les beautez, Qui s'offirent de tous coftez, A Tenvi se les partagerent; Et dans ce haut tavissement, A mes sens confus ne lausserant, Que la veue & l'éconnement.

J'appris de ma Guide immortelle,

Que ce Palais que J'admiros, De nos Heros & de nos Rois, Eftoit la demeure eternelle. Des Lys d'or & de diamant, Du failte jusqu'as fondemen, Illuminent cour l'édifice ; Et trois Lys en grandeur pareils ; Font au milieu du frontifice , Dans vn effectilon trois Soleils.

Les portes y font évaffees, Des valoites de nos Guerrieris Devant les portes cent Lauriers, Southenneos cent faineux trophées, Le velibule a cent pilicrs, Parez d'attentes & de boucliers: Des chiffres regnent fur les frifes s Et l'Efirit des viclorieux, Parle encore dans leurs devifes, Un langage entendu des yeux.

Là font pendus aprés la voitte, Les étendarts de ces Tyrans, Que nos Rois & nos Conquerans , Out fi fouvent mis en déroute. Là font leurs écus fi vantez. Là de leurs harnois enchantez , Se void la fûperbe dépouille. Its fe font entor tredouter : Et le temps qui porte la rouille, Semble caindre de les galles.

Je teconnus îl que l'Hôtoier N'ariend de de fishulement De not Heros miraculeux, Qui foit au defilie de leur gloire : Et dans ce momens bienheureux, Et dans ce momens bienheureux, Le vis des faigs plus valeureux, Que Mars n'en a fait voir aux Thraces; Et plus qu'aux fecles des Romanas, s. Un choiles de let Taffer, N'en cuillen décrit en dra san.

Rien ne me ravit davantage, Que not Rois tanger fous leurs Dais, Dans la fale de ce Palais, Sclon la fuite de leur ige: La chacun d'eux comme un Seleil, Eft fur un throfine de vermeil, Sous un pavillon de lumiere: Et chacun d'eux ett couronné, De cette brillante maciree, Dout l'Altre da jour etl opré. Ils ont tous recenu les marques, De leurs vettens, & de leurs tàtes; De leurs vettens, & de leurs tàtes; Ils font rous illulates det rais; Qui font les illulates de rais; Qui font les illulates de mandeux, Comparée avecque la leur, coure grandeux, Comparée avecque la leur sendies; Et les Altres s'aimeroient mieux es, de leurs pieds & fous leurs trophées, Qu'au frient des autres Demis. Deuts.

Ic vis fix e fix de Blonne, Ce grand H snx x, dont let exploits, Ge grand H snx x, dont let exploits, Genoricer la vie aux Loix, Et foolliment cette Costonne.

Qil paru plein de majellé, Et que le plus bean jour d'Elie, A peu d'eclir qui luy reflemble ; A peu d'eclir qui luy reflemble ; A peu d'eclir qui luy reflemble ; A peu d'eclir qui luy resilemble ; A met d'eclir qui l'ever faire tout enfemble, Amme & crainder ées regars.

Là fe void l'Hydre famelique ; Donc ce Roy plus fort que Roger, Majger Efarfe & l'Elftranger. Délivra fa belle Angelique. Sans mouvement, comme fins cért. Devant les pieds de fon Vainqueur, Elle faigne dans fon imager Ettremble enocer fons le bras, Qui l'écouffs dans le carrange, De la bastaile de Coutras.

La France libre & teconquife,
Apric Paris, après Amines,
Offie la fes pedan liens,
Au grand Auteur de la franchife :
Li de ce Heros glocieux,
Sont les combass l'aborieux,
Egaux aux combass d'Alexandre:
Le là nos Montifres abolts,
Produient pour luy de l'ent cendre,
Des Lauteux & de Se Fleux de Lyx.

Mais fa plus aimable victoire, Et le cher laurier de son eœur, Ceft que de son cher Successeur, La glour s'égale à sa gloire. D'un si legume plaus ; Qui templie son plus grand desse, La glove éctare en son visige; La pyè ectare en son visige; La pyè ectare en son visige; La pyè est est le qu'au Soleil, Lors que sur le fond d'un nuage; Il s'elt fait l'yn-messeur parcil.

> 粉粉 Ddd ij

# ODE SEPTIEME

Le Miroir Prophetique.

SAx le foin qu'eux la belle Guide, Qui m'avoit conduir en ces lieux, Mon Ame fe fuft par mes youx, Liée aux pieds de cét Alcide. Je fus enfoire prefenré, Devant vn mitori enchané, Qui me fut vn tableau de glace, Là pe vis mille corps fans corps; Er vis fans conbeut & fans place, Des Villes, des Mers, & de & Ports.

Là fait lettres se lie l'Histoire, De nos Herors sé de nos Rois, Là de l'Empire des François, Se void la tortune se la gloire. Cette glace quand on la prend, Reçoit les objets, se les rend, Par yn tare se fecret mystres Elle donne yn divin sgavoir; Ermontre à qu'il a considere, Les aventures qu'il veut voir.

Quel émerveillable spechaele, A mon espiri fut presenne, Quand sur mon Roy je considary, Ce muet & brillant oracle: Un sort spechaele, spechaele, Enleva d'en transport nouveau, Mon cœut & mon ame étonnée: Et devant mes yeux éblouis, Ie crus avoit a dellinée, D'en Dieu platost que de Louis.

Ces mythericufes images, Offrirent d'abord à mes fens, De quel heur en fes peunes ans, Ce Roy diffips nos orages: Comme il rangea ces Furieux, Qui d'vn complot injuricux, Penfoient fouler fon innocence: Er fit voir à leur vanité, Que nos Rois n'ont rien de l'enfance, Que la douccur & la beauté.

Ainfi des fa première guerre, Parur le jeune Jupirer, Affez fort pour precipirer, Les Monitres qu'enfanta la Terre. De ces Coloffes foureilleux, Au premièr trait qui vint fur eux, Il ne demeura que la poudre: Et les monts fumans & cassez, Retomberent avec la foudre, Sur eeux qui les avoient lancez.

Plus Ioin se formoir vn orage, Oder Roy d'vn carur de Lion, Faifoir fur la Rebellion, Un heroique apprentidige. Là dans le unuelle de l'air, Son bras élançoir vn éclair, Contre ceux qui l'oficient attendre : Et leurs complots déconcertes, Se diffipoient avee la cendre, De leurs Camps & de leurs Cirez,

Là mille Places de défente, Se laifloient vaincre à leur devoir; Er fans atrendre son pouvoir, Se venoient rendre à la clemence. El Maran, Samurt & Niort, Reduies par vn doux effort, A son joug soûmettoient la refte : Et ce debonnaite Vainqueur, Se conrentoir de la conqueste, Qui l'introduisir dans leur cœut.

Du Bearn l'image captive, De la porte de la prison, Luy demandoir la guerrison , Et cendoir les bras a l'olive. Artivant les fers il rompoir; Ses renebres il didipoir; Ses renebres il didipoir; Et par vn tour contraire fort. Ce qui faisit is delivrance; Ce qui faisit is delivrance; De les Tyrans faisoit la mort.

L'à mesme con voyois les exemples, Que ce modele des bous Rois, Failois pour appuyer les Loix, Et relever l'houneur des Temples. Par tout où sa vertu passois. Par cout où sa vertu passois per La Religion nensissois, Pure comme au remps de nos Peres : Et la felonne Impiete, S'etranglois avec ses viperes, Pour n'en Gouffiri point la clargé.

Le Languedoe & l'Aquiraine, vx Voyoëne de leurs Forts organilleux, Voyoëne de leurs Forts organilleux, Devant luy, le front fourcilleux, Soëmis aux gazons de la plaine. Montauban, Glerac, Montpellier, De leur gré se laisliosent lier, Aprés le char de sa victoire . Leur sipplice effoit teur bonheur Ea Fortune mesme cult fair gloire, De suivre V ni noble Vainneux.

Ceux que le Donnon de la Guerre, Incitoria c'haffer la Paix, En vain de bastallon épaix, En vain de bastallon épaix, Couvroient la face de la tetre. Toutes les troupes qu'ils levoient, Devant leur Rey ne leur féroviente, Qu'à perir avec plus d'audace; Et leurs temerajate efforts, N'efloient bons, qu'à prendre vne place, Plus fameule au Pais des Morts.

Aprés que ces belles images , Eurent paru fur le miroit ; Nous y commençalmes à vour , D'autres leux , & d'autres ouvrages . Je vis des muts audacieux , Qui portoien judques dans les Cieux , Des terraffes demefurées : Et les vis de monts défendus ,

Qu'on eust dit que cent Briarèes, Eustent taillez & suspendies.

Cette muraille au Ciel égale,
Du Monstre ennemi de nos Loix,
De l'Hydre rebelle à nos Rois,
Estoir la retraite fatale.
Je le connus à son canal,

Estoir la retraite fatale.

Je le connus à son canal,
Qui sembloir mesme en ce crystal,
Resserter son onde captive;
De la les Tritons répous,
Sortoient pour voir sur cette rive,
La Rochelle aux pieds de Louis,

La noyée en fes propres Jarmes, Er confuse d'un juste estre y Elle mit bas devant son Roy, Son orgueil avecque ses Jarmes. Son vitage effoit fans couleur; Sur son tilage effoit fans couleur; Sur son tilage effoit fans couleur; Pareisitient au lue de l'audace a L'haleine manquoit à sa voix. Et son corps n'estoir que la place, Du corps qu'elle avoit autresois.

Mon Prince de qui la vaillance, N'a rien d'égal que la bonté, Ne pir von cette advetifié, Sans revourner à fa clemence. S'exyeux, qui plus que ceurs de Mars, Sarmoient d'éclairs dans les bazars, De pité devintrent bumides : Ermontretera sux fadjieux, Qu'il combat comme les Alcides, Es pardonne comme les Dieux.

Ces Verms d'eternelle gloire, Dont il est l'honneur & l'appuy,

Ils n'eftoient plus que cimeiteres, Ces temparts & ces baltious, Qui de tant de combultions , Furen les fatales matirere. De leur débris l'enorme faix, Chargeois de ceux qui les ont faits, Les Manes & les fepultures: Et de leurs tours d'auparavant, La poudre effuit dans leurs mafores, Un poute au fouille du vent.

me au ven

Cette conqueste estoir suivie, De tour l'éclar, de tour l'honneur , Dont la verne jointe an bonsheur , Peur tendre vn Roy digne d'envie. La Courriere au clairon d'argent, S'élevant d'vn vol diligent, Portoir son Nom par tout le Monde: Et par tout où se voix alloient , Soit sur la terre, soir fur l'onde, A ce Nom tous ses cœurs volocent.

La Paix, Afrée, & l'Abondance, Pout nous faire vn deflu merilleur, Chaflocent tous les jours le mallieur, Chaflocent tous les jours le mallieur, Loin du Cicl qui couvre la France. Les Afres qui forr les plus doux, A l'envi repandoient fur nous ; Leurs lumières les plus ferances: Le baume en couloit des buiffons; Er fur le fein des riches plaines ; L'or germoit avec les monifons.

Dés-ja fur la fatale glace, Du temps prefent & des pailez, Tous les fpéclaces efface, N'avoient plus de jour, ni de place, Un avenir plus glorieux, Enfaite s'offret a mes yeux; De l'Egypte je vis les larmes; Et vis aux portes de Memphis, Le Nii fanglant rouler les armes Des Infideles déconfis.

Je vis Byfance, de fes trives, Tendre les mains aux Fleurs de Lys;

Et de ses Palais démolis , Sortir les Sultanes eaptives. Je vis la Mer grosse de morts , D dd iii 394

Rouler à peine entre ses Forts, Ses vagues de carnage teintes: Et furle Bosphore étonné, Les cendres des Lunes éteintes,

Effrayer le Turc enchaifné.

Je vis la prife de Biferte; Et vis avec horreur nager Dans le sang du peuple d'Alger, L'Afrique bruflée & deferte. Je vis fur fon maudit cercueil L'Ombre de Mahomet en deuil, Pleurer la fin de ses Mosquées : Et son grand Croissant plein d'effroy, Perdre ses flames offusquées, Devant le flambeau de la Foy.

#### O DE HUITIEME.

L'entrée de Louïs LE Just E dans le Temple des Fleurs de Lys.

BELLES Suivantes de la Gloire : Muses, dont les charmantes voix, Font durer des plus beaux exploits, Les images & la memoire. Vierges, tenez vos Lauriers bas s Il vient vn Roy dont les combas, Sont vn grand fujet à vos veilles : Et cependant qu'il marchera, Chantez fur vos luths les merveilles. Qu'il a faites, & qu'il fera.

Après que ces riches figures, Avec pompe m'eurent fait voir, Sur la scene de ce miroir, L'histoire de nos avantures p Un nouvel applaudissement, Me détacha foudainement, De ce beau theatre deverre: Et me fit arrefter les yeux, Sur vn jeune Roy, que la Terre, Envoyoit triompher aux Cieux.

C'estoit le Heros de la France, Qui venoit après tant d'explois, Devant ce grand Senat de Rois, Cueillit les fruits de savaillance. L'Ange Intendant de cette Cour, Avoit ordonné qu'à ce jour, Il triomphast de sa victoire: Et que de ses faits glorieux, Le tableau fust mis par l'Histoire, Dans le Temple de ses Ayeux.

Que le doux attrait de ses charmes, Toucha ces bienheureux Esprits ! Que de grands cœurs y furent prist Qu'il vainquit de vamqueurs fans atmes t De son courage & de son bras, L'effort sur grand dans les combas, Où tomba le Parti rebelle : Mais de sa grace, & de ses yeux, La victoire fut bien plus belle . Qui gagna tant de Demi-Dieux.

Il s'épandoit de son visage Un noble & magnanime éclair . Qui de son jour allumoit l'air, Et par tout doroit son passage. Les Aftres les plus éclatans Détachez du cercle des Temps, Fasfoient vn cercle fur sa teste: Et de leurs feux le couronnant . Luy composoient en cette feste, Un dais mobile & rayonnant.

Deux Coursiers aux aisles ardentes, Sur vn char luifant le portoient : Sous le feu que leurs pieds jettoient, Leurs traces effoient éclatantes: Leurs harnois estoient embellis, De flames & de Fleurs de Lys : Leurs yeux brilloient de leur courage : Et l'on cust dit que le Soleil, Rougit de voir son équipage, Obscurci par cet appareil

Par fes Vertus victorieufes , Un grand trophée estoit porté, Où du Monstre qu'il a dompré, Se voyoient les teltes affreules. Aprés des flambeaux & du fer, Que la fureut tita d'Enfer, Se vovoient les montres tragiques : Les dents du fer en rougifloient; Et de leurs mourantes reliques, Les flambeaux fumans menaçoient.

++ La Rebellion forcenée, Et passe jusques dans le cœur, Suivoit le char de fon vainqueur, Avec la Discorde enchaisnée. De menus & fales ferpens, Autour de leurs testes rampans, Couvroient leur honte & leur vifage: Leurs bras de rage elles mordoient ; Et leur écume avec leur rage, Sur leurs morfures s'épandoient.

La fiere & fuperbe Rochelle, Après ces deux Demons venoit, De la chaifine qu'elle traifinoir, Le bruit effoit triffe autour d'elle. De fes rempars à fes coftez, Les portraits en pompe portez, Sembloiene encot braver l'orage: Et d'un attentat orgueilleux, Poutifoient leur front jufqu'au nuage, D'où la foudre tomboit fur eux.

Ces Navires aux voiles peintes, Qui vintente affieger nos potes, Avecque cent mobiles Forts, Avoient là leur place & Jeurs feines, Avoient là leur place & Jeurs feines, La tremblante image des eaux. Paroitibie circore allumée: Et decettragique appareil, La flame jourge à la fumée, Sembloit afficger le Soleil.

Ces Digues, ces freins des marées, Sous qui la Mer s'humila, Sous qui la tempetle plia, S'y voyoient aulti figuees. Et par refpect de part aison, Neptune honoroir fa prison, Neptune honoroir fa prison, En cette heroi que entreprise, En cette heroi que entreprise, Er fes flots efloient réponis, De venir perde leur franchise, Sous va poug dresse par Louis.

Ce riche & glorieux spechacle, Eftoir suivi du Fort de Khé, Que l'Europe a vú delivré, Par vn coup qui vaux vn mitaele. Là Toyras zele pour son Roy, N'opposoir que la seule soy, A touse l'Angleterre armée: Er superbe de son danger, Erabissoir sa renommee, Surla tombe de l'Etranger,

Telle fut la montre de gloire, Que Lo u'is fit devara les yeux , De se heroigues Ayeux, Pour folemniter sa victoire. Enfuite il passa fons vn Dais, Où de la pointe de ser rais. L'Honneut luy ser vne Couronne: Et comme au plus grand des Guerriers, La Vaillance, Mars, & Bellonne, A sep pieds mittent leurs Lauriers.

Mais c'est trop, ma barque s'engage; Le Vent m'invite à relascher, Sans aller plus avant chercher, Des occasions de naufrage. Beau Phare, où tendent mes travaux; Grand Roy, malgré tous mes Rivaux, Rends-moy l'air & les ondes calmes: Et bien-toft les rameaux divers, De mon Laurier & de tes Palmes, S'étendront par tout l'Univers.

Les Couronnes que pe l'apprefle, Garderone coijours leur fraifcheur ; le les composed d'une fleur. Le les composed d'une fleur, la faible à la cemperfle. Le composed d'une fleur les les des la cemperfle. Le fait de la cemperfle. Le fait les plus fortes ecolonieres, Et fiur les plus fortes ecolonieres, l'action de l'action de l'une de Mufer not fle faix Jamais feuille de ces Couronnes, Ne tombera fous extre fait de l'une de

#### 088838888888888

#### ODE

POUR LE FEU ROY,
aprés la prisé de la Rochelle.

ODELE parfait des Monarques,
Dans la carticre ouverte aux Kois,
Laiffront d'écemiles marques;
Que ru fais honce à tes Rivaux i
Que res heroigues travaux,
Ont dés-ja fait fuer d'Orphées I
e que les plus haux monumens,
Des Hilloures de des Komans,
Oont bas apprès de ves teophéess

Eff-il elimat où la Victoire, N'air dreffe fans mathre & fans mains, Dans le cœur de tous les Humains, Dans le cœur de tous les Humains, Des Ares de triomphes à ta gloire? Eff il fous le Ciel des Guerriers, Couverts d'affect rouffus Lauriers, Contre la foudre de ces armes ? Et fçati-on quelque adversifie, Contre laquelle ta bonté, N'air des remedes ou des charmes ?

Soit que la Paix & la Juflice, Toccupent à de doux emplois : Soit que la chaffe dans les bois, En t'exerçant re divertifie : Soit que fur les pas des Cefars, Dans vn ait de flame & de dars, Ton courage expoft ta vie; Eff.-il quelqu'vn de tes Ayeux, Quit re voye au travers des Cieux, Quit re voye au travers des Cieux, Quit ne voye avec enviet. Tes vertus font à ta Coutronne, Ce que l'Or est au Diamant. Tes actions font l'ornement, De la Pourpre qui t'environne. Ta vue est la leçon des Ross; Elle est l'autorite des Loix, Et la preuwe de l'eurs Oracles: Les Palmes naissent des combas, Et ce qu'on nomme tes combas, Se devoit nommer tes musacles.

Ton grand Esprix qui ne se lasse, Que pour mettre en paix l'Univers, Neborne set biensfaits dwets, D'aucun temps, ni d'aucun espace: L'Astre doré qui par son court, Ordonie les ans & les jours, Te void égalet si cartière : Les valles soins que eu prens, Soudains, achts, & penetrans, Vont par tout avant sa lumière.

Les tempelles & les orages , Sous tes Etendats ont matché ; Et Dieu femble avoir attaché , Sa Ptovidence à tes ouvrages. Il met en œuvre fon pouvoir ; Il fait ou venter ou pleuvoir ; Sclon qu'il été plus neceflaite : Et devant toy les Elemens , Vont ni tepos , ni mouvemens , Qu'en l'ordte qu'ils ont de te plaite.

Cette Gouvernante commune, Qm fait les Saifons & les Temps, Met les foinis les blus importants, A bien gouverner ta Fortune: Dans ce noble employ feulement, Elle s'occupe hautennen: Elle s'occupe hautennen: Elle s'occupe hautennen: Neft au prix de ry, dans (es mains, Neft au prix de roy, dans (es mains, Qu'yn Jouet de paille & de bouë,

A voir de quelle bienveillance, Le Ciel s'accommode à res veux : A voir fes plus illultres feux, T'éclajer avec complaifance : A voir que la Terte & let Eaux, Onr fubi des ordres nouveaux, Pour fevir à les deflinées; Qui ne croira que les momens, Qui font ces grands eventemens, Ne vallent de longues années?

Ce que la Mer est aux Rivieres, Ce qu'est le Soleil dans les Cieux, A ees clairs & mobiles yeux, Qu'il entectient de ses lumieres: Ton Espris, merveille des Rois, L'est à l'Estat, l'est à ses Loux, Qui ne vivent que de ta vie: Er l'Estat se verroit perst, Les Loux se l'assièrement, Les Loux se l'assièrement,

La Gloite fuit en Deflinée; Et pour t'affeurer de la foy, La Victoire s'éta preis soy, Volonciairement en chainfee. Pour toy la Fortune a quiré, Sa fameufe inidelité: Elle a pour toy rompu fes aifles: Et fa roué en ce changement, Ne luy fext plus qu'au chaftiment, Des perfiches & des rebelles.

Quand il falut que ta vaillance, Accountif au fecours des Loix, Et que l'orgueil des Rochelois, Platt enfin fous ta puiflance : Qui ne penfa point, à te vort, Que Dieut euit donné fon pouvoir ; Qu' Dieut armé de fon tonnere, Et qu'en tes mains il euit temis, Pout chaftiet ets Ennemis, Les Meteotes de la Guetre !

Le feu fortir de ton courage, Sur les Leopards étrangers: Tu parus tel dans les dangers, Que parorit l'Aigle dans l'orage. Le vri éclair de tes tegards, Allumoit la pointe des dards, Et donnoit lultre à ta victoire : Et le fer que ta main pottoir, Avec les Aftres disputors, De la lummere & de la gloire.

Ceux que ton bras, ceux que tes armes, Honorotente d'vne belle mot; S'ellimoient en en noble forr, S'ellimoient en en noble fors, Plus dignes d'honneur que de larmes. Fiers & hauxains de leux crépas, Ills alloient publier là bas, Tes hetoiques avennures: Et gardoient encor aux Enfers, Patmi les Bames & les fers, La vanité de leurs bleffures.

Tu t'ouvtis pat ta bienveillance, Des lieux fetmez à ton canou: Tu vanquis prenner par ton Nom, Que de vaincre par ta vaillance. L'Ange, moteur des Elemens,

A flu jetit

Affujetir leurs mouvemens, Aux mouvemens de ta Juftiee: Et par eér ordre on vid changez, Les baftions des affiegez, Au theatre de leur fupplice,

Coulle fabulcufe aventure, Au paix mefine der Romans, Eft illufte en evenemens, Aussi rates dars la Nature? Où vic-on jamais que pour toy, Suípendre le fort & la loy, De la Providence commune? El el Dieu des Mers arrelté, Laiffer perdre fa liberté, Qu'entre les mains de ta Fortune?

Que diront ces Bravet du Monde, Qui (fauront qu'en vne Ciné, Ta force heroique a glonné, La Terre & l'Art, Jes Vents & l'Onde e Que les moins traitables Sasions, Ont sous toy fousifrer des prisons, D'enorme & nouvelle thruchuse, Et que ton absolu pouvoir, Pour soûmettre vn Pcuple au devoir , A soûmis touge la Nature ?

Dirora-ils pas que tes journées ; Sone les grands travaux du Soleil ; Que l'Ange que fair ton concili. Fair avec luy not deflinées ; Que les Efica & les Hyvers , Saccordent aux defficins divers , De tes miraculeux ouvrages ; Er que dia celelle Arfenal , On void fortir à ton fignal , Les tonnetzes de les orages ;

Pour couronner ta Renommée, Il refte, metveille des Rois, D'aller joundre avecque la Croix, Les Lys aux Palmes d'Idumée. Le Thaboe, le Liban, Flermon, Au bruir que fait del-ja ton Nom. Elevent leurs reftes capives : Et le Jourdain forti des caux, Te prepare de fes rofeaux, Un Are trimphal fur festives,



# TAPISSERIES

PEINTURES POETIQUES:



# PEINTURES

D E S

## PASSIONS

#### PROMETHE'E OU LE FEU.

De l'origine de la Poësse, de l'Amour d'inclination, & des autres Passions humaines.



E puts pen Promethée est descendu des Cieux : De là par vn larein eelebre & glo-

ricux,
Il a tiré le Feu, cette ardente matière,
Qui fera des Humains la feconde

La Nature auffi-toft a fenti fa chalcur,

L'Air gnell éclairé, la Terre en prend conteut. Et l'Bûng il tent deis-pi, qu'il buy fera conteaire, D'abord à du refipcût pour ce noble adverfaire, Uranie & TAmour, la Noit, l'Hyver & L'Art, A ce fameux larein font verbus prendre part. La Noitan tetin de More, aveugle & demi nuë, A pas lens & craintifs, comme vne Ombre est venoë.

Le peu qu'elle en a pris, dans sa grotte porté, Et d'un see aliment par elle somenté, Luy fair, pour éclairer son tenebreux Royaume, Des Etoiles de bois, & des Soleils de chaume,

Des Ecolles de bois, & des Soleils de chaume.
L'Hyver après la Nuis, en a pris à fon tour,
L'I des-ja porré dans fon tutte sejour;
Où pour l'entretenis, & lay donner des forces,
Il le nourrit de moufle, & de s'eiches deorces :
En es'apperçoir pas, qu'avec cés appareil,
Contre foy-mellmes l'air, you Etté lans Soleil.

Sa couronne de glace en est dés-ja fondaë, Et par fes cheveux blanes s'est en pluye épandeê, Son Palais fait de neige, à la chaleur se rend: Le lambris de crystal gourre à goutre descend; Les voûtes & les must y devinennet liquides : Les colonnes y font de leur sucur humides : Les colonnes y font de leur sucur humides : Epar vn changement merveilleux & nouveau,

Plus le feu s'y fair grand, & plus il y fair d'eau. Ce que l'Art en pris aura d'aurres viages : Il donnera la vie à mille beaux ouvrages. Les Metaux les plus durs par fa flame amolis ; D'ornemens differens en feront embellis : L'Or mefimes & l'Argent l'auront pour fecond

Ef par lay nettoyer des tachts de leurmere, lis from les Bolici des mians, comme des yeax; Et du Sord des Humains, les Aftres precieox. Amís ceration son pris, seceque la maniree, Toux ce qu'avois le Feu de moins pure lumière. Cog ui reche et l'exemp de couce obsciuriré : Il n'et que pur efferi, s', que pare clanté: Et pour en allumen les genercelles Ames, Voyex de quelle ardeur éclairent leurs flanches. Uvyex de quelle ardeur éclairent leurs flanches.

Et la rougeur qu'y met cette chaleur nouvelle,

Mellee à la blancheur qui leur est naturelle,

Leur fait yn teint pareil, au teint qu'autoit yn Lys, Si le fang d'yne Rofe, en fon lait effoit mis. Au flambeau d'Uranie yne flame s'allume,

An slambean d'Uranie vne flame s'allume, Oni fair vn grand éclae, &c uni n'a rien qui fume. D'elle forrent dé-pa ces lumineux Efprits , Ces Feux incelligens, &c ees Ames de prix, Qui d'une chaste ardeur aux Mufes adonnées , Et par elles, yn pour , de Lauriers eouvonnées, Tiendront vn fecond Clel, &c de feconds Autels, Entre le rang des Dioux, &c I rang des Mortels.

Chacune d'elles monte, en forme d'étincelle, le va faire no noi Cel, van Esoile nouvelle, Eschacune en vntemps par le Sort arreilé, Pleine de plus d'éfrit d'de plus de clarté, D-frendra dans vn Corps, dont la pure matière , Sant obforteir (on feu, ni changer fa lumère , En fera reallir les rayons au déhot : D'vn fang prompt de fabbil aidera fer transports ; Et la fuvir apa tout, de m'éme diligence,

Que le corps du Soleil fuit fon Intelligence. Ceux en qui se fera ee noble assortment, D'vne celefte flame, & d'vn pur element, Dechargez des liens de la baile Nature, Trouverone à la Gloire vne large ouverture. Er bien loin des chemins du Soleil & des Ans, Loin des pais ouverts au commerce des Sens, D'vne aille pour qui l'Air aura trop peu d'espaces Et les Spheres du Ciel se trouveront trop basses, Ils iront contempler les divines Beautez ; Et s'en imprimeront toutes les qualitez : Ils iront voir le jour, jusques dans son principe, Et jusqu'à ce grand vuide où la Nuit le dissipe : Ils ne feront tenus ni des lieux , ni des temps: Et de tous les païs devenns habitans, Ils tailleront fans marbre eux-mesmes leurs images: Ils cendront leur Efprit visible en leurs ouvrages: Et se scront sans corps, vne Posterité Immortelle, fameuse, & pleine de clarrés Par laquelle ils auront en dépit de l'envie,

Par laquelle ils auront en dépit de l'envie, Mesmes avant leur mort, vne leceonde vie. Les feux de leur Efpits (eront contagieux; Tout ce qu'ils toucheront, éclatera comme cux: Niles perles,ni l'or, v'ils n'y mettent leurs marques, Me feront point d'honneur aux plus riches Monar-

ques: Et les Palmes fans eux, ni les plus beaux Lauriers, Ne feront que foin fec firr le front des Guerriers. Ils donneront du lustre aux plus obseures choses: Les Pavors dans leurs mains, auront l'odeur des

Rofes
Ex par vne vertu digne d'éronnement,
Le gravier y prendra l'eclat du diamant.
Les Morts y revivront, & malgré les années,
Les Beauce qu'ils autons de leurs plumes ornées,
Par ce fard innocent, encor aprés leur mort.
Par ce fard innocent, encor aprés leur mort.
Fe leurs viáges ceints des builes du Parnaffe,
Ne trouverous gamais de nuit qu'il les effice.

Mais le Parnasse aura fott peu de ces Ouvriers:

Il aura force buis, & peu de vrais Lausierss Il fora plus englans, qu'en grenades ferrille ; Il forptera peu d'or, avec beaucoup d'argiles Et les bords is vaneze de fic d'urines eaux, Auton àpeine un Cigne, entre mille Corbeaux, Qui nourris de Everus par d'autres meritées, Et vainement parez de plumes empruntées, Profanctora d'ardure, & de etis odieux,

Et les Palais des Rois, &cles Templet des Dieux. Mais tandis qu'Uranie aprie foy nous arche, L'Amour a d'autre part fa torehe dés-ja prefle; Et la prefine au fieu, qui femble avee paigré Defendre tout entier, pour remplir fon defir. D'ym Mytre parfime la torehe compofée, Et d'une tiche gomme alensour arrofée, Epanche fa lumière avecque con odeur:

El par deux Sam volfins le pille dans le cours. Un jour, dece limbane in Hame glorestel, Ellie Matschern par Done (pelmente ; Ellie Matschern par Done (pelmente ; Elle confinces le l'er comme l'Alimant ; Elle penseure d'une vertus commune, Former, El le pourque de la bore en prendron le chiler, le fan diffichici de la cure il limbie, Le comme le Solel l'es face el l'este l'est te comme l'escle l'est face l'est l'est comme l'escle l'est per l'est l'est comme l'escle l'est l'est comme l'est l'

Du Simple, du Sçavanr, de l'Efclave & du Roy. Bien-toft il en naiftra des Ames enflamées, Qui de nobles vertus & d'honneur parfumées, Auront l'vne pour l'autre vn innocent amour,

Qui fera por fechand, comme ell le fen des junt. Elles momente dels e comme de s'etimeller, Qui fe communiquant des clarers motteller, Scievent deux à d'aux, ge nous front dels propriet. Les childres vuions qu'elles doivent avoir. Tanoti elles feront Eusles dans la Sphere, Où ducelelle Amour él la eleile Mere : E dans le temps suffi, par le Cel cohoment, et le char le temps suffi, par le Cel cohoment. Et traverlast de l'air les vultes intervales, Chause d'uville en does moistes gibles; Fera par la tupoure, à deux Corps deux Efpries, gif actuar l'un pour l'auxer, suffi restirent pour l'auxer suffi restirent pour l'auxer suffi restirent pour l'auxer sufficie de l'auxer l'auxer sufficie l'auxer sufficie de l'auxer sufficie l'auxer suffici l'auxer sufficie l'auxer sufficie l'auxer sufficie l'auxer suffi

Or comme d'un mefine Aftre ils feront les parties, l'is retiendront aufil les mefines s'pmpathies: lls autont l'un pour l'austre un mefine fontiment: lls s'accompagneront d'un égal mouvement : L'un de l'autre fera le miroir de l'image; L'un dans l'autre vera fon cœur de fon vifage. Cent fois pout fe rejoindre, ils auront des transports, | Er tout ce qu'a son corps d'agreable & d'veile, Et se tendront les bras, par les yeux de leurs corps. Cent fois il coulera par ces portes humides, Des caux qui de leurs feux feront les belles guides: Et cent fois par les pleurs, qu'ils auront envoyez, Leurs copurs fe trouveront & bruflez & noyez. Les chaifnes de leurs corps leur feront inutiles : Leurs Ames qui seront ardentes & subtiles, Pafferont au travers, fut de menus rayons, Penetrans comme ceux par lesquels nous voyons : Et dans ces beaux conduits, couronnez de pau-

pieres, D'où forcent des esprits les humides lumieres, Elles auront enfemble yn mellange ausli pur, Que le pourroient avoir dans vn globe d'azur Deux Aftres, qui mellez en vne melme maffe, Ne feroient plus qu'vn jour, & n'auroient qu'vne

Leur Amour n'aura rien que de chaste & de beaus Il riendra du Phenix, & non pas du Corbeau: Il volera bien lom de ces lieux impudiques, Où font du fale Amour les victimes publiques.

Il ne se donnera qu'à la seule Beaute, Qui du fond de l'Esprit épanche sa clarté : Et bien loin de tacher de fang, ni de rapine, Sa douceur de Colombe, & fa blancheut de Cine, Il vivra de lumiere, & de pures odeurs, Et son plaisir sera de vivre entre les fleurs, Il aimera fur tout cette plante pucelle, Qui fuit l'attouchement de touse main mortelle : Comme fi la Nature avoit mis dans fon cœur , A la honte de l'Homme, vn esprit de pudeur. Aussi quand il avient qu'vn indiscret la touche. Son ame de regrer s'envole de sa suuche Tout son feuillage en tombe, elle en seche de deuil,

Et de fa propre ecorce , elle fait fon cercueil. Cellx qui de cet Amour auront l'ame allumée, Jaloux de leur devoit & de leur renommée, Par le Dieu qui preside aux verrueux accors. Seront vnis de cœut, fans estre vnis de corps Ainsi s'aimont au Ciel ces Beautez immorrelles Qui font du grand Flambeau les grandes étincel-

Elles n'ont que la teste, & n'ont de tous les fens. Pour nourrir leur aniour, que des yeux innocens. Leur feu ne cause point de honte à sa matiere Elle brusle toujours, & se conserve enriere. Jamais nul mouvement n'a pu les approcher : Leur bien eft de fe voir , & non de fe toucher. Encor est-ce en public, & devant tout le monde,

Et chacune a fon lit fous levoile de l'onde, Dans yn cabinet d'ambre environné de jons,

Loin des bouches des vents, & des veux des Tritons. Mais voyons Promethée, & l'Image nouvelle, Done feul il eft l'Ouvrier, comme il eft le Modele : Sur foy-mesme il en prend la figure & le trait: Il emprunte de foy la forme qu'il y met :

Ses doigts ingenieux l'expriment fur l'argile. Pere errange & nouveau, qui produit de la main

Une teste, des pieds, & tout vn corps humain. L'argile en fait des-ja l'orgueilleuse & la belle, Et semble s'élever de la forme nouvelle. Elle se prise plus que l'argent, ni que l'or : Et la rougeur du feu qu'elle n'a pas encor, Luy donne par avance, vn éclat de noblesse, Qui luy fait oublier fa premiere baffeffe,

De cette argile aussi, dans la suite des ans, Natitront également les petits & les grands. D'elles se tireront les Testes couronnées , Et celles qui setont à la rame enchaisnées. De ces membres, va jour, les vas feront dorez : Les aurres de limon toujours deshonorez. Et mis par la Fortune au plus bas de sa roue, Ne quirreront jamais la couleur de la bové.

Mais ils n'ont rien encor dont ils foient differens, Les Esclaves sont là mellez aux Conquerans: Et les Grands à venit ne sont dans cette Image, Distinguez des petits par aucun avantage. Tous ont la meime place, & la meime couleur: Les Hetos n'y sont pas ramassez dans le cœur: Lateste pour les Rois, n'est pas determinée : La bouche n'est non plus aux Scavans assinée. Les Belles n'y font pas aufront, ni dans les yeux 1 Et fans diffinction des charges & des lieux Que le Sort inégal à leur naissance apprette. Ils font tous dans les pieds, & font tous dans la tefte. La Statue est encor vn corps inanimé: Mais quand ce feu tantost y sera renfermé, Il luy donnera vie; & d'vne pure flame, Il fora son esprir & formera son ame. Au premier changement cause par la thaleur, L'argile quitera son obscure couleur. Le feu s'épanchera par toure la matiere, Il laissera par tout, vn trait de sa lumiere Et d'vn mesme rayon, il teindra de ce corps, Autrement le dedans, autrement le dehors Et comme le grand Fou qui nourrit toutes choses, D'vne melme clarré peint les Lis & les Rojes : Celuy cy produita par vn trait ausii beau, La pourpre dans le fang, & le lait fur la peau. Il fera des humeurs les secretes fontaines : Il leur preparera des canaux dans les veiues : Er de son aliment quand il s'y sera pris, Il naistra dans le cœur, de mobiles esprits, Mobiles & moteurs, qui de leur vive source S'épandant par le corps d'vne paifible eourse, Feront mouvoir des nerfs les differens ressorts

Eclaireront les yeux de tayons invisibles a Feront les fenrimens, & feront infentibles; Er pour dernier employ, monteront au cerveau, Où par vn changement merveilleux & nouveau, Il fe compofera de leurs brillans aromes, Sur des patrons divers mille divets fantofmes,

Arroferont des os les humides et efors 1

Qui dans ce petit licu diverfiment logez, Er felon leur emplois, en des nichtestangez, De la haute Ration recevront les lumieres, Et les refléctionne en diverfest manieres. Commeil fe fait au Cell, oil l'Aftre auteur des ans, Eclaire égalemenc est Fantofines luisfans, Qui pat les pours divers, que prennent leurs vifages, Sont des temps à venit les roulaures images.

Som des temps à venir les roulaires images. Tous ces rares effets tancolf le produiront, Quand la flame & l'argile en vn corps s'uniront. Mus patee que l'accord fetrot trop difficile, D'une fi pure flame, & d'une pure argile, L'Ouvier pour les vairs, leur va faire vn milieu, Qu'il n'euft pas invenes, fans le fecoursd'un Dieu.

Quit in cut pas investe, and extrement on figure Voyez, ecs animany alfembles dans la planie; Il lea a fair venir de la forelt prochaine: Et fes encharemens par de fectrez soix; Ont rendu leur ciprim dociler à fa voix. Ne les redourez point, la vertude fes charmes, Leur a fair oublier l'viège de leors armes. Il ne forn plus à caindre, list outrien d'inhumain, Vous pouvez feurèment en approchet la main.

To Lion parolit bien orgueilleux & farouche, Majs to charme luy fait vue bride à la bouche i la perda la voix, comme le monovement, Et s'il rugit encor, c'et du cœu feulement: Luy-melines étonie d'chte i peu fauvage, No trouver iene en foy du Lion que l'image; Et pète de foy voyant fa proye en feurete, En vain pour ren faite exte fa ferré.

Det autres animaux la paifible affemblee, De louri iminitiere ne fera pas troublée. Le Cerf auptei du Chien ne reffent point fa peur: Un mefine charme tient la chaffe & le chaffeur: Ft par vn rare accord d'wne aminic nouvelle, Qui fuipend pour vn temps leur haine nauvelle, La Touttre fan Frayeur s'approche du Vaucourste l'Augle devenue innocerne à fon tour, Vole avec la Colombe, & la trouvant fi belle,

La careffe du bec, & la flate de l'aifle. Or tous ees animaux qui par charmes venus, Sont par charmes encor en ce lieu retenus, Se preparent dés-ja de rendre leur hommage. Au Prince qui leur doit naistre de cét ouvrage ; Et d'offrir en tribur, pour son habillement, Les plumes & le poil qui font leur ornement. Mais l'Ouvrier en doir faire vn employ plus veile, Il doit les appliquer à cette belle argile : Et prepater au feu, par ce temperament, Un fujer qui l'arrefte, & luy donne aliment. Bieu toft à cét effet il remplira l'image, De poil mesté de laine & mesté de plumage, On'il tirera luy-mefme avec discrerion . Du Sanglier & du Chien , du Cerf & du Lion : Et de tource qui viren l'air & fur la terre, Soie d'animaux de paix, fois d'animaux de guerre Ce mélange ainfi joint aux homeurs que leurs corps, Par le charme forcez, poufferont au dehors,

A cèt efpir de feu uiendra lieu d'une metche, Moderiament humade, & moderiemen funent feithe. Temperament fatel, mélange dangereux, Qui rendu les Humains foibles & milheureux. De là le formera ce Mixte emerveillable, D'un curre boatale, & d'un fina sidonnable; l'action de la commanda de la coleta de la commanda de la coleta de la commanda de la coleta de la coleta de la commanda de la coleta del la coleta de la coleta del la coleta del la coleta de la coleta del la coleta del la coleta de la coleta de la coleta del la coleta de la coleta de la cole

De mouvemens divers emporteront fes mœurs.
Quand l'humeur du Lion s'étendra dans fes
veines,

Son e fpirs i voiltera de patitions hausaines: I cherchera par outil a goerre de l'enhaurs: Er ne consiliera que l'Etoile de Mars, Er ne consiliera que l'Etoile de Mars, Por la faivre i prendat souse forte de voye. Il portera par tout vne fipir de Vainqueur; Sol n'a le Septer en main; il Foura dans le couste Er fer dérin broillans d'une fisperhe flance, puis l'est de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre principal de l'entre de l'entre de l'entre principal de l'entre de l'entre de l'entre principal de l'entre de l'entre principal de l'entre de l'entre d'entre d'entre de l'entre d'entre d'en

Erfult-il élevé patmi des precipiers, Fult-il renvironne d'un pais de supplices, Fult-il bordé de mers & de mons enflamez, Fult-il gradé de feux & de monstres armez, Funces y fera-sejl de celebres passifiges, Au travers des combats, au travers des naufrages: Er pa vant les chemins de blesse & de motts,

Il s'y preparera des degrez de leurs corps.

Apres, l'humeur du Cerf diffipant certe audace,
La erainte & la frayeur fe mettront à fa place.
L'homme pafie & tremblant n'aura dans va grand

ctrut.

Que de grands batemens, & qu'vne grande peur : Son fang froid & pesant sera dedans ses veines, Ce que fait l'eau glacée, aux canaux des sontai-

Le fer l'offenfera de fa feule lueur, Et luy fera jetter des ruiffeaux de fueur, Qui troids de la froideur de fon ame glacée, Seront tels qu'est l'humeur de la neige blessee, Quand son bel adversaire armé de nouveaux traits,

Au retour du Printemps la frappe de plus près. La prompte humeur du Chien regagnant l'avan-

Il fera poffede de colere & de rage; lufqu'à ce que repris par celle des Hiboux, Il ne trouvera tien de platfant, ni de doux: Il auta de l'horreur des plus belle perfonnes : D'ablinthe & de cyprés ul fora les couronnes : Les larmes luy férour vne aimable liqueur : de teint luy jaunira de fouciés de fon cœur : Il foulera la rose & cueillera l'épine: Le Corbeau sera plus à son gré que le Cyne; Il souhairera moins vn throne qu'vn cercueil: Les plus beaux jours pour luy seront des jours de

Et défait, inquiet, melancolique, & fombre, Mesme dés cette vie il ne seta qu'vne ombre. Ensiste estant piqué de l'humeur du Vautour, Il aura pour les corps vn impudique amour.

Il en ita chercher pisques à ces voiries, Où l'air est infeste de charognes pourries : Il en ita souiller pisques sur les aucels, Erménie ita ravir aux yeux des immortels , Entre les seux facrez , leurs victimes ardenres , Et d'une belle mort, encore degeutrantes.

Ainfi par le reflux de diverles humeurs, Differemment pouffé de defirs & de peurs Tantoft vers la douleut, & tantoft vers la 1990 e 10 mille pations il deviendra la 1900 e 11 fera rourmenté des biens, comme des maux; Et dans vn corps formé de tous ces animaux, De l'vn à l'autre objer, fon Ame transportée, Sera le vray portrait du fableux Prothée.

#### 松斯特特格特特特特特特特特特

## LISLE

DE PURETE'.

L'Amour spirituel ex innocent estrepresenté en

cette pranture par divers Symboles.

Et et a life que l'onde-cenvironne, Lioin des ports comus aux suïceux, De Flumide Prince des cust, Els la lui fillules Couronne, Cett le parifique l'ejut, Ol regra evec le put Annour, La pure de divine Uraine: Et put n'a couron concerté, se lair l'eronnelle haimonie, De l'Effort de da le Bouch.

La paix, la joye, & Finnocence, Sont dans ce fecond Paradis, Telles que le Monde jadis, Les vid au temps de fon enfance: La Narure varege & fans art, Ny fouffir jamais d'aucun fart, Sa fimplicire violèe: Et jamais n'y for la couleur, Autre en fa face dévoilée, Quedans le fecret de fon cœur.

Les Cieux ferains & fans nuage, Epandent avec pareté, Une bienfaifante clatté, Qui bannit de la tout orage, Jamais en aucune faifon,

Il n'y monte d'exhalsion, Qui les fouille, ni qui les cache: Les Altres ne s'y font point vieux; Es jamais ni ride, ni tache, Ne ternit l'eut front, ni leurs yeux.

Comme à la raiffance du Monde, Quand le Temps commença foneours, Et qu'au Ciel le premire des jours, Se leva d'ailleurs que de l'onder Le Solein houvellement né, Et d'vn fen trede couronné, Ne fouffroit point encore d'ombres : Et les diffres jeunes & beaux, N'avoient tien de ces taches fombres, Qu'ils viennent laver dans nos eaux.

Ce n'elloit pas comme à cette leute.

Que la Teste a peu d'ornement;

Et que l'air n'ell pas vn moment,

Qu'in foighire, ou qu'in ne pleure.

Le vent nouvellement produt, N'oloit faire entout de bruit;

La foudre n'elloit pas formée;

Le pour n'avoit qu'ne couleur;

Et la lumiere defarmée,

Et la lumiere defarmée,

De messime en cette ilst 6 helle, Où l'Amour regne avec la Paix, Sous vn Celd dour, & des jounts frais, La faison est troipours nouvelle. Il n'y parosit jamais de nuir: Où la Lune qui la conduir, Luy donne vn habri de lumere: Et les Etoiles de sa Cour, Font augous d'elle en sa Cartiere, De leurs sambeux, un second jour.

Il n'est pas de cette sile pure,
Comme il est de nas Regions,
Ol terrouble, & les factions,
Oltent la piux à la Narure :
Oudes Element coocurrent,
L'un contre l'autre configirans,
Se font une guerte externélle :
Er d'incomparibles Saisons,
Quatre fois l'an font en querelle,
Pour leurs droits, & pour leurs maison.

Toutes choses y sont paisibles: Et l'Amour par de doux accords, Y joint des humeurs & des corps , Qui sont ailleurs incompatibles. Le feu doucement allumé, Y semble vn Lion defarmé, Qui ne peut motdre ce qu'il touches Et pour faire le gloticux, N'a plus que la langue en la bouche , Et que des éclairs dans les yeux.

Cette arrogante viurpattice,

Oui woid d'un throne de rochers, Chaque jour ailleurs cent nochers, Immolez à fon avarice; La Mer Reine de ant de ports, Avec bruit de par mille efforts, Bat ailleurs la Terre, de la beave: Et fes efforts font aufit vains, Que ceux d'vo furicux Efelave, Qui bat fa prifon de fes mains.

Icy moderée & tranquille, Er plut égale qu'un ruilfeau , Elle ne brité aucun varificau , Et ne fubmerge aucune ville : Complaiante à fa belle Sœur , Tantol d'un bras lent & flateur , Elle carefie le rivage ; Tantol à von ombre elle dort , Tantol pour prendre fon image , Elle s'elxe y qu'au bord.

La Terte non moins complaifante, L'emvironne d'arbice divers, Qui parent de pennaches vertes, Sa couche de perles brillante: De (es bars elle fair aux flots, De fuperbes lits de repos, Et de magnifiques afgies: El point l'or à leur graviert Er couronne les plus tranquiles, D'etermels boaquets d'olivier.

Une pareille deference, Eft dans les autres Elemens, Et leurs tangs, ni leurs mouvemens, N'en rompent pas l'intelligence. Comme entre eux ils font rous amis, Tous aufil ét tiennent folimis , Aux fecteux Efpriis qui les lient Et font libres, ou reflerrez; Ils s'élevent ou s'humilient, Selon qu'ils en font infpirez.

Pourrez-vous fouffrit la lumière, Qu- ce Pere de la clarté, Epand avecque majesté, Dés la porte de sa carrière ? L'Hemisphere en est ébloui, Autant qu'il en est réjoui: Il tend la vie à la Nature: Et les corps qu'il met en couleur, Offrent leur face à sa teinture, Et leurs esprits à sa chaleur.

V oyez quelle pompe lay donne, L'augulte beauté de les feux : Voyez autour de les cheveux, Un cercle ardent qui le couronne. Certe Mer el fin on grand mirioir, Tous les matins il y vient voir, Si la riui point trop rouge, ou trop blefme, Si la nuin ne l'à point raché! Es s'al eft encole te mefine,

Qu'il eftoit quand il s'est couché.

44

Ce globe d'eternelles sames,
Est moins le principe du jour,
Que le canal par où l'Amour.

Oue le canal par où l'Amour, Se répand dans les nobles Ames. Un Efprit pur & lumineux, Intendant des celeftes feux, Remplit cette ardente maiere; Et par divers écoulemens, Le Beu fe fait de fa lumiere, Et de fa chaleur les Amans.

De cette brillante machine , Les traits en vertus differen, Sont mis autour d'elle en deux rangs, Dont I'vin brufle, & l'autre illumine: Ils descendent également; Sous eux dans le bas Element, Les belles formes sont écloses: Et par leuts differens destins, Les vns sont autraits dans les choses, Et les autres y sont inflins.

Dans l'efprit & fur le vifsge,
De l'attrait fe font les Beautez,
Ces conquerantes qualitez,
Qui fur toute autre ont l'avantage.
L'amour le toutne à la lueur,
Des putres beautez qui l'achevent et tant l'inflind, comme l'attrait,
Le Sage par amour élevent,
Au beau Pincipe qui les fait.

Les moins lumineuses parties,
De ces deux ordres de rayons,
Font de ces corps que nous voyons,
Les beaucez de les fympathies:
Les tubis, ces fetus precieux,
Qui ne bruillent que pour les yeux,
Tirent de là leur origine:
Et ces feux frais de parfumez,

Qui naissent autour de l'épine , De là sont encore alluniez.

De là les metaux, & les marbres, Frennent leur éclar, de leur jours. Un obfeur & pefant amout, Vient de là dans l'ame des arbres. Le Palmier constant & haurain, A cét amour ouvrant fon fein, Nourit vn seu sous sa verdure ; Un seu Gerer qui dans son occur. Ne s'éceint point à la froidure, Ni ne s'alleure à la chaleur.

Ce feu répandu par fes veines, Malgré la Nature, & fes loix, Luy, fait dans vne ame de bois, Des inclinations humaines : Todjours cenditant, & jamans las, A fa Palme avecque les bras, I tend fes foins, & fes offices : Ablent mefine il luy fair (a cour, Er les monts, ni les precipices, Ninetrompent point fon amour.

D'un rayon de pareille fonce, Le fer, ce dur & froid Amant, Reçoit l'influté, qui de l'Aimant, Suit la conragneule amorce: Ce noble & genereux mccal, Arrefié d'un esprit fatal, Après fon ravilleur se traisfier. Et cous deux par von rare accort, Tiennent d'une invisible chaissie, A la belle Etoule du Nort.

Sur cette Mer fi pacifique, Il coule yn avvirc vivane, Qui n's pour Bouffole, & pour vent, Qui n's pour Bouffole, & pour vent, Qui yne harmonieufe Mulque: Ses muuvemens font lents ou prompes, Selon qu'il eff pouff de tons, Qui font fer rames & fa voile: In e craint ni bane, ni rocher: Ni me confolte d'autre Ecoile, Que la lyre de fon Nocher.

Ce fameux Enchanteur d'oreilles, Qui d'un Dauhn fix un vailfeau 1 Aprèsqu'on l'eur ptiet dans l'eau, Fir de moint celebres metveilles. Cer autre qui livitir Jafon, Au voyage de la Tosfun, Rendal les mets moins connées : Quoy qu'en les paifant il falux, Qu'il unit des roches enchaisfires, Avec les coddes de fon lat. Celuy-cy par son harmonie, Donuel ordre à tous ees grands Corps , Et cient par de scetes restons, Leur matiere à leur forme vnie : Des Mixtes, & des Elemens, Il gouverne les mouvemens, Et met d'accord les differences; Ex son lut regle avec so, voix , Par les divers comps des cadences , Leurs legereces , & leurs poids.

La Mer en prend les intervalles , De son repos , & de son cours: Les Saisons , Les Ans , & les Jours , En ont leurs mesures égales; De e e concert melodieux , L'Echo porté pusques aux Cieux , S'épand par la voute roulanre. La Sirene, qui la conduit, A vec sa Lyre étineclante , Répond à cét auguste bruit.

Les Aftres, ees danfeurs illuftres, D'éternels brillans couronnez, Par ees infirument gouvernez, Danfent les Siecles, & les Luitres, Leur polture, & leur fanchion, Leur démarche, & leur aftion, Leur démarche, & leur aftion, Leur et par cadence affinée: Et de leurs brantles figurez, La trace refle illuminée, Le long des tapis asurez.

La Mor à ce Chantre attentive, Impole le filence aux flots: Les plus ennemit du repois . Sans bruit s'avancent vers la rive Le vent à ce charmant accort, . Sur les bras des Arbres s'endort, . Les ruifleaux tombien des collines : Et l'ombre malgré le Solet!, Y vient de ces foucits voilines, . Avec le frais , & le foumeil.

Les Daufins rirez par ces charmes, Nagent entroupes fous les est deux bareaux, Quarre Amours dans ees deux bareaux, Les atrendent avec leux armess. Le poiffen brave & glorieux. Sait les doux celairs de leurs yeux. Seit les doux celairs de leurs yeux. Et confert luy-metine à fa prife: Il s'expole en bute à leurs traits, Et ne fait valoir da franchie, Que pour la perdre dans leurs rets.

Les perles, ces larmes eaillées, Qui tombent des yeux du Suleil, 408

Au fon de ce lut fans pateil, Ouwrent leurs nacres émailées: Ce font de palpables 1290ns, Des boutons de jour frois & rons, Et des éclairs mis en matietes: Ce font des cœuts tombez des Cieux; Des ames de pute lumière; Des efpits blancs & precieux;

Aufi font-elles chimées, En tour de finnoent épout Et les vettus du put Amour, Nous font par elles exprimées: Elles maifent à l'vnion; L'atache elle up perfection Leur gloite est d'eltre dans des chaifnes On prife peu leur liberté: Et les plus beaux aours des Reines, Se font de leur captivité.

Lors que l'Amout en fait la pefche, Tout fert à fon contentement. La Nature enfettme le vent; Et nulle vague ne l'empefche: La nacre bianche jusqu'au cœur, S'ouvre à la main de fon Pefcheun Et luy laisfe titer son ame : Il la perce après de ses dards, Et la taffine sous la shane, Qui se répand de s'es regards.

Ce volant efeadron d'abeilles, Sort-il de fes tentes d'ofier, Pour fourrage fur ces Rofiers, Ou pour écouter ces metveilles? La Rofe femble de fa part, De fa feuille faire vn rempart, Inaccefible à leurs rapines: Et contre cét exain voleur, Toutner le bout de fes épines, Et les flames de fa couleur.

Celles-là comme repouffees, Deliberent de reculer, Soit de craine de s'y brufler, Soit de pent d'enfette percées. D'autres avec plus de valeur, Semblent megriter la chaleur De ces feux d'ambre & de peinture? Et les autres vont for le tin, S'armet de l'humide froidure, Que répand l'After du matin.

Nous ne voyons tien fur la Terre, Qui foit pudique, & foit vaillant, Comme ce reptile volant, Qui fait vne fi pure guerre. Il i office à la mort pour fes Rois; Tout fon corps n'est rien qu'va harnois; Il a dans vn camp sa naislance; Son logement est vne tout; Son aiguillon lay sert de lance; Et ses deux aisles de tambour.

Mais fa pudeur plus eftimée, En cette Isle de pureté, Nous enleigne que la beauté Doit eftre purement aimée : Elle ne veur de chaque fleur, Que le pur efpir de le court: Elle est chaste de respectueuse: Et ne recherche en son amour, Que cette manne lumineuse,

Qui s'écoule du point du jour.

Auffi la fleur vierge comme elle, Confent à fon affection : Et dans leur pudique vision, Leur innocence est mutuelle: Le lys n'en devient pas moins blanc! La bonne odeut & le beau fang, Ne s'alterent point en la Rose: Et ce reint de virginité, Qui rougit fur fa face éclose. N'en per rien de fa pureté.

Devant ces guerrieres dorées, Un exain d'Endans emplumez, Et d'aiguillons volans armez, Fonragent leurs tentes cirées. Ces innocens & doux rivaux, Volent le fruit de leurs travaux, Et pillent leur petit empire; Le miel els pris par les Plaisits; Et ce qui demeute de cire, Els pour les flamboux des Desirs.

Voyez là ces vierges aillées, Qui compotent vn bataillon, Et viennent avec l'aiguillon, Contre ceux qui les ont volées: Il coule des yeux des bleffer, Des espirits bitilans & preffer, En forme de petles liquides: Et la vie avecque le trait, De ces petires homueides, Suit le mail qu'elles letu ont fait,

Mais est-il d'amour si divine, Qui n'air rien à soussir d'amer? La pure Perle est dans la Mers, La Rose vierge est sur l'épine: Les Abrilles silles du Ciel, Meres de la cire & du miol, Ont leuis douceurs & leuts piquures: On ne brulle point sans toutments; Et le sang coule des blessures, Qu'on fait avec le diamant.

## LES FIDELES MORTS.

Dans cette Peinture sont representez divers exemples d'Amour & de sidelité conjugale.

Mans d'eternelle memoire,

Dont les beaux fraux & les tourneurs,

Dont les beaux fraux & les tourneurs,

Sont les delices de l'Hilloüre.

Fermes & puduques Moiriez,

Couples de faintes amitiez,

Beaux fuiers d'our ardeur celefte:

Venez revoir, fideles Morts,

L'illuftre cendre qui nous sefte,

De vos fiannes & de vos corps.

Le Sort aux autres fi fauvage, A pour vous de plus douces lors; Le vous laifle erter quelque fois; Au deyà du pafle trage. Qui ne fçait le traité que fit Ce Grec, à qui la Mort fooffit De repaffet le fombre Fleuve; Et qu'elle envoya requerit, Un refte de ceur que fa Veuve, Empeéthoit encor de mourit?

Orphée auttefois par fes charmes, Fet leur fit fur leur stiffes fest, Earlie Leur fur stiffes fest, Epandre des ombres de larmes; E Roy des Manes comhates De fon lut & de fa vertu, Sen défendit par atrifice: Et pour abufer fon ennuy, Luy fit actroite qu'Euridice, Recountencis avecque luy.

Nos prieres sont exauces.
Les arbres par leux mouvemens,
Font signe qu'en leux mouumens,
Font signe qu'en leux mouumens,
Dés jale Mytte de les Soucis,
Sont par leux presence écharicis;
Et les Cyptés en sont moins sombees;
Les Rostes nont pris couleux,
Et leux feux de ces chaftes Ombres,
Semble tigte de la chaleux.

Sur cette rive où les marées, Posent leur bruit & leut essott Un Amour vainqueur de la Mort, Rejoint deux Moitiez Éparéze Ceix des Maris le meilleur, Par vn déplorable malheur, Vient de Laire vu trille naufrages Loin d'icy les vents & les flots, Roulent encor fon équipage, Et les corps de fes matelots.

De cette tragique aventure, Aleyone void le portrair, Que le Dieu des fonges luy fait, D'une etrante & noite penture: Evellée elle accourt au port, D'aufi loin qu'elle void fon Mort, D'aufi loin qu'elle void fon Mort, Dans les vagues elle & petre: La Mer en a compassion, Et la vague qui la regrete, En marmure d'affiction.

Cét exemple appaife l'orage; Et ce beau couple d'amitie; Pat les flots émus de pitié, Eft apporté fur ce rivage; L'Amour qui les vient recevoir; Rend vn proyable devoir; Aux corps qu' habiterent leurs ames; Et le vent qui nôfe approcher; Confus d'avoir éteint leurs flames, En foiptie fur ce rocher.

Leur nom no feta point fans races
Il fe va former deux oifeaux,
Qui fetont garants des vailfeaux,
Et prophetes de la bonace:
D'Alcyone ils auront le nom:
La Mer n'a Monfite, ni Triton,
Qui fuuple à leur voix ne le teode:
Et les fints applanis fous veu,
Fetont vne extenelle amende,
A ces Fideles malbureux.

La magnanime Hypficratée, Qui de Mithitidate abatu, Fur le tepos & la vertu, Dans certe barque els transportée. Motre auptés de son mari mort, Elle brave encote le Sort; Sa passeur mefine est genereus ; Et du s'eu de lon cœur écrite, Une ombre encore lumineuse, Dunne de la vie à son teint.

De tous les traits que la Fortune, Décocha contre fon Époux, Elle receut les premiers eoups, Et la douleut leur fur commune: Errante & guerriere avec luy

FFf iii

Elle porta tout fon ennuy; Elle partagea fes bleffures: Et pour le fauver des Romains, En cent diverfes aventures, A la chaifne elle offiti fes mains.

Pour eftre au combat todjours prefle, Toure molleffe elle quitz. Et tant qu'elle put, elle ella, Le fexe d' Honneur à fa enfle: Elle fic coupa les cheveax , Ces beaux liens, où tant de vexex Trouvetent vn doux efflavage: Elle mit fa grace en valeut, Et ne para plus fon vifage , Quy de la beauté de fon cour.

Cent fois elle arrof. fea atmes
D'one gloried fiscur;
De fon front la vive lueur,
Leur donna du lutte & des charmes,
Ses yeux frappant avec fes bras,
Faioient du tru dans les combas;
Elle choi charmance & fevere:
Et fous certe fere douceur,
L'Amour l'eufl prife pour fa Mere,
Et Muss Feufl prife pour fa Sœure.

Aprés mille morts évitées,
Enfin malgré le mauvais Sort,
Leurs Amis, par vn beau transport,
Au metime Astre font remonetes,
De là leurs feux mitux allumez,
A ces Pilotes empiumez,
Font vn Phire illiuste & mobile:
Et pour les adresses adresses adresses
Et pour les adresses adresses adresses
Sur extre Met calme & etanquile,
Leur commun Altre fert de Nort.

L'vn de la rame qu'il manie, 1
Donne à la brique mouvement ;
L'enflure du niotre Element ,
Sous luy par réped s'elt vnie:
Son ombre a fair combre les flous
La Mer, à fa veue en repos,
N'a ni deride, ni d'ecume;
Et par vn miracle nouveau ,
Sous fa main la vague s'allume,
Et le fue fort du fenu de l'eau.

Au defaut de maîts & de toiles, L'autre pout recevoir le vent, Fait de les ailles qu'il érend; De riches & pompeuses voiles. Sons leurs rayonnantes couleurs, Les Zephyrs ieneent les chaleurs Des feux lectes que les tourmentent Et plus leur fouille fait d'effort, Pour éteindre l'ardeur qu'ils sentent,
Plus ils poussent la barque au port.

\*\*\*
Les bois qui bordent ce rivage,

Les bois qui bordent ce rivage, Sont peuplez d'Amans, dontal foy. Des belles Ames fut la loy, Et la regle du Mittage. Pour fauvet ces fameux Conflans, Des ouerages que fair le temps, L'Amour in ces measmorphofes: Et par de movemelleux traitponées; Et par de movemelleux traitponées; En ces arbres changes leux corps.

Sous eette infenfible figure, Ils one garde le fentiment, Du pitoyable evenement, Qui leur fie changer de nature: Les pleurs leur coulent your & muis, Ils se démenent avec bruit; Leurs bras fo battent, & se plient; Leur feuillage est tenne de passeur : Et leurs seltes qui s'humilient, Ont quelque image de douleur.

Ce Meutier noir qui faigne encore, par festameaux, qui font fes doigts, Sur le botd du Nil autrefois, Fut vae genereufe Mote: Voulant fauver d'vn grand Lion, L'ebjet de fon affechon, Elle-meſme, elle en fut ravie: Er pat vn ſūrt qui luy fut doux, Fit vn échange de ſu vie, Awee Li mort de ſon Epoux.

Autant qu'elle en receut d'atteinez, Autant meine en ce copt nouveau, Il eoule par si dure peau, De goutes, que si mot a teintes. Le sang tous les ans vue fois, Pousse par graine, au messine mois, Qu'elle out la chasse si container. Le se une deux sons si container le se se deux sons deux sons deux sons deux sons deux sons si container le se deux sons deux sons si container le se deux sons deu

Quelque fierté que la Nature, Ait mife au cœur de ce Lion, Il montre de l'affiction, D'une fi tragique aventure : Ser latmes au tru de fes yeux, Brillent d'un éclat glorieux, Ser foùpies enitent fa poutrine : Ex roures les ames du Bois, Jusqu'à leur embre & Ieur raeine, Tremblent de frayeur à la voix. Par ces Amours pris à la chaffe, Afin d'appatfer leurs controux, Il fair le Barcer & le doux; Et feint de craindre leur menace, L'un le bride de fon carquots, Soit pour luy refferer la voix, Soit pour luy refferer la voix, Soit pour empefcher qu'il ne morde; Et l'aurre afin de l'atrachèr, S'apprette à luy faire une corde, De fon crin qu'il vient d'arracher.

Icy, de la tive du Tage, Cér Oranget fut transssantige, Cèr Oranget fut transssantige, Qui fut la verm de fon âge. Four ne pas survivre au Mari, Par elle vonquement chert, Elle se jetta dans en seuve: Er voulut qu'en cét Element, Son cercueil & son ombre veuve, Pleuassantige de seuve.

Les Nymphes du ficure la vitene, Tomber en leur palais natal le frendant leur moite cryftal, Pour la garantir la fitivirent. La vague la precipitoie, Par où û pente l'emportoit: Les Nymphes pleutosent de û perte; Un Tition qu'il la vid venir, D'écume & de gravier couverte, Savança pour la retenir.

A peine fut-tile au rivage, Que fon corps deefle fe roudit Et qu'une écotre éteendit, Qui lay déroba le vifage: Ces deux bras en trames changez, Fe de pommes jaunes changez, Perdirent toute forme humaine: Et dans ces pommes fe meila. A l'eau dont la motte effoit pleine, Le gravite d'or qu'elle availa.

Qu-lle ame, fust-elle de marbre, Peur nommet fans reflektiment, Didond eq uil Tembarament, Se conserve encor en cét arbre t Un impolteur malicieux, Transporte les temps & les lieux, Pour deshonneer son veuvage: Et la fair pour noireir sa mort, Bruller d'un restle de naufrage, Qu'yl seine échoùi dans son port.

Didon ne vid jamais cet Homme; Et la fable de son amour, N'est qu'vn fantossem si au jour, Pour relever Ihonneur de Rome. Sichée entra seul en son cœur: Tour seul il en sur le vainqueur, Tour seul il sit sa destinece: Es panais seu n'y pur toucher, Apres son premier Hymenée, Que la stame de son bucher,

Fugitive, Reine, Guerriere, Elle eut een Rivatok für les bras: Sa foy luy für de cent combas, L'illulite & Enneufe matiete. Des plus rares trefors de Tyr. A Sichée elle für ballit; La nuble & celebre Carthage: Et gour Fenterrer hautement, Mar für luy, par yn valle ouvrage. Toute von ville en monument.

Son Esprit à l'heure fatale, A Sirhée ensin s'envola; Et de son corps que l'on brusta, Naquit vne plante royale: Sa couronne au fruit demeura; Le seu de son cœur s'y serra, En forme d'vne graine ardente; Et l'ecorce, en la dureté, Retint d'vne soy si constante, La durée & la fermeté.

De ces carrieres cifelees,
Voyez le fuperbe errements
Admirez dans ee baltiment,
A l'art les rielteffes melkes.
Là tout eff fuperbe & de prix;
Les diamnas & les rubis;
Des chapiteaux font des couronness
El ort, qu'en magnifique choir,
A mis à parer des colonnes,
Anoir alleurs paré des Rois.

Là ceux dont l'amout hetroïque, Vainquir la mort & les roumens, Ont en de pompeux monumens, Une exetnité magnifique. En divers mathres exprimez, Et d'va art favant animez, Ils montrent encot leur courage : Le trait y tient lieu de coaleuri Et leur émble mettre au vifage, De l'épirt & de la chaleur.

Porcie en vn marbre fevete, Et qui femble philosopher, S'éprouve avant que s'étouffer, Et de son destin delibere: Un Amour grave & serieux,
Qui n'a rien d'enfant dans les yeux,
Auprès d'elle fait le Stoique:
Il semble d'une main parlet,
De l'autre, sa torche il applique,
Au seu qu'elle yeut avaller,

Eponine à Sabin fiddle, Jufqu'à paffer dans vn tombeau, Do fà juneffi le plus beau, Et là dans vn jafpe immoreelle : Sans affilitance & fant ennuy, Elle vefeur avecque luy, Neuf ans dans vne fepulaure : Er neuf ans par vn rare fort, Luy confirva contre nature, La vie à l'ombre de la More.

Artie élevée en porphyte,
Offre à Ceeinne de la main,
Le fer faral quo de fon fein,
Encore fanglant elle tire:
Il femble que de firemét,
Soit conflance, & non dureté,
Soit conflance, & non dureté,
Dans ectte infenible figure:
Et fon cour percé de deux coups,
Saigne bien moins de la bleflute,
Que de celle de fon Epoux.

Là d'vn morreilleux artifice, Er d'vn folide diamant, Se prepare le monument, De Fincomparable Felice. L'Outfe Érale à la Maufon, Marquera la race & fon nom, La Toutre fa vertu conflante: La trille Colombe fon deuilt Er l'Hermine morte & fanglante, Son amout mis dans le cercueil.

Les Veuves les plus élimées, Cliez les Romains, & chez les Gres, Secont îl par de raret traits, Aucour de fa bafe caprunées; Dvo cui trulte & d'un front baiffé, Elles diront qu'elle a pafé Leur conflance, qu'elle a divireir. En qu'arce vn plus grand effort, Son amour a fouffert la vir., Que le leur avança leur mort.

De ces nobles Desesperées, Les tristes armes se verront, Sur des agares qui seront De leurs enseignes figurées. Là de seur sang, la pureré, Aux yeux de la Posterisé, Sera par Felice observeie: Ses vertus ternitont les leurs: Et le seu qu'avalla Poreie, Aura moins d'éclat que ses pleurs.

A se pieds la Fable & l'Histoire, Sembleront du gelte avouër, Que leurs plumes pour la louër, Sont inégales à la gloire: Que leurs exemples les plus haurs, Autant les vrait comme les faux, Auprès d'eile ont peu de mette Er que cout l'honneur du passié, Ou dans l'eilec resultaire. Ou par Felice est estate.

+ strategraphy and strategraphy + despression and a despression and a

#### LAÏS DECHIREE

La fin tragique des Amours deshonnestes et les étranges effets de la Jalousse sons representez en ce tableau par la mort de Lais.

L'ESPAST qui fort du vin, & qui fini les Bacchances,
Cét audent ennemi des anne campetantes,
Cét audent ennemi des anne campetantes,
Dont l'estrappes etilies nons donne de l'horreur.
Ces Barbares d'ailleurs ont la telle échauffee,
Que celles qui sadis échiencere O. l'étre.
Un fau plus dangereur à l'eurs ames s'elf prisUn fau plus dangereur à l'eurs ames s'elf prisUn fau plus dangereur à l'eurs ames s'elf prisLe faign oric & bruillé qui leur tein le viulge,
Montre que c'eft du ceux, que leur vienceurer rage.
Montre que c'eft du ceux, que leur vienceurer rage.
Un ferpren qui l'anime à ce racid deffini,
Un ferpren qui l'anime à ce racid deffini,
Et c'est l'est l'est de l'est de l'est l'es

Lais qui mit jadis le joug fur tant de eœurs, Qui sans armes vainquit tant de nobles vainqueurs, Et qui melme enchasina ces Capitans d'Ecole. Qui genereux de mine, & vaillans de parole, Provoquoient du sourcil, la Fortune & le Sort, Et batoient de grands mots, la Douleur& la Mort: Lais qui triompha des Sages & des Braves, Et vid en ses prisons des Storques esclaves: Aprés avoir nouvri l'infame embrafement, Done Corinche & fes Mers bruflerent longuement Après avoir esté des Hommes adorée, Est iev maintenant des Femmes déchirée Le ciel par cette mort , punit l'impureté, Dont elle a diffimé l'Amour & la Beauté : Et pour l'executer, la noire Jalousie . Entre ses noires Sœurs divinement choise,

.cs

Les derpens à la refle, & la corche à la main, A donné le fiqual de cit alte inhumain. De fa sorche de pois, la dame de la funde , Au come de cous le feixe on la rage allumée. De fon ombre, vn fantofine en chacune formé, Interie har depit à la vengeanez amé; Remplie leuri yeux fanglans de vifons enotmes; Leur figure Las fosse d'effonyables formes; Et dépositilant deur cœur de route humanité; Leur enferse la vuêr avecque reusaué.

Leut enficipee à utêt avecque crusaté. Sous le fer cependant, la Belle malheureufe, En chaque membre foufire vne mort douloureufe. Elle deploye en vain fes traix les plus putfains ; Les cruelles contre eux ont enduers leurs (ens; Et le feu de fes yeux repoulfe pat leurs armes, Recourne vets fource, & Séreim dans fes larmes.

Qui fut ce que ses yeux, ces avocats sans voix, Dont la force fléchit la dureré des loix, Lors que cette Lais appellée en justice, Triompha de fon Juge, & s'en fit vn complice? Elle s'y prefenta pleine de majefté, Pout rout crime, & tout droit, n'ayant que sa beauté: Et sans mettre raison, ni contome en vsage, Inflifia fa cause exposant son visage: Il fut fon avocat, & fon interceffaur; Il convainquit l'esptit des Juges pat le cœur, Er gagnant fut les lorx, par leurs yenx la victoite, Luy fit du Tribunal yn Theatte de gloire. Mais quoy ! la Jalousie a l'ecil trop inhumain; De si beaux supplians intercedent en vain. Plus elle en est presiec , & plus elle s'irrite ; Sa rage & ses depits se sont de leut merije. Quelque droit qu'ait la Grace, il n'est point

c'ett débauche à fon fons, d'avoit de la beauté: A fes malins regards, tout autait est un ctime, Tout ce qui plaist s'aigtit, toute fleut s'euvenime; Et des plus doux rayons d'un jour pur & ferain, Il ne vient qu'aconite, & qu'épine en fon fein.

Il ne vient qu'aconie , & cop'epine en fon fein. Audif de ces freuent, see l'emmer tansfoutées, Non moins que des beautre de Lais trutees, Non moins que des beautre de Lais trutees, D'une commanue reurie, & d'un comman accord, Voyex de quelle laxibaire, Chicane fais concern elle, office de bruise. Dans la nois infernale, où domine l'effoy, Cer tooi terrollès Sourie, donn l'eternel employ El de faire fouffire les Ames ciminelles, Leut montrere moint de rage, & le tenfo fam moint de l'age.

L'une avec un couteau, l'autre avec un poignate, Toutes d'une cooler indirécte de fins art, Sut cette infortunée affuoviffent leur haine, Celle-cyla déchire, de cette autre la traifine. La fureut, de leurs bras accompagne l'effort, Chaque patrie en elle a fa gefine de fin mort. Il ne leur fuffit pas qu'une large blefliore, Mette fin à d'une, d'une gout un junce:

Leut plaifit est de joindre à l'affront le tourments De la faite mouts pat goute & lentement; De donnet plus de coups à ses beautez satales, Que leurs charmes n'ont sait d'Amans & de Rivales;

Et d'en tiret autant & de fang & de pleurs, Qu'il s'en est épandu de flames dans les cœurs. Celles qui font fans fet ne font pas fans courage, Louts dents avec leurs mains font mifes en viage : Elles font cent lambeaux de fes habillemens. Déclutent ses atoms, tompent ses ornemen Et foulent fous les pieds cette infame richeffe, Qui fut l'infaine ptix des pechez de la Grece; Et le plumage vain, que mille vains Esprits, Laifferent fous le ré, duquel ils futent pris. Il en arrive icy comme aprés vn long calme, Lors que les vents jaloux de quelque belle palme, A la fuule affembiez, pout la jetter à bas, Luy degradent la tefte & luy rompent les bras. Ou lors qu'ambitieux d'une haute conquelle, Chacun contte vn Palais poufiant vne tempefle, I's femblent alensour confpirer avec bruit, A qui l'aura pluroft, en pouffiere teduit. A feur ptemier affaut, les murailles s'étonnent ; Les vitres en etemblant, aux feneftres le fonnents Et du faste ébranlé l'affemblage demis, Recuit de toutes parts ces bruyans ennemis. L'vn emporte vne frue, & l'autre vne corniche; Celuy-là fait tombet quelque Dieu de fa niche i L'or, l'ebene, l'yvoire en ce commun débris, Perdent avec leut tang leuts formes & leut piix. Des Hustres de marbre, & des Heros de cuivre, Que de sçavantes mains sans ame avuient sait

D'en coup de vent défaits, tombent confidêment Cequi fue leva avecl, devient lu ten monment. Avec eux le burin des villes deloètes, Les plus riches objete de loxe cutient, Tout ce qui fait la pompe & le plantir des yeux, Et tout ce qu'en fit la pompe & le plantir des yeux, Et tout ce qu'en force, ou ganger d'arunice, Se void en vn moment, par l'orage détunt.

Avéc was fatteut oo parellle, ou plus fure, ce femmer que Funlibe de la 1925 transporte, Déchieren de Lais & la robe & le corps; A quene peut fou fing folite à taut de morts. A gene peut fou fing folite à taut de morts. Ougléle paroir autunt, qu'elle en élost paéée, ce s'echates suite, de ces gros damans, Qui fembloient albunez du fru de fex Anuas, Oui fembloient albunez du fru de fex Anuas, Som maintenante éreits dans le fing que les ventes, Epandere foos le fire de ceux mans inhamainer. De gris l'appea de ceuxe, de l'ilancop ned vyears, Sanglant, comps, fooile, fert avecque fu ve Dyn regique polyte aux furerun de l'evone.

D'affilter de la veue à cette cruauté? Des femmes à nos yeux assouviront leur rage, Et feront à leur fexe vn si barbare ourrage Nous les verrons fouler la Nature & ses loix, Sans luy donner secours des mains, ni de la voix? Respectez vostre sexe, inhumaines Rivales; Vos forces ne sont pas à ees armes égales: Rappellez la douccur & la honte en vos veuxa Office vousces regards fanglans & furioux; Laiffi z-les aux dragons, laiffez-les aux cometes, Er gardez d'achever le meurtre que vous faites. Elles n'enrendent pas, je les appelle en vain; De haine & de dépit leur esprit est trop plein. Dés-ja la malheureuse a la reste coupée; Son fang avec fon ame en fume for l'épées Er l'impudique feu qu'elle avoir dans le cœut,

S'évanouit en l'air avec cette vapeur. La teste après le coup toure fruide & san-

glante, Par bravade est montrée à la troupe infolente. A ce tragique objet qui remplit leur desir, Er fatisfait leurs yeux d'un barbare plaifir, La fureur se raliume, & le dépir redouble; De confuses clameurs l'air d'alentour se trouble; Et le fer à la main chacune dans son corps Cherche vn nouveau fuset à de nouvelles morts. Ce n'est plus elle aussi ouc leur haine tourmente: Alles n'y trouvent rien qui fouffre , ni qui fente ; Il n'en reste qu'vne ombre, & qu'vn malheureux

Qu'elles frappent à faux & par opinion: Et fans faire en ce corps de bleffu:es nouvelles. Leurs armes four encor meurtrieres & cruelles. Je l'avoue, elle avoit certe impure Beauré,

De & contagion tuut fon fi cle infecté. La Vertu n'eut jamais de plus forte ennemie: Jusques dans le Lycée & dans l'Academie. Ces regions d'eferit, où regne la raison. Elle tendoir fes rets, & femoit fon poifon Sans magic elle avoit enforcelé la Grece, Enchanré ses vicillards, & charmé sa jeunesse: Er des plus fortes loix l'airain s'estoir fondu, Par le feu qui s'estoit de ses yeux épandu. Du Berger ravisseur, la ravissante proye, N'en alluma jamais yn plus ardent à Troye. Par rour victoricux, par tour il s'enflamoit; Coriothe entre deux mers jour & nuit en fumoit; Er d'une lenre ardeur ses invisibles slames . Sans enramer les corps faisoient secher les ames.

Voyez ces yeux rernis, d'où la Mort & la Nuit N'onr pû chaffer encor je ne feay quoy qui luit, Comme du jour éreint par l'effort d'un orage, La mourance clarcé reluir dans un nuage. Ce font les deux meurtriers , dont les dangerenx

Semblent encore teints des meuttres qu'ils ont faits; D'une tranquile mort en son temps fust suivie.

Mais quoy, pourrions-nous bien avoir la du- ¡ Ce sont des boutefeux, de qui les flames mortee. Onr laisse pour brusler des cendres assez fortes: Ce font des bonnes loix, & des honnestes mœurs, Les ennemis publics & les empoisonneurs ; Qui témoignent encor au venin qui leur refte, Combien fur leur malice agreable & funeste. C'eft de ces doux auteurs de feux & de poifons . Qu'est venu le malheur de cent riches maisons. Ce sontles deux tyrans, dont la grace inhumaine, Qui fut de tout vn peuple & le crime & la peine, A des desesperez fir subir d'un regard, Aux vns le precipice, aux aurres le poignard, Déracha les liens des plus faints mariages, Causa de criminels & reagiques veuvages; Opposa pour nourrir d'enormes differens A des enfans rivaux des peres concurrens: De larmes épuifa les miferables meres: Et fir voir les combats des amis & des fretes. Comme vn fameux torrent, lors que les eaux

des Cieux, Et le tribut des monts l'ont rendu glorieux, Traifne avecque ses flots son lir & son rivage; Demolit les maifons qu'il trouve en fon passage; Mesle au débris des bourgs le débris des fotests Emporte les moissons avecque leurs guerets; Et quoy que formidable à la plaine voifine Il roule avecque bruit pour trois ans de famine: Les laboureurs par luy reduits au defespoir, Et nnez & confus accourent pour le voir.

Ou comme vn flouve ardent, dont la vague allumée,

Se répand du Vesuve avec cendre & fumée, N'épargne ni facré, ni commun bastimenra Jufques au fond des eaux porte l'embrasement; Melle aux metaux fondus les marbres qu'il confumc:

Fair de vaîtes flambeaux des chefnes qu'il allume. Et dans tour vn païs en fournaife reduit ,

Tandis que de cent bourgs l'vn fume, & l'autre luit, Cét ardent destructeur devorant tout obstacle. Aux Peuples effrayez fait vn rrifte spectacle : Et de loin par les yeux sa rerrible clarte, Tient dans l'étonnement leur esprit arresté. Ainsi cette Beauté roincuse & tragique, Fut vn pompeux sujet de misere publique. Elle fur le spectacle & le tourment des Grees; Elle fir leurs plaifirs, elle fit leurs regrets : Er de tout le pais fut l'Eroile funcite, Le bel embrasement, & l'agreable peste. Il en fur infecté de l'vn à l'autre bout, La Mort & la Fureur la fuivirent par tout : Par tout elle fe fit des victimes humaines. Qui fous le coup morrel, qui leur ouvroit les veines. D'vn esprit interdit & d'vn œil enchanté, Du fer qui les tuoit, admiroient la clarté. Certe il ne faloit pas qu'vne si fale vie

Mais il faloic auff. Lisffer agie les loirs, Sans prevenir leur ordre, & voler leurs droies. Il ne faloic pas faire vn crismed vn fupplice, Ez bleffer rrois vertus, pour chaffice vn vice. Les loix de la Pudeur, & de la Precé, Celles de la Julier, e. & de l'Humanné, Les devoir les plus faires de toute la Nature.

Souffrent en ee tumulte vne commune injure D'vn meurtre fictuel, le Temple est profané: Le Demon qui l'habite en demeure éronné. Là des vases saerez les liqueurs épandues, Dans le sang de Lais se trouvent confondues : Il femble leut donner avecque sa couleur, Un sentiment mellé de honce & de douleur. Les festons sont foulez, & les fieurs détachées, Ont leur part de la mort, & de fang fontrachées. Des encensoirs éteines le seu semble fumer. Et de cer atrentat quelque horreur exprimer Les flambeaux preparez pour luire au facrifiee, N'ont pas voulu fouiller leurs flames d'vn supplice : Et comme pour ofter le jour à ce malheur, Ont prevenu la mort de Lais par la leur: Et pont nous la cacher, la vapeur qui leur reste, Fait vn voile de deuil à est objet funeste

Voyer que fur l'Autet du Îne cette adion, La Deeffe dyvoire a de l'imotorie. Son hit dyvoire audi l'inocupie. Son hit dyvoire audi l'incarionie cette rouspe creulle. Il paroit fur leut tront, vine double pulleur. L'ivae de leur massière, gil Faure de Jent peur, Mais randis que l'amour pullut en fion image, En perfonne il s'entisit devane cerre fauvage : Qui paife en ensueé fes trois barbares Seurs, Fé qui peut faire feul en Infer dans les cours-

La reconnoissez-vous , l'affreuse Jalousie , La more des foupçons , & de la frencsie? Voyez le mouvement de cent serpens qui font Un sitflant diademe à son terrible front. Voyez entre ses mains, deux enormes couleuvres, Qui sont les instrumens de ses tragiques œuvres. Sur son corps décharné voyez cent yeux ouvers , Qui toujouts défians, & tournez de travers, Des objets les plus beaux alterent la figure, Et de leur noire humeur leur donnent la reinture. Maintenant de fureur, & de haine animez, Et du fang qu'ils ont bû fraifchement enflamez, Ils en sue ne de loin jusqu'aux gouttes dernieres: Ils mesurent les coups, que donnent ces meurtrieres, Et leurs malins regards, par vn étrange effort, Pour faite dans ce corps entrer plus d'vnemort, Y portent feur venin, par autaur d'ouvertures, Qu'avec le fer sanglant il s'y fait de blessures. Auffi victorieuse & superbe à ce jour, Funeste à la Clemence, auth-bien qu'à l'Amour, Et de nouvaux serpens', la Jalousie armée, Fait paroiftre l'esprie dont elle est animée, L'Amour épouventé devant elle s'enfuit; Les couleuvres en main la Barbare le fuie:

Et fans ouit fes eris, ni regarder fes larmes, Sans crainder fon pouvoir, ni fiechir à fes charmes, Elle brife fes traits, & foule fon carquois: Elle venge fur luy, les vertus & les loix; Et par yn changement, qui n'eur panais d'exemple,

Le traire en etiminel, au milieu de fan Temple.
Pult-elle l'étranglet, pour le binn det Humaint.
Des nouds de fis terpens, va de fies proper maint.
Pult-elle pour en prende va fiolennel fryplice,
Au pred de cét Aucel, en fare va fierniee.
Pult-elle don are, fais autre bois checher,
Le de fies trairs rompus, luy dreffer va burtler;
Le de fies trairs rompus, luy dreffer va burtler;
Le fin pour le falsu de tant d'ames bjeffices.
L'immolet à l'honneur des Vertus offenfées.
Les honnelles plaifies revivenient par fa mour.

Les bonnefles plaifes revivouers par fa mont. Le Beaute metropée aureit va meilleur fort: Il fé ferit par toux, des Etoiles nouvelles: Tour let pout fronter purs, noues les beures bellen Course pour fortent purs, noues les des caches: Naté fais vapeur ne pourrois de fe caches: Naté fais vapeur ne pourrois de fe Caches Des oficars camineirs ils ferrois des Cilies; Le frius fevoire fain vers, les rofes fans épines: It publiche loipuras en chaque feur, Frois vue faisin plus doure & plus doure. Frois vue faisin plus doure & plus doure, Que ecfle qua noues et dhe Falbel Equire.

Mais en vain je soupire après cet age d'or : Cet infame Baft.rd ne mourra pas encon On reverra bien-toft sa torche rallumée, Offusquer de nouveau le Ciel de sa fumée: Les jours les plus ferains en feront obseurcis; Les Aftres les plus elairs s'en trouveront noireis Dans quelque haut reduit que la Vertu les eache, Ils n'éviccions pas d'en prendre quelque tache : Et les plus celatans, s'ils n'ont de la pudeur, Perdront leur innocence avecque leur splendeur, Les plus aimables fleurs , & les mieux parfumées , De la melme vapeur feront envenimées: Er tout ec que la terre a de noble & de beau Sera gasté du seu, de ce malin stambeau. Les perles dans la naere en seront violées Les palmes en seront, comme épines brusices : Et le titre de grand, ni celny de guerrier, N'en pourront exempter ni eedre ni laurier.

#### 移得報報的新報報報報報報報報

ANNIBAL.

La Haine, la Colere, & la Crnanté sont
representées en ce Tableau.

Es feux ne bruftent point , leur flame est defarmée : La Tetre en est robjours fans chaleur allumées ils n'ont rien de fakheux, on peut les approchers Ils font feux à la veue, & non pas au touchet; Et par vn bel effet honerant leur matiere, lls la bruffent roijours, & la laiffent ensiere. Ces Mors voor duivent tiare encore moins de peur. lls ont effé euer Line semme & fant douleur. La main qui les a faus, n'a point fait d'homiside : Le lang qu'ils on everfé, a'est paven fang liquide: Leurs blediteres font moint en leurs coppa qu'en nos

fers:
Auffi n'ont-ils receu, que des coups innocens.
Sans leur donner d'esprit, l'esprit les a fait naistre:
L'art les a fait montir, & leur a donné l'estre:
Ils font nez tout blessez, & par vn nonveau fort,
Ils ont tous commencé de vivre par leur mort.

Voyezces monstatedens qui fur leurs tefters més, Semblent potter l'Enfer, & le feu dans les més. Ceft là que la Colete a chotif fon feyour, Elle inonde de là, les plaines d'alensour. Un tortent externel de footifre de de binume. Qu'na ir gras entretient, & que fon fouffle allume,

Fair en tout ce pais, par vn destin nouvean.
Une brusha te mer, de l'ennemi de l'esu:
Et debordant de là, dans les terres voisines,
Il emporte les bois avecque les collines:
Il épanche par tout vn orage commun,
Et de quatre Elemens, il o'en composs qu'vn.

Il en avint ainsi, quand au bord de l'Ofente, Le Vesuve vomit vne tempeste ardente: Le Mole en eut fraveur, & voulut s'arracher: Les fleuves mis à sec , coururent se cachers Scylle passa la mer de peur d'estre étoussée; Le Vulturne se fit vn conduit comme Alphée: Et coulant suus les flots alla desesperé, Demander à Neptune vn lit plus affeuré. La flame cependant ronloit avec furie, Carybde en crût broflet, dans le fein de Dorie : Parrhenope échauffée en fuoit dans les eaux : Naples pour se sauvet courut à ses vailleaux a Et dans ses beaux jardins, pour fuir cétorage, Les arbres vainement agitoient leut feuillage. Encelade qui vid de loin ce mont brufler Le prit pout vn Geant, qui le vint appeller : Et pour se montrer prest à rallumer la guerre, Trois sois du mont Gibel il secous la terre: Et trois fuis pour fignal élevant un flambeau, Il fit voir que les feux vivoient dans le tombeau. Ces montagnes font bien des effers plus funcites: A peine la Nature en a fauvé des reftes.

La ees arbres jadis hautains & glorieux, Qui fembloient de leurs bras vouloir porter les Cieux: La ces pelins Enfans d'une pelante Mere,

Là ces pefans Enfans d'une pefante Mere , En tout remps font batus des vents de la Colere : Ils n'ont point fait de crime , & comme etimi-

Ils y sont expose à des senx eternels.
Ils y sument toujours, & toujours la tempeste,
Ou leur emporte un bras, ou leur oste une teste.

Il n'en est demeuré que des trones écorcher; On leurs espris mourans se sons en vain cachez. Le fixer espris mourans se sons en vain cachez. Le fixer est en contraire le leurs haidiness. Et maintenant encor its sons allé chercher, Quelque mage en l'air, pour noyte ce tocher, Qui par fleuves ardens vomit de ses entrailles, L'instituble auceur de tant de funcrailles.

Andrey, d'autre un supilier toute, sur cher fone d'un Plain belli, de fingerbe bunhers, Ce Barbare ouragens a noirci fa memoire, Ce Barbare ouragens a noirci fa memoire, Croyate donner par li de ultre à fa vidonre, Il n'a fit voir pourane, qu'one hinc fans cœur, Q'un respe brasile, indigne d'un vanquera, Q'un brouilla qui erran l'écit de fa conquele, Q'un brouilla qui erran l'écit de fa conquele, Audi le feu nuigle de cette crusuire. C'eft avecquè tegrer qu'il a de la claré, Et comme s'il vooliné, courrit fa renommé,

Il cherche à se cacher, dans sa propre sumée. Voyez que c'est du Monde, & de l'orgueil humain, Un Palais d'aujourd'huy, ne sera rien demain: Et fans tirer du Ciel, ni tempefte, ni foudre, Une seule étincelle en fera de la pondre. Ces pignons separez, & ce bois desuni, Estoient auparavant vn lambris d'or bruni: Cét amas de cailloux fut vne grande Sale, Où la matiere effoit à l'artifice égale: Où l'yvoire & l'argent taillez en demy-Dieux, Composoient vn Senat muet & glorieux: Où de celebres morts tirez fur les murailles, Donnoient ans fe mouvoir, depaifibles barailles, Tout cela mainrenant n'est qu'vn amas confus, Où le Peuple & les Rois ne se distinguent plus. Les trouppes de Darie, & celles d'Alexandre, Y font miles d'accord dans vnc melme cendre: La flame y retinit Ulyffe à fes Rivaux : Hercule s'y confume en fes propres travaux: Et mort d'une autre mort, après rant de victoires, Y souffie de vrais feux dans de feintes Histoires. Cependant le vent souffle, & porre avecque bruit Le ravage qui fume, & le degast qui luit: Toute l'Asie ardente, & l'Europe allumée, Obscurcifient le Ciel d'une riche fumée. Les enfans de Zeuxis, ces miracles humains, Ceux que le grand Apelle engendra de ses mains, Et la Posterite qui restoit de Timanrhe, Ne sont plus en ce lien , qu'vne condre volante. L'atombent dans le seu des Hommes & des Dieux,

Attendoient que leur nom les féroit toûjours vivez Equoy que nec du fru, quoy qu'climez ficheaux, lls trouvent aujourd'huy dans le feu lears tôbeaux, L'Element indirect de fi flame les toë, Et traite 'également la baze & la flame ! Et fans délinôton de fotme, ni de prix, Melle le fond au faille, & la terre au lambtis, Melle le fond au faille, & la terre au lambtis,

Qui ravirent jadis les esprits & les yeux. Ces nations d'argent, ces beaux peuples de cuivre, Le crystal s'y confond avec la porcelaine Et l'yvoite enfumé s'y transforme en ebene : L'or, l'argent, & le bronze vnis pat la chaleur, L'vn dans l'autre ont perdu leur prix & leur cou-

Er eent riches citez de peinture & de foye, Representau seu l'embrasement de Troye. Oferez vous paffer à l'ombre de ce hois? C'est le trifte sejour dont la Haine a fait choix. En ee bois il ne vient, que des testes sanglantes,

Tragiques ornemens de ces ctuelles plantes, Ou'vn Demon eurieux de ce fruit inhumaun, Cultive jout & nuit d'vne barbare main. On n'entend alentour que plaintes effroyables, D'Esprits à qui leurs corps ne sont plus connoissa-

Qui fiffient dans le bois, qui se plaignent du Sott, Et cherchent en grondant les refles de leur mort. Il ne pleut que du fang en ce pais funelte; Il n'y vient point de vents, que ceux qui font la

peste. Les rayons du Soleil y font empoisonnez Ils y donnent la fiévre, aufli-tolt qu'ils font neza Ils y bruflent toujours, & toujours leur lumiere, De quelque trait de foudre allume la matiere.

La Lune aufli eruelle , y bleffe de f. s yeux ; Ses traits frappent fans bruir, & font contagieux. Il ne fait pas meilleur, fous les autres Planetes. Leurs feux font dangereux, plus que ceux des Co-

metes: Ils ne sont occupez qu'à troublet les Saisons Qu'à faire des ferpens, qu'à former des poisons; Qu'à templir le pais d'herbes envenimées,

Qui font des leur naissance an mal accoutumées, Qui fans verser de fang, font de eruelles morts, Qui penetrent le eœur, fans entamer le eorps: Er par yn art plus noir que n'elt celuy des charmes, Font des meurres sans fer , & des guerres sans

Plus avant, où lebois, loin des yeux & dubruit. Conferve fous fa feuille vne eternelle nuit, Un Temple fait de morts & de carcaffes nuës . De fa masse inhumaine épouvente les nues. Là des eorps entaffez font mis au fundement; Un fang caille les joint, & leur fert de eiment, Les os du fils y font vnis à ceux du pere Lefrere y fert de tombe aux cendres de fon frere; Et les Rois aux Sujets font de leurs offemens . Sans respect arrangez de tristes monumens.

Là se gardent aussi ces machines tragiques, Ces eruels instrumens de miscres publiques, Ces cercles herificz de poinres & de denis, Ces lits armez de fer, & ces taurcaux ardenss Où dans un corps de beste, un esprit raisonnable, Cherche en vain pour se plaindre vne voix verita-

Etonné que ces cris, changez par son tourment,

Là des corps empallez & revétus de cite, Eclairent leurs bourteaux, avecque leut marryre, . Quel spectacle de voir yn flambeau gui se plaint: Une rorehe qui crie; vn homme qui s'éteint; Une clarre meurtriere, vne flame fanglante Un more qui fair du jour, vn feu qui se lamente, Et ne tougit pas tant de sa propre couleur,

Que d'vn sang étranger qui nourrir sa chaleur! L'à se trouvent encor ces mortiers à rorrure, Où les tourmens se sont par art & par mesure: Où l'on meure piece à piece : & les corps poudrovez. Avecque leurs esprits sont lentement broyez. Les Verrus ne sont point dans ce Temple con: ëss

La Pitié, ni la Paix n'y font jamais venues : L'Amour mesme qui fait l'ame des Elemens, Qui commence & finit leurs divers mouvemens, Qui regne dans l'orage, & regne dans le calme, Qui cultive l'épine aufli bien que la palme, Qui fait le nid de l'Aigle, & ceux des Alcyons, Qui met la bride aux Ours, & la chaifne aux Lions, N'a jamais eu d'autel, en ce lieu de supplice :

Il n'y receut jamais encens, ni faerifice Auffi qu'a-t-on besoin des liens de l'Amout. Aux couples qui se font en ce cruel sejour; Où la vie, & la mort par vn accord farouche, Sont jointes corps à corps, & bouche contre bouches Trifle nonce, où pour lit on n'a qu'vn noit tom-

beau: Où Megere pteside avecque son flambeau : Er par vn artifice hotrible a la Natute, Un vivant fut yn mort est mis à la torture: Est contraint d'attirer avec l'ait son tourments D'apprendre avant le temps, à pourrir lenrement, D'embrasser son supplice, & d'une étrange sorte, De respirer la morr pat vne bouche morie. Dans la plaine où se void vn grand peuple abatu, Le fort a furmonté l'adresse & la verru.

L'a le Demon de Rome & eeluy de Carthage, L'vn fut l'autte ont produit leut haine & leur cou-Ils ont armé les bras de cent Peuples divers: Et pour se renverser ébranlé l'Univers, Jusqu'à faire trembler, d'une crainte commune,

Et l'Europe & l'Afrique, avecque leur fottune. Icy la Mort patoilt en sa juste grandeurs Elle est de tous ees cotps la nuir & la froideut. Et comme dans un bois bruslé de la tempeste, Un tillot est sans beas, vn cyprés est sans teste, Un chefne d'un costé du fais de ses rameaux, Acheve d'étouffer vne race d'ormeaux Un autre entre les houx, & parmy les épines, A poine de son trone distingue ses racines: D'autre part vn grand pin, quoy que tout écotché, S'obstine dans son rang, & s'y tient attaché; Et noirei comme il est, des flames du tonneire, Vit encor par le pied, qu'il eache dans la tette ; Honteux que fur fon corps en cette extremité, Deviennent en sa bouche vn faux mugissement. Il n'ait pout se couvrit, qu'yn ombrage empsunté. De mefme ity la Mort acoutts fer figures: Aux vus elle passolt emierte. Enn bielliure it. En a rie mê de la Mort, que la feuie patieur, Qui réemel fuir les corps qui n'ont plus de chaleur. Aux de la succession en la ferie par la companyation de la succession en la companyacia la succession en la companya-tie en ma leur places, Où la Nature mefine auroir pour de 60 n air. Où la Nature ne corps fair vue mort à part, Et la main bors du bras treason encor l'épée, Meraner vainement echte unit la coursée.

Menaes vainement echt qui l'a coupée.

L'Afficiari qui de fau de Square alluma ;

Les flambeaux dont le l'O long tempts aples fuma.

Les flambeaux dont le l'O long tempts aples fuma.

Les flambeaux dont le l'O long tempts aples fuma.

Cell bien à fon courage vn doux contentrement.

Cell bien à fon courage vn doux contentrement.

Cyl'at except Dohon de fon perfid Amantr.

Cyl'at except force a prefigue far noutrage.

Où cette mer de fing a fa Guirce & Gr bordy.

Chapen main, fachquebrus , & Chapen et de d'hom.

A fax evei inhumaine, eft wn membre de Rome. Par wn nouvel orgeni mefrant ces anneus; Il mefire le moès uvecque deux sonneus; Il mefire le moès uvecque deux sonneus; A far perde cu vn jour d'yeux à la Republique; Comben Cartaloga fart, par fa faite main, Des places à rempit dans le Senat Romain; Comben en de loube d'Aigles en exte painer; Comben en a sopi la treute prochaine; Le comben il et loube d'Aigles en cette painer;

A laiff for I echamp, de rettes & de bras. Regardez cerc mon coppellatie & Guwage: Le feu de la Colere éciar en Gin vifige. Son Efprit en deist deraché de lon corps, son Efprit en deist deraché de lon corps, son Efprit en deist deraché de lon corps, le feu avec plus fleur mêure & it wédiere: Il set sporge ensore avecque la memotie: sit, l'antique de la memotie de la company l'antique de la company de la memotie; son l'antique de la company de la company Si in chi rie demore d'up spuil en corr mouir. Sa haine cependant accompagnant leux Omblex, Jusqu'a ec bas pais de feux tritles de fombres, Prepara l'eust tourment, des vauours, des rochers, De lydres, et ge ginnon, des codensus, des rochers, De lydres, et ge ginnon, des codensus, des rochers,

Et compose vn souhait contre ces malheureuses, De tout ce que l'Enfer a de fables affreuses. Il faut icy donner du courage à nos yenx', Pour leur faire passer ce Pont prodigicux, Où des morts clevez de l'yne à l'autre rive, Font vne digue à l'onde, & la tiennent captive.

Effroyable travail, barbare invention, Où toure la Nature est en constuson: Pont, Cimetiere, Ecneil, Theatre de la guerre, Pont sans pietre & sans bois; Cimetiete sans ter-

rt,

Ecucil mol & cruel, qui fais du fang dans l'eau; Theatre où mille corps n'ont qu'vn florant tombeau;

Au pais de la Mort ces funcites rivieres, Où l'on ne void flotter pour bateaux que des bie-

Ni ce Lac eternel où mide l'effroy, Pourroient-ils rien porter d'auffi cruel que toy? Pourroient-ils fur leurs eaux fouffrir de tels ouvra-

get, Amons que de détruite eux-mefines leurs triagest Cé Flewe éta effiaye, il n'ofe Tappuchet , tra de la companya de la constitution de la con

En vain pout l'évitet, ils se pressent au bord: En vain en la prenant, ils talchent de la rendre, Il leur faut ou passent, ou bien-tost la reptendre s Ils se meuvent à peine, ils étoussent de chaud, Et cherchent en vain l'ait, où l'onde leur defaut,

Au lieu qu'auparavant les plus belles Etoiles, Laislant à ces peupliers leur carquois & leurs voiles, Nettoy-ient dans ce fleuve après le jour éceint, Les vapeurs dont la tetre avoir terni leur reint Que la Lune y venoir laver ces taches fombres, Que les monts & les bois luy causent de leurs om-

Que des dards, des chevaux, & des peuples de morts, A qui leurs armes font de nobles sepultutes, Et qui pleurenrencot leur fort par leurs bleffutes. Au milieu d'eux, le Dieu qui preside à ces caux, Etonné que le fang coule de les roseaux , Et qu'il tombe des morts jusques dans sa eaverne, Croir estre devenu le Cocyte ou l'Averne, Dans ce trouble il ne sçair, s'il doit ctoire à ses yeux. S'il en doit accuset, ou l'Enfer, ou les Cieux. Ne me demandez point où se sont reritées, Les Nymphes qui jadis sur ces bords adorées, De faules & de jones avoient fait vn reduit, Où Diane & ses sœurs venoient passer la nuit. Si-toft qu'elles ont veu, que leut Palais de verre, Commençoit à tougir des effets de la guerre;

Qu'vn deluge de fang se venoitépancher, Sur le coulant azur de seur moëte plancher; Que dans leurs cabinets des santosmes sauvages, Les venoient effrayer de leurs passes images; Et meime que des morts, dans l'onde ensevelis, Les telles & les bras enfanglantoient leurs lits: Elles ont pris la fuire, & font toutes allées En faire plainte au Roy des campagnes salées, Qui puur calmer leut trouble & leur étonnement, Leura sait donner place en son appartement: Où soin du bruit des vents, & de l'onde irritée, Elles paffent le temps aoprés de Galatée.

#### \*\*\*\*\*\*\*\*

### ANDROMEDE

La Crainte, le Desespoir, & la Tristesse sont representées en cette Peinture.

A Nature est icy malade & languislante a Le Soleil n'y produit qu'vne clarté mourante: Son diademe obscur, ses rayons effacez Et fans arrangement for fon front renverfez : Ces nuages mellez de jour & de tenebres Et tous ces vestemens augustes & funebres, Ne pourroient l'habiller d'un plus celebre deuil, Quand il iroit mener la Nature au cereueil.

Tout est icy templi de tristesse ou de etainte : La Mer blanche d'ecume a la face déteinee; Son rivage & fes eaux n'y font que murmurer: Les venes hoftes de l'air, n'y font que foupiter: Le Ciel trifle en tout temps y verse de la pluye, Erjamais il n'y vient ynbeau jour qui l'effuye Des Fleuves demi morts, les immobiles caux, Pourrissent dans leurs lits, qui teur sont des tombeaux:

Et les noires vapeurs qu'épandent leurs rivages, Peuplent tout le pais de fantofines fauvages. La terre negligée y paroift fans atour, Et n'y reçoit du Ciel aucun effet d'amour: Son fein n'engendre tien, fes mamelles font vuides 1

Et de froides fueurs au deltors font humides. Le Pere lumineux des beaux jours & des fruits. Est pour elle aussi froid que la mere des nuits. Et ee qu'elle a d'humeur dans fes secretes veines, Coule par autant d'yeux, qu'elle fait de fontaines.

Les buis qu'elle a noutris, ou malades ou morts, Ne sont plus qu'vne charge inutile à son corps: Ceux qui vivent encor, n'ont ni grace, ni force ; Leur cœut demi pourri se void par leur écorce : Leur feuillage fletri pend à leurs rameaux nus, Pareil à des cheveux herifiez & chenus. Les monts, ces lourds geans, aufli vieux que leur

N'y font pas comme ailleurs, embrafez de co-

Ils n'ont pas la fietté de ces audacieux, Qui conttefont la foudre, & vomissent aux Cienx. Des Mers rouges de flame, & fonibres de fumées, Que l'Enfet dans leur ventte a luy mesine allumées;

Ils font froids en mut temps d'une etempelle peur Il leur coule du fein des fleuves de fueur Les vents ont fait tember les arbres de leurs testes. Et les ont fans défense exposez aux tempestes : Leurs grands corps qui n'ont rien d'ombrage, ni de

vert. Leur eime blanche & nue, & leur pied découvert, Ne semblent à nes yeux, que des amas informes De cranes monftrucux, & d'offemens enormes,

Pluton jadis ouvrit de son sceptre de fer. Le ventre de ces monts pour descendre en Enfer : Quand décheu du premier & du second parrage, Le sort le reduisit an dernier hersrage. De l'effort qu'il y fir, la Terre s'abaiffa; Un rocher la fuivit, & fa chute laiffa Au sein d'un de ces monts une vaste ouverture. Qui ne s'est pu depuis remplir par la Nature. Une nuit en fortit, qui noircit tous les corps, Et rendit les vivans de la couleur des motts. Les Peuples du pais couverts de ce nuage. Changerent à ce sout de post & de vifare. Autrefois ils avoient le teint blanc comme nous, Et l'Aftre qui fait l'or leur faisoit le poil roux: Mais la nuit qu'épancha cette large ouvertute,

Qui n'a pû s'effacer par la longueur des ans, Qui semblent estre encor à leurs visages sombres, Ou des spectres vivans, ou de solides ombres. La plus épaiffe nuit que le gouffie épandit Trouvant ce mont ouvert , par les flancs s'y renditi Et depuis le Soleil avecque fa somiete, Ni du cerele des mois l'inconftante courriere,

Lent laitla fut le corps vne noire teinture,

Et depuis a passe des peres aux ensans,

Avec les demi jours de ses seux sans chaleur, N'ont pû mettre en cet antte vn feul trait de cou-11 est toujours obscut, & roujours les tenebres,

Y servent de retraite à mille objets funebres, La Crainte & la Triftelle avec le Desespoir, Tiennent de certe nuit le cachot le plus noit La Crainte avec cent yeux, aidez de cent oreilles, Qui leur font en soupçon, comme en nombre pareilles,

Se forme avant le temps des matieres de mauxi Prefume l'incertain, donne eouleur au faux; Fait pout se tourmenter d'vn nuage vn fantosme, Un dragon d'une abeille, un geaut d'un atome. Ces rrompeurs indiferers qu'elle porte fur foy, Donnent aux vains objets vne folide foy; Dreffent des camps en l'air, composent des armées, Qui ne sont que d'erreur, & de vent animées : Et d'vn peu de vapeur qui se muntre de loin, Fout d'enormes fujets de frayeur & de foin.

A ces faux rapporteurs la Crainte se confeille, Et etoit tantoit vn ceil , & rancoft vne oteille : File tremble tousours, & fur le moindre bruit, Dans son antre elle cherche vne plus noire nuit. Il ne s'y trouve point de cachete affez feure s Ce qu'elle ne void pas, elle se le figure : Elle fort, elle rentre : & par ce changement,

Témoigne de son cœut l'inégal mouvement Au mesme endroit encot la Trillesse épleutée, Et d'vn long drap de mort affreusement parce. Sur vn trone de cyprés, loin du Ciel & du jout, Tienr parmi des hiboux fa folitaite cour. Des fantosmes sans corps, hostes de ees tenebres, Accompagnent ses etis de leurs plaintes funebres. Il se fait de ses pleurs, qui coulent jour & nuit, Un tuifeau riede & lent, qui fe tepand fans bruit; Et partage ses eaux en cent petites veines, Out porrent en tout lieu l'amertume & les peines. Delà nous viene l'humeur qui nourrir nos poisons : Qui fait naistre l'absinthe en routes nos maisons; Qui des plus beaux lautiers infecte les racines: Et qui meile à nos fleurs de piquantes épines. Cette eau coule par tout, d'yne commune loy; ll en va chez le pauvre, il en va chez le Roy: Elle entre dans le sein des plus riches minières : Elle ponetre au sond des plus nobles carrieres; Elle fait dans le monde un einquiéme Element; L'vne & l'autre Fortune en prend également; L'yne & l'autre la melle à l'or comme à la bouë : Et quelque part qu'elle aille, elle y trempe sa rouë.

Auptes de la Triftesse, en vn coin rerité, Se void le Desespoir sanglant & déchiré. Ce funelle Demon des ames enragées De cent fortes de morts a les deux mains chatgées : Il en a dans de l'herbe, il en a dans les eaux, Il en a dans du fer, & parmi des cordeaux: La Terre sous ses pieds en poisons est ferrile.

Er tout autour de luy, le rocher en distile. Outre le Desespoit, la Trifteffe & la Peut, Ce mont est habité de mille objets d'horreut. De là vint la Chimere, & cet Hydre effroyable, Dont l'image est encor affreuse dans la fable. De làvient ce Dragon, qui de ses yeux ardens, Epouvente la mer, & menaec les vens. Sa langue érincelance, & sa bouche embrasce, Jettent des feux pateils aux feux d'une fusée, Qui montant par vn jeu du plus hardi des arts, Fast trembler de frayeur l'aftre meime de Mars; Etmenace le Ciel de luy brufler ses voiles, S'il ne luy donne place au cercle des Etoiles

Plus vaîte qu'vn écueil, plus le ger qu'vn vaisseau, Plus ardent qu'vn comete, il se glisse sur l'eau. Le rivage enfremit, route la Met en fume, Sa face en blanchit plus de crainte que d'écume. La vague devant luy s'enfuir à gros bouillons , Er lattie en son chemin de liquides fillors. es troupeaux écaillez de la flotante plaine, Se tangent en tremblant autout de la Balene :

Elle-mesme s'en trouble, & pour vaincte sa peur, Dans vn is vaste corps elle a trop peu de cœur.

Cependant le Dragon s'approche d'Andromede; Et luy potte vne mort qui parosit sans remede. La belle malbeureuse attachée au rocher, Ne peut ni s'enfuir, ni mesme se eacher. Ses chevoux dénouéz de sa teste descendent Et le long de fon corps, comme va voile s'étendent. Pareils à ce tissu d'ombrage & de clatté Dont le Soleil mourant couvre fa nudité Les esprits qui faisoient l'éclat de son visage, Comme de beaux rayons, font l'éclat d'vn nuage; Ces feux prompes & fubtils, éteints ou retirez, Er pour garder leur source, au dedans resserrez, Par leur fuite ont fair place à cerre couleur sombre, Qui de ce corps si beau, ne fait qu'vne belle ombre. Ses yeux, ces doux jemeaux, dont les vives chaleurs. Sur les fablons d'Afrique engendroient tant de ficurs,

Et semblosent par accord, avoir instruit leurs flamesi

L'un'à noircir les corps, l'autre à brusser les ames, Dans le mal qui les ptesse, obscurs & languissans, Previennent de leur mort, celle des autres fens : Et leur trille clarré s'éteint de mesme sorte, Que meurt vn jour d'Hyver, fur la campagne morte. Tout son corps passe & froid a perdu sa vigueur; La erainte en a chasse tout le sang vers le cœur. Qui pour se refferrer contre les adversaires. S'est privé des secours qui luy font necessaires; Et se fermant au mal avec empressement,

Luy-mesme s'est osté l'air, & le mouvement Des Sens comme du cœur ,elle a perdu l'yiage; Elle ne void ni Mer, ni dragon, ni rivage : Ses yeux dés-ja fermez ne connoillent plus tiens Ils font également loin du mal & du bien, Er fur la trifte Scene, où fon Sort l'a menée, Elle ne femble plus, qu'vne idole encliaifnée.

Aupres d'elle l'Amout, tremblant & fans cou-

lear, Par les pleurs qu'il épand, declare sa douleur. Il a pour la garder employé tous ses charmes; Il a fair vn cilay de fes plus fortes armes; Il a voulu brufler ces fers de son flambeau Il a taiché d'en faire un nouveau feu dans l'eau; Et pour sauver la vie à la belle Innocente, Opposer à ce monstre une muraille ardente. Mais il a fait en vam ce piroyable effort, Sesarmes, ni ses pleurs n'ont pu vaincre le Sort. Cent fois il a nommé les Etoiles etuelles Il s'est tité cent fois les cheveux & les aisles; Il a maudit du Ciel les rigourcufes loix: Il a rompu fon arc, & brite fon earquois Es pour dernier dépir, il a jetté dans l'onde, Ses traits qui font le feu de tous les cœuts du

monde. Les Nymphes de la Mer irojent les ramaffer: Mais ils font dangereux, ils puurroiene les bleffer :

Chacun

Chacun d'eux a son ame, & chacun ses deux aisles Er sans estre pousse, peut s'élancer sur elles. Bien tost de traits qu'ils sont, ils deviendront ser-

pens:
Des pointes de leur fer, il se fera des dents;
Et seglissar au fond de la plaine azurée,
Iront il tourmenter les filles de Nerée;

Qui pour ne point avoir de tivale en beauté, Ont reduit Andromede à cette extremiré. Ils feroient mieux pourtant, si de toutes leurs

Qu'il feroit moins de peine à vaincre qu'à cherchet. Mais fon cœur a trahi fon amour & fa gloire, Et devant le combar, a quité la victoure.

Au point qu'il atrivoir ne rouge d'oifean, Qu'idubord el Hevê, au bruit qu'in Gialte-caux, A foudan tenverfe du foul vent de fes aifes, A foudan tenverfe du foul vent de fes aifes, te rempit fon elfrit, de voute ce que le ports, Et crepti fon elfrit, de voute ce que le ports, Et chef d'els oblaite ont perals de crompeur. Le Chéf d'els oblaite ont perals de courages L'un croit voir des Geans, d'el Jaure de Ciriffons L'un croit voir des Geans, d'el Jaure de Ciriffons L'un croit voir des Geans, de l'autre de Ciriffons Le Met Jouer pour li plens galques au fondisté poutraire d'un camp de fables de de fontes, Le poutraire d'un camp de fables de de fontes per l'un composition de l'un de l'autre de l'autre de perinte, se cerent dans leurs esfont out perinte, se l'entre de l'autre de l'autre de perinte, se l'autre de l'autre de l'autre de perinte, se l'autre de l'a

Ils courers au travers des écueils & des bans , Gouvernez par la peur , & pouffez par les venes. La Reine cependant fait (a plainte à Neptune ,

Et fes Suivantes font les leurs à la Foerune.
A voir leur tent obleur, oèn ul éctar ne luir,
On diroit que ce font les Ombres & la Nuir,
Qui viennent de foreit de leur antre fauvage,
Pour pleurer un beau pout qui mourt fur ce rivage.
Celles-la pour donner que leque prix à leurs vœux,
Se dépouillent la etile, & coupene leurs cheveux
Comme fi leurs cheveux côtoient van mairer,
A fuire contre vu monfiler, van fourte bartiere.

Les autres de leurs eris meillez confusément. Font retentir la tive, de l'humide Element. Les vents en font émeus, la Met en est touchée, Decramte & de pitié la vague en est couchée; Ecce qu'elle fremit, & se debat au bord, Cest de l'hotreur qu'elle a d'une si trille mort.

Dans ce commun tourment la mete infortunée. Des plus triftes objets a l'ame environnée.

Il femble qu'elle doive a byfinet dans fes pleuts, Le dragon, le toucher, fa fille & fe douleurs. Son copps et fire le bord, fon creur eft fur la roche, Et feion que le Montife,ous' arrête, ou s'approche, Elle caint pour fon cærs, elle avance fon copps, Autant qu'elle a de fens, autane cliea de more. La firetur da Dragon la tient par la penifez Le fing fombe dei-ja de fon auto bleffe; Et par les deux cansur de fes yeux épandu, Jette vy n'écla pareil à du cryfal fondu.

Auff fait-il beau voir, dans l'excès de fa peine, Tant de cryftal couler d'une tefte d'ebene. La peut fur fon vifage a de la majefté; Et la grace y dispure avec l'obscurité : La Triflesse y paroist noire & pleine de charmes :

La Trifteffe y paroift noire & pleine de charmes:

Des feux doux & mourans accompagnent fes larmes;

Comme aprés la chaleur, dans vne obscure nuit,

Comma agres ta Canaera, autor wie outer mar, L'eau d'un nauge ouvert, a l'éclair qui la fut. Les plus fombres objects font aimables en elle; Son déclipoir aggée, & fa douteur et belle; Et l'on diroit à vort, & fa grace, & fon exil, Que cette couleut noire et l'un cercipe de deul, Que la Nature a mis autour de fon visige, Ann de luy donner vn plus tare avantage; Et de nous faire voir par là, que la Bezuré, N'a point de proper tent, ni d'abbis infecté.

Le liye entre les fleurs n'on trace, antenue acteur. Il le liye entre les fleurs n'ont pas toute la gloite. Et l'ebene a son prix, suffi-hien que l'yvoire. Il eft de belles nuise, comme il elt de beaux jouts. Et lors que dans le Ciel la Lune ouvre le cours, Ayanta i se costice s'et beine liviurantes, Qui de feux innocens ont leurs telles buillantes, On sime beaucoup mieux ces agreables niste; Que ces jours fans vigueux, blancs de neige & d'ennuis.

d'ennuis, Qui donnenr des frissons à toute la Nature; Et font mesme passir le Soleil de froidure. Or c'est de la couleur, & de la qualiré,

De ces aimables nuits qu'est la noire Beauté, Oui paroift fur ce bord, de douleur plus changée, Que l'Aurore ne fut sur le port de Sigée: Lors que reconnoissant son fils entre les morts, Ttois fois elle voulut se jetter sut son corps Er trois fois immobile entre l'onde & la terre, Injuriant l'Amour, & deteffant la guerre, Elle arracha les fleurs qu'elle avoit aux cheveuxs De pleurs & de soûpirs elle éteignit ses feux Et de dépit enfin se replongeant dans l'onde Elle ne donna point de premiere heure au Monde: Et contre la courume, & la loy du Destin, Le Soleil vint fans Aube, & le jout fans matin La malheureuse Reine est bien plus affligée, Elle a bien d'autres maux, dont elle oft affregée; Ses cheveux en desordre, & ses pleurs épandus, Semblent vouloit ofter à ses yeux éperdus Le spectacle inhumain de cette roche infame, Où les Dieux ennemis ont attaché son ame.

Dans Leanine qu'elle à de ce demiere malheur, on ciein noir comme il ett, a pris ver palleur, Qu'en pouroire compare à relle de la Lune, Qu'en poulaine cettigle à fait devent brune. Le proposition de la compare de la colleur. Et n'y poss avec foy foulfiri que la douleur. Et n'y poss avec foy foulfiri que la douleur. Et n'e pross avec foy foulfiri que la douleur. Et noi eptir bellé, fin et la bouche entrouverre, Cherchara à convoler, pour nevoir point la perce, le lipi donne de ve, en cette externire. Et l'Et aquard le Solet mourant les fails demi nues, Al a rigueur d'afron qui leur mombe des nues.

Callispe n'est pas folte dans la pitiés Son cevir a des tissues de prince d'amusir Elle Caillige en mere, « prés d'elle Mélancure Elle Caillige en mere, « prés d'elle Mélancure le l'amor Andromode, de l'amusir comme Grats, En deux corps differens ellen rà worten grêven cours. En par von ella more allomende, de l'amusir comme Grats, Er par von ella mes eller pensible à enore, Er par von ella mes eller pensible à enore, En roux temps core mia accompagnoir ce pour ; El Tallie que l'on fair auteur des jympathies gru donne de l'accord aux contraines parties, Er qui par un fecre digue de le frei à l'amuse, Dans et ed don. Alestre copri, fou vone fource huma partie de l'amuse parties eller ella prince par l'ambient de l'ambient de l'ambient par le carte digue de le frei à l'amuse, Dans et ed don. Alestre copri, fou vone fource huma partier de l'ambient de l'ambient de l'ambient par l'ambient de l'ambient de l'ambient par l'ambient de l'ambient de l'ambient par l'ambient

maine, Avoit rendu l'yvoire amoureux de l'ebene. Maintenant Andromede est livrée à la mort :

Er la compation d'un fi tragique fort, Pat un étrange fiet d'un peau violente, A fait un Mouster noir, de la noire Melante. Son copra de la-ja pris la dureré du bois : Il est des-ja venu des feuilles à les doigts Son habit afferni, d'un nouvelle force, S'endureir autour d'elle, & lay fait une écouce: Et bien- toft de fon faig à les bars retiré, Er pat menus boutons, dans fa peau refleré, Il fe fra des frust, dont l'humeur touge & tômeur touge de l'anne de l'anne de l'anne l'anne

bre, Comme scroit le sang, ou les latmes d'une Ombre, Reviendra chaque Effé, pat vn deuil annuel, Pleurer l'evenement d'vn Destin si cruel. Cependant que le deuil change Melante en arbre, Un parcil accident fait de Litie vn marbre. La crainte, & la douleur luy gelent les esprits : Son fang froid & pelant dans fes veines s'est pris : Et par vn changement contraite à la Nature, Elle perd fa mariere, & retient fa figure. Il ne s'est rien change que la masse en son corps : Le marbre est au dedans, la fille est au dehors: Elle a fous vn vieux teinr vne forme nouvelle; C'est encote Lirie, & si ce n'est plus elle Les traits de son visage, & ceux de sa douleur, Ont passe dans la pierre avecque sa couleur: Et l'on ne peut juger, si par cette tristesse, Ellepleure ses maux, ou ceux de la Princesse.

La Nature, in l'Art à cét evenement,
N'ont rien contribué que de l'éconnement:
Le Deltin feul a fair , par vn étrange ouvrage,
Ce maitre fais carriete, & fais art cette insig:
Et mis dans ec corps froid, & qui n'a plus de cœir,
Une plainte fais voix, & des pleuss fais humear.
Méliton dépiré contre fa propre vie,

Void d'un autre accident fa triftesse suite au void au sutre accident fa triftesse suite. Il alloit se noyer, & dés-ja sur le bord, se moistoir des yeux le ebemin de sa mort: Lors qu'vne main secrete allongeant son visage, Et luy doublant les pieds . a fait yn chien d'un

Fage.

The poil rude & divers, eft vens for fa pean: Er lop fair von habie marreit & rodoveau.

Er lop fair von habie marreit & rodoveau.

Er lop fair von habie marreit & rodoveau.

Dog for affetchin qu'il gardet conne cennere.

Et ne pouvant pas iuwre Andomonde à la mort, Nopour l'en delivere, fairet d'utel fertore,

Savizant fon defejorit, dans la mer il fe jette,

Savizant fon defejorit, dans la mer il fe jette,

Do d'epte de la l'herde deriver de des des l'annesses.

De d'epte de la l'herde de des des l'annesses de l'annesse

A fair fur le gravier de nouvelles Etoiles.
La ce chien devenu, nouvel hoste des eaux,
Sera donné pour garde à ces trefors nouveaux;
Mais ni luy, ni tous ceux qui naistront de sa

Ne le garderont pas, quoy que leur zele y falfe. Ces pleus n'ont pas elfé i richement changez, Il ne s'en est pas rait des astres abregez, Il ne s'en est pas rait des astres abregez, Afin d'en éclairer ces eaux & cette rive, Afin d'en éclairer ces eaux & cette rive, Ces precieux boutons de blancheux & de Jout, Aux Beautez à venir, doivent setvir d'arout. Ce qui s'est faire dedeuil, & s'est produir de lar-

mes, Servira de matiere à leur faire des charmes; Et ce qu'une Affligée a verfe par les yeux, De trifte qu'il effoit, devenu glorieux, Et rangé par le luxe au nombre des merveilles , Sera l'ambirion des fuperbes oreilles.

#### 

Le misérable état d'un homme déchiré par ses passions est representé en ce Tableau.

N Ous attendons en vain que le jour se rallume Le Soleil s'est, couché plûtost que de coûturne : Et soit qu'il air eu peut de se voir obseurci,

Des nuages épais, qui s'élevent ici:

Darwin Louis

Soit qu'il air en horveut cette trifle contrie, Où des crimes plus nois que dans celle d'Artée, L'ont mille fois contraint, à recarder (on couts, A fe couvrit à face, à chercher des détours. Il est allé dés-ja loin de cêt Hemisphere, Se metre entre les bras du Targe, & de l'Ibbere. Où de la cendre d'ot de son divin flambeau, Un precieux gravier se forme au fond de l'eau.

La Nuir en mesme temps ouvrant ses voiles fombres,

En a laisse fortir la frayeut & les ombres.

Qui viennent d'efface la peinture des fleurs: Et d'ofter la lumière, & la vie aux couleurs. La Terre est maintenant informe & fans verdure.

On n'y reconnoît plas ni beauté, ni parure : Un erefpe humidé & noir, liy fair vn trifte atour, Dans le regret qu'elle a d'avoir perdu le jour. Les vents font dépourveus de guide & de lumière. L'ynfe perd dans vn bois, l'autre en vne rivière. Les atbres dépouilles matmuteng de la nuit, Qui ne leut à laiffe, que de l'ombre & de bruit.

Il n'elt reflé par tout, qu'vae matiere uné, Et refle qu'elle eftont dansecte obficure mué, Qui faitor le Chaos, avant que l'Univers Fult paré, comme il el, d'ornemens fidwers Et que tant de beaux eorps démeflez de la mafle, se viillent divifez de formes, éc de place. Alors, comme à cette heure, ils eftoient confondus. Les Elemens eftoient l'vin dans l'autre perdus : Les Cieux n'avoient receu, si de rangas de nom-

bre, Le Solei n'eftox point diftingué de fon ombre: Le Solei n'eftox point diftingué de fon ombre: Un mefine corps eftox de fer, d'argile, & d'or: La matirece floir tout, & n'eftoit ricen encor Er dans fon valte fein, les mers & les fontaines, Les faifonx & les ans, le nombre & la beaure, Les faifonx & les ans, le nombre & la beaure,

Eltoient envelopez de mefine obfeuité. Muére feur du jour, fourde & brune Deeffe, Nuit, qui menes parcout la peur, & la teitheffe, Laifles-toy difpoter à t'éclaireit vn peu, , Accendant que ton firete air rallumé fon feui : Décourne de ton front ces noirs & trifles voiles. Tu c'avcugles toy-mefine, en eachant ets Étoiles.

Not defin font outs a la Nuit ouvre les years. Il en passid dès-ju pedique-van dans les Cieux. L'air commence à palfir, les renebres s'abaillens. La campagne reivens, les monagages tensillens: La campagne reivens, les monagages tensillens: Devant four chaffe l'ombre avecque fon croillan. Une brame levant decouvre dans la plaine, Comme dea fleuves d'ancez, & des abbres d'ébenc. Leurs copts delignere ne s'ofent faire voir: It not les bras oblesin, & le feutillage soir : Le fonce de la Bras de l'autre de l'origine de l'autre de l'origine de l'autre de l'origine de l'origine de la fonce de l'autre de l'

Où vont des atbres morts les infertiles ombres.

Dans ee prochain vallon, par va evenement, Pour qui ces bois encor tremblers d'étonnement. Un chaifeur devenu de fes chiens la curée, Une ame avant la mort de fon corps fepatée, Une arefe de cert fur des membres humains, Des bass changez en pieda, & des reftes de mains, Font vn monfite nouveau, dont l'étrange figure Donne de la frayeur à coute la Nature.

Elice à gony l'a reditir, Antiet ambiente, all vanied daine au plus beau lieu des Cleurs Sonce el les faveurs que preparot Dine, Alternate de los nateur proface de l'active de la companie de la compani

D'vue ame faus fon corps , & d'vn corps fans fa forme.

Au milieu de ce bois, d'où les traise du Solieil N'ont jimais qu'anfair l'ombre, ni le Sommeils Il s'éleve vn trocher, dont la grore scerce, A fervide tout cemps aux Nymphes de retraire. La les jours les plus beaux ressemblem à la nuie, Et sont de même teint que l'ombre qui les sux. Les arbres les plus verts de toute la contrée, Au vent non mois ng'us jour, en dérêndent l'en-

cs gardes eternels par files arrangez, Er des bras, & des pieds I'vn à l'autre engagez, Ne s'ébranlent jamais, à ce n'eft que leurs teftes, Quelquefois par refpect s'inclinent aux tempeftes : Ou qu'après vn long-temps, quand lis se trouvent

las, Que de la composição de la composiç

Où par divers canaux ils descendent en foule: Et semblent par leur chute ouvrir le sein des

Afin de s'y cacher à faute de tofeaux. Iln'eltrien de charmant, comme l'est cette source, La grace, & la fraisseur accompagnent se course: Elle a je ne sçay quoy d'éclatant & de noir, Dont les ombres se sont vn siquide miroir.

Hhh ii

La Nuit tous let matins y laiffe for image, Que fei solvie touffire ouverent de l'eur truillage. La figure des Zephyteierendu fur le bood, Refres au bunt infégal de l'onde qui l'endout; Et qui pat menus pius fe traifinant fut la plaime; Emporte avecque loy les foujons de l'haleme, Dere doux Createur des beaux jours & des fleux, Qui taffaichte pat li fe premieres chaleurs,

Dans ee reduit paré de moullé & de coquilles, Diane tous les jours s'affemble avec fes filles, Quand le beillane Auteut des ardentes faifons, Voudroit luy-messac avoir de l'ombre en ses mai-

Un pur donch Deefferenceque fes Suivanes, Que la valeux course à des morts minoceners, Au rector de la chaiffe, avoiren mis leurs carquois, famer les boss af vepn in, le plus boss un de ce boss la famer les boss af vepn in, le plus boss un de ce boss per la company de la company de la company de la company Par un chemia couvers s'ellostes la retniera . An d'a pouvoir perende avecque libertes, Les enencies que l'ombre offorte course l'Ellé. Les metches que l'ombre offorte course l'Ellé. Les de pers in les personnes de la company Les autres dispussiones avec l'echo des bois, A que plas doucement froite router la voix. A ce plasfare combre la fonsaine atrestive. El l'est de l'accident de l'est de l'est de l'est l'est de l'est de l'est de l'est de l'est l'est confirme d'insient par la viele effort.

Un troisieme concert pour les mettre d'accord.
D'autres de qui l'humeur se plaisoir à la dansse,
Fassionen va demi bal, & prenoinent la cadence,
Des feuilles & des eaux, dont les doux mouvemens
Imitoient de leur bruit le son des instrumens.
Les arbres d'alentour prenoient part à la sesse,

Et sans mouvoir les pieds, dansoient avec la telle. Celles dont pat honneur la Deesse fair elioix, Pour les menet au Cours, sut le chemin des Mois, Qui sont Nymphes de jour, & de nuit sort Etoiles, Et changent en rayous leurs earquois & leurs

voiles, se lavoient à couver, fous l'ombee d'un omneau, Qui formoir de fes bras vne tente fur l'eau. Li d'un ari innocent elles volloient la craffe, Qui leur refloir encor des fucuts de la chaffer. It pour ne porter rien que d'allutte & de per, Dans ess beaux promenoirs de cryfals & d'azut, se composioner un fard narude d'i loguide, Des perles qui couloient de ce trefor lumide. Des perles qui couloient de ce trefor lumide. Danse en la mefine esu lavoir d'un foin paral.

Diane en la meine esta avoit e nn ioin pareu, La maricer du feu, qui luy vient du Solesit. Et fe faifoir ofter le lale, & la pouffiere, Et tout ce qui pavoit obfeuner fa lumière. Auffic e qui pavoit, quand elle eft dans les Cieux, Un defaut de latré, qui nous trompe les yeux, Ces taches que l'on erort, qui foient des places vuoles,

Ou des marques du temps , qui fait par tout des rides,

Ne fost spe des finces, que fon front quelquefini, Rapporte du travail quelle pend dans les bois. Tandis que la frailéchut recient ainfidust fonde. Tandis que la faisifichut recient ainfidust fonde. Alcon tervallé des extrenes chaleuns, forta, a faire de la companie de la com

chet: Et n'ofent plus fier des richesses si belles, A l'indiscretion de ses eaux insidelles, De peux qu'en se plongeant dans ce storant miroir, Aulieu de se couvrir, elles se fassent voit.

La fontaine pourtant honteufé de fa faute, Devient foudaipmente plus obligue & plus haute : Elle fait de fes flots, le long de fon tuiffeut , Safpradus & voutez un liquide berreau : Et de force coton d'écume ramaffee , Qui femblou nu tifu de toule damaffee , Elle compofe un voile & l'étend alentour , Pour l'oppofetzux yeur d'Aukcon & du jour.

Après ce betreau fait, la troupe se sassure : Et tourne sa pensée à venger son injure. Donc? sin de punit cette temerité, Et d'en suite vn exemple à la Politerité, La Deesse des bois ; à faute d'autres armes, Prononce quelques mots accompagnez de char-

rappe l'eau par trois fois , & comme va trait volant , La pouffe dans les yeux du Chaffeur infolent.

Les Nymphes font vn ety, que les Echos redoublent, L'ombte melme en passit, & les atbres s'en troublent.

A peine de ce trait le Chaffeut eft touché, Qu'il eft libétement à luy-mefine atraché. Une fectree main luy change le vifage: Obfaurei fa raison, la templir de nuage: Met la difcorde entec elle, de les fens de fon corps: Atrece leur faguer, en lafche les teffors: Fait peedre à chaque membre, de fa forme, de fa place.

Extencerée l'efpeix au desflous de la masse.

A cét eventement il est fiais d'éstion;

A chaque pas qu'il fair, il s'éloigne de soy;

Tantost wne couleur de la fortne premiere,

Tantost vne figure c'eshappe à la matiete.

Ce qui devant fur mol, le presse à s'obstuchei.

Ces molles boueles d'ox, cette siberile tresse,

Ou Bécopi sur fon frone, se roight & c'estique de l'obstuche d'ou Bécopi sur fon frone, se roight & c'estique d'ou Bécopi sur fon frone, se roight & c'estique d'ou Bécopi sur fon frone, se roight & c'estique d'ou Bécopi sur fon frone, se roight & c'estique d'ou Bécopi sur fon frone, se roight & c'estique l'ou l'estique d'ou Bécopi sur fon frone, se roight & c'estique l'ou l'estique d'ou l

Diment In Lind

Ces precious liens, oil pendoient tant d'efprits, Cestreto di Anape pour, ant de cours efhoirent Changes en deux tameaux, deviennent fur fatefle, D'wn omement humain, vie armure de belte, Un poil tude & craffeux s'enracine en la peau, Et fur fon nouveau corps, fair vin habit nouveau. La peur luy monte au cetur, & fe met à la place, Qu'y tenote le courage, & l'amour de la chalèur.

Il ne void pas entre le trouble qu'il réfire, En à dans foir effire, que ce peut roufiner, Qui bellior fur le frour de la chafte Deeffe, Et qui ferroit d'enfrigen, & de bousel à fa reffe. Cét objet le trompant, il ne s'offic à fes year, Que des contest entre, & des corres an Cenux. 31 regarde dans Tur, des Tantofines de muit Menacent fon ejérri de leurs refle cormitéis Le Sodeil qui t'enfui devant l'obfenzie', Le sodeil qui t'enfui devant l'obfenzie', Le milleau fange pour hyly le conor, été fontaines, Le bols cellet des monts, les wouts celles des plaines:

Tous les arbres en ont autant que de tameaux; Il en void dans les prez, il en void fur les eaux: Et cette faulle image en la telte elt li forte, Ou'elle imerime partour les cornes qu'elle porte.

Qu'elle imprime par sout les cornes qu'elle porte. Tandis que fans mourit, son ame perd son corps: Qu'il se trouble au dedans, qu'il techange au de-

hors, Il traverfe le-bois, & fais tant qu'il artive, Jusques au bord du fleuve, où panché fur la tive, Luy-mefme fans couleur, fat fur le fond del eau, De fa tragique hiltoire vu liquide tableau. D'abord epouventé de cét objet fauvage; Il fe void, & fe cherche en fa neuvelle image : Il fe prend pour vn autre, & ne (gauroir juger, De quel endroit de l'onde eft ce monitre extra-

Ni fig. 11. A common pour rounder la Neutre, Dan que la vera fronta certe contente figure. Les figures trop certains de fon malferbut voir, les figures trop certains de fon malferbut voir, les figures de cheveux, qui ciennent à fes cornes, son vifage veia, fes vepux rifles de mones; fet fous fon front cachez, ont encot quelque trait, fet fous fon front cachez, ont encot quelque trait, gette ence il a traiter que quelque man encotat per constitution de la common de l'encote (L'embre da jour paffe, qui vércint dans la nué. Son Efpris incettut, a penne de changer;

Il s'égaze en ce corps, & s'y trouve étranger Il n'ett pas d'écroulus l'emplir tant de place : Il y laiffe du vuide, il se pet d'ans la masse Il ne égautor portre des membres si pesase Il ne peut accorder leur vsage à les sens Es fa raison déchué, est inutrie & sombre, Dans yn surroist de chair, qui ne s'att que de

Tandis qu'il se regarde, & qu'à faute de voix, Soûpirant il s'appelle, & se demande aux bois: La nuit gagne le pas, & laisse fur la plaine, L'ombre de ses chevaux, & de son char d'ebene; Et son voile ennemi de routes les clattez, Porte la mort des yeux, & celle des beautez. Diane en remontant fait ouir dans la nue. Un cor de qui la voix n'est pas plutost connue, Que le bois s'en émeut, la nuit mesme en passit, Et le sleuve effrayé se cache dans son lit. Les chiens à cette voix possedez d'une rage. Dont le secret instinct les anime au carnage, Accourent à la foule, & semblent appeller, Leur Maiitre informné, dont ils se vont faoulen. Il est prés, il est loin, cette nouvelle face, En a fait d'vn challeur, vue tragique chaffe. Il en arrive ici, comme defius les flots, Quand les vents affemblez contre les Marelots, Conspirent d'immoler sous les pieds de Neptune, Un navire arraché des mains de la Fortunes Alors on les entend fiffer avecque bruit: Ils font trembler par tout les voiles de la nuit; L'Aquilon qui se croit le plus fort de la troupe,

Attaque le premier le vailfe up par la pouppe : L'vn donne dans la proué, & l'autre par les flanes Celuy-là force l'ancre, & luy caffe les dents : Un autre plus hardy détable le cordage, la frappe fur les flos , en provoque l'ovage : Tous les Dieax qui fervoient de Pattons au vaiffeau, Après vn long combat, font renverfez dans l'eau. Ce danget faut fremit l'ame de la boutfole :

Elle en perd la conduire, & s'égare du Pole. Voiler, bancs, aytons fervent confusément, D'vn funelte jouër à ce fier Blement : Et les Dieux abarus se fauvent du naufrage; L'vn fur un bout de planche, de les autres à nage. Ces chiens par vn excès de pareille futeut, De leur Maiffer inconnu font vn suger d'horreut.

Sei membrei ne font plus qu'une fanglante malfe, Où H'Homme nie Cerf, n'oue quaf pius deplace. Il foutfre dans l'efpire, il foutfre dans le cotps: A prime ac-il de quoy fuffre à tant de morts. Le lang qui par ruill'aux le répand de (et veines, Fui avecque frayeur cet languer inhumanes. Sei membrei definir n'one plus de mouvement, Que celuy qui leuv vient de leuronname tournes. L'un commence famost, l'autre acheve la ficente Ils n'ont mufelle, pii nerf, dont frazabe le ticine.

nn.

Son d'prit éperdu le regarde mourir,
Sans le pouvoir luy-meline au betoin fecourir,
Sans le pouvoir luy-meline au betoin fecourir,
Il rappelle fa vous, qui a loie plus passifier
Handbie que le loi considée de legier,
Handbie que le loi considée de legier,
Cette bouche n'a tien qui foit à fon viage;
Cette bouche n'a tien qui foit à fon viage;
Le dificast sy comfond, il y devient fauvage;
Il ne's yeux feormer qu'un brait fans liaifon,
Qu'in n'a point de commerce avecque la raifon;

Hhb iii

Que des fragués de mots, & des voix, dont fon ame, 海線線線線線線線線線線線線線線線線線線 Entre l'Homme & le Cerf , ne parle, ni ne brame: Elle s'explique affez par son sang, par ses pleurs, Interpretes muets de toutes ses douleurs. Sa forme interieure encore toute entiere,

Ne peut s'accommoder avec cette matiere. Il est Homme au dedans, il est Cerf au dehors; Et de l'Homme & du Cert est compose ce corps, Dont la nature encor ne se peut reconnoistre

Entre ce qu'elle fut, & ce qu'elle craint d'estre. Ces chiens enfin faoulez semblent se retenir: Leur Maiftre avec son sang rentre en leur souvenir: Son esprit se découvre à toutes leurs morsures : Il leur parle, & se plaint par toutes ses blessures: Et leur montre en ton eccur vn reste d'amitie, Oui trop tarddans les leurs fait venir la pieté. Les plus reconnoiffans s'inclinant à leur proye, Repondet par leurs eris, aux foupirs qu'elle envoye.

A cet evenement les Auteurs du Destin, Dans le Ciel affemblez, en veulent voir la fin. La Terre d'alentour en a pris l'épouvenre, Et ne peut s'affeurer, qu'elle en foit innocente. Elle croit avoir fait vn enorme peché, D'avoir porté ce monstre, & de l'avoir touché Les herbes de qui l'ame est encor plus timide, Consuses qu'à leurs pieds la terre soit humides Qu'elles sentent la mort, & que leur habit vert, Maintenant soir de sang, & de meurtre couvert : Baissent toutes la teste, & de peur que leur pere, Quand il viendra tantost éclairer l'Hemisphere, Les accuse d'avoir perdu leur pureté, Et de l'avoir souillée en quelque cruauté, Elles tournent la face au vent qui les effuye :

Et qui pour les laver leur promet de la pluye. Ces arbres, qui jamais n'ont rien vu de pareil, Attendent en tremblant le retour du Soleil. Les rochers effrayez font eouler de leurs veines, En forme de fueur, de nouvelles fontaines: Et l'Echo que le bruit a fait fortir du bois, Perd avec Acteon l'esprit comme la voix. Diane toute seule au globe de la Lune, Regarde en seurere cetre crainte: commune, Le goust de la vengeance adoueit sa douleur: La passion luy met le visage en couleur : Son plaisir est de voir, qu'après tant de morsures, Ce corps infortuné defaille à ses blessures: Et que ces os rongez, & ces restes sanglans, Souffrent autant de moits, que ees chiens ont de

Que si dans ce moment vous voyez qu'elle éclaire, Ajoûtant à ses seux, les feux de sa colere, C'est pour rirer fur luy, tout ce qu'elle a de traits, Et tremper dans son lang la pointe de ses rais. Matque de son dépit indiserete & sauvage, Qui luy fera venir des taches au visage Que son Frere ennemy de cette eruanté, N'effacera Jamais d'aucun rrair de clarté.

LA GALERIE

#### DES FEMMES FORTES.

#### DEBORE.

TABLEAU PREMIER. Debore Profesisse, Guerriere, & Insendante du Peuple de Dien , fait elle-mesme son Portrait. SONNE T.

SI BY LLE conquerante, & Profetiffe armée, Je fervis les Hebreux du bras & de la voix: Et mes predictions jointes à mes explois.

Firent d'un double bruit retentir l'Idumée De mes justes arrests l'equité renommée, Sous ma Palme erigea mes paroles en loix: Et la marque me fut des Juges & des Rois, Du doige mesme de Dieu, sur le front imprimée. Que ne peut la Vertu conjointe à la Beauté?

Sans Pourpre elle me mit dans vne Royauté, Qui n'eprouva jamais ni Ligues , ni Rebelles : I'y fus en seureté sans Gardes & sans Forts Et sans faire à mon Peuple vn joug de citadelles, En regnant dans les cœurs , je regnay sur les corps.

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* AHEL.

TABLEAU SECOND. Elle tuë avec vn clou Cifare General des Cananeans.

SONNET

Un espris de Heros Jahel est animée; Son courage en ses yeux aguerris sa pudeur: Et ses regards de seu montrent de quelle ardeur, Son bras en vne teste a défait vne Armée. Cifare se debat; son ame envenimée, Dépite de n'avoir vn Homme pour vainqueur : Irritée & confuse, elle sort de son cœur,

Et laisse dans son sang sa colere allumée, Voyez que c'est de l'Homme, & de l'orgueil humain:

Et que de ce Balon si leger & si vain, Avecque peu d'essort la Fortune se jouë : Comme d'vn souffle en l'air, elle peut l'élever: Sans qu'elle y mette auffi tout le poids de sa roue, La piquire d'un clou fuffir à le crever.

4004

#### IUDITH.

TABLEAU TROISIEME. Elle coupe la teste à Holoserne,

SONNET.

HOLOFERNE est couché, ce flambeau qui fommeille. A meslé sa lumiere avec l'obscurité : Et Judich fait de l'ombre vn voile à sa beauté,

De peur qu'à son éclat , le Barbare s'éveille, Le fer que tient en main cette chaste Merveille, Ajoûte à son vifage vne fiere clarté: Et pour la confirmet en cette extremité,

Son bon Ange luy fait ce discours à l'oreille. Affeure-toy, Judith, tu vas tuër vn Mort: Le Sommeil & le Vin, par vn commun effort, Ont dés-ja comence son meurtre, & ta conquelle: Ton Captif ne doit pas te donner de la peur :

Et ton bras fans danger, pourra couper la teste, D'yn homme à qui tes yeux ont arraché le cœur.

#### \*\*\*\*\*\* SALOMONE

TABLEAU QUATRIE'ME.

Elle exhorte au martyre les Machabées, · fes enfans.

SONNET A Ux yeux du Ciel ouvert, aux yeux de la Na-

Salomone combat l'Amour & la Douleur, Qui de sept coups mortels one fait en son grand

Par les corps de sept Fils, vne large ouverture. · Il ne tombe ni fang, ni pleurs de sa blessure: En elle tout est fort, tout tient de sa valeur. Sa Foy défend la brefche, & fon Ame en chaleur, Au milieu des tourmens croit plus qu'elle n'en-

Que ne fait point l'Amour? que ne fait point la

L'amour de septEnfans, qu'elle aime plus que soy, Luy fait fouffrir fept morts, en luy laiffant la vie. La Foy fait davantage: & pat vn rare effort, Qui ne laisse à l'Amour, qu'vn beau sujet d'envie, L'a fait jusqu'à sept fois Martyte avant la mort.

MARIAMNE.

TABLEAU CINQUIE'ME.

Sa mort courageuse, & le desespoir d'Herode. SONNET

MARIAMNE n'est plus, sa belle ame échapée, N'a laisse sur son corps, qu'vne belle passeur: Le fang pur & royal, qui luy donnoit couleut, S'écoule à longs filets de fa teste coupée. Aux yeux de son Tyran Megere offre l'épée, Qui luy fait vn miroir de crime & de douleurs Il y void, le cruel, les taches de son cœur

Il y void de fon fang, fon image trempée. A ce functe objet, il devient furieux: Deux Fantofmes vengeuts luy portent dans les

Le fet étincelant, & la torche allumée : Maisl'insense craint peu leur torche, ni leur fets Ce fang qui bout encor, de fa seule sumée Sans feux & fans Demons, luy fait tout yn Enfer.

#### PANTHEE

TABLEAU SIXIE'ME. Elle meurt genereusement sur son mary mort

er victorieux.

SONNE T.

E brave Mede est mott : les Palmes trop pefances Qu'il a voulu cueillir, ont abatu son corps:

Le front luy sue encor de ses nobles efforts: Et ses armes en sont humides & sanglantes. Les flames de son cœut des - ja tiedes &

lentes, Poullent avec fon lang leur fumée au dehors: Son ombte cependant jusqu'au pais des Morts, Des ennemis vaincus, fuit les Ombtes er-

rantes. Panthée, ah ! que fais-tu ! modere ta douleur:

Au moins de ton mary, fauve le second cœur; Et qu'vne mort suffise à vos communes peines. Il vit en toy, cruelle, il peut en toy perit: Et le fer inhumain, qui va t'ouvrir les veines, D'vne seconde mort le va faire mourie.

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* CAMME.

#### TABLEAU SEPTIE'ME.

Elle meurt courageusement, & fait mourir de poifon avec foi , le meurtrier de fon mari.

SONNET.

Un genereux dépit, cette Reine animée Le poison à la bouche, & la mort prés du

cœur, Reproche à Sinotix , dés-ja tremblant de peur, Le crime de sa main, au meurtre accoûrumée. L'Ombre de son mary, rant de fois reclamée, Teinte encore de fang, & passe de langueur, Preste à la recevoir l'attend dans la vapeut Que ces flambeaux éteints luy font de leut fumée. Belle ame, ne fors pas de ca belle prison i Ne va pas à Sinnare, avant que le poison,

T'ait fait de son meurtriet vne pleine justice Toute chose y conspire avec son mauvais Sort, Et l'Amour mesme a pris pout haster son supplice, La torche de Megete, & les traits de la Morr.

#### 杂安杂字 安 亲 杂表来李宗天李子 ARTEMISE

TABLEAU HUITIE'ME.

Artemife parle. SONNET

Où la gloire, & le deuil tegnent également : Et l'Afie erigee en vn feul monument, A laffe tous les Arts, & vaincu la Nature.

L'Amout avec ses traits en a fait la sculpture, Il en a de ses seux preparé le ciment: Et fait malgré la Mort, au nom de mon Amant,

Une eternelle vie en cette sepulture. Mais, Amour, quelle gloire ay- je de ces travaux, Si je fouffre aujourd'huy des marbres pour Ri-

Et partage avec eux, le beau feu de mon ame? Non non, si a belle Ombre erre parmi les Motts, Il faut que mon Esprit en nourrisse la flame : Et que la cendre messine en vive dans mon cotps.

歌歌 拍 拍 衛衛 经股份股份股份股份股份股份股份股份股份 MONIME

TABLEAU NEUVIE'ME.

Elle s'étrangle de son diademe, pour mourir avec fon mari jaloux.

SONNET

ONIME va mourir, fon mari le defire; Ce jaloux yeur l'avoit aux Enfers avec fove a Nature mandit cette barbare loy; Et l'Amour de dépit ses aisses en déchire. La Grace échevelée auprés d'elle soupire : Les Filles de fa fuite en pafliffent d'effroy: La Fortune a regret de luy manquer de foy : Et d'vn mesme regard la traverse & l'admire. Voyez le noble orgueil, qui tient ce noble cœurs Des biens comme des maux également vainqueur,

Il brave plus le Sort, que le Sort ne le brave. Rien ne peut l'enchaifner ; & du Royal ban-Dont la Fortune a crû le faite fon efclave . Pour fortir de ses mains, il fe fait vn cordeau.

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ZENOBIE.

TABLEAU DIXIE'ME:

> Elle chaffe aux Lions. SONNET

E fer fatal en main, & l'éclair au visage, Aprés avoir défait des Confuls & des Rois, La Veuve d'Odenat se veut faite en ce bois, D'vn ébat perilleux vn triomphe fauvage. Au feu qui par ses yeux fait luite son coutage,

Soit charme, foit respect , ce Lion perd la voix : Er vaincu fans combat, confulte fur le choix, Ou d'vne noble more, ou d'vn doux esclavage. Sauvez-vous de ces yeux, Spectateurs indiferets; Il en jaillit des feux, il en rombe des traits, Qui font fans faire bruit des bleffures mortelles.

A la chasse des cœurs ils ont esté dressez : Et les vostres pourroient, s'ils n'ont de bonnes

Au lieu de ce Lion, estre pris ou blessez.

LUCRECE.

# LUCRECE PORCIE

# LUCRECE PORCIE. TABLEAU ONZIE'ME. TABLEAU TREIZIE'ME.

Lucrece parle,

SONNET..

TOUTE SEN NATIONS FAYAGE MON PROBLEMS.
ELE SERING COME CONTRIGHT OF THE SEE NATIONS
ELE SERING COME CONCRIGHT OF THE SERING COME
LEAVY MON DEMONERACY SET SERING MAN SERING COME
MAY GENERAL FOR THE SERING SERING MAY SERING MAY SERING MAY SERING MAY SERING SERING MAY SERING MA

Aujourd'huy l'on erige en crime mon malheur: Et fans droit , le proces est fait à ma Memoire. Ma grande Ombre en geinit , & s'en plaint à

mon Sort : Et pour ne point fouffrit vne tache fi noire , Lucore en ce Tableau, je me donne fa mort, Porcie parle, SONNET.

Or n s digne de pitté, que d'honneut & d'enve, p. de m'étre, p. de m'étre d'enve, p. de m'étre d'étre de la comme del la comme de la comme

beau:

Et je pris pour mourit, manquant d'armes plus
plus fortes,

Des charbons qu'il me fit avecque fon flambeau.

# C L E L I E. TABLEAU DOUZIE'ME.

Elle se sauve du Camp de Porsene, & reporte la liberté à sa Patrie,

SONNET.

CLELIE est èchapée, elle est prés du rivage: Le La Fortune de Rome avec elle y'enfaut : Et devant cout vn Camp, qui detrairela pours'uit. Son ecur pour le bravet monte sur son viage. Du bord de son cant, le Tybee Tenourage : Sous elle à petirs plis , l'onde coule san brust et Et comme vn Ciel par des filmbeaux de la nuit,

Et comme vn Ciel paré des flambeaux de la nuit, Brille de ces Beautez, qui la fuivent à nage. Ne craignez point la mort, fugicives Beautez; Devant vous de respect ces traiss sont arrestez, Et ees caux, de vos feux vont estre consuméra. Sans tout ce charme entor ne pourtrez -vous

perir : Du pinceau de Vignon vous eftes animées , Et tout ee qu'il anime est exempt de mourir.

# A R R I E

TABLEAU QUATORZIE'ME.
Sa mort courageuse donne du courage

a fon mary.

ARRIE à fon mari, montre par sa blessure, Qu'il n'est point de douleur, dans vne brave mort.

Le beau fang, qui du eœur, à gros bouillons luy fort,

A de son chafte feu l'ardeur & la teinture.
Avec ce messme sing, par la messme ou verture
Un Amour est forti vibéreieux du Sort;
Il provoque Cecinne à faire vn messme estort;
Ex conclure du sien, ectre s'illustre aventure.
S'il y vade la vie, aly va de l'honneur:

Raffeure toy, Cecinne, & garde que la peur, Te recenant la main, ta gloire ne recienne: Arrie a dés-ja pris ca bleflure fur foy; Elle joine à fa mort, la douleur de la rienne, Er n'en a rien laiffe que la gloire pour toy.

+000d+

\_

T:

#### 、無機構業機構機構機構機構、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、</l></l></

### PAULINE.

### TABLEAU QUINZIE'ME.

Elle se sait couper les veines pour mourir avec Seneque son mari.

SONNET

Use Ame Égalemé, & Stolque & Romaine,
Pauline for péreiera aux arms de la Mort:
Un Amour Philosophe auto à ce beau transport,
Er veut donnet le coup pour adoouer la peine.
Soit envis, ou prisé, la Fortune inhumaine
Accour pour la rependre, & re-mouré fon fort;
Sa grande Ame y resilie, & parva noble effort,
Soude caree not avenue de la resilience de la commentation de la c

Apprenez, quoy qu'air dit vostre vain Fondateur, Qu'on souffre avec plaisir les morts les plus tragiques,

Quand l'Amour veut luy-mesme estre l'Executeur.

# LA SECONDE JUDITH

TABLEAU SEIZIE'ME.

Une Françoise fait pour son honneur,

ce que Judith sit pour sa Patrie.

SONNET.

RONTE pleure & faigne, il coulc de fa

Un corail qui fe melle au eryftal de fes pleurs: Son courrettile & confius é pand par ces hument; De eraine qu'Annola de fi filme le touche. Il tenfle, le Buttal, furecter riche couche, Arugle à ces heart, avegel è es douleurs: D'un braiter allumé de profense chaleurs, Le de de le configuration de la configuration de partie de la configuration de la configuration de Configuration de la configuration de Qu'à ce fee Holoferne il flux vne Juddin! Et que tu dois 'tamer de fer contre fa filmes:

L'Abeille vierge pique, elle a de la valeur. Et tu dois dans le fang de cette tefte infame, Ereindre le brasier de cét infame cœur.

## ISABELLE

TABLEAU DIX-SEPTIE'ME.

Ifabelle Princesse de Galles, sauve la vie à son mari , en suçant le venin de sa blessure.

SONNET

E Do WAR Dendormi, refve à quelque aventure, La Mort est dans sa playe, & le somme en ses yeux:

D'vn eœur plein des grands cœurs de ses braves Ayeux , Sa Femme veut mourir pour en faire la cure.

Sa Fennie veut mourir pour en faire la cure. Un Amour modecin plus fort que la Naruer, Composit de fis pleurs un baume precienza ; te die-pa fina l'Ividenzia, di amai valoriere de finale se de la large de la companie de la companie de Approche forter Amante, éta t bouche de tono ceur, cré la vigue d'édoired doit effer é fusueur, le fraire de 1s langue à la playe un distame. N'appedie pout deutre un'a certe genérola ne. Chaffront de fon corps la mont de le poisson. Chaffront de fon corps la mont de le poisson.

#### LA PUCELLE.

TABLEAU DIX-HUITIL'ME

La Pucelle parle.

SONNET.

FATALE à l'Angleterre, & fatale à la France, El l'autre par mon bras remife en liberté, Vud fon Trofie branlant, appuyé de ma lance. Le bûcher allume contre mon innocence, N'en pût, fout noir qu'il fut, noircir la purcee;

Et contre les Aureurs de cette cruauté, La Mott que je fouffis, fit plus que ma vaillance. D'vn cetur égal aux ceturs des plus fameux Guerriers,

Je garday de moncops la fleur fous des lauriers;
Et fus comme l'Abeille& chafte & courageufe;
le piquay, je chaffay les Leopards Anglois;
Et de mon aiguillon, Vierge victorieule,
Je défendis les Lys, qui couronnent nos Rois-

**州林** 

## LA CAPTIVE VICTORIEUSE

VICTORIEUSE.
TABLEAU DIX-NEUVIE'ME.

Une fille de Cypre conferve son honneur, & défast les Turcs, metrant le seu à leurs poudres.

SONNET.

SUN ces florans bischers Nicolie enflamée,
Se fauve en se perdant, & brusle dans les cauxe

Un feu noble, & vengeut porré par ces vaifleaux, De fa captivité la chaifne a confumée. La flame qui bouillonne, & la vague allumée,

Du Mailtre & du Captif font les communs tombeaux:

Tant de trefors divers, tant de membles fi beaux, Ravis au Ravificur, ne font qu'vue fumée. Dans le tumulte ardent des flames, & des flors Eudoxe monte au Ciel, & jouit en repos,

Du feu qui fond fes fers, & qui fair fa couronne: Jamais Heros n'y fur par vn plus noble Sott; Non mefine quand d'vn bras plus fort qu'vne co-

lonne, Le brave Hebren tuatour yn peuple à fa mott.

## MARIE STUART

TABLEAU VINGTIE'ME.

Elle se sauve de prison par vn lac, ellemesme gouvernant la barque. S O N N E T.

Cr l'Ecoffe void (a Reine fugirive, Sauver (a liberré, par va chemin nouvean: Cette barque en remblant porte vn Aftrefi bean, Er londe avec respect, la pouffe vers la rive. Le Soleti immobile a la vesté artentive,

A la route que tient le glorieux vaisseau : Une double clatré se restechit sur l'eau, De ses seux, & des yeux de la noble Caprive. Voyez que c'est du Monde, & de l'orgueil hu-

Noyez que c'eit du Monde, & de l'orgueil hu main : Une Reine qui rint trois Sceptres d'une main, Paife pour le fauver, de la chaifine à la rame. La Fortune ne peur abatre vin cœur fi haur: Elle abatra fa telte, & d'une hache infame.

Luy fera da son Trosne, en tragique échaffaut.

Prils els en enercesationation of energic energy energy energy en

## MARIE STUART

TABLEAU VINGT-UNIE'ME.

Sa mors chrestienne & courageuse pour la Foy. S O N NºE T.

VERRONS-NOUS fans piric, cette Scene

Où vécciur par la Mort l'Aftre des Ecoffois? Marie eft fous le fer: Honneur, Juftre, Loix, Verrex-vous la Verru trarate en criminelle: Son deuil et heroigue; & la hache mortelle, Ne peur faire parlit le fangle et ant de Rois: Si falangue fe tar, fa grace a de la voix: Er fon modelle orgueil parle à nos yeux pour

elle.

Quel Enchanceut a fair vn prodige fi beaut
La poye & le regret naifent de ce tableau,
Et la veue y reçoir du plasfis d'un fupplices
L'art coarte la Nature y fair vn doux effort :
Er fans avoir de mal, ni fouffirt d'injustice,
Une Innasceure y fouffre vne eternelle mott.

# A N N E

D'AUTRICHE.

TABLEAU VINGT-DEUXIE'ME,

SONNET.

Un long rang de Heros Descendante &

l'ajoûte vn nouveau luftre à leur vieille splendeur; Er brave des Vertus de mon sexe, & du leur, l'en surpasse les vns, & les aurtes j'égale; Mon humeur obligeante, & ma main liberale, D'un Peuple conquerant ont conquesté le cœur:

Sans atmes je (çay vaincte, & forcet fans aigreur: Er les Graces me font vne Garde Royale. Il n'eft point de Sujets, il n'est point d'Ennemis, Par tout où va mon Nom, qui ne me foient foumis La Vactoire a pout moy celle d'estre volage.

Er pour faire fleurir vn Etar fous mes loix, Si je n'ay le fexe des Rois,

I'en ay reccu du Ciel, l'Esprit & le Courage Lii ij

4634

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* CABINET DE PEINTURES

# E V E.

## AVEC ABEL, ET CAIN. DE CARLEVERONESE.

SONNET. Eve parle. E fuis de ces enfans la Mete & la Meurteiere :

Meurtriete avant leut vie , & Mere aprés leur Vierge je les tuay, par un faral accort, Et mon ventre leur fut une feconde biere,

L'infensible posson de cette Mort premiere, Sur tous mes descendans fera le mesme effort : En natifant ils mourtont par vn étrange Sort s Et mon crime apres moy, vivra dans ma pouffiere

Deteftez le Serpent; mais craignez la Beauté, Par elle, mes Enfans, vostre Pere tenté, Conceut tous les pechez dont sa Race est feconde. Ce bien est dangereux, n'y mettez point vos cœurs: Il ne vous fera pas des Anges dans le Monde,

#### Si dans le Paradis il fit tous les pecheuts. **新報准等終報條款條款條款條款條款** I. A

## MADELAINE.

NOUVELLEMENT CONVERTIF.

DE GUIDE. SONNET.

Cy d'enrepentir celebre & glorieux, Madelaine à foy-mesme indulgente & cruelle, Guerit de son peché, la bleffure mortelle; Et par ses larmes tire vn nouveau seu des Cieux. Son luxe converti devient religioux: L'esprit de ces parfums se fair devot comme elle: Ces rubis font ardens de sa flame nouvelle : Et ces perles en pleurs, se changent à ses yeux. Beaux yeux, faerez canaux d'vn precieux deluge, Innocens corrupteurs de vostre amoureux Juge, Ne ferez-vous jamais fans flames , ni fans dards?

Au moins pour vn moment faites ceffer vos charmes : La terre fume encor du feu de vos regards:

Et dés-ja vous bruflez le Ciel avec vos larmes,

4554

#### 06:06:06:06:06:06:06:06:06:06: CHE THE PARTY OF THE PARTY OF THE S. XAVIER.

RESSUSCITANT UN MORT. DE POUSSIN.

SONNET

E Sτ-ce du grand Xaviet la perfonne ou l'image, Qui force icy du Ciel les rigoureuses loix? C'est iuy-mesme, il revit, & fait tout à la

De fa foy, fur vn mort, vn glorieux ouvrage. Tout est miracle en luy , tout parle eu fon vifage : Ses yeux ont de l'ardeur, son geste a de la voix; La merveille qu'il fait , ravit ces Japonnois; Et le tavissement leur ofte le langage

Certes, qu'en ce tableau, par vn divin effort, La priere d'un Saint, fasse revivre un mort, C'est bien vne merveille étrange à la Nature: Mais l'effet qui templit tout uostre étonnement. Eft qu'vn Saint, fans quitet encor la sepulture, Y ressuscite en gloire avant le Jugement.

### ORPHEE

CHANTANT, ET OBSERVE par les Bacchantes, preparées à le déchirer.

SONNET.

RPHE's ence Defert foupire fonveuvage: Ses plaintes ont donné mouvement à ces bois: Er ces bestes luy font, instruires à sa voix,

Un concere de douleur piroyable & fauvage. Ces Ombres qui se font vn voile du feuillage, Ont suivi des Enfets les chargnes de ses doigts: Et pout l'ouir de loin, ce Fleuve que ru vois, Tout morre, & demi nud, monte fur fon rivage, Toute la Terre icy prend part à fon ennuy: Ces femmes feulement font vn desfein fur luy, Qui n'estoit pas entré dans l'esprit de Megere. Sauve-toy, malheureux, aux Enfers d'où tu viens a La Jalousie est sourde, & contre sa colere, Les cordes de ton luth fonc de foibles liens,

## **基**美美美美美美美美美美美美美

## ORPHEE

la mort d'Eurydice.

SONNET.

E Chantte infortunc se plaint avec sa lyte, Et d'une triste main luy conte son malheur: Les arbres d'alentout ouverrs jusques au cerur, Luy montrent leurs regrets qu'ils ne luy peuvent dire.

L'Echo dans ce rocher, à voix baffe en foupite: L'ombre hofteffe du bois, en pafit de doulcur: Ces lauriers affligez en changent de coulcut, Et leurs feuillages focss'en plaignent au Zephyre. Doux & puillant auteur d'vne douce verru,

Enchanceur instrument, que ne commençois-eu, Par ton Maistre affligé, l'office de tes charmes? Il a stechy la Mort dans sa funeste Cout: Aux plus cruels Demons il a tiré des larmes, Er voils qu'il ne peut enchanter son amour.

#### 

TUANT SA SOEUR affligée de la mort de Curiace.

SONNET.

PRE'S Albe vaincuë, Horace iey s'appreste, A noircir ses exploits dans le sang de sa Sœut: La Victoite offense en montre de l'hotreur: Et luy veut artacher le laurier de la teste.

La Fortune de Rome, à ce crime s'arrefte; Et rought d'avoit fait vn fi cruel vainqueur: Et l'amont fraternel chaffe hors de son cœur, Deteste sa vaillance, & maudit sa conqueste.

Derefte sa vaillance, & maudit sa conquelte.
Fleur du Sang de Bourbon, noble & sage
Beauté,
Ne crains point le succés de cette cruauté:

Elle est moins vn sujet de pitié que d'envie: Et sicelle qui doit en supportet l'esfort, A l'honneut que tes yeux éclairent à sa mort, Sa mott se trouvers plus belle que sa vie.

11

# LUCRECE MOURANTE.

DE GUIDE SONNET.

Lucrece parle,

ELEBRE malheureuse, & chaste criminelle,
Le posgnard à la gorge, & le regret au cœut,

De moy-meine ye fas julitee à mon honneur: Le fuis de mon depit la vilètime exernelle. Une Lucreceivy, plus honnelle de plus belle, Par fes rares vertus repare mon maineur : Et ye voy que mon fang avecque ma padeur ; S'écouleirs de mon copts, de voor trevivre en elle. Dois-je achever, Delhus, ou quiter mon def-

feint
Dois-je m ofter la vie, ou le poignard du fein?
L'vn fcra crû trop lafehe, & l'autre trop barbare.
Mon honneur m'eftravy, je ne le puis fouffrir:
Mais jame trop à voit celle qui le repare,
Pour achevet; jamas, de me faire mourir.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

LES.

## FUNERAILLES DEPOMPEE.

SONNET

E plus grand des Romains sauvé d'un grand Vient de perdre la vie à cét insame port: Les flots encore émus, d'vn si funeste Sort, One pousse par pixie son cops sur le rivage, Le voit à sur deux ais échaper du nautrage;

La flame qui le brufle eft trifte de la mort. Et de fes gens défaits les Ombres fur ce bord, Luy vont faite va convoy tenchéeux & fuvage. En vain vous chercheire dans ce puuve bufcher, Cequ'un deuil oetgeelleux fait gloite d'épancher, Pour donner de la pompe, à la cendre d'un homme. Il a galleur fon lufte, a d'ailleux sonprix:

Pour donner de la pompe, a la crendre d'un homme.

Il a d'ailleurs fon luftre, il a d'ailleurs fon prix:
Icy tout le Senat, & Rome loin de Rome,
Bruficat avec Pompée, entre deux ais pourris.

樊

Ili ili

## MOURANT.

SONNET.

A NTOINE ne vit plus que des yeux & du Où Cleopatre regne encore dans fon Ame:

Il ne peur la quiter, & sa mourante flame, Sur elle seule épand sa dernière lueur. Par saplaye il luy montre vn reste de chaleur; Sur sa playe elle fait, de ses pleurs vn dictame:

Et l'Amour qu'en mourant l'vn & l'autre reclame, Leur presente un cordeau, pour guerir leur dou-Au moins ouvrez les yeux à ce barbare outrage, De ce cruel Demon reconnoissez la rage,

Qui du Lit nuptial vous appelle au tombeau, Il ne peut, l'inhumain , quelque bien qu'il accorde. Que bleffer de ses dards, bruster de son flambea

Et pour le coup de grace, étrangler de sa corde. 26.45.58.45.58.45.45.45.58.45.58.45.58.45.58.45.58.45.58.45.58.45.58.45.58.45.58.45.58.45.58.45.58.45.58.45.58

## CLEOPATRE

MOURANTE.

DU CAVALIER FOSEPIN. SONNET

ETTE noble Barbare au luxe accoûtumée, Pour amollir fa peine, & flarer fa douleur, De ces fleurs dont le reint semble passir de peur, Veut titer vne mort subrile & partumée.

Un reptile piquant, vne épine animée, Luy gliffe parle bras, & la mord vers le cœur: Avec elle ces lys expirent de langueur : Er des-12 de pitié cetre rose est pasmée.

Sans pleurer ce malheur, on ne sçauroit le voir: Cet Amour sculement se rit du desespoir, Où sa malice a mis cerre belle Affligée. Il en brave, & fa gloire est de voir qu'à la fin. L'abeille du plaisit en vipere changée,

Fair au miel fucceder l'aigreur & le venin,

## SENEQUE

## MOURANT.

DE VIGNON. SONNET

CENEQUE en ce Tableaun'enseigne pas à vivre, Il enseigne à souffrir la Mott & la Douleur: La Sagesse luy met sa force dans le cœur, Er luy montre du doigt, la Gloire qu'il doit fui-

Son ame à son depart, imprime sur ce livre, De ses derniers rayons la plus pure couleur: Er ces filets de fang, qui fument de chaleur, Sonr ses liens rompus, dont elle se délivre. A quoy tend cér effort, docte & fage Romain? La Mort que tu poursuis, s'est cachée en ce

Ta plume luy fait peur, & repousse ses fleches: En vain tu t'es ouvert les jambes & les brass En vain ton Eiprit cherche à fortir par ces bréches:

Si la Vertu ne meurt, iamais tu ne mourras,

### RENE

## MMOLEE

par Mahomet II. fon Amant. SONNET.

RENE ne vie plus, son front qui fur si beau, Est mainrenant couvert d'une nuit crernelles L'Amour s'en desespere, & se noye auprés d'elle, De larmes qu'on luy void, couler par son bandeau. Megere à son costé, suy presente vn flambeau,

Qu'elle vient d'allumer au fang de cette Belle : Et jure que l'auteur d'vne mort fi cruelle, En souffrira le feu jusques dans le tombeau Ottoman, qu'as-tu fait? regarde ton ouvrage; Voy le deuil, & la nuit passir sur ce visage,

Qui faifoir autrefois ton plaifir & ton jour: To n'as rien avancé par cette barbarie, Cette beauré vivante estoit ton seul Amour. Et morre elle fera, ta feconde Furie,

## BAIAZE

EN CAGE. SONNET

BAJAZET, dont le nom, l'orgueil & le cou-

N'agueres occupoient les Terres, & les Mers, Maintenant abatu sous de superbes fers, Peut à peine remplit l'espace d'une cage. Son cœur toujours hautain regne en cét escla-

vage En esprit sous la chaisne il dompte l'Univers: Et regardant encor Tamberlan de travers,

Il brave fa victoire, & luy tient celangage: Ne réleves pas tant, injurieux Vainqueur Scaches que ces liens n'attachent point mon cœur, Et qu'il peut faire eneor des conquettes nouvel-

La Fortune aujourd'huy m'abandonne pour toy: Elle peut revenir, elle a toutes ses aisles Et tu ne l'as pas mise en eage avecque moy-

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

LA GLOIRE PEINTE A FRESQUE

dans le Dome de l'Eglise du Val-' de-Grace par Monsieur Mignard.

#### EPIGRAMME

F ST-ce par quelque charme, ou par vn vray miracle Que l'illustre Mignatd, nostre Appelle nouveau, A fait dans cette Eglise à la Terre vn spectacle, De tout ee que le Ciel a de grand & de beau ?

Soit que par vn pouvoir, qui ne se peut comprendre . Il ait fait tous les Saints , sous ce Dome descen-

Soit qu'il ait elevé ee Dome sur les Cieux: Aujourd'huy la France estravie, De l'Art qui découvre à ses yeux,

La Gloire, qui ne doit se voit qu'en l'autre vie.

M. LE CARDINAL

### DUC DE RICHELIEU.

DE CHAMPAGNE

EPIGRAMME

THAMPAGNE, quelque bruit que luy donne la France, N'a fait que copier ec fameux Cardinal:

Avant luy la Vertu, la Gloire & la Prudence, En avoient fait l'Original

# EPIGRAMME

SAGE & noble Julie, estoit-ce pas assez,
Qu'avecque ton esprit, qu'avecque ton visage, Aux Illustres du temps, & des âges passez, Ton heureuse naissance eust ofte l'avantage, Sans que ce beau Portrait demeurast pour ternir, Celles des fiecles à venir ?

**基金宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝** 

L E PORTRAIT

## D'UN PEINTRE

FAIT PAR LE FEU ROY. EPIGRAMME

N scalt à quelle gloire Appelle of a pretendre, Par ce fameux Pottrait que laiffa d'Alexan-

Son Pinceau de la Grece autrefois admiré : Mais sansestre flateur, j'estime davantage, Cét illustre Crayon, où par vn rare ouvrage, Des mains d'un Alexandre, un Appelle est tiré.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*

### POUR LA FLORE

## MARBRE

qui est à Seve dans un jardin.

Elle plaint la mort d'une Dame. EPIGRAMME.

DANS ce lieu de plaifit, folitaire & réveuse, De Climene je plains l'infortuné trépas : La Parque en nous l'ostant, m'osta tous mes appass Et dans yn Paradis me rendir malheureuse: Sans esprir, & fans mouvement,

Depuis ce funeste moment, Je fuis insensible & muère : Et n'ay, percluse de douleur, Que la froidure, & la pafleut, De la Morte que je regrete.

## 

## L'A M O

DE MARBRE

qui fait la Cascade du mesme Jardin. EPIGRAMME

Un deuil qui jamaisne se lasse, Piroyable & tragique Amour, La funeste mort d'une Grace, Le juste excés de la douleur, A fait vn ruisseau de mon cœur; Et fondu jusques à mes aisses : Mes traits mesmes, & mon flambeau, En ont pris des formes nouvelles Et sont devenus des jets d'eau.



### POUR LA PEINTURE D'UNE TESTE

DE MORT.

Envoyée à Madame la Duchesse de Schomberg.

MADRIGALE.

E Portrair eft celuy d'une celebre Belle, Des Graces , comme vous , de fon temps le Modele, Et de mille Caprifs, comme vous, le foucy;

Comme elle fit grand feu, vous en fiftes auffi, Et vous ferez vn jour de la cendre somme

and the property of the property of the

## POIIR UN PORTRAIT.

PETNIKE, mesure tes desseins, A l'impuissance de tes mains: Er teduis sous la regle vn Att qui trop ptefume. En vain tu pensetois achever yn Portrait, Qui ne sçauroit estre parfait, Que Cleon n'y mette sa plume: Et que l'Amour n'y touche de son trait,



A LOUIS

## LOUI LE IUSTE

Pour l'Histoire de son Regne , écrite en vers, er representée en tailles douces.

N quelque part du Ciel que t'ait porté la Gloste,

Sort à ce Globe, où Mars regne avec la Victoire; Fr des Heros guerriers, les Espries eouronnez, Couronnent en commun l'Aftre,dont ils font nez: Soit à cette brillante, & patfible contrée, Où font des justes Rois, les trofnes sous Aftrée : Soit à ee Cerele blane, & de lys marquete, Au triomphe eternel des François affecté: Arreste-icy, grand Roy, tes yeux & ra lumiere : Vien voir ces Monumens d'eternelle mariere, Que les Muses en deuil, & les Arts affligez, D'vn zele magnifique, icy t'ont erigez. L'entreprise en est noble, & noble la structure: La grandeur n'en est point à charge à la Nature :

Sous eux les Elemens ne sont point affaitlez : Les plaines, ni les monts, n'en sont point deplacez: Et pout les eimenter, les Nations foulées, N'ont point veu leurs fueurs à la terre mellers. L'Esprit seul les a faits, & les a faits d'esprit; Jamais rien de si grand l'Egypte n'entreprit, Non melme quand les Rois dans de vaines ftru-

ctures. Oui menacent encor le Ciel de leurs mafures. Oferent allier, par vn barbare orgueil, La pompe avec la mort, le luxe avec le deuil.

Aussi le Temps a fait fur ces masses hautaines, D'illustres chastimens des vanitez humaines. Ces tombeaux font tombez, & ces fuperbes Rois, Sous leur chûte font morts vne feconde foi 1 Mais quoy que fasseicy le Temps joint à la Par-

Sous ton Nom, fous ton Aftre, invincible Monarque, Ces nobles Monumens dreffez à res Vertus, Jamais d'aucun effort ne seront abatus.

Tous les jours y verront prosperer ta justice : Ta valent tous les jours s'y verra dans la lice : Le rebelle Sujet , & le fier Etranger , Y viendront à tes pieds, tous les jours se ranger; Et l'Eridan, le Rhin, le Tage & la Mofelle Seront liez fous toy, d'vne chaifne eternelle.

Tel est ce Monument où tes faits revivront, Pour servir de modele aux Rois qui te fuivront. Donne - luy ton Esprit, preste-luy ta presence, Pour le bien des François, pour l'honneur de la France:

Et parmi les parfums, qui t'y feront offets, Reçoy le grain d'encens, que je t'offre en ces vets. Et couronner son front d'un plus brillant atout,

## SURANIE

## PASTORALE.

Faite pour le départ de la Reine de Pologne. DAMON, TYRSIS, DAFNIS

### DAMON.

UE le bruit m'est fatal, que fait la Renom-Que d'une juste peut j'en ay l'ame allarmée ! Er que de ma taifon , contre vn mal fi pressant, Le secours est timide, & l'effort languissant Elle nous quire done, cette fage Bergere, Qui nous charmoit si fort, qui nous estoit si chere, Nous perdons Utanie; & nous perdons aussi La joye & lesbeaux jours qu'elle faifoit sei.

#### TYRSIS Ce bruit n'est que trop grand, & que trop ve-

Et comme toy, Damon, j'en suis inconsolable. D'vn elimat éloigné sont venus des Bergets, De parole, de mine, & d'habit étrangers, Pour luy faire present du cœut & des promesses, D'vn Roy fameux en gloire, & fameux en richeffes: Et ee present offert, ils la doivent mener, Au pais où ce koy la fera couronner.

#### DAMON.

Qu'avoit-elle besoin d'vn second diadéme, Elle, qui de sa gloire a la source en soy-mesme ! Qui regne par nature : & de qui la beauté, A titre de Couronne, & droit de Royautes N'est-elle pas affez par les Graces parée? N'est-elle pas assez dans nos cœurs honorée! Dans nos eccuts, où l'Honneur a fait à sa Vertu, Unttoine, qui du Temps ne peut estre abatu?

#### TYRSIS.

Que luy peut apporter cette gloire nouvelle? Crost-elle en devenir, on plus fage, ou plus belle? De quelque ot que foit fait ce cercle precieux, Il n'ajoûtera point de lumiere à ses yeux: Et tout ce que la poutpre a d'éclat & de flam . N'augmentera de rien le lustre de son ame,

#### DAMON.

La Fortune peut bien la mettre en plus grand

Kkk

Mas cér atour brillant, quelques rayons qu'il jette, Ne pour en l'éclationt, la rendre plus praface. Elle est fage, elle est belle, és la Fottune en vain, Afin de la parer, y veut mettre la main. Cette pature est bonne aux idoles de boue. Qu'en poiant elle clève audellist de sa coui: Urante a de soy son lostre & sa valeur. Elle se peut passifer de touse autre couleur.

#### TYRSIS.

Mais je crains fort ,Damon , que de cette Couronne,

Qu'avecque cant d'éclar la Fortune luy donne, A fon chognement, il ne nous refle ici, Que de truites bouquets d'épine & de fouci E equ'après le moinent que nous l'autons perdue, Une funelle nuit dans ces lieux épandue, De nos beaux jours changez, faille mourir la fleur, Et nous ofte la joye, & le plaifir du cœur.

#### DAMON.

C'eft ma crainte, Tyrfis, & dés-ja les prefiges, En fonc clairs & certains, par tous nos pafurages: De cris longs & plaintifs nos bois our refonne: San nuages le Ciel par rois fois a tonné: Les bouquets font côbez des deux bras de la Seine: Les herbes on jaum fur la rive prochaine: La Lune évanouie a pafli de douleur: El e Soleil étenis, seft rouvé fans chaleur.

#### TYRSIS.

F. Ces triftes meffagers de miferes publiques, Peuvent-ils annoncer d'accidens plus tragiques, Que celuy qui nous doit ravir von Beaute, Qui fait de nos beaux jours la plut belle clarté: Qui pare de moissons le sein de nos campagnes; Qui de bouquets de seus partime nos montagnes; Qui fait couler le baume, & le lair russelleter, Par tout où de fey yeux, yn rayon peut aller?

#### DAMON.

Autant qu'elle eut pour nous de vertus & de char-

Augant à fon départ nous verferons de latmes: Er fon éloignement par vn contraire Sort, Sera de nos beaux yours & l'eclipfé & la mort. Il ne nous rellera qu'vne nuit eternelle : 1 a Grace & la Vertur s'en iront avec elle: Et nos ans palferont de la fertilité. A Forage, à l'hyver, à la flerilité.

#### DAFNIS.

J'excuse vos regrets, & pardonne à vos plaintes: Mais je ne puis, Bergers, consentir à vos craintes, Uranie, il el vary, ne le pout ellimers. El les ceurs fore ben data spic le ne peut channers. El les ceurs fore ben data spic le ne peut channers. Ce qu'au Monde entor jeune, e floto celle d'Africe. Cegla la Orde sprinterenps el lva monie noble avour. Quand peinet e partimere elle s'étale au pour se Qu'une palme de fruits fuperbe écouronnée; par monar un parind, dans lequel delle dit neel Lequ'un Pieuwe fectond, qual d'un coun leurit à par, le le lui de la celle de la c

Est vn moindre ornement à toute vne prairie, Que n'est la sage Nymphe à nostre Bergerie. Mais à mon gré, Bergers, vous craignez sans raison.

Que du jour qu'elle aura quité cétorizon, Avec elle les fruits, & les fleurs se retirent; Et du bon temps pour nous ses semences expirent. Ces biens sont du Soleil, & le Soleil toúpours A la mesme lumiere, & faitle mesme cours.

#### TYRSIS.

Mais s'il n'a de vertu, qu'où fe trouve Uranie; Et fi par tour ailleurs fa lumiere eft terme: S'il tire de fes yeux l'efprit & les couleurs, Dont il forme les fruits, & dont il peint les fleurs; Pouvons-nous efpeter, que ce moment funclle, Qui nous la doit travir, nous laiffe rien de refle?

#### DAFNIS.

Vous devez espeter plus de contentement : Cette vertu n'est pas la vertu d'un moment : Elle s'est écreduse à toute la contrée: La Terre en est au loin couverte & penetrée: Et l'Esprit d'abondance & de serenté, Ne peus fortir d'un lieu, qui stu d'elle habité.

#### DAMON.

Mais, Dafnis elle part, & c'eft ce qui m'afflige. La rofe naift, & meur fur ven mefine tige: Où l'anemone rezoift, l'anemone veiillit. Les tulipes jamais m'abandonnent leur lit : Et cette rare fleur, fur nos terres éclofe. Cette fleur qui ternit & le lyi & la rofe, Se prepare à paffer des fleuves & des mets, Et va faire vn Printempsa u pais det Hyvers.

#### DAFNIS.

Le lys ne vicillit pas coijours fur fa racine; Ni la rofe ne meuretoôjours fur fon épine; Sans attendre la mort, ni lékemps de vicillir, Pour parer les Autels, ils fe laiflent cucillir. Uranie est trop fage, & du Ciel (trop cherie, Pour achevet ses jours dans nostre Bergerie.

+394

Un bien fi general , vn bien fi precieux, Doir non moins que le sour eftre de rous les lieux : Et d'vn fi rare objet la lumiere feconde, Est le commun tresor de tous les yeux du monde. Ainfi fans refuser, des plus fascheux climas, La froidure ou le vent, la pluye ou le frimas ; Sans discemer les mœurs, ni juger desmerites; Sans faire exception des Maures , ni des Seyrhes Le Solcil se fait voir aux Peuples rour à tour, Er leur donne en commun sa presence & le jour. Les Rivieres ainfi fecondes par leur course, Pour nous faire du bien, s'éloignent de leur source. Ainsi les venrs, auteurs de la fertilité, Ne sont d'aucun pais, qui leur soit affecté : Ils s'épandent par tout , & d'une douce haleine, Entichissent les monts ausli-bien que la plaine. Ainfi la grande Mer, julqu'aux Mondes nouveaux, Porte d'vn flux égal , les trefurs de ses eaux : Er fans apprehender, ni deferes, ni fauvages, Des plus triftes climats embraile les rivages. La verru d'Uranie est en ce temps pervers, De ces biens generaux donnez à l'Univers. Sans faire vne injustice, & commune & publique On ne peur l'empescher qu'elle se communique: Et de borner sa gloire à ce seul orizon, Ce feroit rerenir vn Soleil en prison.

#### DAMON.

Au moins s'il luy faloir aller à quelque terre. Où loin des grands hyvers , & plus loin de la

En repos & fans trouble, elle achevast le cours, Qu'ont marqué les Deftins à ses illustres jours : Cette abience, Dafnis, nous seroit moins cruelle, Et la playe en nos cœurs n'en seroit pas mortelle. Mais qu'elle aille exposer à d'eternels hyvers, A des pais de glace, & de neige couvers, Les graces d'une fleur fi tendre & fi parfaite, C'est ce qui nous tourmente, & ce que je tegrete.

#### TYRSIS.

Seroit-elle pas mieux dans le Païs des Lys, Où de tant d'autres fleurs les chaps sont embellis: Où la terre en tout temps de bouquets est ornée: Où l'arriere-faison est peinte & couronnée : Où la nuit meime est belle, & le jour garde encor j La douceur & le teint qu'il eut au Siecle d'or: Qu'en des lieux où la terre est trifte & demi nuë: Cù la Nature sombte est de neige chenuë: Er le jour de brouillas humide & languitlant, Temoigne à sa passeur, la froidure qu'il sent?

#### DAFNIS.

C'est offenser, Tyrsis, vne chose si belle, De craindre que l'Hyver ait du pouvoit sur elle. Jamais pour aucun froid le Soleil ne s'éteint : En tout remps & par tout, il a le meime teint Et tous les tourbillons que lasche la tempeste, Ne luy sçauroient ofter yn rayon de la teste. Les beaurez d'Uranie autont un sort pareil : Il n'en tombera rien , non plus que du Soleil: Les Vents respectueux s'adouctiont pour elle: L'Hyver se parera d'une couleur nouvelle : Er le Ciel luy fera, d'vn feu tiede & doré, En quelque part qu'elle aille, vn Printemps affeuté.

#### DAMON.

Qu'elle s'en aille donc puisquele Ciel l'ordonne, Des mains de la Vertu recevoir sa couronne, Que de la France au loin, elle fasse l'honneur: Que de tout vn Royaume, elle foit le bonheur : Et que bien-toft l'Hymen luy donnant une race, Fatale au grand Tyran, fous qui gemit la Thrace, Ses Neveux Conquerans, aillent de les Ayeux, Dans la Grece accomplir les deffeins glorieux. Qu'elle parte d'icy glorieuse & contente: Que la prosperire luy soit roujours presente : Qu'vn Printemps eternel jusques aux derniers jours, De son illustre vie accompagne le cours Que l'Hymen & l'Honneur, que la Gloire & la Joye, Ajourent tant de fleurs, & messent tant de soye, Au joug noble & facré, qu'on luy veut imposer, Que jamais à son cœut il ne puisse peser.

#### TYRSIS.

Que le cercle royal, que pour elle on appreste, Sans luy charger l'esprit falle honneur à sa teste : Que le trosne où la doit la Forrune placer, Ferme & roujours égal ne la puific bleffer: Et qu'il soir respecte de l'inconstante roue. Qui met en pieces l'or, comme elle y met la bouë.

#### DAFNIS.

Que Flore & le Zephyr parfument son chemin : Que l'œillet sous ses pieds naisse avec le jasmin : Qu'vn vent doux & scrain diffipe les nuages : Que l'Hyver & la Mer suspendent leurs orages : Que la Fortune enfin proftant à son vaisseau, Sa voile & son timon, la conduise sur l'eau,

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

### LISLE DU PLAISIR.

Sous vn climat étrange, où lept fois tous les jours, La Mer change d'afficte, & la vague de cours : Il se void sur les caux, vne Isle vagabonde, Qui flote sans arrest au mouvement de l'onde.

Kkk it

440 Comme yn navire errant, que le Phare & le Nort, Auroient abandonné, loin de rade & de port. Sur ses bords jour & muit, des troupes de Sirenes, Flateufes de la voix , & du cœut inhumaines : Font de leurs doux attraits des pieges aux passans, Plus cruels à l'Esprit, qu'agreables aux sens: Corrompent la raifon par la veue éblouïe : Empoisonnent le cœur, du plaifir de l'ouie: Et par vn rare effet de leurs malins accords, Mettent de la discorde entre l'ame & le corps. Un Printemps eternel, qui sa rive environne, De myrthe & de palmiers lny fait vne couronne. Là des effains d'Amours fur les branches perchez, A des jeux innocens paroifient empefelicz. De nœuds & de festions les , vns par couples lient Les palmes qui fous eux, de respect s'humilient: Et par les doux transports de leurs ames de bois, Soupirent fans esprit, & se parlent fans voix. D'autres jettent des fleurs d'épines desarmées, Er d'yn ambre incarnat teintes & parfumées, Qui semblent faire en l'air de leur pure couleur, Un nuage innocent de flames fans chaleur, Mais de ces vains jouëts la montre peu fidelle, De loin est agreable, & de prés est cruelle: Et les infortunez qui suivent ces appas, Sous vn plaifir trompeur, trouvent vn vray trépas.

## 亚米米米米米米 美美美美美美美美 S. LOUIS

LOUIS LE IUSTE. Sur l'Eglise dedice à Dieu en son Nom.

SONNET.

DE ce Temple fameux la pompe & la structure, Louïs, de tous les Saints, ont attiré les yeux : Et pour t'en faire vn jour vn pareil dans les Cieux, Je viens avee ton Ange en prendre la mesure. La matiere en est riche, & riche la sculpture, Le luxe y fait au zele vn fujet precieux : Et les plus nobles Arts l'un de l'autre envieux, L'one batti de trefors fournis par la Nature. Acheve ce dessein , royal Entrepreneur: Il eft de ton merite, il eft de mon honneut, Qu'aprés mon Temple fait, on fasse mon Im

Je la dois avoir digne, & d'vn Saint, & d'vn L'Or a trop peu de prix, pour vn si rare onvrage, La Gloire & la Vertu la tailleront fur toy.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

LIMPRIMERIE DI LOUVRE

O Y. SONNET.

E s doctes voix ont cours, par tout où le jour La Nymphe au cor d'argent n'en a point de pa-

Elles font pour les yeux, & non pour les oreilles: Elles se font ouir, & ne font point de bruit. La Verru me respecte, & la Gloire me suit : Les Armes & les Arts ont befoin de mes veilles : Je rappelle les Temps par mes nobles merveilles: Et l'immortalité de mes mains est le fruit.

Les palmes de Cesar, les lauriers d'Alexandre, Ne seroient plus sans moy qu'vne inutile cendre: Mon ancre aprés leur mort les a fait refleurir. GradRoy, dont la faveur est pour moy si publique, Ne crains rien pour les tiens, je snis ta Domestique, Et loge trop pres d'eux , pour les laisser mourir. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## LIMPRIMERIE

DU LOUVRE U-ROY

SON NET.

U E le travail est long que ton Destin m'anprofte,

Enfant victorieux & dés-ja conquerant : Et qu'yn jour tes lauriers, quand tu feras plus grand, Occuperont mes bras, & pareront ta telle Les Muses, ces neuf Sœurs, austi chastes que belles, En vain pour ce servir me presteront leurs mains : La Gloire en vain voudra fournir mes Ecrivains. De plumes qu'elle mesme ostera de ses aisles. On m'avoit bien predit, que logeant chez les Rois, Mes veilles ne poutroient suffire à leurs explois, Tant que le Droit auroit la Fortune prospere.

J'ay beau roidir les bras, & beau m'evertuer, Sitandis que je suis, sur l'Histoire du Pere, Le Fils encore enfant, me fait dés- ja fuer.





### A MONSEIGNEUR LE DUC D'ORLEANS

SUR LA PRISE DE GRAVELINE.

SONNET.

A Yawa, que firone-nous, aprés cerre coquardes Que file ser fament louterinde no et fibras 1. a Meuit é pouventée, en tremble dans fes hords. 1. a Meuit é pouventée, en tremble dans fes hords. 1. Le grand Luon Flamand a des-pa la dern prefix. Le grand Luon Flamand a des-pa la dern prefix. Le grand Luon Flamand a des-pa la dern prefix. Le grand Luon Flamand a des-pa la dern prefix. Le des des des cours, qui couronnent fa refix. Acheve doos, Calfon, foraits avec honneur, Caret de Garveline, effi la part de la Gardeline, effi la part de Garveline, effi la que de Garveline, effi la que Ameret, Danqueque, Cand, fora puillins & Ameret, Danqueque, Cand, fora puillins &

fameux: Mais les cœurs des François font des places plus

fortes: Et qui les a gagnez, peut tout vainere avec eux

## SUR LE DERNIER SIEGE DE CASAL.

SONNET

TEMERATRESTRAVAUX, épouventable maffe, Où jadis les Tinass, pour affeger les Cieux, De monts déracines remparerent la Tirace, Hauss & valtes déficins de dépende & d'audece, Elemens transportez, ouvrage ambitieux, Rempars, qui de l'Europe atrefter tous les yeux, Ne redoutez-vous point Louis qui vous me

En vain l'Ambigion a ces monts entaffez, En vain mille drapeaux, autour d'elle amaffez, Esperent de Casal la superbe conqueste: Louis est vn Hercule, & magré ces remparts, Aux Gerions d'Espages il esse la sessa de la sessa

Louis est vn Hercule, & malgré ces remparts Aux Gerions d'Espagne il cassera la teste: Et sera rendre gorge au Serpent des Lombards.

4694

## A MADAME

PONTCHASTEAU.

QUE LES AFFLICTIONS

fons des marques de merite, & des preparations à la Vertu.

#### SONNET.

N'Accuse plus ton Sort, genercule affligée, II eft de ron honneur, que ta fouffres ainsi-Le Soleil eft au ciel, de vapeurs obléuvel; Et fur terre la rofe eft d'épunes chargée: La prele eft dans la mer des vagues affigée. Lo reft pafle de peur, de paune de fouci : Le feu tour beau qu'il eft, de fumée eft nois-

Et fouvent la lumière est de l'ombre outragée. C'est la commune loy des choses de valeur, Qu'à leur prix, la Fortune égale leur maileur; Et qu'avecque sa roue, elle forme leur gloire. L'argent n'a point d'éclar avant qu'il for baru, Le ciscau fait l'image en decoupant l'yvoi-

## A LA MESME

Et les Afflictions achevent la Verry

QUELANOBLESSE Gravertu doivent vaincre la Fortune.

NOBLE reste d'un Sang, dont les Lys de la France,

Ont receutant d'éclar, & tant de bonne odeur, & de qui chaque goute, est encore enton cœur, be merite & de gloire ven illostre semence. Lucrece, il faut souffir, & prendre parience i Ton seul nome te devois donner de la valeur a Avec toyla Vertu combatra ron malheur:

Et le prix du combat fera pour ta constance. Souviens-toy de ton Nom, souviens-toy de ton Sang

L'vn & l'autre est fameux, l'vn & l'autre est d'vn

A ne te point fouffrir de victoire commune: Si Lucrece autrefois a plavainere la Mort: Lucrece & la Vertu par vn plus noble effort, Poutront bien aujourd'huy furmonter la Fortune.

> koo#a Kkkiij

#### POUR LA MESME. EPI.T APHE

## SUR CHISTOIRE

## ROMAINE.

SONNET.

L n'est rien de fameux, comme l'est cette Hi-C'est l'Ouvrage immortel de cent sçavanres mains, C'est la seconde Rome, où des premiers Romains,

Vivra malgré le Temps l'erernelle Memoite. Leurs Images y font fans marbre & fans yvoite: Ils y domptent encor les Rois les plus hautains: La Fortune les porte audeilus des Humains; Et forme de fa boule vne baze à leur gloire.

Icy de tout le Monde vn scul Peuple est vainqueur: Icy des Enfans forts, & des Femmes de cœur, Et de l'age & du fexe ont vaincu la foiblesse :

Mais parmi ses Heros, & parmi tous ses Dieux, Cette Rome n'a rien de si victorieux, Que le font à mon fens, les vertus de Luerece.

### EPITAPH

DI

ROY DE SUEDE. SONNET.

PASSANT, apprensicy que tun'es que poussière: Que ce Monde est à l'Homme vn pais étranger: Et que le corps d'vn Prince, & eeluy d'vn Berger, De quoy qu'ils soient eouverts, sont de mesme ma-

tiere. Gustave ne vit plus, & cette Ame guerriere, Par qui le Rhin voulut du Tage se venget : Et sous qui dés-ja l'Aigle offroit de se ranger, N'est plus rien qu'vn grand Nom, à parer vnebiere. Il gift, &courefois fon Esprit conquerant, Donne encor des combats, dans vn cercueil errant, Quiluy compose vn char & de deuil & de gloite: Savaleur est entrée au cœur de ses Guerriers :

SonOmbre devant eux suit encor la Victoire: Et de sa cendre mesme, il germe des lauriers,

DE M. LE DUC FRONSSAC.

SONNET

C y gist Leonor illustre de naissance, Plus illustre de foy, de eourage & d'honneur: Il moutut de vingt coups; & son ame sans peur, A vingt morts toute feule opposa sa vaillance. L'Heretique infense, deceu par l'apparence, Et luy voyant du Roy le vifage & l'ardeur, Penfa qu'il euft auffi fa fortune & fon eœur : Et erût tuër en luy ,l'Hereule de la France.

Paffant, fi vous comptez ses vertus pout des

Et si vous mesurez son âge pat son sens, Vous trouverez sa mort digne de vostre envie. Le Printemps & l'Autonne en luy n'eurent qu'vn

Et ses fruits estant meurs dés la fleur de sa vie. Il mourut en jeunesse, & mourut plein de jours. 

#### E ITAPHE DE M. LE MARQUIS

PISANY. tué en la journée de Nortlinguen.

SONNET. Ouvent de cent lauriers cueillis par la Vi-

Ctoite, D'Angenne icy repose avecque la Valeut: Dés quinze ans geneteux, des quinze ans plein de

Il fuivir aux combats son Genie & la Gloire. Le Pô, le Rhin, la Meufe, auront toûjours memoire, D'avoir veu ce Heros, de leurs armes vainqueur: Et de sa triste mort, la France avec douleur, A jamais portera le deuil en nostre Histoire. Sur les bords de l'Eger, gros de fang & de morts, Il montra jusqu'où vont les courageux efforts,

D'vne Ame conquerante à l'honneur arreftée: Sous ses propres lauriers il y fut abatu, D'vn coup que luy donna la Fortune irritée, Qu'il euft vaincu fans elle aveeque la Vertu.

## L'H Y V E R

AM. LE PRESIDENT
DE BAILLEUL,
SURINTENDANT

DES FINANCES.

Egrand Hyer, BAILLEU, eft venu de Norvege.
Tour courte de glacom. & roue chenu de nege.
D'abord qu'il a paru, le Soleil a tremblé,
La Lune sels munne, & de cappe & demafque,
D'une peau d'uns Saume a lon dos affublé,
Et d'un doublé bonner Mars fourré fon câque.

Ils ont certes taifon, ces Courriers Iumineux, Deprendre leurs gabans, & leurs mauteaux fur eux, Ayant à faite au troid, yn fi rude voyage. Encor le Ciel eft-il émaillé de verglas; Et fi de bien gliffer ils n'ont ay pris l'vláge, A peuce fans romber, feronr-ils quarte pas.

Le Neclar eft gelé dans la celefte coupe, L'Echanfon qui le fert à la divine rroupe, D'une peluche double arme fes cheveux blonds: Les Jemeaux quivont muds, font malades de rhume, Et Mercure auroit pris les mules aux alons,

S'il n'avoit les talons environnez de plume,

+>44

Les Dieux qui font venus habiter parmi nous,
Quelques humains qu'ils foient, n'out pas le temps

plus doux:
Ni ne font respectez plus que nous de l'orage:
La Veriré ne peut en sauver son slambeau,
Themis puut vn manchon, a mis son glaive en gage,
Er s'est tair vne eueste avecque son bandeau.

446
La Fortune a les pieds geles deffus fa boule :
Le cryftal par le nez gourre à gourre luy coule;
Tour fon jeu mainemant, elt de fouller fes doigts:
Les Mufes one quiré l'équide & les écoles:
Er pour les réchaufter, à faure d'autre bois,
Apollon fair grand feu de luths & de violes,

L'ample & liquide cours de Bàcchus est gelé: Ses Nymples ont le fang dans leur boites cullé: Le grand beuveur Silene au Ciel en fair querelle; Leurs bateaux prisonniers ne peuvent plus courir : Erquoy que l'eau leur foir vne poison mortelle, Si l'eau ne les débres , elles Sén vont mourir.

Les tronpeaux écaillez, que nourrissoit la Seine Des roscaux renaissans de sa roulante plaine, Sont dans de grands, glaçons, comme en paste en-

chassics:

Les sleuves morfondus se sont cachez sous terre:

Er dans leurs potsd'azur, que le froid a casses,

Ce qui sut cau devant, maintenant est de verre,

La merveille est, BAILLEHL, qu'en ee temps de rigueur.

er rigitur.

Chez toy malgré le temps, les Graces sont en seur,
Et jamais des bienfaits la source ne se gele;
Ce miracle est celebre, & bien digne de toy;
La preuve en est publique, & moy qui suis sidele,
Sans voir & sans toucher, j'en veux avoir la suy.

### 

Vous qui daignez mes foins avee moy par-

Erdes volltes daignez fur moy wour decharger: Avanr que mon malheur d'avec vous me lepare, Er que le cours fatal d'vne Etoile barbare, Arache à mon Eiprir cout ce qu'il a de doux, Vous oflanz à mos yeux, & m'éloignain de vous s' Soudirez qu'encor vn coup, de mon fort je me plaignes.

Et qu'avant que pour moy toute clarté s'écigne, Du parfunde ma plume, & du fru de mon cœur, Je fails à vos tents, ven offiande d'honneur. Ma bonche vous l'a dir, ma main le dit encore, D'en culte fais pareil vos merites phonotre: Vous effes ma fortune, & faires rout mon bien: Voltre cœur effle centre, où repoil e l'mien: Er purgé des abus & des vaines fumées, Dont en ex emps d'errout, and aines font char-

mets,

Le feul bux que je fouffit à mon ambition,

Et de pouvoir gagner, de volte affiction,

Un filer fullenture, qu'ouir ferme, & qui terme, le

Volte am generouie arrachée à la menne.

Le le perfectorà à cer chairine de prior grief.

Les froits de mon exue l'atourée la couvonne.

Les froits de mon exue l'atourée la couvonne.

En m'en éthmetous plus riche & mieux paré,

Que fi mon front bullior fou va rocetée dorée.

Je (şay qu'va figrand bien mon merire furpaffe; Ien e preends aufii fobtenit que de grace. Vous politédez fur moy l'avanrage du fang; Iscedé à vos vertus, non moins qu'à votre rang. Voftre Ame belle & noble eft des plus élevées, Ill'envient point du Ciel, qui foieur plus achevées Elle artire, elle éclaire, & fa vive clarté, Se répand au debors avecque majefté. Par cil: vostre refte est fans or couronnée:
Sans pourpre vostre vie en est illuminée;
Et quoy que v.us fusiez, vos moindres actions,
En montrent la reinture, & les reflexions.
La douceur est en vous alliée à la force.

L'attrur eft vigoureux, la pointe a de l'amorce: Non moins qu'en vostre front, non moins qu'en vostre cœur,

Tout est noblesse en vous, tout ressent la grandeur; ErlaPourpre non moins, que l'esprir de cet homme, Qui regna dans la France, & dur regner à Rome, De sa gloire sur vous restechir la couleur; Et s'y conserve encor avec roure sa steur.

Mais cetre ame finoble, & finée à l'Empire, Ne doit pas rejetter l'alliance où j'afpire. Le jour beau comme il eft, s'allie avec la mit: L'Automne avec l'Hyver, la feuille avec le fouir L'argent s'unir au plomb, dans le fein de la mine; La perle à la coquille, & la rofe à l'épine.

D'aillean 3: ne fluit pas fi furt à refuter ; Le puis payet du mien. Jay de quoy me prifer. Je ne relicimble point à cer vaines Searuse, Coulé quoyupers d'autr richement everhele, que fluit que de la commanda de la commanda de la Ne font rien au dedant, que paille de que limon. Il ser fair tous les pours det falotes dorées, De s'Gouches de grands frais, decaquinraines paster. La Forture du lim, pour blen les couvenners. Mais as-elle vu rayon d'égire à leur donners et passer les pour de falotes de l'origine Nous les voyons combet, ge malgir (on critier, ne just su leur de la critique de l'origine Nous les voyons combet, ge malgir (on critier, ne just su leur cetat de fuilippe l'a la more.

An plus and feur celar te dutipe a la more L'Lipper Libra basobolife, Cita plaine del Thomane, L'Lipper Libra basobolife, Cita plaine del Thomane, L'Lipper Libra basobolife, Cita plaine del Thomane. L'emine ne tire pas we vaine grandeure, Dry nettre dérobe, in d'un bladon menteuer. Son laitre ne vieux points d'une faufic teinnute, Son laitre ne vieux point de l'ance la faction de la basobolife de la clarie et la beaueré, Sur tous creux qu'il ethine, il épand à clarie et la temme a la Giber, en dépir de l'Envier In déput de la Morn, il conferve leur vieux de la clarie et la controlle de la Morn, il conferve leur vieux de l'ance la clarie de la Morn, il conferve leur vieux de l'ance la conference de la Morn, il conferve leur vieux de l'ance la conference de la Morn, il conferve leur vieux de l'ance la conference de la Morn, il conferve leur vieux de l'ance la conference de la conference de la conference de l'ance la conference de l'ance de la Morn, il conferve leur vieux de l'ance de la Morn, il conferve leur vieux de l'ance de la Morn, il conferve leur vieux de l'ance de la Morn, il conferve leur vieux de l'ance de la Morn, il conferve leur vieux de l'ance de la Morn, il conferve leur vieux de l'ance de la Morn, il conferve leur vieux de l'ance de la Morn, il conferve leur vieux de l'ance de la Morn, il conferve leur vieux de l'ance de la Morn, il conferve leur vieux de l'ance de la Morn, il conferve leur vieux de l'ance de la Morn, il conferve leur vieux de l'ance de la Morn, il conferve leur vieux de l'ance de la Morn, il conferve leur vieux de l'ance de l'ance de l'ance de la Morn, il conferve leur vieux de l'ance de la Morn, il conferve leur vieux de l'ance de la Morn, il conferve leur vieux de l'ance de la Morn, il conferve leur vieux de l'ance de la Morn, il conferve leur vieux de l'ance de l'ance de la Morn, il conferve leur vieux de l'ance de la Morn, il conferve leur vieux de l'ance de la Morn, il conferve leur vieux de l'ance de l'ance de la Morn, il control de l'ance de l'ance de la Morn, il control d

The control of the co

Un encens eternel fumera devant yous,

Toutefois, cher objet, de mes plus cheres veilles, Mon plus foilde efpoir, n'eft pas en ces merveilles. Quelque doux hameçon que prefenre l'Honneur, Un bon cœur eft l'appas, dont se prend vn bon

cœur.
Le vostre est grand, & noble, & le mien n'est pas

Je pénice ne west l'offrant, vous offrit ne Empire.

Il div ofter congoglée, e plas à vous qu'amoy;
Un acè à toute épenive eft geant de la foy;
Un acè à toute épenive eft geant de la foy;
Des rout aurar pénit, pour vous il a des aidlest
Vous caulté faire de Nout, est lu fyerer de limant,
Vous luy férere de Kont, est lu fyerer d'aimant,
Fait for le cour de fer qui comme en la Bouflée.

Il chip m'é conflain, leyal & gencreus,
Mais lant Jewes du voltre; il ne peut eftre heures,
Mais lant Jewes du voltre; il ne peut eftre heures.

Souffrant le cour de vous lives, de qu'avous il vi-en
souffrant le vous lives, de qu'avous il vi-en
souffrant le vous lives, de qu'avous il vi-en-

Er de peur que fans luy, loin de vous je languisse, Par échange du moins, sinon par amirié, Du vostre laissez-moy l'yne ou l'autre moitié.

## METAMORPHOSES.

## LE MEURIER,

Es arbres cét arbre ell le More ;
Sur les fruits en font noire & haleaz
Sur les bras aurrechos brullez,
Les charbons paroillént encore.
C'est celus qui penfa mouir,
Lors que jadis il vid penr,
Thibé fur le corp de Pirame:
Son grons s'en ouvrit de douleur,
Etels pleurs qu'en verfa fon ame,
De fun deuil prizent la couleur.

Soir que dans les tragiques peines , Qu'eur ce beau couple d'Amitie, Son cœur alteré de pitié, Altera l'humeur de les veines. Soir que la flame qui vola, Du fru donr l'amour les brufla, Se fult à (es bras allumée; Son fruit qui jadis efloit blane, N'a plus qu'vne peau de fumée, Er nest plus qu'vne bouron de sang.

※対抗機

L'ORAN-

### L'ORANGER.

MELOCHAISE qui de fon âge, Montre encore aujourl'huy les frux, Qu'elle cur autrefois pour le Tage. Cent fois le pour elle y pernoir Un gravier d'or, dont elle ornoir, Les belles ondet de fos trefles : Ercent fois on luy vid chevches, D'éteinde en ces mores richefles, L'andeur qui la failoir fecher.

Mais cette avare infortunee,
Tombant au lit de fon Amant,
Y trouva malheuresfement,
La Mort au lieu de l'Hymenée.
Le Fleuve eut beau pour la fauver,
La défendre et la foulever,
Ses affiltances furent vainee.
L'Amour qui vouloir fe venger,
Avoit dé+ja mis dans fes vennes,
La femence d'vo Ocanger.

Si-toft qu'elle fur au rivage, Sur fon corps, d'écorée couvert, De fes reflets estientes en verd, Il fe fir vn foudain freuillage. La certe luy fetrar les pieds: Sur fes longs braz multipliez, Il vint des pommes gardent encor, Des gouttes d'ambre renfermées; Avecque de la graine d'or.

### LE LAURIER-ROSE,

E Laurier à rofes fans armes, Ett d'yn Berger, qui de fon temps, Fut par falyre & par fes chants, Un excellent ouvrier de charmes. Il aimoit par élection:
Il aimoit par élection:
Le gouvernoient en toutes chofes. Et les chaftes feur de fon cœur , N'elloient, non plus que cœux des rofes, Que de pout & de bonne oduc.

Le dépit qu'îl eut d'vne injure, L'ayant fait courit à la mort, L'ayant fait courit à la mort, Le Dieu des vers changes fon fort, Et luy donna cette figure. De ces beaux & pudiques feux, Qui moneternt à fes chevex, La flame le couronne encore: Er cefige & diftere Amanr, Par là, rous les ans évapore, Son innocent embrafement.

### L'AUBEPINE.

Na jaloule maladie,
D'Araire op builfon dann ces bois,
D'Araine qui fir autrefois,
Des plus simables d'Arcade,
Au plast beau de fa jennes ans,
Set cheveux en devintent blanes,
Elle en fur toûpuns traverfée:
El par un produje nouveau,
Chaque fouit de fa penfee,
Devinte une éjinte en fa pean.

#### LE GRENADIER.

Usi cœur, full-ce le cœur d'un marbre, Ballinde dont l'amire, l'amire, d'un puis, l'amire, d'un puis de l'amire, d'un puis de l'amire, l'amire, d'un puis de l'amire, l'amire,

Ne sçachant ni fort, ni dictame; Qui pult à son mal s'egaler; Elle prit du teu pour brusser, La steche qu'elle avoit dans s'ame, Son corps en oct aubre changé, D'vn fruit couronné sur changé, D'vn fruit couronné sur changé, D'un fruit qu'el se rouva là, Y six vne graine éclarante, Du seq qu'elle s'availe.

#### LESOUCI

N void le long de cette plaine, Qui porrent celebres Malheureux, Qui porrent cencore fur eux, L'empreinte & les traits de leur peine. La Ciptie aux cheveux dorer, Suit à pai fent de médiera, L'illuftre Courier qui l'enflame; Sans que de tant de beaux efforts, Elle air que le fouci dans l'ame Et la jausiffe fur le corps.

### LA TULIPPE

ELLE-LA done la couleur change, Sclon les jours qu'elle reçoit, Fut autrefois, comme l'on croit, Nymphe celebre vers le Gange; Dès le premier feu qu'elle prit, Le feu luy porta dans l'elprit,

LII

Ses legeretez naturelles: Et son cœur, que l'Amour blessa, Ne se retint que les deux aisles, Du trait volant qui le perça.

Le cœur aillé de l'Inconflante, Vola fi loin qu'il se perdit : De son corps vne seur se ser le se Comme elle bizarte & changeante. Sa nouvelle forme ravit; Le premier Soleil qui la vit : Elle sit envie à la Rose : Et rous les Ocillets d'alentour, Aussiers de vièle sur éclose.

Luy presenterent leur amout.

Sous cette infenfible figure,
Auffi bizarre que jamais,
Elle change encore de traits,
Comme elle change de teinture.
Ces diverfitez de couleurs,
Ont perverti toutes les feurs:
L'Anemone a changé comme elle tels Ocillets, depuis ce temps,
Pour plaire à leur amour nouvelle
Ont voulu paroîtire inconflant,

#### LA VIOLETE.

L'Hum nie &timideViolete,
Craine de montrer un yeux du jour,
L'informe de fon arer un yeux du jour,
L'informe de fon arer
Linforme de fon fon de la lette fon de la lette fon de la lette fille n'empenute tien de l'art:
Son habit ell timple & modefles
Er fon vidige fans couleur,
Dans le repentie qui luy refte,
En fart ny voile à fa douleur.

#### LE NARCISSE.

A Narciffe plaint l'aventure,
Qui le brufla dans vn ruiffeau ;
Où fans couleur & fans pinceau ,
Il fit luy-mefine fa peinture.
Courbé fur ce florant miroir ;
Pour peu qu'il ceffe de fe voir ,
Il pred le cine, & devient fombre ;
Il hait la nuit & le forameil ;
Ee de peur de perdre fon ombre ,
Il craint de quiter le Soleil.

#### LA ROSE.

A belle & perfide Rhodanthe, Depuis qu'elle manqua de foy, Porte toûjours avecque foy, Un feu vivant qui la tourmente. Pour l'éteindre en vain les Zephyrs, Y renouvellent leurs foùpirs, La flame en est trop obstinée: Et par vn juste jugement, Cette agreable Infortunée. N'ett jamais fans embrasement.

#### LE LYS.

In 1 N D E qui par artifice,
Corrompit fa héditié,
Souffre les max qu'a metité,
Son injufte & lafche malice.
Pafle de regrete & dennuy,
Il a mille couteaux fur luy,
Qui puniffent fes fortileges:
Er de es deux beaux enimiels,
L'vn eft fous d'etermelles neiges,
Er l'autre en des feux etermels.

# METAMORPHOSE. LA NOMPAREILLE

SONNE T.

ETTE graine si douce, & si bien parsumée, Està ce que l'on croit, d'un Berger d'autresois, Quiremplit de son nom, pareil au nom des Rois, Les bouches de la Gloire, & de la Renommée. La prompte & trisse mort d'une Sœur bien ai-

mee,
De regret & d'ennuy l'étouffa dans vn bois :
L'Amour en vain pleura, le voyant aux abois :
Son Ame ne fut pas de ces pleurs tallumée.
On dit que fut le Mort le Dieu mena grand

deuil:

Er que pour l'affoupir, du corps mis au cercueil,

Il fe fit des Pavots par la verru de Flore.

Sa douleur s'y rendir, il dormit fur ees fleurs;

Et de là font venus, ces grains qui font encore,

Mufouce de fes foupirs, & fuerce de fest pleurs.

28282828282828282828282828282828

## TESTAMENT DORPHEE

STANCES.

Oux complices de mes ennuis, Silence, rochers, folitude, Ombres, noires filles des Nuirs, Qui connoiflez ma peine, & mon inquietude, Témoins fideles & diferets, Soyez les confidens de mes derniers regrets.

Il me faur refoudre à mourir, Puisqu'Euridice m'est ravie: Le Ciel ne m'y peur secourir : Je n'ay plus qu'un moment de soustrance & de vier Témoins sideles & discress,

Preficz vostre filence à mes derniers regrets.

On m'en veut en vain divertir, La raison n'a rien qui me touche: Mon Esprir n'atrend pour sortir, Que le dernier soupir, qui doit ouvri

Que le dernier foupir, qui doit ouvrirmabouche: Temoins fideles & diferers, Encore à certe fois écourez mes regrers.

Mais pour eternifer ma foy,
Par l'ererniré de ma poine,
Et faire durer après moy,
L'amout & la douleur, donr mon ame est si pleine:
Témoins sideles & discress,
Soyez les heritiers de mes derniers regrers.

Echo, je te laiffe ma voix, Er les derniers mots de mes plaintes: Je donne à l'ombre de ces bois, La nuir qui se fera de mes stames éteintes: Et laiffe a ces antres secrets,

C'est fair , je ne puis plus paeder:
Mes blessures son trop morrelles:
Er mon Esprin pour s'envoler;
Sur le bord de mes yeux, étend dés-ja les aisles:
Témoins fideles & didicrets,
Je perds ici avie, & finis mes cegrets.

### 

DE SAPHO

AVANT QUE DE SE PRECIPITER.

STANCES.

TRISTE & dernier ofpoir des malheuteux Amás, Vagues, tochers, funelle precipice: Je viens vous demander la fin de mes routmens; Puiqu'il neft ni raifon, ni temps qui les finifie. Ainti de mon destin l'ordonne l'injustice, Qui ne me laisse pour guerir, Que la liberté de mourir.

Au moins avant ma mort, tochers, vagues & vents,

De mon amour sçachez la violence: Je vous fais aujourd'huy les premiers confidens, D'vn secret que jamais jen'ay die qu'au Silence: Ma douleur veur de moy cette courte indulgence;

Et si vous la devez guerir, Je puis bien vous la découvrir. Mais je vous parle en vain, rochers, vous estes

fourds,

Vous n'avez point d'oreilles pour m'entendre:
Vagues, qui murmurez, venrs, qui courez roûjours,

Helas : vous ne voulez, ni m'ouir, ni m'attendre : Amour, respect, destin, à quoy me dois-je rendre? Je n'ose penser à guerir ; Ni me plaindre avant que mouris.

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

DE SAPHO.

DE SAPHO

A Mer ici bet lerivage:
Font de ce grand vaificat déruit;
Aprèsie combar, leparrage.
Ici de fourcilleux rochers;
Terribles aux yeux des nochers
Elevent leurs refles chemels;
Et femblent dans le champ de l'air;
De leurs cornes heutrer les moèrs
Et de leur front braver l'éclair.

Sur fes falaifes effroyables, Les fous & les deséperez, Ont des trendes preparez, A leurs maux les plus incurables. Là des plus malheureux Amans, Sans herbes, sans enchannemens Les plus tongues peines finificat Et fana coniditer les tombeaux, Il n'en ell point qui ne guerifient, Sur ces rockers, & dans ces caux.

Reconnoiller vous cette Belle, Qui cherche à y precipiter, Sans faire mine d'ecouter, Un jeune Dicu qui la rappeller à Cell Sapho, la Mufe des Grecs, Qui veux cerminer fes regrets, Par vne haute & noble audace : Et veur voil 6 cét elément, Pourra mieux que l'eau du Parnalle, Ereindre foa embraftment.

LII ii

Octte fameufe Concurrente,
Des fameus Suivans d'Apollon, Ettern van la gloire & le nom,
De generafe & de Gavante:
L'Amour a droir fair tous les cœurs;
It a belle Fontaine aux neaf Seruis,
N'est pas exempre de sa flame:
Er quoy qu'on chante de leurs arrs,
Le laurier n'est pas vndichame,
Aux bletifieres que font se sdards.

Penrends d'ici la m-lodie, Dont avec ce doux inferument, Elle plaint le dernier tourment ; De la farale maladie. Ce charmant rival de fa voix ; Au lieu d'obeir à fes doigts ; Luy rend vu plus humain fervice: Et trompant ion affliction ; Demande aux flost in effice. Qu'en receux justs Arion.

A cette mourante priere, Le Vent ramaife fur les caux, Force mouffe & force rofeaux, Pour en preparervne biere; La Mer fe calme & s'amollit, Prefice à recevoit dans fon lir, Cetre noble Ouvriere de charmes: Et du rivage d'alentour, Les Echos luy donnent des larmes, Et font des plaintes àl'Amour.

## ENIGME.

ELENICE, puisqu'il vous plaist, ∠Je vais vous apprendre vn fecret. Celuy que l'on nous represente, Comme vn serpent à gueule ardente, N'est qu'vn perit Reptile aislé, D'or & de pourpre ravelé Qui volant avec les abeilles, Ses compagnes & ses pareilles, Tantoft s'ébat le long des prez, De mille coulcurs diaprez: Tantost sur le champ d'vn parterre, Aux papillons fait rude guerre. Son fejour est parmi les fleurs, Que l'Aube émaille de ses pleurs ; Et que le Zephyre parfume, Si tost que le jour se rallume, Comme en tout il est innocent. Sans les fallir en les fuçant: Sans les souiller quand il les touche, Soit de l'aisle, soit de la bouche, Ce n'est que de leur put esprit, Qu'il prend le fue qui le nourrit. Auslin'aime-t-il que les pures, Qui fans taches, & fans fouillures, Er libres de mauvaise odeur, Ne bleffent ni l'œil, ni le cœur. Il ne peut fouffrir la Peonne . Qui put autant qu'elle rayonne: Ni ce grand Ocillet coloré , Du safran dont l'Inde est paré. Mais fa haine en tout la plus forte, Est celle qu'an Pavot il porte, Qui cache fous vn feu trompeur, Un froid infidele en fon cœur. Au contraire la Violete, Comme vous modelte & discrere : Qui fuit l'éclat & le grand jour, Eit is plus innocente amour. D'vn mesme instinct, il suit la Rose, Qui fous le jour naissant éclose, Luy plaift autant par fa pudeur, Qu'elle luy plaist par son odeur. Le Jafmin , qui semble vne Etoile, Sous le verd qui luy fert de voile, L'artire moins par sa beauté, Qu'il ne fair par sa pureré, Mais douce & fage Celenice Sçachez avant que je finisse, Qu'il est vn autre Mouscheron? Qui bruyant d'vn double aisleron, Et malin autant qu'agreable , Contrefait l'aimant & l'aimable : Et d'un aiguillon penetrant, Dans les veines des fleurs entrant, Toutd'vn temps les charme & les bleffe De la piqueure qu'il y laisse. Ses delices font dans les lieux, Où l'ordure offense les yeux : Où la bouë & la pourriture. Font fa plus douce nourriture. Ce qui refte d'vn corps fanglant; Où trente chiens ont mis la dent: Ce qui croupit dans vne orniere Ou fur le bord d'vne riviere, Est le plus delicat plaisir, Qui puisse piquer son desir. Celenice, je vous l'avoue, Autant qu'on doit fuit la boue i Qu'on doit aimer la pureré, Et chercher la tranquilité : Autant doit-on craindre la touche, De cette peftilente Mousche.

MANUE.

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

JEU

SUR L'IMPOSTURE

DE LA MODE A plus belle couleut du Monde, Puriqu'il plaut au Temps, est la blonde Les Anges, dit-on, les plus beaux, Sont peints en blond dans nos tableaux. L'Or, le plus beau eorps que la Terre, Dans ses riches veines enserre Rayonne d'vn jaune parcil A celuy qu'on void au Soleil. On joint a cela que l'Aurore, Tous les jours sa treffe redore . D'vn fafran vetitable ou feint, Que de l'eau du Gange elle teint. La Rose austi-tost qu'elle est née, D'vn flocon jaune coutonnée, Devant le Lys, son jeune Amant, Fait montre de son ornement. Son Amant ne pouvant mieux faire, Pour luy répondre, & pour luy plaire, A fon tour fe montte paré, De cheyeux de jaune doré: Le Nareisse jaune luy-mesme Se fait vn pareil Diademe. Là-deffus en cerre faifon, Soit par eaprice, ou par tailon, Chacun en dépit de Nature,

## 

Affecte blonde chevelure,

DE LA MER.
A MONSIEUR

DESYVETEAUX

## CONSEILLER D'ETAT.

SONNET.

A Dais a tiel, Damon, la flotance celinture, Qui la Terre cutvionne, & fee Peuples vnite. Admire le fecouss, done elle leur fournit, Par un commerce sufe, les biens de la Nature, Elle coule la fource, & t'espan d'ins mediere Rien n'épuile fon court, & t'ien ne le faint : Elle eft vie & déviref, & celeny qui la fix, Voulut que de fon Eftre, elle fuil la figure.

Elle fouffre, il est vray, de tertibles orages: Elle est l'affreuse Scene, où se font les naufrages; Mais, par là messe elle est veile à l'Univers: Er fans la main qui tient les abysmes de l'onde,

A la punition de l'Avarice ouvers , Tous les jouts l'Avatice engloutiroit le Monde,

## S O N N F T

SUs leboud fablonneux de l'ondoyante plaine.
D'Un are àtrait de fru, Doralde clusifoir.
Pour Joffir à les coups, le gibier fe prefloit ;
le l'amour le fillor de la dune prochaine.
Le l'onition pour la voir, direct den l'abelleur le le l'est part de l'abelleur le l'est part our de loi pond quelque race laiffeir,
Le fiets avec refped, venoine baifei l'aren.
Le faur ou, tard en ance, arteil de for filoner,
Galacie arrivant avecque le l'irons ;
le l'amour l'amour le l'amour l'amour le l'amour le l'amour le l'amour le l'amour l'amour le l'amour le l'amour le l'amour le l'amour le l'amour le l'amour l'amour le l'amour le l'amour l'amour l'amour l'amour l'amour l'amour le l'amour l'

## 

feaux.

POUR
LAPLUMEDE CLEON

BRUSLE'E.

SONNET.

A cendre ici eachée, est eelle d'vne plume, Qui peignit sans couleur, & sans voix sceut parler: Elle eur tout ce qui brille, & tout ce qui parsume,

Et lon en vid de l'ambre, & des perles couler.

Le Temps qui de son vol si hautement persune;
N'apoint de plume au dos, qui si loin pultvoler:
Et l'Oifeau dont la vie au bucher se rallume
N'en a point qui la pult, en éclat égalec.
Condamnée à la mort d'vn rigoureux silence;
Elle sossifit de fou l'inguête volence;

Et de ses propres mains Cleon l'executa. La Gloire en eur au cœur des trillesse morrelles: La Grace en prit le deuil, l'Honneur s'en dépira; Et l'Amour affligé s'en arracha les aisles.

4554

LII iij j

### 450 DIVERSITEZ, ET JEUX POETIQUES.

454445945944594459445944594

#### SONNET.

Le plus besu den't mours, & l'emicux emplumé,
L'aifié de rous les Fils de Venus Uranic,
Delcendir de la Sphere, où regne l'Harmonie,
Pour faire fous le Clei quelque coup renommé.
Un feu faccompagna, dont l'air fut enflamé:
Le calme le fuiver, & la nuir fur bannie:
Tout à coup la Naure en paru rajeunie,

Er de bouquets nouveaux, son sein sur parsumé, Cent sois en vain, die il, comme il se vid à terre, Pay fait avec mes traits, aux bas Amouts la guerre: Mes traits sont sans vertu sur les cœuts qu'ils ont

Mais enfin j'ay dequoy forcer tous ces rebelles. A ces mots il tira deux plumes de ses aisles, Et les mit en la main de la sçavante Itis.

## EPIGRAMME.

Qu'elle éclaire le sens , qu'elle échausse le curre :

Que vive & brillance est l'ardeur, Que dans me veines elle allumes 3e (cap) le feu que font les plumes de l'Amout; 1e (cap) ee qui s'epand, font de bruit, ou de pour Des plumes de la Gloire, & de la Renommée; Mais, Damon, vostre plume abien d'autres effett Sous clè la main luir, fance en est parfunée, Er du plus pur esprit des Graces animée, Aux rayons du Soell, elle égal efertairs.

## DEVISES

POUR UNE PERSONNE

fage & agreable.

Une Fontaine dans un bassin, PURE ET CALME.

Atls s, fraifche que douce, aufii douce que claire : Sans trouble & fans chalour, j'ay la grace de plaire:

Passer: Et faw mo faire aimer, fans en faire du bruir, Er foir fa weur du Ciel, ouvertu de Nature, Quelque vent qui s'éleve, autour de mon reduir, De me trouve en tout temps, austi calme que pure. Une Grenade.

#### OUÆ MELIORA LATENT.

E premier jour qui me vid naistre, Vid sur moy la pudeur dans la Pourpte paraistre,

raiftre , Soir pour me faire aimer , ou pour me faire honneur :

Mais de quelque grace qu'éclare, Cette modeste & pudique écarlate, Ce que j'ay de meilleur, Est caché dans mon cœur,

> III. La Violete.

#### VIRTUTE, NON MOLE.

Uoyous je fois d'esprit, & de grace assortie, Ma gloire principale est de ma modestie, Et de ma bonne odeur: C'est pat là que je suis aimée,

Autant que je suis estimée: Et ma vertu sans faste & sans grandeur, Toure seule charme le cœur.

> IV. La Tubereuse.

#### IN OBSCURO FRAGRANTIOR.

DAMS la retraite & le fecret;
Je conferve les dons que m'a faits la Nature;
Et fous vne innocente & calme obscurité,
Comme je fuis plus douce, aussi fuis-je plus pure,
Que d'autres ne le sont, dans la grande clarté.

V. Gurana Calail

Un nuage sous vn Soleil.

NEC OFFICIET, NEC INFICIET.

"Es T bien en vain, que ce fascheux nuage,
Pousse d'vn vent main, semble de son om-

brage,
Cherchet à m'obscureir:
Quoy qu'il fasse, afin de me nuite,
Sa malice Jamais ne pourra me noireir,
Ni m'empescher de luire,

FIN.

#### PRIVILEGE DU ROT.

OUIS PAR LA GRACE DE DIEU, ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE; A nos amez &feaux Conseillers , les Gens renans nos Cours de Parlement , Maistres des Requestes ordinastes de nostre Hostel, Baillis, Seneschaux, Prevosts, leurs Lieurenans, & à tous nos Justiciers & Officiers qu'il appartiennta, Salut. Nostre tres-cher & bien amé le P. Pie sa, se z s Moyne de la Compagne de la 1 su s, Nous ayant representé qu'il a composit de publié en divers temps divers Ouvrages de Poche, qu'il a esté solliciré de ramasser & fure imprimer en vn corps, pour la commodité du public : ce qu'il ne peut faire sans avoir nos Lettres, qu'il nous a tres humblement suppliez de luy accorder. A CES CAUSES, defirant favorablement traitet ledit Expofant, Nous luy avons petmis & permetrons par ces prefentes de faire impraner, vendre & debirer durant l'espace de dix années, en rous heux de noître obeillaince, par tels Libéraire. & de ne île forme & volume qu'il luy plaira, le Reweil de savares se le pesse, nonosibitant tous Privieges accordez à quiconque pour l'impression separée de quelque piece que ce foit desdites Poesses ; que Nous ne voulons point déroger au present Privilege, ni prejudicier audit Pere LE MOYNE, ni au Libraire qu'il choifira pour l'impression de ses Poeties ramasses puacter assult rese L n. no Y M 8, ni sul alorate qui e romaia pour impresson de les Foches transfére on ni copie. Est partar failont rese-appelles défentes l'acuter perfonnes de les imprimet, ou faire im-primer, de contrelare les higues qui y feront ajoultees , ni den vendre d'autres que ceux qui autore cell imprimer par les Libraires que l'edit Expodiar aux actionis, fur perme de conflictation de tra-plaires, Acé quatre mille livres d'amende, moirté à Nous applicable, le Tuter aux Libraires choires paires delle Pet e 1. Mo 78 x § A condition on qu'il fer aims deux Exmeglaires dauf Livre dans nottre Bablo-ché Pet e 1. Mo 78 x § A condition on qu'il fer aims deux Exmeglaires dauf Livre dans nottre Bablotheque publique, & vn dans celle de nostre tres-cher & feal le Sieur Seguier, Chevalier, Comre de Gien, Chancelier de France, avant que de l'exposer en vente, à peine de nulliré des presentes. Du contenu desquelles Nous voulons & vous mandons que vous fassiez jouir dans tous les lieux de noftre obeiffance ledit Pere LE Mo YNE, fans fouffrir qu'il luy foir fait aucun empefchement, & qu'en mettant au commencement ou à la fin dudit Livre vn Extrait des presentes , elles soient tenues pour bien & deuement fignifiées. Mandons au premier nostre Huissier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'execution des presentes tous actes & exploits necessaires, sans demander autre permission: CAR tel est nostre plaisir ; nonobstant oppositions ou appellations quelconques, & sans prejudice d'icelles, desquelles nous nous reservons la connoissance, & à nostre Confeil, nonobstant clameur de Haro, Chartre Normande, & autres Lertres à ce contraires. Donne à Paris le vingt-huitième jour de Mars l'an de grace mil fix eens foixante-neuf, & de noître tegne le vingt-fixième. Par le Roy en sop Confeil. Signé , D'ALENCE'.

Registré sur le Livre de la Commanauté des Marchands Libreires & Impriments de cette Pille , suivant & conforments à l'Artest de la Cour de Parlement du S. Avril 1653, ans charges & conditions pariées par le prépat Privilège, Pait et S. Novembre 1659, Sizof, A. Nors, l'S Ou u N. On Syndie.

Ledit Pete le Moyne a cedé & transporté le Privilege cy-dessus à Thomas Joley & Simon Benard, pour en jouit le temps porté par iceluy.

Lesdirs JOLLY & BENARD ont fait part du Privilege à Louis BILLAINE, suivant les conditions faites entre eux.

Achevé d'imprimer le 20. Mars 1671.









